







B. (P.N.) Coll. 14(15)

m - 1 Gnogli

## RECUEIL DE RAPPORTS

SER

LES PROGRÈS DES LETTRES ET DES SCIENCES
EN FRANCE.



## PARIS.

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C", BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N° 77. DI NAPOLIS

## RECUEIL DE RAPPORTS

SUR

LES PROGRÈS DES LETTRES ET DES SCIENCES EN FRANCE.

# PALÉONTOLOGIE

LA FRANCE,

PAR A. D'ARCHIAC,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

PUBLICATION FAITE SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.







## PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE SON MAG. LE GARDE DES SCEALT

A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

M DCCC LXVIII.



## PALÉONTOLOGIE

DE

## LA FRANCE.

### INTRODUCTION.

#### DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS.

La patióvrouous est la connaissance des êtres organisés anciens. Elle se divise naturellement en deux branches: la paléocologie, des restes de végétaux. Pour la commodité du langage on emploie, d'une manière générale, le mot fossile, soit adjectivement, soit substantivement, pour désigner tous les restes organiques ou seulement leurs traces reconnaissables que l'on rencontre dans les couches de la terre.

Les fossiles peuvent être envisagés sous divers points de vue, soit qu'on les considère par rapport aux animaux et aux plantes qui vivent encore sous nos yeux, dans les mers, les lacs, les rivières ou à la surface des continents et des îles : c'est le point de vue cologique et bounique; soit que, de leurs craactères comparés, on déduise l'état physique du globe lorsqu'ils vivaient; soit enfin que, étudiés dans leurs relations avec l'anciensté des conches qui les renferment, ils donnent les moyens d'établir la chronologie ou la succession de ces mêmes couches : c'est le point de vue géologique ou stratigraphique, celui qui doit nous occuper particulièrement et sans lequel la paléontologie n'existerait pas comme science dis-

Paleontologie.

tincte. Elle ne serait en elfet qu'une sorte d'appendice à la zoologie et à la botanique, comme elle l'était avant que l'on ent reconnu le rapport direct qui existe entre l'âge d'une couche donnée d'origiue sédimentaire et les espèces animales ou végétales qu'elle renferme.

Ainsi caractérisée, l'étude des fossiles vient relier la zoologie et la botanique à la géologie; elle complète la première et jette une vive lumière sur la seconde, qui, saus cela, i marait pa atteindre le degré de précision où elle est arrivée, ni trouver de chronomètre propre à mesurer la succession des phénomètres de toutes sortes dont la surface de la terre a été le théâtre.

La palcontologie, ou l'histoire de la vie sur le globe depuis les premiers rudiments de l'organisme animal et végétal jusqu'à nos jours, embrasse donc la connaissance des formes innombrables qui se sont succédé et se sont remplacées graduellement, saus interruption complète et sans jamais se répéter dans leur ensuite. Aussi notre imagination, en face de ce tableau, n'est-elle pas moins frappée de l'immensité du temps que ces générations nous révèlent que de l'imépusable fécondité du principe qui tes a diversifiées.

L'intérêt géologique et paléontologique d'un pays n'est pas nécessairement en rapport avec son étendue superficielle, mais indépend des conditions physiques, plus ou moins variées, dans lesquelles il s'est trouvé durant la série des âges de la terre. A cet égard le sol de la France a participé aux causes multiples qui ont si fréquemment agi sur les parties centrales et occidentales de l'Europe, en en modifiant les reliefs et le climat. A étendue égale, il y a pen de portions du globe qui aient conservé les preuves d'une aussi grande variété de phénomènes; il y en a peu qui soient aussi facilement accessibles à l'observation, et qui, par suite, offrent, en restes organiques, une richesse comparable à celle que renferment la plupart des roches sédimentaires de notre pays.

Par cette richesse même, la paléontologie de la France mérite une étude de plus en plus attentive, qui peut apporter encore des résultats scientifiques généraux d'une haute importance, comme ceux qu'on qui doit déjà. Ses progrès depuis trente ans sont une sâre garantie pour l'avenir; et, lorsqu'on songe à tout ce qui reste à veplorer, aux découvertes qui se font journellement sur les points les plus fréquemment visités, il serait difficile de se faire une idée de ce qu'une nouvelle période d'égale durée pourra révêler encore. Quant à notre tiches, elle consiste surtout à présenter l'étu actuel de la paléontologie, relaticement à chaque terrain et à ess subdivisions en formations, trouyes et étoges, dans les diverse parties de la Français.

Si, pendaut le premier quart de ce siècle, le mouvement scientifique a été moins rapide que plus tard, et surtout s'il s'est propagé moins vite dans les provinces par des causes multiples, dont il serait facile de se rendre compte, il faut cependant reconnaître ce que nous devous à nos prédécesseurs immédiats et surtout à cette impulsion première, ferme et juste, qu'ils ont imprimée aux recherches et que nous ne faisons en réalité que continuer aujourd'hui, ll y a plus, c'est que l'on apprécierait mal le progrès si rapide qui nous frappe actuellement si l'on ne connaissait pas son origine, si l'on ne savait faire la part de ceux qui d'abord y ont contribué le plus et de ceux qui, venus ensuite, ont modifié, rectifié et complété ce que les premières déductions pouvaient avoir d'inexact ou d'insuffisant. Or relier le passé au présent, en mettant sous les yeux du lecteur la chaîne plus ou moins continue des idées et des faits, c'est ce que nous croyons utile d'exposer dans cette Introduction, en rappelant succinctement les travaux les plus importants qui out ouvert en France l'ère de la paléontologie.

#### COUP D'OELL HISTORIQUES.

Dans notre pays la recherche et la représentation des corps organisés fossiles out été tardives : l'Italie, la Suisse, l'Allemagne

Introduction à l'étude de la puléontologie stratigraphique, vol. 1, p. 251-476, 1869; — Géologie et Paléontologie, p. 103-212, 1866.

O Pour plus de détails sur ce sujet et pour tous les documents hibliographiques qui s'y rapportent, nous renvoyons le lecteur aux deux ouvrages suivants:

et l'Angletere nous avaient précédés dans cette voic. Si, vers le milieu du xvf siècle, Bernard Palissy reconnaît la nature et l'origine des coquilles dont certaines pierres sout remplies, après cette première lueur jetée par un de ces esprits que Montaigne appuelins à signaler quelques faits intéressants. C'est pendant ce siècle que Lister, Lihwyd, Woodward, F. Colonna, Stenon, Scilla, Aldrovande, Cournde Gesner, Langius, Leibnitz, Lachmund, Reiske et lant d'autres préludaient autour de nous, par des travaux utiles, aux études plus importantes de leurs successeurs. Cette période, si féconde à d'autres égards et que nous avons appleée le grand siècle, fut chez nous stérile en observateurs de la nature, sauf pour la botanique, et elle a laissé à celle qui l'a suivie le soin de remplir cette grande lacume.

Mais celle-ci ne fut pas remplie immédiatement; les ouvrages publiés, pendant le xvur siècle, sur les fossiles, ou comme ou disait alors, sur les péuifications ou pierres figurées de notre pays, ne peuvent lutter d'importance et d'intérêt avec ceux qui, dans le même temps, se produisaient au delà des Alpes, du Jura, du Bhin et de la Manche.

Morin, signalant des restes de tortue dans la pierre à plâtre de Montmartre; Astruc, les coquilles fossiles d'un faubourg de Montpellier; de Réaumur, celles des faluns de la Touraine; A. de Jussieu, les empreintes de plantes de Saint-Chamont; Bourguet, dans son Praid des périptations, où il remarquait déjà notre stérilité ou notre indifférence à cet égard; R. Bertrand, dans son Dictionaoire universet des fossiles propres et des fassiles accidentels; Dezallier d'Argenville, dans son Catalogue des fossiles de toutes les provinces de France et dans son Oryctologie; Guettard même, de beaucoup le plus fécond de cette période et à qui l'on doit, sur les périfications, une multitude de travaux publiés de 1751 à 1786, ne peuvent être encore opposés, sans une infériorité manifeste, aux noms de leurs contemporains étrangers.

Sans doute, Buffon comprenait que les fossiles devaient jouer un rôle important dans l'histoire du globe. «Leur pétrification, dit-il, est le grand moven dont la nature s'est servie et dont elle se sert encore pour conserver à jamais les empreintes des êtres périssables; c'est, en effet, par elle que nous reconnaissons ses plus anciennes productions et que nous avons une idée de ces espèces, maintenant anéanties, dont l'existence a précédé celle de tous les êtres actuellement vivants ou végétants; ce sont les seuls monuments des premiers âges du monde; leur forme est une inscription authentique qu'il est aisé de lire en la comparant avec les formes des êtres organisés du même genre... C'est surtout dans les coquillages et les poissons, premiers habitants du globe, que l'on peut compter un plus grand nombre d'espèces qui ne subsistent plus. Nous n'entreprendrons pas d'en donner ici l'énumération, qui, quoique longue, serait encore incomplète. Ce travail sur la vieille nature exigerait plus de temps qu'il ne m'en reste à vivre, et je ne puis que le recommander à la postérité, »

La postérité a dignement répondu à cet appel, et l'on peut juger aujourd'hui de tout ce qu'il y avait de vrai et de prophétique dans les remarques de celui qui avait tant médité sur le nassé de la terre. Mais ces vues, toutes justes qu'elles étaient, ne pouvaient suppléer à l'absence d'exemples et de direction théorique ou même systématique dans l'application. Les premiers travaux de P. de Lamanon, interrompus par un voyage dont l'issue devait lui être si fatale, se rapprochaient davantage de la véritable voie, que traçait. vers 1777, un autre naturaliste peu connu. L'abbé Giraud Soulavie est en effet le premier qui ait posé la base de la géologie moderne, en précisant le rôle de la paléontologie, en démontrant, par l'observation directe, que les fossiles diffèrent suivant leur âge et la superposition des couches qui les renferment. L'auteur formulant et appliquant ce principe nouveau dans ses longues études sur le midi de la France et le Vivarais en particulier, et cela à plusieurs reprises, on aurait pu croire au développement de ce principe et à son admission immédiate dans la pratique; mais il n'en fut pas ainsi. Dix-huit ans se passèrent avant qu'il fut mouré pour la seconde fois et appliqué en Augleterre, et treute ans avant qu'il le fût dans la propre patrie de son inventeur. Giraud Soulavie fut sous ce rapport complétement méconnu de ses contemporaisments es successurs. Il a été de ceux que l'opinion déshérite sans qu'on sache pourquoi. Il est vrai que, comme Guettard, il écrivait fort mal et que son style, lourd et diffus, était un tort, même pour un savant, à cette époque.

Peu après, Diquemare décrit, sous le nom d'outoible,, les restes du Grocodile d'Honfleur et disserte sur les Ammonites. Parlon, Pasumot, Defay et quelques autres encore apportent leur faible tribut aux essais de leurs devanciers. Mais avec le siècle commencent des recherches plus suivies sur les corps organisés fossiles. La France tend à prendre son rang dans cette partie de l'histoire naturelle, et nos provinces méridionales et du centre, qui jusqu'alors avaient été plus particulièrement l'objet de recherches géologiques et d'ouvrages étentus, cèdent leur prérogative à celles du nord.

Faujas de Saint-Fond, dans son Histoire naturelle de la montague de Saint-Pierre pris Maésuriett, témoigne cependant encore de plus de zèle que de véritables connaissances géologiques et zoologiques. Sage étudie les Bélennities, qu'il rapproche du Nautile et de la Spirale; 1. A de Luc en fait aussi une coquille de céphalopodes, et Faure-Biguet, dans un travail plus considérable, en caractérise vingt espèces, tandis que Beudant persiste à les prendre pour des baquettes d'Oursins.

L'étude des rudistes devait naître en France, car aucun pays n'a eucore montré une profusion et une variété de formes et de type les de ces singulières coquilles, comparables à ce que nous offrest e couches crétacées de nos provinces méridionales. Sauvage, qui décrivait, en 1746, celles des environs d'Alais, Picot de la Peirouse, celles des Corbières, en 1781, comme plus tard de La Métherie, Denys de Montfort, de Lamarck et d'autres naturalistes contemporains, ont émis les opinions les plus diverses sur leur classement dans la série zoologique.

Bruguière, Denys de Montfort, F. de Roissy, Bosc, Lamouroux, ont traité, dans leurs ouvrages généraux, des fossiles appartenant aux classes d'invertébrés dont ils s'occupaient, mais de Lamarck les a dépassés de beaucoup par les services qu'il a rendus à la paléon-tologie. Dans ses Mémoires, publiés de 1802 à 1809, il a fait connaître surtout les coquilles des couches marines du bassin de la Seine, et, dans son Histoire naturelle des animaux sans vertibres, on trouve réuni pour la première fois, et classé méthodiquement, tout ce que l'on connaissait alors d'invertébrés fossiles. Quoique publié de 1815 à 182a, on n'aperçoit cependant encore, dans ce grand répertoire, aucune indication du lieu qui rattachait ces débris organines à l'âge des déobts d'où lis provenaient.

Ce fut aussi vers le commencement du siècle que l'étude des couches lacustres ou d'eau douce, fort négligée en France quoique cultivée en Italie depuis Stenon, devint en quelque sorte à la mode et l'origine de découvertes paléontologiques importantes. Alexandre Brongniart, Brard, Poiret, de Férusase, Marcel de Serres et surtout M. d'Omalius d'Halloy prirent une grande part à ce mouvement. La publication, en 1808, de l'Essai sur la géographie minéralogique des environs de l'aris, de G. Cuvier et Alex. Brongiart, et le travail plus étendu que ces savants dounèrent trois aus après achevèrent de démontrer l'utilité des recherches paléontologiques faites coucurremment avec celles de la stratification des roches.

G. Cuvier, qui dès 1796 avait prouvé que l'Éléphant fossile du uord de l'Europe et de la Sibérie était une espèce distincte de celles qui vivent encore, commença, sur les restes de vertébrés de la pierre à plâtre de nos envirous, cette longue série de travaux qui ont révélé l'existence d'une ancienne faune des plus riches et des plus variées. Ils ont fait comaître en mêune temps une méthode d'observation ostéologique simple et rationuelle, qui ent la plus grande influence sur la direction ultérieure de ce genre d'études. Les Recherches sur les assements fassiles, dont la seconde édition fut publiée de 18 3 à 18 94, n'eurent pas seulement le mérite de faire connaître 168 espèces de vertébrés, réparties dans 50 genres, dont 15 au moins étaient nouveaux, mais encore celui de montre, par la pratique, une excellente manière de procéder à la restauration et à la reconstruction des squelettes, en appliquant judicieusement le principe de la corrélation de leurs parties constituantes.

Nous avons, récemment et à deux reprises, traité ce sujet avec tous les développements qu'il comporte; aussi n'y reviendrons-nous pas ici, mais nous dirons quelques mots des applications directes qu'Alexandre Brongniart fit de la connaissance des fossiles à la disintecion des terrains, parce que, si le principe avait été fonoré et appliqué en France dès 1777 et en Angleterre dès 1795, il n'est réellement entré chez nous dans la pratique de la géologie que par suite des travax personnels du collaborateur de Cuvier.

La Description géologique des environs de Paris, qui forme le tome l'I des Recherches aur les ossements fossiles, publicées en 1831, differe surtout de l'édition de 1811 par les notes qu'Alexandre Brongniart a placées à la fin de chaque article, notes dans lesquelles il recherche et signale, avec beaucoup de sagacité et une grande shreté de coup d'œil, toutes les localités étrangères au bassin de la Seine qu'il a observées lui-même, ou sur lesquelles il avait des rensei-gements assez exacts pour les mettre géologiquement en parallèle et pour établir ainsi leur synchronisme avec les dépôts de ce bassin. Par des rapprochements presque toujours heureux, qui étendaient à une grande partie de l'Europe occidentale des vues limitées d'abord à une si petite région naturelle, l'auteur à su donner à une œuvre qui pouvait paraître commune dans l'origine un caractère propre et d'une plus grande importance que le travail primitée.

La description des fossiles de la craie, annexée encore à cet ouvrage, une note sur ceux de l'argile du Havre, un mémoire particulier Sur le terrain calcaréo-trappéen du Vicentin et les corps organisés qu'il reuferme, de même que ses études sur les crustacés fossiles de la famille des trilobires, dénotent également sa foi profonde dans un principe essentiel, mais qui n'était pas encore entré dans l'enseignement, comme le prouvent les traités ou publications générales de La Métherie, de Faujas, de ale Luc et de Dolomieu, les professeurs officiels des vingt premières amisés de ce siècle.

Enfin, vers le même temps, deux zélés naturalistes, mus par le seul intérêt de la science, contribuèrent aussi, par des moyens différents, à accroître les connaissances paléontologiques. L'un, Du Hérissier de Gerville, qui avait exploré avec soin le Cotentin, fut le premier qui donna, en 1817, une liste des fossiles de ce pays renfermant 1,427 espèces, distribuées dans dix terrains différents. caractérisés par le nom du genre qui y dominait : aucune de nos provinces n'était encore aussi avancée. L'autre, Defrance, qui survécut à tous ses contemporains, publia un grand nombre d'articles sur les coquilles, les annélides, les radiaires, les polypiers et les rhizopodes, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, puis un Tableau des corps organisés fossiles, précédé de remarques sur leur pétrification, travail original, le premier qui ait été exécuté chez nous à ce point de vue et qui, comme les articles précédents, témoigne de l'excellent esprit d'observation de son auteur. Le mémoire de Desmarest sur les crustacés fossiles n'eut pas non plus moins d'importance que celui de Brongniart sur les trilobites, avec lequel il parut.

A partir de ce moment l'étude des fossiles prend en France une direction plus ferme, mieux arrètée, parce que son but est mieux défini et mieux compris. L'élément stratigraphique et pérographique n'est plus isoló de l'élément organique; la science entre daus une ère nouvelle, positive, et, après quelques oscillations, conséquences naturelles de l'ancien état de choses, les diverses branches de la paléozoologie et de la paléophylologie produisent successivement des ouvrages dont l'examen rapide nous conduira jusqu'à la périod qui fait l'objet principal de ce livre.

Parmi les naturalistes qui entrèrent les premiers dans la voie nouvelle, nous citerons d'abord M. Deshaves, qui, dès 1824, commence la Description des cognilles fossiles des environs de Paris, l'ouvrage le plus considérable que l'on ait encore entrepris en France dans cette direction. En rassemblant tout ce qui avait été fait précédemment sur ce sujet, et en y ajoutant un grand nombre d'espèces inédites, recueillies par lui ou par d'autres observateurs, espèces étudiées et décrites avec soin, puis représentées toutes dans un allas in-4°, de 171 planches, l'auteur de ce travail, déjà si foudamental pour le bassin tertiaire de la Seine, et terminé en 1837, ne faisait cependant que préluder à des recherches non moins importantes, dont l'examen rentrera dans notre revue contemporaine. M. Deshayes réalisa aussi le premier, dans sa Description des coquilles caractéristiques des terrains (1831), l'idée partiellement ébauchée en Angleterre par W. Smith et en France par Alexandre Brongniart, Ce livre, simple et clair, devait servir de complément au Cours élémentaire de géognosie de Rozet (1830), qui se faisait remarquer par les mêmes qualités, et tous deux contribuèrent singulièrement à répandre chez nous les vrais principes de la science moderne, en en rendant l'accès plus facile que ne le faisaient des ouvrages plus étendus, mais un pen confus, publiés jusque-là (1).

D'un antre côté, les recherches communes de MM. Deshayes et Ch. Lyell conduisirent ces deux savants à un mode d'appréciation de l'âge relatif des dépôts tertiaires, qui eut alors un grand succès

<sup>10</sup> Céait sans doute une penvée trèsjuste que celle de deux publications parallèles, dues à deux plumes spéciales et destinées à se complèter mutuellement; a mais elle fut bientité dénaturée par des personnes qui crurent la perfectionner no fondant por a riais dire les deux publications l'une dans l'autre. L'intercalation de figures de fossiles dans un texte géologique est, au point de rue général de l'enseignement, une tôde parfaitement fansse, qu'un succès de treute ans ne justifie pas à no yeux, parce qu'il a sa raison en debors de la science. Ces figures d'appenent rien d'utile signes de élèves qui ne sont déjà ni sologistes ni botanistes, et elles sout complétement insuffissantes pour ceux qui sont un peu versés dans la connaissance des êtres organisés. saus qu'on se rendit cependant compte de l'exactitude du procédé. Il consistait à déterminer le nombre des espèces de mollusques encore vivantes dans les mers actuelles que renfermait la faume comme d'une couche donnée, et l'on jugeait celle-ci d'autant plus aurienne que le chilire de ces sepèces était mois élevé. Nous avons fait voir que tout ce que ce procédé avait de spécieux au premier abord s'évanouissait devant une analyse comparée de la valeur absolue et de la valeur relative des étéments immériques de la question, et qu'il ne pouvait, par conséquent, servir de base à une vériable méthodo de. Enfin, M. Deshayes, en coppérant à la rédaction des derniers volumes de l'Encycloptie méthodique et à celle du Dictionnaire classique d'histoire naturelle, eut encore occasion de traiter utilement des coquilles fossiles, entre autres des rudistes et de certains phénomènes de fossilisation observés particulièrement chez les Soundèles.

Le Tableau méthodique de la classe des céphalopodes, présenté à l'Académie des sciences par Aleide d'Orbigny, en 1825, et publié l'année suivante, cut aussi, sons d'autres rapports, une importance réelle, car il offrait le premier classement raisonné et général de toutes les coquilles microscopiques vivantes et fossiles. Aux travaux de Beccari, de Plancus, de Soldani, de Fichtel et Moll, de Montfort, de Lamarck et de Defrance, l'auteur ajoutait une multitude d'observations personnelles et coordonnait le tout suivant un système morphologique qui, sans être irréprochable, comme la suite le démontra, avait le mérite d'une grande clarté et celui de faciliter singulièrement l'étude et l'arrangement de ces types innoutbrables qui reçurent le nom de Foraminifères. Quant à l'erreur complète du classement de ces petits êtres dans l'ordre le plus élevé des mollusques, elle était partagée par tous les zoologistes du temps, comme en fait foi le rapport de G. Cuvier et de Latreille à l'Académie des sciences. Ce fut dix aus après que les observations

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, l'étude de la paléontologie stratigrophique, vol. II, p. 520, 1849. — Introduction à vol. II, p. 135, 1864.

délicates, et d'ailleurs fort simples, de F. Dujardin démontrèrent que les animaux de ces coquilles microscopiques, loin d'être des céphalopodes, devaient descendre à la base de l'échelle animale au-dessous des polypes. Ce dernier savant leur imposa le nom de rhizopodes, qui exprime mieux que le précédent leurs caractères coologiques généraux, et que par celte raison nous avons adopté.

M. de Bastérot, dans sa Description géologique du bassin tertiaire du sud-ouest de la France, fit connaître beaucoup de coquilles des gisements de Bordeaux et de Dax, sur lesquels on n'avait encore rien écrit, malgré leur extrême richesse. Vers le même temps, les mémoires de M. J. Desnoyers Sur les dépôts marins plus récents que les terrains tertiaires du bassin de la Seine (faluns coquilliers de la Loire et de la Bretagne), Sur la craie et les terrains tertiaires du Cotentin (1825), Sur les couches oolithiques à empreintes de fougères des environs de Mamers, de même que l'Essai sur la topographie géognostique du département du Calvados, par M. de Caumont (1825), sans avoir pour objet spécial la description des fossiles observés, n'en ont pas moins contribué, par des listes jointes à l'étude des terrains, à en faire connaître un grand nombre, et, ce qui était plus essentiel, à préciser leur mode de distribution ou d'association dans les diverses couches, pour confirmer de plus en plus l'exactitude des nouveaux principes. Les listes de fossiles insérées plus tard par M. Thirria dans sa Statistique minéralogique et géologique du département de la Haute-Saône (1830 et 1833) eurent le même avantage.

La Gognosie des tervains seriaires ou Tabbeau des principaux animaux inscribérés des tervains marins du midi de la France, publiée par Marcel de Serres, en 1839, était au contraire, comme l'indique son titre, un livre à la fois géologique et paléontologique. Les observations personnelles de l'auteur, appuyées de celles de M. Tournal et de J. de Christol lui firent admettre la contemporanéité de l'Homme avec les grands manunifères d'espèces éteintes. Quoique rédigé sur un tont autre plan et dépourn de cartes et de profils, l'ouvrage put avoir, pour le midi de la France, une partie de l'influence qu'avait eue, pour le nord, la Description géologique des exérions de l'aris. L'auteur, en s'occupant des invertébrés, dont il décrit et figure u certain nombre d'espèces, s'attache particulièrement aux débris d'insectes, fort négligés jusque-là et qui le furent encore après lui.

Parmi les travaux consacrés à certains types organiques nous mentionnerous actuellement ceux de de Blainville et de Voltz sur les Bélemnites (1827, 1830), mémoires qui se complètent l'un par l'autre et dont les conclusions générales, relatives aux affinités zoologiques de ces corps si énignatiques pour les anciens oryctognostes, se trouvèrent complétement justifiées par la découverte d'échantillons munis de toutes les parties qui disparaissent ordinairement dans leur fossilisation. Les rudistes, ces coquilles qui avaient déjà exercé la sagacité de tant de zoologistes, furent étudiés de nouveau par M. Ch. des Moulins, dans son Essai sur les Sphérulites (1826), ainsi que par Roulland, dans ses observations sur les Ichthyosarcolithes de Desmarest et les Hippurites. Le premier de ces naturalistes se livra plus spécialement ensuite à un examen approfondi des radiaires échinides, et. de 1835 à 1837, donna sur cette classe de corps une série d'Études comprenant : le Prodrome d'une nouvelle classification, des Recherches sur les parties solides et une Synonymie générale, ensemble important, auquel des circonstances indépendantes de l'auteur empêchèrent qu'on n'accordat toute l'attention qu'il méritait. Grateloup préludait aussi à ses nombreuses publications sur le vaste champ que de Bastérot avait commencé à défricher, tandis qu'au nord Eudes Deslongchamps, s'inspirant du travail d'Alexandre Brongniart sur les trilobites des schistes d'Angers et de la Bretagne, avait décrit, en 1825, ceux des grès de May (Calvados), associés à deux Conulaires, un Orthis, etc. et publiait divers mémoires sur les Gervillies et d'autres fossiles. Le Traité de malacologie et le Manuel d'actinologie de de Blainville furent également utiles au progrès des connaissances sur les invertébrés fossiles.

Quant à l'étude des restes d'animaux vertébrés, le mouvement

imprimé par les travaux de G. Cuvier ne pouvait se faire sentir immédiatement. Tous les ossements fossiles reucontrés par hasard ou dans les exploitations lui étaient envoyés des divers points du territoire, au fur et à mesure de leur découverte, et ils entrineit ainsi, tout naturellement et heuruessement pour la science, dans le domaine de ses investigations personnelles. Il fallait donc réunir des circonstances particulières de position, des gisements assez riches, des connaissances assez étendues et variées, pour que des publications locales pussent se produire, sans trop de désavantage, à côté de celles du grand anatomisté ce celles du grand anatomisté.

L'Essai géologique et minéralogique sur les environs d'Issoire et principalement de la montagne de Boulade (1), de MM, Ladevèze et Bouillet, entra le premier dans cette voie, où il fut suivi de près par le travail de MM. Croizet et Jobert, intitulé : Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Doine (2), qui, malgré son titre, contient autant de dissertations géologiques que de descriptions zoologiques. Dans le premier de ces ouvrages l'ordre des ruminants et surtout les ruminants à bois ont fourni la plus grande partie des matériaux; dans le second sont décrits et figurés les restes de six Felis, de deux Hyènes et de sept genres de pachydermes (Éléphant, Mastodoute, Cheval, Hippopotame, Rhinocéros, Sus, Tapir). Ces publications et d'autres moins étendues faites par de Laizer et de Parieu, par Bravard, etc. étaient d'importants jalons que posait la paléozoologie au centre même de la France, accompagnés d'autres non moins précieux dans le département de l'Allier au nord, dans le Velay et le Cantal au sud, par Bertrand de Doue, F. Robert, etc. Les coquilles des dépôts lacustres de la même région faisaient aussi le sujet des recherches de M. Bouillet.

Marcel de Serres, qui, dès 1819, avait fait connaître une espèce de Rhinocéros fossiles des environs de Montpellier, commenca, en

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> In-fotio, avec carte, coupes géologiques et 28 planches d'ossements fossiles. 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In-quarto, avec 9 planches de coupes et 46 planches de restes d'animoux vertébrés, 1828.

1824, dans la caverne de Lunel-Viel V, des fouilles, qu'il continua jusqu'en 1837, et il publia en 1839, avec la collaboration de MM. Dubreuil et Jean-Jean, le résultat de ses explorations. Ces naturalistes ont pu déterminer 35 ou 36 espèces de manumifères terrestres, dont 17 carnassiers, puis 4 on 5 rongeurs, 6 pachy-dermes, 8 ruminants, soit 18 ou 19 herbivores, c'est-à-dire plus de la moitié du total. Dans aucune caverne du midi de la France la proportion des carnassiers n'avait été aussi considérable qu'ici. Il y avait en outre des restes d'oiseaux de proie, de passereaux, d'échassiers, de palmipèdes, puis de reptiles.

De ces faits et d'un grand nombre d'autres qu'ils énunèrent, les auteurs conclusient (p. 230), conformément à ce que l'un d'eux avait déjà dit, que le remplissage des cavernes et l'enfouissement des restes d'animaux qu'on y trouve sont postérieurs à l'établissement de l'homme dans le pays, e conclusions qui reposent, ajoutent-ils, sur le mélange d'un grand nombre d'espèces perdues avec des ossements humains, de produits d'industrie, et enfin avec les restes de ces mêmes races éteintes, travaillés et façonnés par la main des hommes.\*

J. de Christol donnait alors ses Observations générales sur les brêches osseuses (1834), et, sur les caractères des grandes espèces de Bhinocéros fossiles, une thèse dans laquelle d'assez graves méprises furent relevées par ses successeurs. Billaudel faisait ronnaitre les ossements trouvés dans le bassin de la Garonne, à Saint-Macaire et à Ailhas; Chaudruc de Grazannes, ceux de Soule, près Pons (Charente-Inférieure), et Ét. Geoffroy Saint-Hilaire, qui ne ponvait rester indifférent à tout mouvement de la science qui avait un côté philosophique, apporta aussi, vers 1833, son tribut à celle qui nous occur.

Son mémoire sur les reptiles (Teleosaurus et Simosaurus) des

<sup>(1)</sup> Recherches sur les ossements humatiles de la caverne de Lunel-Viel (Hérault), in-4°, avec 21 planches. Montpellier.

<sup>1839. —</sup> Voyez aussi un Mémoire sur l'Ours fossile (Annales des sciences d'obserration, février 1830).

couches jurassiques de la Normandie, et ses observations sur les mamniferes des caleaires à Indusia de Saint-Gérand-le-Puy (Allier) (Amplotherium Indicurvatum, Lutra Vallom, Dremolherium Feggnouzi avec des restes de carnassiers, d'oiseaux, de tortues, etc.) lui fournirent, pour ses Études progressiese, des aperçus plus ingénieux que vrais, plus grands et plus spécieux que rédelment justifiés par les faits, mais empreints de ce caractère de conviction et de bonne foi qui mérite toujours des égnadts.

Si la paléontologie commençait ainsi à se propager du centre à la circonférence, à être cultivée avec fruit dans plusieurs de nos provinces, il n'en était pas de même de la paléophytologie ou des végétaux fossiles. Cette partie de la science n'eut pendant long-temps qu'un seut représentant chez nous, et actuellement même elle y compte peu d'adeptes. M. Adolphe Brongniart, qui eut l'honneur d'en poser les fondements, en est encore aujourd'hui le plus ferme soutien.

Dans un premier mémoire sur la distribution et la classification des végétaux fossiles, ce savant exposa les principes mêmes qui doivent guider l'observateur dans cette branche de la seience et la manière dont ils doivent être appliqués; puis il publia successivement la Description des végétaux fossiles du terrain terioire des senirons de Paris, formant un appendice à l'ouvrage de G. Cuvier et d'Alexandre Brougniart, des notes sur les fucoides et autres plantes marines fossiles, sur les végétaux du terrain houller, sur ceux du grès de Hör, en Scanie, de l'oolithe de Manuers (Sarthe), des couches à anthractie des Alpes de la Tarantaise <sup>60</sup>, du grès bigarré, etc. préludant ains i, par des études détaillées, au Prodrome d'une histoire des

nularia), a seulement, suivant l'auteur, n'avaient pas encore été citées dans le lerrain houiller, mais étaient très-voisines de celles qu'on y connaissait. L'identité, au point de vue botanique, entre ces dépôts charhonneux des Alpes et les dépôts houil-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Des 22 espèces de plantes recueillies dans ces couches, aux environs de Servoz et du col de Balme (2 Calomites, 1 Lepidodendron, 1 Sigillaria, 1 Stigmaria, 5 Neuropteris, 2 Odontopteris, 7 Pecopteris, 1 Wolkmannia (?), 1 Asterophyllites, 1 An-

régénux fossiles, publié en 1828. Ce livre justifiait parfaitement son titre et attrignait le but de son auteur, qui était de faire connaître, non-seulement l'état où était arrivée cett partie de l'histoire naturelle, mais eucore d'indiquer les principaux résultats auxquels l'avaient conduit plusieurs aumées de recherches poursuivies dans cette voie. Le Prodrome, ceuvre d'un esprit droit et sagace, est resté dans la science comme le point de départ de la paléophytologie générale, et, c. qui est bien rare, semble n'avoir rien perdu aujourd'hui de l'estime qui l'accueillit à son apparition.

L'Histoire des régétaux fossiles ou recherches botaniques et géologiques sur les régétaux renfermés dans les diverses couches du globe, dont la publication commença dans le même noment, était la mise en pratique ou l'application des préceptes énoncés par M. Adolphe Brongmint; c'était aussi la réalisation de tout ce que promettait le Prodrome, et les savants y trouvèrent en effet ce que l'on devait attendre de si heureux commencements.

Nous terminerons cette revue rétrospective des principaux travaux paléontologiques qui ont précédé ceux dont nous devons nous occuper, en rappelant les catalogues généraux qui, publiés à diverses époques, étaient destinés à présenter les états successifs par lesquels la science a passé et la marche de ses progrès.

Le Tableau que donna Defrance en 1836 comprenait, avec le nombre des espèces connues dans chaque genre d'animaux, l'indication de ces genres qui avaient des représentants à la fois vivants et fossiles, puis de ceux qui sont éteints. On y voyait mentionnés les genres qui se trouvent dans des concles plus anciennes que la craie, ceux qui appartiennent à cette formation, ceux enfin que l'on rencontre dans des couches plus récentes. C'était, pour le temps, un arrangement aussi simple que judicieux, et la récapitulation de ce tableau fait connaître, pour chaque classe d'animaux et dans

lers, est aussi complète que celle que l'on peut observer entre deux bassins houillers différents, tandis que cette flore n'a aucun rapport avec celle de la période jurassique. pendant laquelle tous ces genres étaient éteints. (Ann. des sc. natur. vol. XIV, 1828.)

Poléonlologie.

chaque division géologique principale, le nombre total des genres et des espèces. Ou voit ainsi, pour ne citer que les principaux chiffres, que les polypiers (y compris les bryzozaires) sont représentés par 4 1 4 espèces, les échinodermes par 1 1 2, les coquilles bivalves par 1, 100, les univalves par 1, 145, les céphalopodes (comprenant encore certains rhizopodes) par 286, les crustacés par 54, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les reptiles par 23 et les mammifères par 89, les chimes de les des les

Les listes publices par Alex. Brongniart, à la suite de son Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe (1829), sons plus nonpreuses, plus détaillées, présentent des chiffres beaucoup plus elevés, et leurs relations avec les formations ou terrains sont plus 
précises, mais elles montrent encore des incertitudes et surtout 
des rapprochements ou des associations erronées dans la distribution des fossiles tertiaires, de beaucoup les plus nombreux. Ces 
erreurs avaient leur source dans des appréciations géologiques mai 
fondées, qui remontaient à dix et à vingt aus et qui n'avaient pas 
été rectifiées comme elles eussent pu l'être. Les listes du terrain 
secondaire n'étaient pas moins défectueuses au point de vue stratigraphique éu.

La traduction française du Manuel géologique de La Bèche, publiée quatre ans après par Brochant de Villiers, comprenait aussi des listes de fossiles, mais avec des améliorations notables. Pour les formations secondaires et de transition, les seules qu'on y trouve, elles étaient parfaitement au courant de la science à ce moment. Leur bonne disposition et leur clarté les rendaient faciles à consulter, et le soin avec lequel elles ont été dressées leur a donné longtemps une importance et une confiance qu'elles méritaient. On y voit, por exemple, que la faune du terrain de transition, partagé en deux groupes, carbonifère et de la graumacke, comprenait 58 gespèces.

corps organisés fossiles que donnait la savant français le plus éclairé sur ce sujet.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> On peut juger de la confusion qui régnait encore dans les listes du Jerrain secondaire, par les dix-huil tableaux de

Enfin les listes de fossiles ajoutées par J. J. Huot à la description de chaque formation, dans son Coure élémentaire de géologie, publié de 1837 à 1839, sont encore beaucoup plus étendues et plus complètes. Comparées à celles de Defrance, elles peuvent donner une idée assez exacte des progrès qu'avaient faits la géologie et la paléontologie stratigraphique pendant les quinze années qui séparaient la publication des deux livres.

#### DIVISIONS ADOPTÉES DANS CET OUVRAGE.

Les travaux paléontologiques se présentent sous une multitude de formes, qui exigent un classement préalable si l'on veut en apprécier l'eusemble et se rendre bien compté de la valeur de leurs résultats. Indépendamment de leur étendue très-diverse, depuis quelques pages jusqu'à un plus ou moins grand nombre de volumes de tous les formats, depuis une ou deux planches de dessins jusqu'à quinne centie et deux mille, étendue qui n'est pas nécessairement en rapport avec l'importance ou l'inférêt réel de chaque publication, il y a eucore et surtout la diversité des points de vue auxquels les auteurs se sont placés, ce qui rend, on le conçoit, ces ouvrages très-difficilement comparables entre eux.

Ainsi, tel livre comprend la description ou l'énumération de tous les fossiles d'une région particulière déterminée, naturelle ou administrative (province, département, arrondissement, etc.), à quelque époque qu'ils appartiennent, mais étudiés et rangés stratigraphiquement, suivant l'ordre des terrains qui les renderment. Tel autre, au contraire, est consacré aux fossiles de diverses classes rencontrés dans un seul terrain, dans une seule formation, quelquénés dans un seul étage et même dans une seule couche, considérés aussi dans une région naturelle ou administrative plus ou moins étendue, ou bien encor dans tout le France et au delà. Souvent l'auteur n'étudie qu'un ordre, qu'une famille, qu'un geuro ou qu'un certain nombre d'espèces, et il en donne une monographie qui ne seraporte qu'un es selle contre ou à un système de

couches particulières, dans une étendue plus ou moins limitée aussi. Cette monographie peut envisager encore la distribution des objets dont elle s'occupe dans toute la série des terrains, soit d'un pays, soit du globe entier. Enfin, et c'est le point de vue sous lequel les fossies ont été étudiés d'abord, ils peuvent être décrits dans chaque classe, ordre ou famille, suivant leurs rapports avec les animaux et les végétaux vivants. On se préoccupe surtout alors de leurs caractères organiques, zoologiques, anatomiques ou hotaniques, et leur signification ou valeur géologique est rejetée au second plan.

Ges diverses manières d'envisager les restes organiques enfouis dans l'intérieur de la terre, suivant les circonstances où se trouve l'observateur, suivant ses goûts, ses aptitudes, sa spécialité, ont chacune leurs avantages dans le résultat général commun; il faut seulement s'attacher à les faire ressortir, puis à éviter, d'abord la confusion qu'une aussi grande masse de matériaux apportés de tous côtés et dans des vues différentes doit nécessairement offrir, et ensuite les répétitions résultant de ce qu'un même travail peut se ensuite les répétitions résultant de ce qu'un même travail peut se ensuite les répétitions résultant de ce qu'un même travail peut se ensuite les répétitions résultant de ce qu'un même travail peut se chacune d'aivers sujets. Nous espérous avoir obvié à ces inconvénieuts en divisant ce livre en trois parties et en raugeant dans chacune d'elles, suivant un ordre particulier déterminé par son caractère même, toutes les publications qui s'y rattachent.

Ainsi la première parrié comprendra, sons le titre de Paléontologie stratigrephique, les travaux qui, par leur nature, peuvent être caminés et énumérés suivant un ordre géologique, de bas en haut, ou des terrains anciens aux plus récents, et en même temps géographiquement, du Norl au Sud et de l'Ouest à l'Est, en nous confomant à la répartition qu'affectent les divers systèmes de couches à la surface de notre pays 0. Nous procéderons par zones géographiques pour les dépôts anciens, par bassins pour les plus récents,

<sup>(1)</sup> Gette marche est celle que nons avons adoptée depuis longtemps dans l'Histoire des progrès de la géologie

<sup>(1847),</sup> el que nous avons suivie encore dans notre dernier ouvrage, Géologie et Paléontologie (1866).

et, dans les unes et les autres, nous étudierons successivement les faumes et les flores de chaque sous-division géologique. Cette partie sera divisée en quatre chapitres, correspondant aux terrains intermediairs ou de transition, secondaire, tertaine et quaternaire, le terrain primaire n'ayant offert en France aucun reste organique, et ceu du terrain moderne rentrant dans la faune et la flore actuelles, dont nous n'avous pas à nous occuper. Chaque chapitre sera divisée en autant de sections que les terrains comprenant de formations ou qu'il y a de bassins à la fois géologiques et hydrographiques. Un Appendice réunira les travaux exécutés dans nos colonies et particulièrement en Algérie.

Indépendamment des travaux de paléontologie descriptive, dans lesquels les caractères des corps organisés sont exposés avec détails et représentés par des dessins, on conçoit que les simples listes de fossiles, insérées dans les descriptions de terrains, méritent également d'être mentionnées; ce sont les preuves de leur distribution stratigraphique et géographique, que le géologue apporte à l'appui de ses divisions et de ses rapprochements, et sur la comparaison desquelles reposent toutes les conclusions théoriques que l'on peut en déduire. Ainsi, tout ce qui est connu sur les corps organisés fossiles d'une couche donnée, en un point quelconque de la France, se trouvera indiqué dans cette première partie, où certains détails géologiques succincts, mais précis, seront souvent nécessaires à l'intelligence des faits et des résultats paléontologiques les plus essentiels, saus qu'ils puissent cependant suppléer au travail que publie notre savant confrère M. Daubrée sur l'état actuel de la géologie de la France.

Dans la deuxième partie, désignée sous le titre de Paléontologie générale, nous suivrons, à l'inverse des autres, et pour mieux entrer dans le caractère et l'espirit des ouvages qu'elle comprend, une marche méthodique conforme aux classifications roologique et botanique. Toute autre manière de procéder etit readu l'ensemble de ces travaux inintelligible et n'ent pas permis de juger de leur importance ni de leur valeur relative. Exécutés, en effet, en dehors de toute préoccupation d'époques et de gisements, à un point de vue essentiellement organique, leur mérite est indépendant des temps et des lieux. Les divisions en sections de cette partie correspondront naturellement aux diverses classes des deux règnes.

Enfin nous réunirons dans la troinième partie, sous le titre de Puléntologie étrangère, tous les travaux exécutés par des naturalistes français, sur des fossiles recueillis hors de notre pays, soit par eux-mêmes, soit par d'autres voyageurs. Elle n'est pas la moins importante des trois, en ce qu'elle montre la part que nos compatriotes ont prise au mouvement général de la science sur les divers points du globe. Nous suivrons ici, dans l'examen des travaux, une marche exclusiement géographique, en commençant par l'Europe, et continuant par l'Aise et les deux Amériques.

Ces trois parties sont d'ailleurs, on le conçoit, très-inégales, quant à leur étendue et à leur importance paléontologique. La première est de beaucoup celle qui a apporté le plus de matériaux nouveaux dans la science, celle qui a occupé le plus grand nombre de naturaistes et dont les résultats pratiques ou d'application à la géologie sont les plus immédiats.

Le seul inconvénient de cette division ternaire est que les divers ouvrages d'un même auteur peuvent se trouver disséminés dans plusieurs parties, et qu'on se forme difficilement alors une idée juste de l'œuere complète de chacun d'eux. Mais il est facile de voir qu'en adoptant toute autre marche nous n'aurions pas évité cet inconvénient, ou bien nous en aurions rencontré de plus graves encore. Avant tout, ce livre doit être l'expression d'une synthèse seientifique, basée sur l'appréciation et la comparaison de tous les faits de quelque intérêt et dont le lecteur doit retirer une instruction réelle, avec une connaissance complète des progrès de la seience et de son état actuel dans notre pass.

Quant au commencement de la période dont nous avons à étudier les publications, nous n'avons pas cru devoir nous imposer une date absolue. Dans l'intérêt de chaque question comme dans un intérêt plus général, nous avons dû nous régler sur la convenance qu'il y avait à commencer son examen plus tôt ou plus lard, afin quelle présentât tonjours au lecteur un seus complet, au lieu de fixer un moment à partir duquel tonte publication, sans distinction, eût été ou comprise ou exclue. Pour fixer cependant à cet égard les idées d'une manière au moins approximative, nous admettrons que la publication de la Carte géologique de la France et du premier volume de son Explication (1841), dues aux longues et avantes recherches de MM. Dorfrony et Élie de Beaumont, était une circonstance scientifique importante pour notre pays, à laquelle il était naturel de rattacher aussi le commencement de l'ère paléontologique dont nous avoiss à ertracer le tableau.

La classification géologique qui sert de cadre général à notre travail, car chacune des trois parties y rentre à des titres divers, est celle que nous avons adoptée et suivie depuis lougtemps. Nous l'avons exposée et motivée trop souvent pour qu'il soit nécessaire de la reproduire ici <sup>(6)</sup>. Elle nous a toujours paru la plus simple, la plus claire et la plus commode, se pliant le mieux aux exigences des nouvelles acquisitions de la science et suffisant à ses besoins actuels; indépendante de toutes vues personnelles et de circonstances locales, elle a en outre l'avantage d'être la plus ancienne et, par conséquent, la plus généralement et la plus facilement comprise de tous.

Enfin deux Tables générales, l'inne des auteurs et l'autre des matières, permettront de retrouver toujours dans ce travail un nom ou un sujet donné.

à l'étude de la paléontologie stratigraphique. vol. 11, p. 126-156, 1864), et dans notre dernier ouvrage, Géologie et Paléontologie, p. 345, 1866.

<sup>(</sup>ii) Particulièrement dans l'Histoire des progrès de la géologie, vol. 1, Introduction, 1847; dans le cours de paléontologie professé au Muséum (Introduction

## PREMIÈRE PARTIE.

PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE.

### CHAPITRE PREMIER.

#### TERRAIN DE TRANSITION.

Les roches primaires de la France n'ont encore offert accune trace de ces organismes inférieurs (Eozon) qu'a révélés l'examen microscopique de celles du Canada et de quelques parties de l'Europe; aussi passerons-nous immédiatement aux roches de traustica, qu'i occupent dans notre pays des surfaces très-inégales en étendue, fort éloignées les unes des autres, souvent réduites à de simples points, et dont les relations stratigraphiques sont par conséquent très-difficiles à établir.

Ces surfaces, considérées isolément dans le nord (les Ardennes et le Boulonnis), dans l'oust (la Normandie, la Bretagne et l'Anjou), dans le sud (le versant des Pyrénées, le massif des Corbières et celui de la montagne Noire), au centre et à l'est (les nombreux petits bassius disséminés au milieu des roches primaires), et enfin dans les Alpes et sur le flaue sud-est des Vosges (les lambeaux pour ainsi dire perdus dans les replis des roches secondaires et primaires), ces surfaces, disons-nous, sont restées longtemps stériles pour la paléontologie : aussi la classification de leurs divers systèmes de conches est-elle restée fort simple et en quelque sort rudimentaire. Les auteurs de la Carte géologique de la France out obtenu tout ce qu'il était possible de déduire avec les éléments dont ils disposaient à l'époque de leurs recherches, et l'on ne peut qu'être étonné de la profonde sagacité dont ils ont fait preuve à cet égard.

Après ces grands travaux d'ensemble, ce n'a été que successivement, tantôt sur un point, tantôt sur un autre et par différents observateurs, que la classification et la coordination des sousdivisions géologiques à l'aide des fossiles, lesquelles avaient pris naissance dans des pays voisins mieux favorisés que le nôtre, purent commencer à être appliquées, et encore d'une manière assez incomplète, à cause de la rareté ou du mauvais état des échantillons.

L'exposé des recherches, encore bien restreintes, auxquelles es fossiles ont donné lieu se ressentira donc de la pauvreté du sujet comme de la marche incertaine et irrégulière qui a été suivie. Ces circonstances nous obligeront en outre à donner, sur les relations stratigraphiques encore obscures des couches fossilières, plus de détails que si elles étaient depuis longtemps établies, comme dans les terrains plus récents, et à reproduire aussi, pour en facilite la comparaison, des listes de fossiles encore disséminées dans une multitude de publications. Quant à la classification générale du terrain de transition, nous renveronns le lecteur au tableau que nous en avons donné récemment<sup>(1)</sup>.

## S 1 ". PAUNES ET PLORES SILURIENNES.

Etege de Potodess. Grès à Scolithus linearis. Les premières traces observées d'une faune silurienne en France devaient être celles des tribibles, si fréquents dans la grande con des schistes-ardoises de l'Anjou et de la Bretagne; mais celles d'origine plus ancienne n'ont été signalées que dans ces derniers temps. Au-d'essus des roches schisteuses ou quartzeuses plus ou mois cristallines, rapportées au système cambrien, règne généralement une puissante assise de grès, qui, dans le Cotentin, le Perche et les parties adjacentes de la Bretagne, sont caractérisés par des

Géologie et Paléontologie, p. 389. 1866.

corps cylindroïdes, tubulaires, souvent cannelés et aunelés par des stries longitudinales et transverses. Ils atteignent quelquefois 1 mètre de longueur; leur diamètre varie de 2 à 1 2 millimètres; ils sont placés perpendiculairement au plan des couches, et de nature siliceuse plus ou mois semblable à celle du grês euriyonnant.

Signales d'abord par Dufrénoy, nous les observâmes souvent avec M. de Verneuil, particulèrement dans les grès de Mortaiu. Ils ont été mentionnée et décrite sanuile, sous le nom générique de l'igilitées, par M. Marie Rouault <sup>(1)</sup>, qui en distingue trois espèces dans le grès appelé par lui grè armorienia, qui Il place au-dessus des sénites d'artibbites. Mais leur identité avec les corps énigmatiques si répandus dans le grès de Potsdam et figuré, en 1847, par M. J. Hall, sous le nom de Scolithus fineuris <sup>(2)</sup>, doit nous faire préfèrer ce dernier. P. Dalminier <sup>(3)</sup> a constaté leur présence sur une infinité de points depuis Falaise et Domfront jusqu'au centre de la Bretagne, toujours au même niveau, qui serait celui des Súper-stones du Shropshire.

Sans adopter l'opinion de M. Marie Bouault relative à la position de ce grès, opinion qui n'est appuyée sur aucun travail stratigraphique encore publié, outre qu'elle est en opposition formelle avec
celle de MM. Dufrénoy, Lorieux, de Fourey, Durocher, Dalimier et
la nôtre, il faut reconnaître que l'on doit à cet observateur la
découverte, dans cette assise, de 3 espéces de Lingules et d'une
multitude d'empreintes de plantes marines, telles que celles qu'il
nomme Frava. Il en distingue 7 espéces, dont plusieurs avaient
déjà été désignées par Mc d'Orbigny sous le nom de Cruziena,
et par Dekay sous celui de Bilobites, à cause de leur division en
deux parties égales par un sillon longitudinal médian. D'autres
empreintes, offrant deux ou trois sillons, sont divisées en autean

<sup>(1)</sup> Dans le Bulletin de la Société géologique de France, deuxième série, vol. VII. p. 740, 1850. — Fucoides cylindrieus, Barr.

<sup>(1)</sup> Palarontology of New-York, vol. I, p. 2, pl. 1, fig. 1, 2, 3; 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série. vol. XX, p. 126, 1862.

de lobes et peuvent constituer des espèces différentes. M. Rouault distingue encore, sous les noms de Vazillum, de Dadaleus et d'Hamilis, des empreintes d'autres plantes, tout aussi peu caractérisées, et, sous ceux de Forulites et de Vermiculies, des moulages de cavités dues à des animaux perforants. Aucun dessin n'ayant été donné à l'appui de ces descriptions, on ne peut se faire une idée précise non-seulement des caractères organiques de ces corps, mais même de leur aspect actuel.

Les quartaites de Sion (Loire-inférieure), dans lesquels M. F. Gailliaud d'ott els Lingula Brimonti et Hankot et d'autres espèces encore avec des bilobites (Frena Prevoiti et Cordierr), sont probablement du même âge, ainsi que les grès de Montaneuf, supposés aussi par M. Danielo <sup>80</sup> zu-desau des schistes dévoniens.

Dès 1837, Duval bi avait décrit et fort bien représenté des empreintes à la surface des quartzites au lieu dit les Veudobains, commune de Guèprei près d'Argentan (Orne), et qui semblent rentrer dans quelques-unes des formes précédentes de bilobites bi.

(1) Bulletin de la Société géologique de France, vol. XVIII, p. 335, 1861. (2) Comptes rendus de l'Académie des

sciences, vol. XVIII, p. 415, 1849.

(8) Bulletin de la Société géologique de France, vol. IX, p. 199, pl. IV, 1838.

"Environ vingt ans après, ces emperiente furent annoncées par Eud. Delongchamps "comme une déconverte de M. Le Prévost; moins bien représentées que dans la note de Duval, elles furent l'objet d'une longue dissertation et rapprochées des Actinies ou des Ascidies. Des longchamps, qui probablement ne connaissait ni les bibbietes, ni les cravinna, ni les fræns, reconnut ensuite <sup>30</sup>, sur l'observation de M. Davidson, que ess corps n'étaient pas en effet nouveaux dans le science, et il ranges, dans le système silutient, les grès zur lesquels on les voit. Plus récemment encore, M. Bidart <sup>40</sup> sijunta, à très lieues an nord d'Argentan, sur le territoire de la commune de Baileul, dans le ravin des Vaux-Dobain on ter Pas-de-Bengf (on Vesux-d'Aubin), des empreintes, qu'il compare à qu'il compare à puis que laissernient des pieds de ruminants publication de la comparinte s'observent à la surface des banes grès fort indirés.

<sup>\*\*</sup> Mimoires de la Société Liméenne de Normandie, vol. X, p. 19, 1856, 3 pl. — Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. XL, p. 972, 1855.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. p. 295, pl. XVII, 6g. 13.

Comptes rendus de l'Aradémie des sciences, vol. LV, p. 218, 1862.

M. Salter (1), qui sans doute ignorait cette circonstance, les compare au Rusophycus bilobatus, Vanux., J. Hall (2), de l'étage de Clinton (New-York), et, tout en leur reconnaissant une grande analogie avec les bilobites, il les désigne sous le nom de R. Deslongchampsii, supposant que la première description en était due au paléontologiste de Caen. Les petites empreintes, qui n'avaient point échappé non plus à Duval, sont attribuées par le savant anglais à des vers marins, qu'il nomme Arenicola baculipuncta.

D'après M. Bonissent (5), les grès du Roule près de Cherbourg ont présenté une Lingule voisine de la L. Lesueuri, et fréquemment le Scolithus linearis. Dans les diverses variétés de la roche et sur d'autres points l'Orthis redux y serait associé, ce qui pourrait alors faire naître des doutes sur leur âge. Les grès de Montebourg et une partie de ceux de Montcastre renferment les mêmes tiges. Dans le nord du département de la Sarthe, les grès quartzeux très-durs de Saint-Léonard, placés sous les schistes à Calymene Tristani, etc. ont offert à MM, de Verneuil et Triger (4) une grande quantité de Lingules, qui leur ont fait regarder ces bancs comme appartenant au niveau dont nous nous occupons.

En dehors de cette région occidentale de la France, nous ne trouvons mentionnées les empreintes (bilobites ou fucoides) analogues à celles de Bretagne que dans un schiste argileux, reposant, suivant J. de Christol (5), sur des phyllades et des quartz grenus, entre Clermont-de-l'Hérault et Mourèze. Nous n'avons d'ailleurs aucune certitude que ces divers gisements appartiennent au même horizon; ce sera aux observateurs futurs à le décider.

L'horizon des schistes à trilobites de l'Anjou, de la Bretagne et schistes-unisien de quelques points du Cotentin est un des plus anciennement dé-

1) Bull. Soc. géol, de France, 2º série. la Société des sciences naturelles de Chervol. XIII, p. 568, 1856. bourg, vol. IX, 1863.) (1) Palarontology of New-York, vol. 11, (4) Comptes rendus de l'Académie des

pl. IX, fig. 1, 2, 3, p. 24; 1852. sciences, vol. XLVII, p. 463, 1858. Butt. Soc. géol. de France, 2º série,

" Essai géologique sur le département vol. VIII, p. 566, 1851. de la Manche, 3º époque. (Mémoires de

à trilobites.

terminé. Leur place au-dessus des grès précédents et au-dessous des grès sans fossiles que recouvrent les schistes à graptolithes n'est pas douteuse. Leurs principaux fossiles, sur une multitude de points : Augers (Maine-et-Loire); Sion (Loire-luférieure); Bain, Pieric, la Hunaudère, Fougeray, Poligné, Vitré, la Couyère, Bourg-des-Comptes, Trébœuf, Pléchâtel (Ille-et-Vilàine); Caro, Montueri (Morbihan); Châteaulin, Crozon (Finistère); Siouville (Manche), les font placer au niveau des schistes de Builth et de Llandeilo (pays de Galles), des calcaires à orthocératites de la Russie et de la Suède, de l'étage de Trenton (New-York).

Aucun travail particulier accompagné de planches ni a encore été entrepris sur l'ensemble de cette faune; nous une possédons que des citations locales, assez nombreuses, à la vérité, mais peu ou point coordonnées. M. Marie Rouaulti a donné, en 18.66, sur la famille des tribolites, un mémoire duas lequel il s'est attaché à démontrer que l'élément calcaire du test de ces crustacés avait été, dans leur fossilisation, remplacé par du fer suffuré. Il dress aussi un tableau des caractères comparés des principaux genres observés dans le département d'Ille-et-Vilaine (Calgmene, Proetus, Phacops, Cryphenus, Polyeres, Prinonchelius, nouveau genre que fauteur a abandonné plus tard; (hérirars, Illenus, Alleus, Ogygia, Trisuceleus). Dans uue note de ce mémoire, l'auteur s'est occupé de la composition variée du réticule qui recouvre le tubercule oculaire des trilobites.

M. de Verneuil publia en même temps la liste des fossiles, comprenant 76 espèces, recucillies par M. Rouault dans les diverses couches du terrain de transition des environs de lleunes. Les trilobites y sont représentés par 11 genres, dont 1 nouveau, et 20 espèces, dont 8 nouvelles (Calymen Tourneminet, Phacops Dujordini, Polyeres Dufrenoyi, Prionochelius Verneuili, Cheirurus Durocheri, Niteus Beaumonti, Ogygia Edwardnii, Trinuclus Pongerardi). Nous y

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2º série, pèce de trilobites (Lichas Heberti) de vol. IV, p. 309, 1 pl. 1846; nouvelle es-

trouvons cités en outre : a Orthocératites, dont 1 est l'O. regularis, 1 Nautile, 1 Bellérophon et à autres gastéropodes, la Pholas Cordieri, l'Rosordia Valenciemesis, 5 Nucules, l'Arna Orbignyana, 1 Avicule, 29 brachiopodes, dont à Térébratules, 2 Pentamères, 5 Spirifers, 7 Orthis, 7 Leptena, 2 Chonetes, 1 Productus, 1 Orbicule, 5 crinoides (Eugeniacrinites, Platycrinites, Pentacrinites, Rhodocrinites) et 7 polypiers.

Cette liste avait cela d'important que c'était la première un peu étendue qui eût été donnée chez nous des fossiles du terrain de transition d'une même région, et les réflexions dont le savant auteur la fit suivre étaient aussi les premières généralités de paléontologie stratigraphique appliquées à ces roches de l'ouest de la France. Nous les résumerons comme il suit:

- 1º Les schistes-ardoises d'Angers et des localités citées précédemment sont contemporains et appartiennent au système silurien inférieur par la présence des Ogygia Guettardi et Buchii, des Rhamus gigenteus et crassicaula, du Cherrurus claviger, du Phacopse longicaudatus et du Truncleus Pongeronti, si voisin du T. Caractaci.
- 2° Les calcaires et les schistes de Gahard, près Saint-Aubin-du-Cormier, sont du mème âge que ceux de la rade de Brest, à l'Ouest; que ceux d'âte, près de Vitré, à l'est, de la Baconnière, de Chalonnes, sur les bords de la Loire, et probablement de Néhou (Manche), etc. Ils seraient aussi contemporains des calcaires dévoineins de Ferques (has Boulonnias) et de l'Eifel, car on y trouve partout: Procius Cuvieri, Phacops macrophthalmus, Terebratula lepida, concentries, Welhenbergi; Spirifer Bouchardi, heteroclitus, Verneuit, Deptema Dutertii, Orthis umbeculum. 3 espéces trouvées à fadhard existent dans le groupe d'Hamilton (New-York), partie moyenne du système dévonien de ce pays (Grypheus callieles, Orthis umbonata, Leptema latiorata).
- 3° Enfin l'absence de fossiles du système silurien supérieur entre ces deux séries, en Bretagne, semble prouver que le groupe luimême n'y est pas représenté.

Quelques années plus tard, M. Rouault (1) publia encore, sur les roches de transition du même pays, un mémoire où il s'occupe d'abord des fossiles des schistes ardoisiers. Il signale 4 genres de trilobites, dont 5 espèces seraient nouvelles (Calymene Salteri, Verneuili (ante Prionocheilus), Dalmania Vetillarti, Placoparia Tourneminei, (Calymene id. ante), Ogygia Brongmarti (O. Desmaresti pars), 2 Orthocératites nouvelles, 1 Conulaire, 1 Theca, 2 Bellérophes, 1 Lyonsia, d'espèces nouvelles, 2 Redonia, genre nouveau voisin des Isocardes, 1 Arche, 1 Nucule, 3 Orthis nouveaux, 1 Leptana, 1 Spirifer, et, parmi les cystidées, le nouveau genre Calux.

L'auteur, plaçant ici son grès armoricain sur l'horizon du grès de May dont nous parlerons plus loin, mentionne dans celui de Gahard, 2 espèces d'Homalonotus, dont 1 est l'Asaphus Brongniarti, Desl., le Dalmania incerta (Asaphus id. Desl.) et 1 nouveau Plasiacomia, 2 Orthocératites, dont 1 nouvelle, 1 Bellérophe nouveau, 1 Cyrtolitus id. 1 Anatine, 3 Cypricardes, 1 Arche, et. parmi les brachiopodes, 1 Térébratule nouvelle, ainsi que 1 Orthis. Si le rapprochement que fait ici M. Rouault sur l'âge de ces grès est exact, il semble que celui des grès à lingules (Scolithus linearis), bilobites (Fræna) et autres formes végétales, placés par lui sur le même horizon ou plus haut, ne doit pas l'être. Quoi qu'il en soit de cette question, sur laquelle nous n'avons pas à nous prononcer ici, nous renverrons le lecteur à ce qu'en disait P. Dalimier en 186a (2).

Les corps organisés signalés aussi par M. Rouault (3) sous les noms de Macharius Larteti et Archiaci, et qui seraient des ichthyodorulithes en forme de lames à deux tranchants, arrondies au milieu, étaient regardés par lui comme provenant des roches dévoniennes de Saint-Léonard (nord de la Sarthe). Mais, suivant M. de Ver-

<sup>(</sup>b) Bulletin de la Société géologique de " Même recueil, 2' série, vol. XX. France, 2' série, vol. VIII, p. 358, 1851, avec quelques figures insérées dans le texte.

p. 133, 1862. (2) Comptes rendus de l'Academie. vol. XLVII., p. 99. 1858.

neuil<sup>10</sup>, ils auraient été trouvés dans des schistes silurieus à Illeane gignateus, Calpuneur Fristani et Arque, Placoparia Touraeusinie, lactuce qui rendrait leur détermination très-douteuse, aucuu reste de poisson n'ayant encore été rencontré aussi bas dans la série géologique. Pour M. Gervais ce seraient des restes de poissons sélaciens de

Jusque-là les relations stratigraphiques des divers éléments du système silurien, soit entre eux, soit par rapport au système dévonien, n'avaient pas été démontrées d'une manière bien satisfaisante, et par conséquent celles de leurs faunes pouvaient laisser quelque incertitude, faute d'une bonne coupe générale mettant tous exporter en lumière. Le profit de Sillé-le-Guillaunne à Sablé, que la Société géologique, guidée par MM. de Verueuit et Triger, traç, lors de sa réunion extraordinaire au Mans, en 1850 °2, leva toutes les objections qui pouvaient être faites aux considérations précédentes et à d'autres encore.

A partir du porphyre de Sillé une série puissante d'arkoese, de calcaires, de schiates et de conglomérats, le tout sans fossiles, re-présente à la fois le système cambrien et probablement la base même du système silurien ou les grès à scolithes. Puis viennent, de stratification toujours concordante, les schistes à trilobites de Parennes, de Saint-Léonard et de Saint-Germain-de-Coulaines, auxquels succèdent, après diverses alternances, des grès et des schistes à ampélite avec Graptolithes, des grès rouges paraissant, quoique dépouvrus de fossiles, représenter le grès de May (Calvados), et de nouveaux schistes à ampélite avec les nodules calcaires, Graptolithes, Cardiola interrupta, Orthocerative pelugium, à Saint-Jean-sur-Erre et à Saint-Germain-de-Locquenay. A ces deruiers schistes, qui complètent la série silurienne, succèdent régulièrement aussi les systèmes dévonien et carbonifère, non moins bien caractérisés par leurs faunes.

<sup>(1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. XLVII, p. 463, 1858.

Zoologie et Paléontologie françaises , Paléontologie.

deuxième édition, page 537, note; 1859.

(3) Bul. Soc. géol. 2\* série, vol. VII.
p. 770. pl. XI, fig. 1, 1850.

Cet important résultat fut confirmé, au nord et à fouest, dans trois mémoires que publia successivement P. Dalimier : l'un sur la Straigraphie du terrain prinaire de la prequ'îté du Cornin (1861), le deuxième sur les environs de Falaise <sup>10</sup>, le troisième sur la géologie comparée du plateau méridional de la Bretagme <sup>10</sup>. Ce jeune savant, si prématurément enlevé aux sciences naturelles, qu'il cultivait avec un excellent esprit d'observation, signala, aux environs de Mortain et de Domfront, les mêmes relations des schietes qui renferment les Calymene Tristani et Arago, les Dalmanites socialis, Phillipsi, et une espèce nouvelle, l'Illenus Salteri, un Homalonotus un Aspahus, un Begrichia visita ub obsenies, les Redonia Deshayesiana et Duvaliana, une Conulaire, l'Orthis redux, deux espèces de Lingules, des bryozoaires, des cystidées, des Didymograpsus et des fucoides.

A Cherbourg les schistes, qui semblent plonger sous les grès à socilitées du Roule, mais qui en rédité seraient plus récents, ont offert d'abord à M. Liais le Calymene Tristani, et plus tard d'autres observateurs y ont découvert ®: le Calymene Salteri, le Placoparis Tourneminei, un Delmanites, la Redoma Deshageiana, les Nucula Desglandi, Duvaliana, Morreni, Cia (?): la Cypricardia eyubelogranis, la Sanguinolites Pellicoi, les Orthis Perloini et Davidi, le Bellerophon blobatus et l'Euomphalus Luzieri. A Cauville le Calymene Tristani est aussi abondant, avec le Dalmanites socialis et deux autres espèces, l'Hlemus Salteri, deux Orthocetaties indéterminées, une Orthonota, une Nucule, les Redonia propres à ce niveau et l'Orthis redux. La localité de Siouville est presque aussi anciennement connue par ses trilobites que les ardoises d'Angers ®.

Bulletin de la Société géologique, 2º série, vol. XIX, p. 911, 1862.

<sup>\*</sup> Ibid. a\* série, vol. XX, p. 126, 1862.

<sup>-</sup> Voyez aussi une Note de M. Michel sur les environs de Domfront. (Bulletin de la Société géologique, vol. XVII, p. 698, 1860.)

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> De Verneuil, Bulletin de la Société géologique de France, s' série, vol. XIII, p. 303, 1856.

Novez. pour cette dernière localité. A. Millet, Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 35, 1854.

M. Bonissent, qui depuis longtemps s'occupe de la géologie du département de la Manche, a aussi donné les listes des fossiles qu'il a recueillis dans cet étage schisteux aux environs de Mortain, à la Sansurière, au nord, où il cite le Trinucleus ornatus, le Dalmanites Phillipsi, et où les schistes ampéliteux à Graptolithes colonus les recouvrent sans intermédiaire, puis au Pont-Helland, sur la commune de Sideville, au Pont-aux-Étiennes, etc.(1)

Nous ne connaissons encore aucun représentant de cette faune silurienne inférieure dans les autres parties de la France ou à l'est d'une ligne passant par Falaise, Argentan, Alencon, Sillé, Sablé et Angers. Dans les schistes siluriens des Ardennes, ce n'est qu'au delà de notre territoire, en Belgique, que l'on a depuis peu signalé des fossiles.

Les faunes que nous trouvons en remontant la série n'ont plus Gris sons fomile chez nous l'importance de la précédente : elles sont moins riches, la puissance des couches qu'elles accompagnent est moindre, et celles-ci manquent de continuité. Dans la coupe déjà citée de Silléle-Guillaume, les schistes à ampélite avec Graptolithes colonus, séparés de l'assise à trilobites de Parennes par un poudingue à galets de quartz blanc, représenteraient, suivant M. de Verneuil, les schistes de Furendal, en Suède, supérieurs aux calcaires rouges à Orthocératites. P. Dalimier signale cet horizon au nord-est de Mortain, à la Croix-Robin et à Poligné, au sud de Rennes, avec le même Graptolithe; M. Michel, à la butte Gripon, au nord de Domfront; M. Bonissent, à Mortain et à Siouville; et il représenterait, de ce côté de l'Atlantique, le groupe de la rivière Hudson, dans l'État de New-York.

Les fossiles du grès de May, au sud de Caen, de la côte de Jurques, etc. sont, comme on l'a vu, connus depuis longtemps par les recherches de M. Hérault et la description qu'en a donnée Eudes

Grès de Man (Calvados),

<sup>(1)</sup> Essai géologique sur le département de la Manche. (Mémoires de la Société impé-

riule des sciences naturelles de Cherbourg, vol. IX. 1863.)

Deslongchamps(i), mais leur véritable niveau géologique a été singulièrement méconnu. Rapportés d'abord au vieux grès rouge d'Angleterre (old red sandstone), saus doute à cause de leurs caractères pétrographiques, ils ont été descendus au niveau du grès silurien de Caradoc par suite de la connaissance des fossiles des schistes à ampélite de Feuguerolles, qui viennent au-dessus. On a vu que, dans la coupe de Sillé-le-Guillaume à Sablé, le grès ronge de Saint-Jeansur-Erve et de Chemiré, équivalent de celui de May, se trouvait aussi sous des schistes noirs représentant ceux de Feuguerolles. Les grès de Gahard, près Saint-Aubin-du-Cormier, dont nous avons rappelé les fossiles, en feraient encore partie. M. Bonissent(2) y rapporte, dans le Cotentin, les grès de plusienrs localités où il a recueilli l'Homalonotus rarus? l'Orthis redux, l'Arca Naranjana, une Leda, l'Avicula matutina (Lyonsia normaniana, d'Orb.), une Sanguinolites, une Conularia? des Orthocératites, un Calaster, un Cleidophorus, J. Hall, des empreintes voisines de celles du Nervites cambriensis et des crinoides.

Schieles et calcaires potre à Cardiola intervaçõe. La dernière faune silurienne de la France, quoique appartennat à des couches peu développées ou d'une faible épaisseur et n'ayant pas encore offert un bien grand nombre d'espèces, est cependant celle qui a été constatée sur les points les plus éloignés les uns des autres. Les localités où elle a été signalée d'abord et depuis long-temps sout dans le voisinage de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) et de Feuguerolles, près de May, au sud de Caen (Calvados). La roche de ce niveau est ordinairement un schiste noir ampéliteux ou alumineux, renfermant des masses de calcaire noir armodies en boules, Ou l'observe également, suivant M. Bondssent l'ét Dhimier<sup>16</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Plus récemment, E. Deslongchamps a classe grès: Orthoceratiles, Anutilus, Bellerophon, Consularia pyramidata, Turbo, Lyonsia normaniana, d'Orb, Cypricardia, plusieurs espèces, Modiola, Avicula prima, d'Orb, Orthis redux, Barr.; Anaphus Brongainerti, brevievadatus.

certus (Homalonotus). (Mémoires de la Société Linnéeuns de Normaudie, vol. X., p. 3a, 1856.)

<sup>(5)</sup> Essai géologique sur le département de la Manche, 3° époque, p. 21, 1863. (5) Ibid. p. 3q.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 82.

à Varenguebec et au Vrétot (Manche). Les fossiles qui y out été reacontrés sont : 3 Orthocératites (D. gregarioides, une deuxième nunie de stries longitudinales, la troisième assimilé e à l'O. bolemicum), les Cardiola interrupta et fibrosa (à côtes égales), 1 Myillus, 1 grand Orthis, 1 Aricula, 1 Nueula, des pointes de crustacé (Ceraiocaris, Bart. Leptocheles) et le Grapulothies colories.

Dalimier a fuit remarquer que la fauue précédente ne paraissait pas exister dans la presqu'ile de la Bretagne; mais, tont en exprimant des doutes sur les déterminations spécifiques données par M. Huguenin v, il rappelle néanmoins que ce dernier mentionne, dans les schistes de Monttened (Morbilan), le Calquene Blumenbachi, l'Orthocevoites ludense, le Strophomena grandis, un Spirifer, etc. Si fon redesceud actuellement au sud, la coupe de Sillé-le-Guillaume à Sablé monte les schistes noirs avec nodules calcaires à Saint-Jean-sur-Erve et à Saint-Aubin-de-Locquenay (Sartbe), remplis de Graphilhes priodon, l'espèce la plus répandue, de Cardiola inter-rupta, avec une Orthocératite voisine de l'Opelguim, etc.

Ce serait ici le lieu de meutionner les observations de M. F. Cailliaud sur l'existence d'une faune silurienne de cet âge aux environs d'Erbray (Loire-Inférieure), mais l'étrange association de fossiles dévoniens en nombre dominant, signalée sur ce point et dans la même assise calcaire, nous engage à renvoyer ce sujet et sa discussion à la section suivante. Au nord, dans le bas Boulonnais, les schistes de Caffiers, placés au-dessous du système dévonien et traversés dans le forage d'un puits de recherche, auraient offert des Graptolithes présumés siluriens, mais des doutes se sont élevés sur la détermination de ces corps, et par suite sur l'âge des schistes eux-mêmes.

En nous reportant actuellement dans le midi de la France, sur le versant oriental de la montagne Noire, aux environs de Neffiès, nous voyons que les travaux de MM. Fournet et Graaf ont fait cou-

Coup d'arit sur la géologie du Morbikan, 1862.

naître uue série de roches de transition, dont les fossiles, étudiés par M. de Verneuil, ont permis d'y distinguer les représentants de certaines faunes silurienne, dévonienne et carbonifère (l'. La plus ancienne que nous devions mentionner ici est précisément celle dont nous venons de parler, dams l'ouest, et qui caractérise les schistes carburés de Faytis, comme ceux de la Normandie et du Cotentin. Ce sont le Grapolothies tudense (Prionotus agritarius, Ilis.) et la Cardolot interrupta. Ce dernier fossile, qui, en Angleterre, appartient à la partie supérieure du groupe de Ludlow, se trouversit plus bas en France ainsi qu'en Bohème. Les Orthocératites, quoique mal conservées, rappellent aussi celles de Saint-Sauveet.

Plus au sud encore, le long du pied des Pyrénées centrales, N. Boubée (a) avait découvert, en 1844, deux espèces de Graptolithes, dont l'une était voisine du G. sagittarius, l'autre ressemblait à une espèce de Saint-Sauveur; aussi M. de Verneuil pensa-t-il que le groupe silurien supérieur devait exister dans cette partie de la chaîne. Cette présomption s'est vérifiée lorsque M. Leymerie observa dans la vallée d'Aran, près de Saint-Béat, un calcaire avec trois Orthocératites, dont l'une rappelait à M. de Verneuil l'O. gregarioides du Cotentin, une autre l'O. styloideum, et la troisième était pourvue de stries longitudinales (3). Ces coquilles de céphalopodes étaient, dans cette localité, comme en Sardaigne, à San-Juan-de-las-Abadessas, en Catalogne, comme partout enfin dans le centre et l'ouest de l'Europe, accompagnées de la Cardiola interrupta et de l'Orthoceratites bohemieum. Quant aux trilobites, malgré leur mauvais état de conservation, il était facile de reconnaître qu'ils n'appartenaient pas au Calumene Tristani, ainsi que l'avait pensé l'auteur de la découverte (4).

Les cinq horizons paléontologiques distingués jusqu'à présent

Béssuné,

Bulletin de la Société géologique,
 z' série, vol. VI, p. 629, 1859.
 Ibid. z' sér. vol. II, p. 401, 1845.

<sup>&</sup>quot; Ibid. 2' sér. vol. VII. p. 222, 1850.

<sup>(1)</sup> Nous rappellerons iei, pour mémoire, que M. Jourdan a annoncé un travail Sur les terrains siluriens supérieurs des Vosges, au sud de Chenchier, dans le canton de

dans le système silurien de notre pays sont donc encore représentés d'une manière fort inégale et assez incomplète, malgré la certitude que quelques coupes ont pu donner de leurs relations stratigraphiques ou de leur ancienneté relative. Mais, si l'on songe que ce que nous avons appris de plus positif à cet égard ne remonte guère qu'à une vingtaine d'années, on peut encore espérer voir ces premiers jalons suivis de plusieurs autres qui finiront par donner à nos connaissances sur ces faunes une précision de plus en plus grande, sans atteindre toutefois pour la science l'intérêt général qu'elles offrent dans des pays voisins, où leur richesse et leur continuité les out rendues classiques.

## \$ 2. FAUNES DÉVONIENNES.

Bien que le système dévonien présente aussi en France plusieurs faunes distinctes dans sa hauteur, elles se séparent moins nettement les unes des autres que les précédentes; aussi les décrirons-nous en même temps par région géographique, en commençant par celles du nord.

Avant l'établissement de ce système en Angleterre, ou du moins Bes Boulonness avant que ses caractères paléozoologiques fussent connus de ce côté du détroit, nous avions donné une liste des fossiles du terrain de

transition du bas Boulonnais, que nous rapportions au système silurien supérieur (1). Deux ans après, M. Murchison (2), un des géologues qui venaient d'établir et de caractériser par certains fossiles une nouvelle division géologique, comprenant, comme partie constituante essentielle dans certains districts, le vieux grès rouge

Faucogney, roches dans lesquelles il aurait trouvé 5 genres de végétaux el 47 genres d'animaux. Cette découverte mériterait d'être vérifiée. (Voy. Revue des Soc. sav. vol. III, p. 403, 1863.) - Chenebier est dans le canton d'Héricourt ; voir plus loin.

19 De Verneuil et d'Archiac, Bulletin de la Société géologique de France, vol. IX.

p. 392, 1838. 11 Bulletin de la Société géologique de France, vol. XI, p. 239, 1 planche, 1840.

(old red sandstone), recueillit, dans les calcaires de Ferques, les Terebranha romentrica et aspera, une troisième, voisine de la T. plientilla, l'Orthis transcersalis, l'O. unbraculum, s Sprifers, dont l'un était le S. attenutus, la Terebra Hennahii, l'Eucompholus radiatus, le Faconites ramosa, le Strombodes vermicularis, etc. M. Lonsdale, tout en admettant que certaines espèces pouvaient étre aussi carbonifères et d'autres siluriennes, n'hésita pas à placer cette petite faune sur l'horizon de celle du Devonshire, qui lui avait offert les mêmes types.

Des matériaux plus considérables et un examen plus approfondi permirent de dresser la première liste connue en France de fossiles de cette période et qui comprenait : Loxonema Hennahiana, Murchisonia tricincta, var. b. Schizostoma radiata, Terebratula concentrica, prisca et Virgo; Spirifer Archiaci, Bouchardii, connivens, heteroclitus, Lonsdalii, striatulus et Verneuili; Orthis Dutertrii, orbicularis, var., productoides, umbraculum; Productus subaculeatus, Serpula omphalotes, Aulopora conglomerata, consimilis, tubæformis; Favosites alveolaris, spongites; Astraa ananas, Strombodes vermicularis, Cyathophyllum cæspitosum, turbinatum et d'antres polypiers (1). Cet ensemble de fossiles trouvés dans des roches placées entre les schistes de Caffiers, où l'on citait des Graptolithes jugés siluriens, et les calcaires à Productus rapportés an système carbonifère, ne permettait pas de douter qu'il ne représentat la fanne des calcaires du Devonshire, à l'ouest, et celle du calcaire inférieur de la Belgique, de l'Eifel, etc. à l'est. Ces premiers aperçus furent complétés dans un travail auguel nous primes part l'année suivante. Plus tard, sir R. Murchison plaça ces couches dévoniennes du bas Boulonnais à la partie supérieure du système dont elles font partie.

Oes fossiles sont ceux de notre Tabieau publié en 185a avec M. de Verneuil (Transact. geol. Soc. of London, 2 ser. vol. Vt. p. 377-508), où la liste des espères donnée en 1850 a été revtifiée.

M. Eug. E. Deslongchamps a décrit le Phorus Bouchardii provenant de ces mêmes calcaires dévoniens. (Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, vol. VI. 1 pl. 1869.)

Régiou Antennes

Nous signalames celte même faune dans les calcaires de Bocquiguy <sup>(0)</sup>, et celle plus inférieure des schistes verts de Mondrepuis, auxquels on assignait alors une trop grande ancienneté <sup>(0)</sup>. Ces derniers reposent ainsi sur les poudingues, qui les séparent des schistes ardoisiers. M. Hébert <sup>(0)</sup> y a indiqué depuis des fossiles que nous citerons ci-après, et d'autres à la Rue-d'Hirson, Anor, Étrœungt, etc. Le Cuelaste constelluta vaut été décrit plus anciennement par M. Thorent, sous le nom d'ateriaie.

Dans farrondissement d'Avesnes, M. Gosselet® a mentionné des fossiles dans plusieurs couches placées au-dessous du calcaire carbonifère, et qui, correspondant au calcaire de l'Efel, présentoraient quatre horizons paléontologiques, désignés de haut en has par les noms suivants : 1° assès à Pentameru acutolobrus; 2° assise à Spirifer aperturatus; 3° calcaire à Terebratula pugnus; 4° schistes à Terebratula capera, conceutrica, pugnus var.; Spirifer Trigeri, Ordin eighlennis, etc.

En poursuivant ses recherches sur les limites de la France et de la Beligique, le mébie géologue<sup>8</sup> a été condui à proposer une classification du système qui nous occupe, et il a donné des listes des principaux fossiles distribués dans les divers termes de la série, à partir du caleaire carbonifer qui la recouve. Quoiqué led differe un peu de celle que nous avons adoptée<sup>10</sup>, nous reproduirons cette classification locale, pour ne point dérauger les rapports indiqués par les fossiles et saus préjuger toutefois les questions qu'elle peut soulever. Il suffit d'ailleurs, pour la raccorder avec la nôtre, de réunir dans le groupe moyen les schites à Calecdeis avec le a nôtre, de réunir dans le groupe moyen les schites à Calecdeis avec le a nôtre, de fréunir dars le groupe moyen les schites à Calecdeis avec le caleire de Givet de l'au-

D'Archine, Descript, géol. du dép. de l'Aisne, p. 354, 1843. (Mém. Soc. géol. de France, vol. V. pl. XXII, fig. 7.)

Même ouvrage, p. 356.
<sup>(8)</sup> Bull. Soc. géol. 2º série, vol. XII.

p. 1170, 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Méin. Soc. géol. vol. Ilt. p. 259, pl. XXII. fig. 7, 1839.— Bull. Soc. géol.

<sup>2\*</sup> série, vol. l. p. 208, pl. llt, fig. 1, 1854.

\*\* Bull. Soc. géol. 2\* série, vol XIV, p. 364, 1857.

Mémoire sur les terrains primaires de la Belgique, des environs d'Avesnes et du bas Boulonnais, in-8', 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> Géologie et Paléontologie, p. 389. 464, 1866.

teur, tout ce qui est au-dessous appartenant au groupe inférieur .

Psammites du Condros. Phacops latýrous. Cucullea Hardingii, Terebratula reticularis, concentrica, hastata, boloniensis, pugnus; Spirifer Verneuili, Archiseic, uno espèce voisine du distans, hystericus? Bouchardii; Orthis ejfeliensis, crenistria, arachroides, striatula; Leptana depressa, Productus suboculeatus, seotirciulus.

Couches à *T. cuboides* et schistes de Fameune. Bronteu Jabellfer, Consistius retrorus, Cardinas palmatum, Terebratula reticularis, concentrica, clongato, cubodas, id. var. a. semilacsis, Wallembergi, puguas. Pentamerus galentus, Spriefer Vernenili, Archica, tenticulum, dijuncur, Trigeri Tosonickas, euroglasus, kerigatus, muhas; Orbis striatula, Damontiana; Productus subaculotus; sur s 3 espèces, 13 sont communes suu deut saisest.

Calcaire de Give

Placopu Inforus, Orthoceratius nodulosus, Gumphoemas infotame, Bellemphon tuberculatus, Morcechelin servelatus, Esomphalus restals, Wallembergi; Restala helioformia, Murchiomia ceronatas, Lucina pendesta, antiqua; Cardium aliforme, Mogalodos acunellus, Terrobratela erdicularis, concentrica; Stripcoephalus Burtini, Incises graphus, Postanerus formores Genotolobasus, Spripér aperturatus, ankeupidatus, undiferus; Orthis arristala, Productus: anbaculastus, Cyushophyllum hexogonum, quadrigenium.

Schistes à Galcéoles. Phacopa laifyous, Dalmanies stellifer, Terebratula reticularis, concentrica, prunulum, primipilaris; Pentamerus galesius, Spirifer speciosus, ostolotus, aquamous, curcutus; Orthis striatula, umbraculum; Leptona interstrialis, Jepis, Narvanjuna, depressa; Chonetes minuta, Productus subaculeatus, Calcrola sandalina.

Assise insérieure. Terebratular eticularis, Orbignyana, Spirifer cultrijugatus, insérieure. ptana depressa, Chonetes dilatata, plebeia; Tentaculites.

19 M. d'Omalius d'Halloy a feit à qui regarde le poudingue de Burnot, cette classification des objections qui nous (Abrégé de géologie . 7' éd. p. 513, note; paraissent très-spécieuses, surtout en ce 1862.)

| Poudingue                     | . Assise<br>supérieure. | Assise Dolabra Hardingii, Avicula Jasciculata, Spirifer all chardii, Productus Murchisonianus.  Assise [Homolonotus, Terebratula Oliviani, subwilsoni; Chardiireure.] sarcinulata, plebeia. |  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Burnot.                       | Assise<br>inférieure.   | Homalonotus, Terebratula Oliviani, subwileoni; Chonet<br>sarcinulata, plebeia.                                                                                                              |  |
| Grauwacke<br>à L. Murchisoni. |                         | Avicula lamellosa , Terebratula daleidensis, undata; Spir<br>fer macropterus , Leptana Wurchisoni , depressa ; Chon<br>tes plebeia , Pleurodictyum problematicum.                           |  |

Schistes verts de Mondrepuis.

| Dalmanites, Homalonotus, Grammusia Hamiltonensis, Spirifer micropterus, Chonetes sarcinulata, Cælaster coustellata, Tentaculites, et beaucoup d'autres espèces.

Une coupe géologique de la vallée de la Meuse, de Mézières à Givet 10°, montre le prolongement des assises précédentes dans cette direction et la persistance de certaines espèces au même niveau. Le tableau des terrains donné par MM. Sauvage et Buvignier, dans l'introduction de leur Satisique géologique et minéralogique du département des Irlemense 10°, et les changements indiqués dans le texte témoignent de l'incertitude des auteurs sur la place des fossiles dont ils donnent des listes, et qui doivent rentrer dans le assisse du système dévonien, telles que nous venons de les caractériser.

Dans l'ouest de la France, la série qui nous occupe, offrant surtout la faunc du groupe inféreur, se montre aussi par lambeaux. Pour mieux fixer les idées, nous rapporterons ses affleurements à trois petites régions séparées les unes des autres par des massifs de roches plus antieunes. Ces régions n'ont pas encore été assex étudiées comparativement, et l'on n'a gubre vu que leurs analogies, mais il est probable que des recherches ultérieures y feront connaître des différences qui ont échappé à un premier examen. Nous distinguerons donc la région Nord on du Cotentin, la région moyenne, qui évétend de Fix.-S.-E. à l'O.-N.-O. à traver les départements

Prazee

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique , 2'série , vol. XXI, p. 304, 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Volume in-8\*, p. xxviii et 210-220, 1862.

de la Sarthe, de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine; et la région Sud, qui, des bords de la Loire, suit à peu près la même direction en se prolongeant daus le département de la Loire-Inférieure pour se représenter eucore à l'extrémité de la Bretague. Voyons ce que l'on sait de la faune de chacune d'elles.

Région Nord.

Dès 18 lo nous rapportious avec M. de Verneuil les calcaires de Nône (Manche) au système dévouien, et les fossiles de cette localité ont été indiquées comme tels dans le tableau que nous avons donné l'amée suivante<sup>6</sup>1; cétaient : Honalonous Knightii, Bronteus Babellifer, Conularia Brongniarti, Gevrillei, Murchisonia bilinsata; Calceola sondalina, Terebrutula concentrica, Wilsoni; Criserpio Michelini, Aulopora serpens, Faronites gothlandica, Pleurodictyum problematicum.

Les observateurs qui depuis lors out étudié ce pays ont pleinement confirmé nos prenières déductions. Ils out complété l'exament stratigraphique des couches qui composent le système et déterminé leur étendue superficielle. Ainst P. Dalimier <sup>10</sup>, dans une coupe faite de Nénou en se dirigeant au nord. signale, ch bas en haut : \*g grès verts avec une variété particulière de Pleurodictyum problematicus; 2g grès blaue-jountite reb-dur; 3" schistes bran-jaunditre, sableux; 2g grès blaue-jountitre ou blanc avec Homalomotus et Orthocerutites; 5" calcaire fossilifère bleu et schistes noirs alternants. Il a donné une liste de 7,1 sossiles, dont 6 e sepéces déterminées, distribuées dans les trois principales assises. Peu après M. Bonissenti<sup>30</sup>, à la suite d'études également détaillées, a mentionné 107 fossiles, dont 78 spécifiquement déterminés, et comprenant ceux de la première liste, sauf l'indication des Tentaculites. Nous reproduisons ci-dessous la liste de M. Bonissent, qui pour a être utile comme terme de com-

<sup>(1)</sup> On the fossils of the older deposits in the rhenish provinces. (Transact, geological Society of London, 2" série, vol. VI, p. 380,

avec 14 planches, 1842.)

Stratigraphie des terrains primaires

de la presqu'ile du Cotentin, p. 84, in-84, 1861.

Essai géologique sur le département de la Manche, qualrième époque, p. 32,

<sup>1864.</sup> 

paraison et sous toutes réserves des déterminations qui pourraient paraître douteuses  $^{(i)}. \\$ 

## (1) PAUVE DÉVONIENNE DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.

| Os de poisson?                             | Sauguinolaria soleniformis,                             | Orthis Trigeri, Vern.                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dalmania calliteles (Cryphaus              | Gold.                                                   | <ul> <li>hipparionyx, Schn.</li> </ul> |
| id. Green.).                               | Leda, nov. sp.                                          | - eifelieusis, Vern.                   |
| - sullaciniata, Vern.                      | Redonia, affin. R. Deshoyen,                            | - Monieri, M. Ron.                     |
| Homalonotus Gervillei, icl.                | M. Rou.                                                 | Chavetes Boulengryi.                   |
| - Forbesi, M. Rou.                         | Grammysia Hemiltonensis.                                | Rhynchonella.                          |
| - Hanmanni, jd.                            | Vern.                                                   | Strophomena.                           |
| - Brongniarti.                             | Conocardium clathratum,                                 | Productus.                             |
| - Buchii, Vern.                            | d'Orb.                                                  | Atripa.                                |
| Proetus Carieri, Stein.                    | Orbicula.                                               | Leptona Murchismi, d'Arch.             |
| Bronteus Rabelliformis, Barr.              | Terebratula concentrica, de                             | et Vern.                               |
| Leperditia britannica, M. Rou.             | Buch.                                                   | - subplana.                            |
| Orthoceratites calamiteus,                 | - E:querra, Vern. et d'Arch.                            | - laticosta, Conr.                     |
| Munst.                                     | - hispanies, id. id.                                    | - Sedgwieki, d'Arch. et Vern.          |
| - Bucha, Vern.                             | - undata, Defr.                                         | - Phillipsi, Barr.                     |
| Curthoceratites.                           | - Archisei, Vern.                                       | - depressa, Sow.                       |
| Murchismia intermedia,                     | - reticularis, Linn.                                    | - Bonei, Barr.                         |
| d'Arch, et Vern.                           | - Euchgria, Barr.                                       | Calceola sandalina? Lam.               |
| Lorenema.                                  | - Wilsoni, Sow.                                         | Pentremites.                           |
| Pleurotomaria Bachelieri, M.               | - aubmilsoni, d'Orb.                                    | Encrinites.                            |
| Bou.                                       | - prominula, Roem.                                      | Pradocrinus Baylei, Vern.              |
| Turbo.                                     | - Guerangeri, Vern.                                     | Tentaculites.                          |
| Macrocheilus Murchisoni.                   | Pareti . id.                                            | Caryophyllites.                        |
| Natica cotentina, d'Orb.                   | - speilon.                                              | Heliolites interstincte, M. Edw.       |
| Bellerophon Samanni, M. Bou.               | — porrecta.                                             | Alreolites.                            |
| - Gervillei , Vern.                        | - Blacki, M. Ron.                                       | Favorites Goldfussi, d'Orb.            |
| Capulus scalarius, M. Rou.                 | - strugiceps, Roem.                                     | - polymorpha, Gold.                    |
| - Lorieri , Vern.                          | Pentamerus galeatus, Dalm.                              | Cynthophullum celticum, d'Orb.         |
| - considera, id.                           | Spirifer Bouseeau, M. Bou.                              | - Bonchardi , M. Edw. et J. H.         |
| Pileopsis.                                 | - subspeciona, Vern.                                    | - crespitorum, Gold.                   |
| Euomphalus,                                | - heteroclitus, Defe.                                   | — turbinatum, id.                      |
| Conularia Gervillei , d'Arch. et           | - Decousti, Vern.                                       | Madrepora.                             |
| Vern.                                      | - Pellico, Vera. et d'Arch.                             | Autopora cucullina, Michel.            |
| - Brongniarti, id. id.                     | - Belouini, M. Rou.                                     | Betepora.                              |
| — prongmara, ia. ia.<br>Serpularia.        | - Datemplei, id.                                        | Frantella.                             |
| Pterinea spinosa, Phill.                   | — macropterus, Gold.                                    | Pleurodictyum problematicum,           |
| — lavis.                                   | Orthis Beaumonti, Vern.                                 | Gold. (à calices ronds).               |
|                                            | - atriatula, Schloth.                                   | — Id. à calices aigns, tube            |
| Avicula (plusiours esp. indét.).  Modiola. | - arrienta, Sentotu.<br>- orbicularia, d'Arch, et Vern. |                                        |
| Montante.                                  | - oroscularis, d Arch, et vern.                         | serpentiforme (assise supe-            |

- Gervillei , Barr.

rieure).

Nucula, nov. sp.

La coupe de Sablé à Sillé-le-Guillaume, qui est toujours notre point de repère pour les relations stratigraphiques des séries de transition de la région movenne, nous montre le système dévonien représenté par deux puissantes assises : l'une de grès blanchâtre avec Dalmania calliteles, Homalonotus Gervillei, Orthis, etc. reposant sur les schistes siluriens à nodules calcaires avec Cardiola interrupta . Orthoceratites pelagium, etc.; l'autre de schistes et de calcaires remplis de fossiles et surmontés par les grès et les schistes à anthracite de Solesmes, Sablé, Fercé, etc. Ces deux assises, par leurs caractères paléozoologiques, correspondraient, suivant M. de Verneuil, à la partie inférieure du système ou grauwacke ancienne des bords du Rhin. Elles comprendraient aussi la base du groupe moven ou du calcaire de l'Eifel. Le Pleurodictyum problematicum de la grauwacke précitée ne s'est pas encore rencontré dans ce dernier calcaire. Dans la région Nord ou du Cotentin, dont nous venons de parler, ce fossile a présenté deux variétés, observées l'une au-dessus et l'autre au-dessous du calcaire de Néhou, lequel est parallèle à celui de la Sarthe (Brulon, Viré, Joué, les Courtoisières, Loué, Mareil, les Cormeries, Sablé, Fercé), de la Mayenne (Argentré, Saint-Céneré, Saint-Ouen, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Germain, le Bourgneuf, Bourgon, la Baconnière), et d'Ille-et-Vilaine (Izé, Gahard). Comme le précédent, le système dévonien est ici incomplet et manque de toutes ses assises supérieures, si développées, comme on sait, sur les bords du Rhin.

Nous reproduisons ci-dessous la liste des fossiles dévoniens du département de la Sarthe, donnée par M. de Verneuil en 1850, à la suite des réunions de la Société géologique dans ce pays <sup>10</sup>.

## . .... . .... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. ...

| PAUNE DEFONIERNE DU DEPARTEMENT DE LA SARINE. |                                 |                             |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Phaceps latifrons, Bronn.                     | Orthoceratites calamiteus, Mun. | Helcien indet.              |  |
| Dalmania calliteles , Green. sp.              | - Buchii, Vern.                 | Enomphalus subalatus, Vern. |  |
| - sublaciniata, Vera.                         | - indét.                        | Maclurites Barrandei, id.   |  |
| Homalonotus Gervillei, id.                    | Capulus Lorieri, Vern.          | Turbo januarum, id.         |  |
| Proetus Guvieri, Stein.                       | - robusius, Barr.               | Loronema Hennahiana, Phill. |  |
| Bronteus Brongmarti, Barr.                    | - indél. off. rostratus, id.    | Macrocheilus acutus, Sow.   |  |

Les conclusions déduites de cette liste ne seraient plus exactes aujourd'hui, si la précédente, donnée en 1864, est sans erreurs notables. En effet, on pouvait croire alors que la plus grande analogie de cette faune dévonienne du département de la Sarthe était plutôt avec celle des provinces de Léon, des Asturies et de la Sierra-Morena, où 28 de ces espèces se retrouvaient, qu'avec celle du Nord, où la proportion d'identiques était moindre; mais cette dernière étant aujourd'hui de 40 espèces, les affinités naturelles de deux faunes contemporaines aussi rapprochées que celles de la Sarthe et du Cotentin ressortent avec évidence.

Pour établir les relations de ces mêmes faunes avec celles de la Belgique, de l'Eifel et des bords du Rhin, M. de Verneuil trouve que

| Bellerophon subdecussatus,    | Spirifer Rousseau, M. Rou.  | Orbicella.                       |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Vera.                         | - macropterus, Gold.        | Platyerinus indét.               |
| → indét.                      | - cultrijugatus, Boem.      | - nov. gen.                      |
| Conularia indét.              | - Trigeri, Vern.            | Crinoides (plusieurs sortes de   |
| Pterinea spinesa? Phill.      | - Davousti, id.             | tiges).                          |
| - elegans, Gold.              | - heteroelitus, Defr.       | Heliolites interstincte, M. Edw. |
| Avicula (plusieurs espèces).  | Orthis devonies, d'Orb.     | et J. Haime.                     |
| Modiola indét.                | - strictule, Schloth.       | - Murchisoni.                    |
| Nucula fornicata, Gold.       | - Beaumonti, Vern.          | Faronites Goldfuni, d'Orb.       |
| Conocardium clathratum,       | - orbicularis, d'Arch. +1   | - polymorpha, Gold.              |
| d'Orb.                        | Vern.                       | - cornigera, d'Orb.              |
| Terebratula concentrica, de   | - Gervillei, Barr.          | - forces, Lond.                  |
| Buch.                         | - Id. var.                  | - dubia, M. Edw. et J. H.        |
| - hispanica, Vern. et d'Arch. | - Trigeri, Vern.            | Michelinia geometrica, M. Ed.    |
| - undata, Defe.               | - Michelini, Lév.           | et J. H.                         |
| - scalprum, Room.             | Leptona Murchisoni, d'Arch, | Chatetes Torrubia, Vorn. et      |
| - Archinci, Yern.             | et Vern.                    | J. Haime.                        |
| - reticularie, Linn.          | - Id. var.                  | - Trigeri, M. Edw. et J. H.      |
| - Eucheris, Barr.             | - Sedgwichi, id. id.        | - Goldfussi , id. id.            |
| - submilsoni, d'Orb.          | bohemira, Barr.             | Begumontia Guerangeri, id. id.   |
| - prominula, Roem.            | - Phillipsi, id.            | Autopora cucullina, Mich.        |
| - Haidingeri ? Barr.          | Derousti, Vern.             | Amplerus annulatus, Verp. et     |
| - Guerangeri, Vera.           | - classe , id.              | J. Haime.                        |
| - Pareti, id.                 | - depressa, Sow.            | Chonophyllum perfoliatum.        |
| crispatal Sow.                | - Bouri, Barr.              | M. Edw. et J. Haime.             |
| - lepida, Gold.               | Chonetes minuta? Je Buch.   | Cyathophyllum heliantoider.      |
| Pentamerus galeatus ? Dalan.  | - sercinulate, Schloth,     | - quadrigeninum.                 |
| - clobus Bronn-               | - Roblewi Vern              | Tentaculites.                    |

16 espèces de la région moyenne de l'auest de la France ont leurs nalogues dans le groupe inférieur du système ou grauracke ancienne des provinces rhénanes, et que a 5, c'est-à-dire autant qu'en Espagne, se retrouvent dans les calcaires de l'Étide proprement du deuxème groupe. D'un autre côté, cette laune dévonienne de la Sarthe se rattacherait à celle du système silurieu supérieur par certaines espèces que l'on retrouve en Boltème dans cette derrière (Bronues Brongaierit, Caphua vobustus, Techratula Euchoris, reticularis, Haidingeri; Orthis Gervillei, Leptana Bouei, bohemica, Phillipai). Il y a aussi des espèces qui, sans être identiques, sont très-vosines dans les deux lorizons. Enfin à espèces de polypiers sont également citées dans les couches siluriennes d'autres pays (Hebolies intersincta, Murchisoni; Faronies fibrous, Chonophyllum perfoliatum).

La partie nord-ouest de la faune moyenne a été étudée sous le rapport des fossiles par M. Marie Bonault, qui a donné une liste assez étendue de ceux qu'il a recneillis aux environs de Galard, près Saint-Aubin-du-Cormier, et d'Izé, près de Vitré. Nous reproduirons sommairement ce travail, en regrettant que les espèces nouvelles, au nombre de Áo, que l'auteur croît avoir suffisamment déterminées, n'aient pas encore été figurées, et que leurs caractères n'aient pu être contrôlés par d'autres paléontologistes 9.

Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. VIII. p. 377, 1851.

| PAUNE DEVI                                                   | DAIRAGE OF DESTRUCES AND DEFTE-                   | ET-VILLINE.                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bryrichia Hardoviniana, n. sp.<br>Leperditia britannica, id. | Capulus kalistis, d'Orb. (Ne-<br>rita id. Murch.) | Cardium Hugardi, n. sp<br>— Picteti, id. |
| Homalonotus Hausmanni (Asa-<br>phus id. Brong.)              | — Hericarti, n. sp.<br>— Delahayei, id.           | Nucula? Virletina, id.                   |
| - Legraverendi, n. sp.                                       | Bellerophon Someoni, id.                          | - Rauliniana, id.                        |
| Phaeopa Michelini, id.                                       | - Delanonei, id.                                  | Mytilus Rathieri, id.                    |
| Cypharpis Gaultieri, id.                                     | Constaria Gervillei, d'Arch. et                   | Avicula Albertiana, id.                  |
| Proetus Huhayi, id.                                          | Vern.                                             | - Gastaldiana, id.                       |
| Macrocheilus Charmelaisi, id.                                | - Nobleti , n. sp.                                | - Duclosiana, id.                        |
| Pleurotomaria Bachelieri, id.                                | Cypricardia Cordieri (Pholas                      | - Lejenniana, id.                        |

49

La zone schisteuse aréuacée et calcaire, avec charbon authracieux subordonné, qui, des avrirons de Doué, au sud de la Loire, se dirige à I/O. 40° N., en se prolongeant par Ingrande, et Ancenis, dans le département de la Loire-Inférieure, a été aussi, de 1835 à l'âbt de nombreux travaux straitgrabiques, motivés par les exploitations de combustibles et les difficultés de se readre compte de l'âge et des véritables relations des roches qui la composent. Sous le rapport paléontologique, ces recherches out été à peu près nulles, et les quelques fossiles signalés sans aucune donnée géologique sont absolument saux valeur<sup>19</sup>.

Les végétaux recueillis dans les exploitations de Montrelair, de Saint-Georges-Châtelaison, de Mont-Saint-Jeau, et dont M. Ad. Brongniart a déterminé environ 21 espèces citées par M. V. Raulin °, seraient bien des plantes de la flore houillère proprement dite, asvoir un mélange de fougères et de l'epopolaicées, mais la proportion de ces dernières est plus considérable que dans le groupe houiller; et, à l'exception de l'Galamite Cistif, Neuropteris insuisolioia, Sphenoprieri disseta, Sigmaria fociole), les espèces differeraient de celles des bassins des autres parties de l'Europe. Il est remarquable, ajoute l'auteur, qu'aucune des espèces de ces couches n'ait été citée dans les dépôts houillers de la Mayenne et du Calvados. » De son côté.

| Productus Twamlyii, Dav.       | Orthis striatula, Schloth.   | Terebratula reticularia, Wahi           |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Chonetes Pechoti, n. sp.       | - Formar, M. Rou.            | <ul> <li>Wahlenbergii, Gold,</li> </ul> |
| - Boulengoyi.                  | - orbicularis, d'Arch. et    | - Wilsoni, Sow.                         |
| Leptana Murchisoni, d'Arch.    | Vern.                        | — aspera?                               |
| el Vern.                       | Spirifer heteroelitus, Defr. | - elongata, Conr.                       |
| - Fischeri, Vern.              | - Bouchardi, Murch.          | - Bouchardi, Day.                       |
| - Dutertrii, Murch.            | - Rousseau, M. Rou. (subspe- | - Corradi, n. sp.                       |
| - Gaultieri, n. sp.            | ciosa, Vern.).               | - Blacki, id.                           |
| - Loblanci, id.                | - Greni, n. sp.              | Lingula Murchisoni, nova spe-           |
| - clathrata, id.               | - Omaliuri, id.              | cies.                                   |
| <ul> <li>Lnydi, id.</li> </ul> | - Beptietai, id.             | Orbicula Avriliana, id.                 |
| - Lonedalei, id.               | - Walferdisi, id.            | - Alexandrina, id.                      |
|                                |                              |                                         |

<sup>1)</sup> Millet, Paléontologie de Maine-et2: Bulletin de la Société géologique,
Loire, p. 47, 1854.
2: série, vol. I, p. 142, 1844.

Paléontologie.

The Landson

M. Ad. Brongniart<sup>(3)</sup>, Inisant allusion à ces mêunes gisements, dit que les empreintes végétales qu'ils renferment se rapportent à tous les geures du terrain houiller ordinaire, sans exception, et ne fournissent, dans leur ensemble, aucun caractère propre à les distinguer de celui-ci.

Des études dirigées plus récemment sur le prolongement de cette zone, dans la partie nord du département de la Loire-Inférieure, quoique ayant fait connaître d'assez nombreux fossiles, sont encore loin d'avoir élucide la question. Ainsi M. F. Cailliada è indique, dans une bande calcaire exploitée sur la commune d'Erbray et sur celle de Saint-Julien-de-Youvantes, des associations singulières de fossiles sibriens et dévoniens, ces derniers nême prédominant parfois. Nous ne pouvous donc que reproduire ci-dessous 3 les citations de l'auteur à titre de renseignements, et voir ensuite en quoi elles s'ac-

(1) Dictionnaire universel d'histoire naturelle, vol. XIII, p. 144, 1849.

\*\* Bull. Soc. géol. a\* série, vol. XVIII, p. 331, 1861. — Annales de la Société aradenique de la Loire-Inférieure, 1861. Les changements que l'auteur a apportés dans cette dernière édition de sa Note ont peu contribué à éclaireir la première.

S Le Caljamor Blamesheidt, Beung, et al. Harper sensaine, Br. ch. la currier de la Fréconière et de cells de Podé (und-ount) aparationne au système silumes au présent silumes auprèseur, Danis première carrière et dans culté de Podel, (und-ount), il. Le plane belenisé I var. Barr., Bouri, il., Phillipari di, las Toréentails principa, il., supplie, d.d., var. Esseria, l.d., reigne N Corf. (Grey, Barr., 1 Ordine colligromans, var. Dallin, le Sprijée naimban, Barr., le Ordine colligroman, var. Dallin, le Sprijée naimban, Barr., le Cordina, Nation geografie, Barr., Que ha cossième, Valle graptina, Barr., Que ha cossième, vial., aprilans, id., soat siluriem et assection au Leptem Merchème.

d'Arch. et Vern., clausa, Vern., à l'Orthis hipparionyx? an Spirigerina subwilsoni, d'Orb., anx Terebratula Toreno. Vern. et d'Arch., concentrica, de Buch. ferronesensis, Vern. et d'Arch., tous dévoniens. Dans le prolongement de cette même carrière, les espèces suivantes, exclusivement dévouiennes, ont été rencontrées : Spirifer cultrijugatus, Roem., Pellico, Vern. et d'Arch., socialis, Kruntz. Terebratula Archiaei, Vern. (Meganteris, id. Suess. 1855), Terebratula subwilsoni, d'Orb., Deshayesi, Caill., Pareti, Vern., Orthis Cailliandi , id., Tentaculites scalaris , vor., Schloth., Dalmanites sublaciniata. Calamopora Goldfussi, M. Edw. et J. Haime, Acereularia , aff. , ananas , Mich. , Cyathophyllum duplicatum, Poteriocrimus Verneuili, Caill., et quatre autres espèces de ce dernier genre. La carrière de Pont-Maillet, encore dans le prolongement des précédentes , a fourni : Dalmanites stellifer, var., Burm., Cailliaudi, Vern., Barrandei, Coill., Phacordent avec les données stratigraphiques exposées en même temps par un autre géologue.

M. Bureau (1) avait annoncé, en 1859, la découverte du groupe dévonien supérieur dans les calcaires de Cop-Choux, sur le territoire de Mouzeil (arrondissement d'Ancenis), caractérisés par la Terebratula cuboides, le Productus subaculeatus, ainsi que l'existeuce de plusieurs horizons fossilifères dans le même pays. Il donna ensuite une coupe théorique destinée à montrer qu'il y avait trois divisions réellement distinctes dans les couches constituant le systèrue dévonien (2). Nous disons que cette coupe était théorique parce qu'elle indiquait d'abord la série en question placée entre les micaschistes au sud et le système silurien au nord, ce qui est l'inverse de ce que l'on devait s'attendre à trouver, et ensuite parce que ce sont les strates dévoniens les plus récents qui sont en contact avec les schistes siluriens modifiés, tandis que les plus anciens s'appuient au sud contre d'autres schistes modifiés en contact eux-mêmes avec les micaschistes. Une disposition aussi étrange méritait quelques remarques, réservées sans doute pour un travail ultérieur, mais dont l'absence n'en laisse pas moins le lecteur dans une complète incertitude.

En parlant des empreintes de plantes qui accompagnent les gisements de charbon de sa division supérieure, M. Bureau fait renarquer que les fougères sont exclusivement représentées par les Sphenopteris à frondes grèles et découpées, au lieu de l'être par des Neuropteris et des Pecopteris, dont les frondes à pinnules plus largre et peu découpées dominent dans le véritable terrain houiller. Malgré

1860.

cops latifrons, Bronn. Cyphaspis Burmeisteri, var., Bart., Bronteus thysanopeltis, var., id., Orbits orbites/ric, d'Arch. et Vern., Leptana Dutertrii, var. Murch., Pentamerus globorus, Sow. galentus, Dalm., Murchionia bilineata, d'Arch. et Vern., Cyathophyllum spirifuren et ceratites: en

tout 72 espèces, dont 10 ou 12 seraient nouvelles et parmi lesquelles il y aurait 3 trilobites.

<sup>(1)</sup> Bulletiu de la Société géologique, 2º série, vol. XVI. p. 862, 1859.
(2) Ibid. 2º série, vol. XVII, p. 789.

l'existence du groupe supérieur admis par l'auteur, les schistes à Spirifer Verneuili manquent ici complétement.

M. Bureau (0), en revenant plus tard sur ce sujet sans cependant l'élucider encore tout à fait, pense que la bande calcaire en couches verticales, à laquelle M. Cailliand n'assignait pas moins de 60 on mêtres d'épaisseur, n'en a réellement que 160 au plus, et qu'elle se trouve comprise entre des roches siluriennes dirigées E. -O. comme toutes celles du pays. Les fossiles, nombreux dans la partie nord de cette bande, seraient exclusivement du groupe dévonien inférieur; plus au sud la roche devient saccharoïde et renferme des fossiles siluriens, et, si Ton continue à s'avancer dans la même direction, elle cesse d'en présenter. L'auteur aurait observé la même association de corps organisés dans le département de Maine-et-Loire; mais, comme les localités précises ne sont pas indiquées, non plus que dans ce qui suit, toute appréciation nous manque, faute de moyens de contrôle.

Au sud de la Loire, un système de couches semblable à celui d'Erbray présenterait aussi à sa base : 1° des schistes argileux avec Pleurodicique problematicum, Receptaculites Nopuni, Phacops bistfrons, Leptena depressa, Terebratula reticularis; 2° de grandes lentilles calieres subbordomées aux schistes et renfermant les Favoisse gothèm-dica et polymorpha, un Spirifer, un Pentamère voisin du P. Knightii et un autre très-grand, d'aspect également silurien; 3° des veines de houille avec des empreintes de plantes, et le calcaire de Cop-Choux avec la Terebrutula cuboides, Daus cette dernière assise l'auteur croit, comme M. Callilland, avoir reconum plusieurs niveaux de fossiles : un supérieur avec une Térébratule voisine des T. feria et subferia; un deuxième avec T. cuboides, pugnus et le Spirifer glaber (ces deux dernières espèces étant carbonifères); un troisème au-dessous on au sud des précédents, renfermant le Pentameura globus et un Efrébratule à stries fines; enfin un quatrième, vers la base du

Bulletin de la Société géologique. 9° série, vol. XVIII, p. 337, 1861.

calcaire, présentant les mêmes fossiles que le deuxième. La Terebratula reticularis est commune à tous ces niveaux.

On voit, par ces faits, assez peu d'accord entre eux et avec la répartition des fossiles telle qu'on la connaît ailleurs, faits que nous avons dù reproduire en détail à cause des questions depuis long-temps controversées auxquelles ils se rattachent, que nous sommes encore loin de posséder tous les éléments d'une solution claire et rationnelle.

Dans le prolongement occidental de cette région, sur les côtes de la rade de Brest, le Phacops latifrons, une Avicule, la Nucula fornicata, les Trebratula undata, lenticularis, submilsoni, le Spirifer macropterus et le Chonetes sarcinulata témoignent encore de l'existence de la faune dévonienne en ce point extrême de la presqu'ile de Bretagne.

Nous ignorons quels sont les fossiles trouvés par M. Jourdau au sud et à l'est du Donn, dans la chaîne des Voeges, aux environs de Framont, de Vachenbach, de Schirmeck, de Barembach et de Reuss, fossiles que l'auteur regarde comme dévoniens <sup>10</sup>, mais nous avons la certitude d'une faune de cet âge découverte, à ce qu'il semble, en même temps, ou à très-peu près, par M. Chevillard <sup>10</sup> et par M. L. Paristo <sup>10</sup>. A l'ouest de Belfort, au mont de la Revenue, entre Cheuebier et Chaege, dans des schistes gris-verdâtre, ont été rencontrées les espèces indiquées ci-dessous, que M. de Verneuil a reconnues parmi les nombreux échantillons que ces deux observateurs avaient recueillis <sup>10</sup>.

Brigne des Youges.

Sendh. Pleurophorus lemellorus? Sendh. Modiolo, Retzia all. cunente, Dulm., R. frita, de Buch, Rikynchonelle boloniensis, d'Och., Spiriger luyatericus? Schloth. (micropterus, Gold.), S. all. speciosus, S. Vermenit? Nurch., Orthis Wichelin? Lér., O. cifelicusis ou apercularis, Vern. Chonetes surciuslate? Schloth., id. var. à strice plus fortes. C. dilatesta. Roem., Productus sub-

<sup>1)</sup> Revue des Sociétés surantes, vol. III., p. 403, 1863.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2º série, vol. XXIV, p. 124, 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Esquisse géologique des environs de Belfort, 1864.

<sup>(4)</sup> Phacops levis, Munst., très-abondant suivant M. Chevillard, Orthoceratites, indét. Pterinea lineata. Gold.. Pecten densistria?

Sud de la France Quelques localités fort éloignées les unes des autres ont aussi révélé, plus an sud, l'existence de cette fauxe. Sur le versant oriental de la montague Noire, aux environs de Nefliès, point que nous avons déjà cité et où tous les systèmes de transition semblent s'être donné rendez-vous pour y être représentés, quoique sur une lisalible échelle, les calcaires noirs et les schistes carburés de Tibereck ont offert à M. de Verneuil <sup>(0)</sup> trois petites Goniatites, rapprochées, par la forme simple de leurs lobes, de celles des schistes inférieurs au calcaire de l'Etiel, et dont une serait la G. simplex, puis le Cardina palnatum, églament de l'Etiel, le C. interrupu, une Orthocératite indéterminée, des Térébratules et une queue de Crypheus. Au petit Glanzy, les brachiopodes et les polypiers indiquersient Horizon du calcaire de l'Etiel et de Néhou. Ce sont le Favoites spongites, un Leptena voisin du L. Murchisoni et un Orthis rappelant l'O. cremièria.

En 1839, M. de Verneuil ® (metatit l'opinion que les marbres griotes de Campan (Hautes-Pyrénées), comme ceux de Caunes (Aude), loin d'être de la période cambrienne, avaient la plus grande ressemblance avec les calcaires rouges à Gouiaities d'Oberscheld (Nassan), et que les petites coquilles de céphalopodes, prises d'abord pour des Nautiles, devaient être, comme l'avait pensé L. de Buch, de véritables Goniaities. De Pinteville-Cernon ® découvrit au nord de Gòdre, entre le gave de Héas et celui de Pragnères, des brachiopodes, peu déterminables à la vérité, quelques bivalves et des restes de crinoides paraissant plus voisins des formes dévoniennes que de toutes autres. Dans la vallée d'Aran, les calschistes rouges amygdalius renferment aussi des Goniaities comme les calcaires rouges du Nassau et de la Westphalie, puis un trilobite (Phaeops le-froma), l'équent dans les ansiess dévoniennes de la chaîne canta-

aculeatus? Murch., Metriophyllum Bouchardi, Miln. Edw. et J. Haime. (Bulletin de la Société géologique de France, 2° série. vol. XXIV, p. 127, 1866.)

<sup>10</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, vol. VI, p. 628, 1849.

Ibid. 1" série, vol. X, p. 56, 1839.
Ibid. 2" série, vol. 1, p. 137, 1844.

brique <sup>(i)</sup>. Enfin, sur la route des Eaux-Bonnes à Cauterets, au col d'Aubisque, à 1,717 mêtres d'altitude, M. A. de Mercey d'a recueill les Terderatula uburclioni, Arribair, Ezquerra, les Syirifer subpsinosus, Pellico, macropterus, les Orthis Beaumonti, deconica, le Leptena Muchisoni et un Gjuthophyllum, qui tous se retrouvent en Espague, dans des coucles correspondantes.

Nons pouvons donc dire, comme pour les faunes siluriennes, que, tout en se révélant sur un certain nombre de points, celles du système dévonien, dans l'état actuel de nos counaissances, manquent encore en France de cette succession normale des divers horizons bien caractérisés par leurs fossiles, que l'on observe dans les pays voisius, où nous avons d'n chercher des termes de comparaison pour une classification générale.

## § 3. FAUNES ET FLORES CARBONIFÈRES.

Ce que l'on vient de voir pour les deux systèmes inférieurs du terrain de transition est encore plus frappant pour le troisième, le système arbomifère, dont on trouve des lambeaux, des allleurements, ou de petits bassins éparpillés sur une multitude de points de notre territoire. Nayant à nous occuper ici que des restes organiques que ses couches ont pu conserver, nous examinerons successivement celles-ci dans les ciuq régions: nord, ouest, centrale, sud et est.

Des trois groupes dont se compose le système, le plus ancien, le caleaire carbonifère, et le plus récent, le groupe houiller, sont les seuls dont les fossiles aient quelque intérêt; le militamegrit, lorsqu'il existe, en est généralement dépourvu. Les empreintes de plantes terrestres du groupe houiller sont, on le conçoit, connues depuis longtemps dans toutes les localités où l'on exploite le charbon; mais il n'en a pas été de même des fossiles marins du caleaire carbonifère, dont l'existence a été souvent informue. En réalité, ce

<sup>(</sup>i) De Verneuil, Bulletin de la Société
géologique, vol. VII, p. 221, 1850.
1866.

groupe, si important, si développé, si constant en Belgique, sur les hords du Rhin, dans les Îles-Britanniques, etc. et qui, dans certains pays, représente à lui seul tonte la formation, manque en France dans une infinité de localités où les dépòts houillers se sont formés et où ils reposent directement, sans l'internédiaire d'aucun sédiment marin, sur les roches cristallines et les coujounérats qui en proviennent. Cela posé, voyons, dans chacune des régions préciées, quels sont les résultats paléontologiques que leur étude a produits, d'abord pour le calcaire carbonifère on groupe inférieur, ensuite nour le groupe houiller ou supérieur ensuite nour le groupe houiller ou supérieur.

Groupe inférieur. Bégion Nord. Bes Boulonnais Les fossiles observés en 1838 par M. de Verneuil® dans les carrières de Lunel (bas Boulonnais) annonçaient bien l'existence du groupe inférier dans ce petit bassin: c'étaient les Productus Martini, var. conciuna, scabiriotus? le Spirifer glaber ou obtanns. la Terebratula hastata. etc. L'année suivante, les relations stratigraphiques de ces calcaires avec le système dévonien sous-jacent furent établies, et M. Murchison ainsi que les géologues qui étudièrent le pays après lui admirent que la houille exploitée était subnodounée à ce groupe, comme en Écosse et dans d'autres régions. Plus tard M. G. Austen signala le Productus Cora dans les carrières du Haut-Bane et cita les espèces mentionnées ci-desous®.

M. Gosselet<sup>30</sup> fit remarquer à leur égard qu'elles appartenaien pour la plupart au calesire carbonifère de Visé, au nord de Liége, et qu'aucune n'était propre à celui de Tournay; d'où il conclut, contrairement à ce que l'on croyait auparavant, que ces assisses du has Boulonais devaient être le prolongement de celles du bassin de Mons.

(1) Bulletin de la Société géologique, vol. IX. p. 390, 1838.

<sup>(3)</sup> Euomphalus pentangulatus, Natica antiqua, Loxonema subsulcora, Terebratula hastata, elongata; Spirifer glaber, duplicicosta, bisulcatus et lineatus; Orthis (Strophalossa) crenistria, Chonetes popilionacea, Productus semireticulatus (Martini et antiquatus), giganteus (auritus), undatus, seabriculus, plicatilis, Flemingii (longispinus) et fimbriatus. (Quarterly journal geological Society of London, vol. IX. p. 399, 1853; — ibid. vol. XII, p. 41, 1856.)

Mém. sur les terrains primaires, etc. 1860.

Dans son 1 pertu géologique de quelques localités riches en coquilles "), Ch. Léveillé appela le premier chez nous l'attention sur la faune carbonifère. Il désignait la roche sous le nom d'argite et caleaire de transition. Les espèces qu'il a décrites et figurées (a Naulites, a Bellérophons, a Porrellia, nov. gen., 1 Térébratule, 2 Spirifers, 1 Trochus, 1 Risson) sont restées dans la science comme des types bien caractérisés, et quelques-unes, telles que le Spirifer Roissyi (Athyris ou Spirigera), sont très-remarquables en ce qu'elles ont été retrouvées au même niveau géologique sur les points les plus éloignés de la terre.

Nous avous rappelé ailleurs [6] les raisons paléontologiques qui avaient fait regarder comme non contemporains les calcaires carbonifères de Visé et de Tournay, ainsi que celles qui nous semblaient devoir faire ajourner la question. De son côté M. Gosselet a signalé, dans les calcaires d'Avenses (Nord), les fossiles [6] qui, suivant lui, représentent la fauue de Tournay. Au sud de Manbeuge le calcaire carbonifère des communes de Bachant, de Saint-Remy, etc. lui a offert les Terebratula succulus et puguus, les Spirifer lineatus, glaber, duplicioust, avec les Tradeuts undatus et seuricitalutas.

Plus récemment M. Éd. Dupont, dans un mémoire sur le calcaire carbonifère de la Belgique et du Hainaut français (», a présenté des conclusions paléontologiques tout à fait nouvelles, et qui, d'abort accueillies avec réserve, ont dû être admises après le travail stratigraphique que l'auteur a domné sur les environs de Dinant 9. On des phique que l'auteur a domné sur les environs de Dinant 9. On des de Tourney.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Mémoires de la Société géologique de France, vol. II, p. 38, pl. II, 1835.

D'Archiac, Géologie et Paléontologie, p. 481, 1866.

Ce soni: Euomphalus aquatis, Terebratula pentagona, planosulenta, Spirifer mosquentis, Chauetes variolaria, Productus semireticulatus, var., et Heberti, Orthia striatula el umbraculum, Leptena depressa, Philipsia gemmulifera, (Mém. cité. p. 9.4).

<sup>&</sup>lt;sup>(b)</sup> Notice sur le calcaire carbonifère de la Belgrique, (Bulletin de l'Académie royale de Belgrique, 2° série, vol. XIV et XVI, 1862. — Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XX, p. 305.

<sup>1005.)

10</sup> Essai d'une earte géologique des environs de Dinant. (Bulletin de l'Académie royale de Belgique, vol. XIX et XX, nº 9 et 10., 1865.)

dans ce dernier quelles singulières relations s'établissent entre les diverses assises d'un système, lorsque des plis simples, complexes et répétés, et des bassins renversés viennent à être accidentés par plusieurs séries de failles. On comprend bien alors ces réappartions d'une même faune à des niveaux différents, ces colonies, es soi-disant alternances, toutes ces prétendues anomalies qui ne sont en réalité que des illusions atratigrephiques, résultats d'une appréciation incomplète de faits jugés sur des apparences déceptives.

Nous venons de dire qu'on avait d'abord admis, dans le calcaire carbonière de la Belgique et les parties limitrophes de la France, deux assiese ou divisions paléontologiquement distinctes, celle de Tournay et celle de Visé. M. Dupont, embrassant tout le groupe netre l'Escaut et la Roer, en propose six, qui, reconnues d'abord aux environs de Dinant, se trouvent plus ou moins constantes dans le reste du bassin. Elles existent toutes, par exemple, dans le massif de Flamignoul, au sud de Dinant, tandis qu'à Visé il n'y en a qu'une, la plus récente, qui malgré cela repose directement sur le système dévonien. Ces assises sont, de bas en haut ou à partir de la plus ancienne, qui succède aux pasmmites du Condros:

- 1º Assise d'Étrœungt, au sud d'Avesnes (Nord), caractérisée par l'abondance des crinoïdes et reposant ici sur les calcaires dévoniens dont nous avons parlé;
- 2º Assise d'Avenelles, comprenant des calcaires compactes gris, des dolomies et des marbres noirs, exploités aux environs de Dinant; fossiles rares; le Productus Heberti serait le plus caractéristique;
- 3º Assise de Tournay, connue depuis longtemps, où domine le Spirifer moquensia, dans toute la hauteur, tandis qu'on trouve, surtout vers le has: l'Orthis Michelini, le Productus Flemingni, la Feneztella plebeia, et, à la partie supérieure, l'Orthis resupinata, l'Athyris l'osisyi, le Spirifer comolutus, le Productus mesolobus et la Phillipsia gemmulifera;
  - 4º Assise de Vaulsort, près de Dinant, comprenant un calcaire

grenu, de teintes claires et caractérisé par les Spirifer striatus et cuspidatus. Vers le bas dominent : le Conocardium alæforme, les Productus semireticulatus, pustulosus et aculeatus; vers le haut, l'Orthoceratites Munsterianum, le Goniatites belvalianus, l'Euomphalus pentangulatus, la Rhynchonella pleurodon, le Productus fimbriatus, la Cardiomorpha oblonga et l'Amplexus coralloides;

5º Assise de Namur, particulièrement formée de dolomies, où les fossiles sont rares, mais semblent atteindre de plus grandes dimensions que dans les autres termes de la série; de grands Euomphales et l'Harmodites catenulatus s'y rencontrent;

6º Assise de Visé, la plus récente de toutes, composée de calcaire gris-bleuâtre, cendré ou blanchâtre, compacte et très-riche en débris organiques. Les Productus Cora et giganteus y sont particulièrement répandus.

Le développement des êtres organisés, dans cette série complexe, appartenant cependant à un même groupe géologique bien défini et limité, montre que les espèces, lorsqu'elles commencent à paraître, ne sont représentées que par un petit nombre d'individus, qui s'accroît graduellement ensuite pour diminuer graduellement aussi jusqu'à leur extinction complète. Ces divers termes paléozoologiques de la série se relient entre eux par des espèces communes, et l'hiatus que l'on avait cru reconnaître d'abord entre les faunes de Tournay et de Visé provenait seulement de ce que l'on n'avait pas encore observé les termes intermédiaires. Ces résultats se présenteront d'autant plus souvent dans l'étude des terrains qu'elle sera plus attentive, plus minutieuse et plus exempte de toute idée préconcue.

Le calcaire carbonifère dans la région occidentale, caractérisé par Bégion Ourse. sa faune habituelle, n'a été reconnu, à ce qu'il semble, qu'en 1854, par M. Eug. Eud. Deslongchamps (1), au sud-ouest de Coutances

des terrains primaires du Cotentin, in-8°, p. 107, 1861; - Bulletin de la Société géologique de France, 3º série, vol. XVIII.

<sup>(1)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. X, p. LIII, 1856. -Voyez anssi P. Dalimier, Stratigraphie

(Manche), dans la petite vallée de la Malfiance. Complétement isolés au milieu des grauwackes et des schistes cambriens, ces calcaires ne présentent ancune trace de charbon, et aucune dépendance du groupe supérieur n'apparaît aux environs. Les fossiles qu'on y a signalés sont : un Enomphalus nouveau, le Conocardium hibernicum, la Posidonomya vetusta, une très-grande Avicule, le Spirifer striatus, les Productus giganteus, semireticulatus et punctatus, les Chonetes papilionacea, comoides et Dalmaniana, l'Orthis resupinata et une très-grande espèce nouvelle, le Leptæna depressa, les Cyathophyllum mitratum et plicatum, des Caninia et d'autres polypiers, ainsi que de nombreuses articulations de crinoïdes.

En 1830. M. de Verneuil (1) soutint, contre l'opinion reçue alors, que le véritable calcaire carbonifère existait dans le voisinage de Sablé, caractérisé par les Euomphalus pentangulatus et calyx et par un gros Productus voisin du P. hemisphæricus (giganteus). Peu après, avant visité cette localité avec notre savant auri, nous manifestàmes la même manière de voir (2). Mais, comme pour les systèmes précédents, ce ne fut que lors de la réunion de la Société géologique sur ce point que les observations combinées de MM. Triger et de Verneuil, dans la coupe, si souvent citée, de Sillé-le-Guillaume à Sablé, démontrèrent que, de cette ville à Brulon, le calcaire carbonifère, avec des schistes et des veines anthraciteuses subordonnées, présentant un double plissement de chaque côté d'un axe médian anticlinal, se trouvait compris, au nord comme au sud, entre des schistes et des calcaires dévoniens.

Le groupe carbonifère inférieur ainsi constitué est recouvert, à stratification discordante, par le supérieur, à Saint-Pierre-la-Cour, à l'ouest de Laval, et s'étend sur une longueur de 50 à 55 kilomètres, de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O., de Juigné, près Sablé, à Asnières

1840, p. 174. 5° époque, p. 37, 1864. (\*) Butl. Soc. gcot. vol. XII, p. 480, Bulletin de la Société géologique de 1861.

France, vol. X, p. 55, 1839; vol. XI,

p. 663, 1861; - Bonissent, Essai géologique sur le département de la Manche,

et Poillé, la Bazouge, Argentré, etc. Les authracites exploités paraissent occuper deux niveaux distinets, l'un supérieur, l'autre inférieur au calcaire. Les charbons de la première assise [Poillé, la Bazouge-de-Chemeré, etc.] contiennent un assez grand nombre d'empreintes végétales qu'on ne trouve point dans la seconde, à Sablé ni à Fercé <sup>10</sup>. Quant aux fossiles marins de l'assise calcaire, nous reproduisons aussi la liste qui en a été dressée par M. de Verneuil d'après les éléments qu'il avait recueillis lui-même et ceux des collections de MM. Guéranger, Davoust et de Lorière <sup>10</sup>.

Les autres localités où le calcaire carbonifère a jusqu'à présent Nigima control. été reconnu par ses fossiles sont d'abord les rives du Sichon, près

O. M. Al. Bronguiart a recount. parmi see empreintes vigitales provenant de recherches entreprises près de Foillé: Cales mitte dubrir A rius, sydemptreis llening-fassis, vax. major, Ad. Brong, identique avec cide d'Eccheviler, près al.-ia-Clapelle, Sphenopteris faronts, id., Lipidardors avertun (Sofiquiates, id.), Erong, avec Lepidardors argentun (Sofiquiates), as fructification, et Lepidaphylius, produggement (Incification), et Capidaphylius, produggement (Incification), et Capidaphylius, punel-tiere una autre exception.

pèce, L. grenits, Lindl, et Hun. Sigrilloria tessellaris, Brong, S. Guerrangeri, S. Guerrangeri, S., S. Ferneziliones, n. sp., appartennant à la première seccion des Sigilaires non cannelles; Signavaria ficuidas, Brong, probablement les racines des précédentes, et qu'on trouve dans tous les dépats houisles. Absence complète jusqu'à prompère de d'Arteraphyllites, d'Annalaria et de Spèciesphyllum. (Ballenia de la Société géodiesde le Prance, 2º série, vol. VIII, p. 767, 1850.)

| (1) Phillipsia gemmulifera,  | Conscardium hibervieum, Sow. | Productus pustulosus, Phill.   |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Phill.                       | Cypricardia.                 | - plicatilie, Sow.             |
| Phillipsia derbyensis, Mart. | Aricula.                     | - gigantous, id.               |
| Bellerophon hiuleus, Sow.    | Terebratula acuminata, Sow.  | Palechinus.                    |
| - cortatus, id.              | - sacculus, Mart.            | Michelinia tennisepta, Kon.    |
| - bicarenus, Lév.            | Spirifer glaber, Sow.        | Syringopora parallela, Lousd.  |
| Capulus indét.               | - cuspidatus, id.            | Zaphrentis Philliprii, M. Edw. |
| Euomphalus pentangulatus,    | - striatus, id.              | et J. Haime.                   |
| Sow.                         | Orthis arachnoides, Phill.   | - excavata, id. id.            |
| - catillus, id.              | - rerupinata, Mart.          | - Guerangeri, id. id.          |
| — aqualis, id.               | Chonetes comoides, Sow.      | - cylindrica, id. id.          |
| - Dionguii, Montf.           | - papilionacea, Phill.       | Lithostrotion irregulare, id   |
| - helicoides, Sow.           | Productus semireticulatus,   | id.                            |
| Consending fruitsens M'Cor   | Mant                         | office 13 14                   |

de Cussett, non loin de Vichy, oò sir R. Murchison (o a trouvé, dans des roches schisteuses d'un aspect fort ancien, le Productus fin-briatus, le Chonetes pupilionecea, l'Orthis cremisiria, des bivalves la-mellibranches, des fragments de l'Allipusi et deux crinoides; ensuite les environs de Tarare, de Regoy, près Roame, oò M. de Verneuil (o et M. Jourdan ont signalé, dans des calcaires qui s'étendraient des hords de la Saône à ecut de l'Allier et de la Loire, le Productus Cora, le Chonetes pupilionecea, le Spirifer bisultatus, l'Orthis crenistria, le Conistitute diadena (a. Enfin, au sud-ouest de Montpellier, le Productus gignateus a été trouvé dans des calcaires en contact avec les schistes carburés d'Larne, le P. endéburgensis à Vailban, le P. semireciculatus dans les calcaires du Bousquet avec le Caninia gi-gentae, et l'Evouphalaus acutus, eutre ce point et le Mouino ().

Région Est, Groupe anpérieur on houiller. M. Jourdan a cité le *Productus gigas* (giganteus) et des polypiers aux environs de Plancher-les-Mines et ne paraît pas douter que le groupe dont nous nous occupons n'y soit représenté (\*\*).

Soit que les dépâts houillers reposent sur le calcaire précédent, soit que non absence, et c'est le cas le plus général, les grès, les poudingues et les conglomérats qui les accompagnent remplissent des dépressions ou bassins dans des roches cristallines ou plus ou moins anciennes, nulle part encore on n'y a observé en France de fossiles d'origine marine. Presque partout au contraire des empreintes de plantes ont été recueillies en plus ou moins grande quantité dans les argiles schisteuses ou les roches arénacées aux-quelles les venues de charlon sont subordomées. Les dépôts houil-quelles les venues de charlon sont subordomées. Les dépôts houil-

<sup>(1)</sup> Quart, journ, geol. Soc. of London, vol. VII, 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bulletin de la Société géologique, vol. XI, p. 174, 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> M. Gruner cite, d'après M. Jourdan, dans les catcaires de Regny, 3o espèces de fossiles dont nous ne pouvons reproduire les noms, qui nous sont pour la plupart inconnus et ne sont suivis d'au-

cune indication d'auteur. (Description minéralogique du département de la Loire, p. 280, in-8°, 1857.)

<sup>(9)</sup> De Verneuil, Bull. Soc. géol. 2º série, vol. VI, p. 628, 1849. — Marcel de Serres. Mémoires de l'Académie de Montpellier, p. 66, 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Revue des Sociétés savantes, vol. III, p. 403, 1863.

lers de Saint-Étienne, d'Alais, de Terrasson, de Laugeac, de Litry, de Plessy, de Fresnes, de Vieux-Condé, de Valenciennes, et les gissements d'authracite du bassin inférieur de la Loire sont ceux qui en France ont fourni le plus de matériaux au grand ouvrage de M. Ad. Brongainst sur les végétaux fossiles, ouvrage dont nous avous déjà parlé et auquel nous devons renvoyer le lecteur, sa publication étant antérieure à la phase de la science dont nous nous occupous. Nous nous bornerous donc à signaler le petit nombre de faits particuliers qui ont été observés depuis et en suivant le même ordre géographique.

Dans les houillères d'Anzin, près Valenciennes, des troncs d'arbers ont été trouvés à 217 et 33 mètres de profondeur, et placés perpendiculairement aux plans des schistes et des grès qui constituent le terrain <sup>50</sup>. Dans le département de la Moselle, l'exploitation de Scheneck a fourni de nombreuses empreintes de plantes qui représentent la flore du bassin houiller de Saarbruck, dans le prolongement duquel se trouve cette localité. C'étaient, suivant M. Terquem <sup>50</sup>, qui en donne la liste : 5 Sigrillaria, le Stignaria ficcides, 5 Lepidodendron, 1 Knorria, 1 Naggerathia, 2 Lepidophyllum, 2 Calamites, 1 Lazopteris, 1 Asterophyllies, 1 Annularia, 2 Neuropteris, 13 Pecopteris, 5 Sphenopteris, 1 Cyclopteris: en tout 41 espèces déterminées.

M. G. Austen, dans un mémoire que nous avons déjà cité, rapporte au système permien les calcaires du bas Boulonnais, supérieurs aux sehistes houillers de cette localité, et l'examen de quelques plantes du bassin de Littry (Calvados) a suggéré la même idée d M. R. A. C. Austen <sup>10</sup>. Celui-cia fait remarquer que le Calamites Suckovii de cette dernière exploitation devait constituer une espèce particulière; qu'il était douteux que le C. cruciatus fût le même que celui de Sanchruck; que le Neuropteris rotundifolia était aussi parcelui de Sanchruck; que le Neuropteris rotundifolia était aussi par-

<sup>(</sup>i) Bulletin de la Société géologique de France, vol. VIII, p. 171, 1 planche, 1837.

Paléontol. de la Morelle, p. 6, 1855.
Quarterly journal geotogical Society of London, vol. II, p. 1, 1846.

ticulier au petit bassin du Plessy (Manche); que d'autres plantes étaient nouvelles, et enfin que, prise dans son ensemble, cette petite flore pouvait être permienne.

Bos in d'Autun,

Mais ce sont surtout les schistes bitumineux et les grès houillers de Muse, de Buxière-la-Grue, de Surmoulin, de Chamboy, d'Igornay, dans le bassin d'Autuu, qui ont donné lieu à de fréquentes discussions. Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des relations stratigraphiques de ces schiets, qui sont parfaitement établies dans l'Explication de la Carte géologique de la France 10, et qui d'ail-leurs n'étaient point contestées par les géologiques, qui, comme Rozet, les rapportaient au système permien. La continuité de ces concettes avec les grès et les lits de houille qu'elles surmontent par places avec les grès et les lits de houille qu'elles surmontent par places la fissait aucun doute sur la laison du tout; aussi était-ce sur les fossiles, plantes et poissons, que roulaient les discussions 60, et un nouvel élément découvert le printemps dernier est venu raviver l'intérêt qui s'attachait à écute localité.

Les poissons rencontrés dans les schistes exploités à Muse pour l'extraction de l'huile de bitume ont été d'abord décrits par M. Agassiz, sous les noms de l'alevaiures Blainvillei, Voltin, angustus, et de Pygopterus Bonnardi<sup>10</sup>, puis placés dans le groupe houiller. De gros co-prolithes y avaient aussi été trouvés, et, en 1838, M. Ad. Brongniart découvrit, dans les schistes de Chamboy, un os, qu'il présumait provenir d'une grande espèce de poisson sauroide. Des empreintes nombreuses de petites coquilles, prises d'abord pour des Posidonomyes, mais qui sont en réalité des crustacés ostracodes, voisins des Cypris ou nieux des Estéries, s'observent également dans les schistes.

<sup>1)</sup> Vol. I, p. 678, 1841.

Bull. Soc. géol. vol. VII. p. 313.
3.8, 1836. — Rozet, Mém. sur les montognes qui séparent la Loire du Rhône et de la
Soche. (Mém. Soc. géolog. 1" sér. vol. IV.
p. 101, 1850.) — Statistique de Saône-etLoire, par Rugut, vol. 1, p. 59. — Landiot, Notice sur les excirons d'Auton.

<sup>(</sup>Mém. de la Société éduenne.) — Bulletin de la Société géologique, 2º série. vol. VI, p. 90, 1848. — Delahaye, Bull. Soc. géolog. vol. V, p. 304, 1848; vol. VI,

p. 374, 1848.

Recherches sur les poissons fossiles .

vol. II, et Introduction, tableau général,
p. xxxx, 1844.

Plus tard, des restre de poissons, attribués au Paleoniseus nuguue des schistes cuivreux du Mansfeld, out été signalés, et l'on a peusé que ceux dont les écailles étaient striées ne devaient point appartenir aux Paleoniseus, mais constituer un geure nouveau. Quant au Diphola gibboux, il n'est eucore comu que dans les schistes houillers de l'Écosse et dans le bassin de Bert et Mouteombroux.

Les plantes qui accompagnent ces ichthyolithes seraient celles que l'on trouve ordinairement le plus répandues dans les schistes et les grès qui renferment la houille (Peopteris arborseeus, obbreviata, hemiteloides, Cardiocapon mojas, des rameaux de conifères semblables à ceux de Saint-Élieme, des Asterophilites et des Sigillaria). On trouve, en outre, à la surface du sol, une grande quantité de bois silicities, provenant de ces conches et ayant appartenu à des tycopodiacèes, à des plandregoames unoncost/delones et à des conifères. Les Parolithes, le Metallous Sternbergia, le Sigillaria etegaus et trois sortes de conifères sont parmi les plantes silicitiées les plus fréquentes; et, comme la remarqué flozet, le bassin d'Autun est le seul où ces derniers végétaux aient été signalés en aussi grande quantité.

M. Delahaye porta à 24 le nombre des plantes commues dans ces conches aux environs d'Autun; étaient : 17 fougères (1 Cydonperis, 3 Neuroperis, 1 Propuestis dans tontes les localités, 1 d'Odonpteris, 1 Tomiopteria), 1 Sphenophyllum, 1 Cardiocarpon, 1 Naggerathia. 2 l'Adchia. On remarquera que l'auten ue meutionne pas de Sigillariées, et que les Calamites sont rares, dit-il, tandis qu'elles sont fréquentes dans les schistes de Buxère-la-Grue.

Tels étaieut les fossiles signalés dans les schistes bitunineux du bassin d'Autun lorsque M. Frossard découvrit, dans ceux de Muse, les restes d'un repille, le premier qui ail été observé en France, à un nivean aussi bas de la série géologique, et que nous mines sous les yenv de l'Académie des sciences le 30 ao soût dernier de

Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LXIII. p. 350, 1866.
Paliantologie.

fossile remarquable était accompagné, dans la même couche, celle que l'on exploite pour en extraire l'huile de schiste, d'un aiguillon de poisson rappelant le Pleuracanthus lavissimus du bassin houiller de Dudley, mais plus petit et à dents latérales plus faibles; il a été désigné par M. A. Gaudry sous le nom de P. Frossardi. Il y avait aussi de nombreux fragments de Pulaoniscus Blainvillei et augustus, peut-être de P. Voltzii? et d'une quatrième espèce pouvant provenir d'un Amblypterus, Les plantes du même gisement recueillies par le même observateur et déterminées par M. Brougniart étaient ; le Pecopteris arborescens, le Neuropteris tenuifolia, le Sphenopteris crassinervia, un Naggerathia ou Cordaites, le Cyclocarpus intermedius et le Walchia piniformis. A l'exception du Sphenopteris crussinerria, qui n'a encore été signalé que dans des couches permiennes, les autres espèces se trouvent à la fois dans ces dernières et dans les dépôts houillers incontestés. On peut donc regarder ce gisement, avonsnous dit, comme placé à la limite des deux formations et représentant le passage qui existerait entre elles lorsque la sédimentation n'a été interrompue par aucun phénomène physique.

Quant au reptile lui-même, que M. A. Gaudry a plus particulièrement étudié, il appartient à l'ordre des ganocéphales de M. Owen, ainsi nommés à cause des plaques osseuses découpées, brillantes ou polies, dont la tête est armée. Leurs caractères anatomiques, pen prononcés encore, peuvent les faire regarder comme représentant les premiers essais de la nature pour cette classe d'animaux et formant une sorte de passage des poissons aux reptiles, Quoiqu'il soit rés-vojsin de l'Archegoaurus lateralis du bassin houiller de Sanbruck, M. Gaudry propose de le désigner sous le nom générique d'Artinodon, d'après la disposition des lignes rayonnantes que montre a coupe transverse des dents observées avec un grossissement suffisant. Les méchoires et presque toutes les parties de la tête bien conservées laissent voir les dents maxillaires, les dents palatines, les dents vomérieunes, disposées sur des lignes transverses, et, de plus, des deuts en cardes nombreuses, caractère jusqu'à présent

Region Est.

propre aux poissons. Une portion de l'une des extrémités, avec quatre duigts plats allongés, indiquerait un animal qui devait nager et en même temps chercher à se fixer aux corps environnants on à retenir sa proie,

Quelques rares déhris de poissons ont encore été signalés dans les couches houillères de Commentry et de Rive-de-Gier(1), M. Pomel a mentionné le Propalæoniscus Agassizii à Bert et à Montcombroux (Allier), avec le Diplodus gibbosus et le Tristichius arcuatus.

Le terrain de transition des Vosges, si peu riche jusqu'à présent pour le paléontologiste, a fourni cependant aux recherches de M. Schimper(3), dans les vallées de Thann et de Burbach, des végétaux assez nombreux, mais incomplets. Dans les argiles schistenses, endurcies et de teintes foncées, puis dans les grès à grain fin, feldspathiques, de teintes diverses, les plantes telles que les frondes de fougères et de Lépidodendron sont à l'état d'empreintes. Dans les grès grossiers ou conglomérats se rencontrent les troncs de Calamites, de Stigmaria, d'Ancistrophyllum, de Kuorria, de Sagenaria et de Dadoxylon, Endl. (Araucarites, Gupp.).

Cette végétation n'aurait pas été assez abondante pour produire des couches de charbon, conformément à ce qu'a observé M. Gœppert, que, partout où se rencontrent le Calamites transitionis, le Sagenaria Veltheimiana, le Knorria imbricata et le Cyclopteris polymorpha, on ne doit pas s'attendre à trouver de combustible exploitable, Cette petite flore est différente de celle des lamheaux honillers des Vosges supérieures (Massevaux, Sainte-Croix-aux-Mines, la Loge, Ronchamp, Saint-Hippolyte), qui représente la végétation plus récente de Saarbruck et de Saint-Étienne. Toutes deux se retrouvent d'ailleurs dans le massif opposé de la Forêt-Noire.

Les 16 espèces décrites et figurées par M. Schimper sont, parmi les équisétacées, le Calamites arenaceus; parmi les lycopodiacées, le

<sup>(1)</sup> P. Gervais, Zoologie et Paléoutologie françaises, 2º éd. p. 538, 1859.

<sup>1)</sup> Mémoire sur le terrain de transition

des Vosges, par MM. Koehlin-Schlumberger et Schimper, in-4°. 30 planches, Strasbonrg, 1862.

Stigmario ficiales, L'Ancistrophyllum stigmarioforme, les Knorria inbrica cate et Schramarian, le Didynophyllum Shahini, le Lepidodendon s. g. (Sugranria?), puis 6 fougères, des hois de conifères et 2 Dadoxylon. Ces végétaux rappellent, par leur eusemble, la flore houillère inférieure de la Silésie.

## S 1/1. FAUNE ET FLORE PERMIENNES.

L'organisme de la période permieune qui vient clore la grande époque de transition se moutre encore plus pauvre en France que dans le reste de l'Europe. Le grès des Vosges et le grès rouge de sa base, qui semblent être les dépôts les plus importants, n'ont encore offert que quelques débris de plantes assez mal caractérisés (Calminies arenuceus).

Dans la partie du département de Saône-et-Loire qui comprend les hassins houillers de Blauxy et du Creuzot, des grès, renfermant des empreintes de Walchia Schlotheimi et hypnoides, out été rapportés au système permien <sup>10</sup>, Au hameau des Thurots, près de Charmoy, des empreintes attribuées au Neuropheria Diferenogi, aux Walchia Sternbergii et piniformia des schistes de Lodève et de Wettin, avaient fait placer les assises sur l'horizon du zechstein, tandis que Mougeot ne reconnaissait dans ces végétaux que des Voltia, des Alberña et un Sphenopheris. Aussi M. Fournet <sup>20</sup> dut-il laisser provisoirement ces roches dans le grès higarré. M. Coquand a cité, dans le petit groupe montagneux de la Serre, de l'autre cibé de la Saône, outre les mèmes Walchia que ci-dessus, un fragment de machoire de reptile qui proviendrait du Protoronaurus Spearei, mais sur lequel il serait nécessaire d'avoir de plus amples détails.

La position et les caractères des schistes gris-bleuâtre de Lodève (Hérault) ont été bien établis par Dufrénoy (5), qui les a séparés et

<sup>&</sup>quot; Bulletin de la Sociélé géologique de lettres et arts de Lyon, vol. VII, p. 25, France, 2' série, vol. XIV, p. 13, 1856.

"Explication de la Carte géologique de

Mémoires de l'Académie des sciences, la France, vol. 11, p. 145, 1848.

des grès honillers et du grès bigarré; mais leur véritable niveau géologique ne pouvait être établi que par l'étude comparative des plantes fossiles qu'ils renferment, et à laquelle s'est livré à plusieurs reprises M. Ad. Brongniart. « Des 20 espèces trouvées dans les schistes de Lodève, dit ce savant (1), 12 seraient complétement identiques avec des plantes houillères, 8 sont propres à cette localité, mais 6 d'entre elles sont trop voisines des plantes houillères pour qu'on puisse les rapporter à une autre flore; 2 seulement se rapprochent d'espèces du grès bigarré; le genre Annularia n'est connu que dans les dépôts houillers, et, d'un antre côté, les Calamites, Lepidodendron, Stigmaria, Sigillaria, Astevophyllites et Sphenophyllum, propres au groupe houiller, n'y ont pas été signalés, » Plus tard, M. Brongniart (\*), comparant les flores permiennes de la Russie, des schistes cuivreux de la Thuringe et des grès schisteux de l'Hérault, n'était pas encore bien fixé sur lenr contemporanéité, car il ne reconnaissait aucune espèce commune aux trois pays. Le seul caractère qui tendrait à rapprocher les plantes de la Russie de celles de Lodève serait les rapports des unes et des antres avec celles des dépôts houillers dont elles semblent une sorte de rudiment, qui représenterait surtout les couches les plus élevées.

Marcel de Serres [9], en revenant sur cette question, s'attacha à faire voir que la flore de la Thuringe, ob les Temiopteris et les Cryptomeris se montrent exclusivement avec les Næggeruhia, communs aux flores homillère et permienne, représenterat la partie ancienne de cette dernière. La flore de Lodève, caractérisée par les gyumo-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Explication de la Carte géologique de la France, vol. II., p. 145. — Neuropteria Dufrenogi, Brong, Sphenopetria areunsiafolia, id.; tridactylites, id.; platyrachis, id.; Alekhopteria Christolii, id.; Callipetria heteromorpha, id.; Carionii, id.; Pecopteria hemitelioides, id.; orcopteridius, id.; plumosa. id.; abbrevinta, id.; dentata id.; chotecrusis, id.; Annalaria forbiunda.

Sternb.; Walehin Schlotheimi, Brong.; piniformis. Sternb.; entasseformis, Brong.; Sternbergii, id.; hymoides, id. (Diction. universel d'histoire naturelle, vol. MII. p. 149, 1484).

Dictionnaire universel d'histoire naturelle, vol. XIII, p. 150, 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bull, Soc. géol. 2' série, vol. XII, p. 1188, 1855.

spermes astérophyllites, par des conifères du genre Watchia, qui y sont plus richement représentés et par des espèces différentes de celles de la Thuringe comme des couches houillères, disparait ensuite. Le nouthre des espèces de cette dernière localité serait actuellement de 32, dont 2 s'ougères (2 Neuroperia, 8 Sphenoperia, 1 Atellopteria, 2 Cellipteria, 7 Peropteria, 1 Cyclopteria, 1 Phelopteria), 1 ou 2) ycopodiacées (Lepidodeudron ou Lepidosvobus), 2 Anusbaria, des feuilles solicées de Noggreenhie et 5 Watchia

Des traces de reptile homéosaurien ont été observées dans ces mênes couches de Lodève, et décrites, par M. P. Gervais <sup>(1)</sup>, sous le nom d'hiphéosaurais tuteressis. Sa taille était celle des plus grands Lézards occllés actuels du midi de l'Europe, des Varaus et des liquanes de moyenue taille. La roche avait conservé l'empreinte et la contre-empreinte du squelette, dout les membres, le sternum, les côtes, la disposition des vertèbres dorsales et lombaires doivent le faire placer parui les sauriens. La tête manque, et la queue devait être aussi longue que chez la plupart des animaux connus de cetordre. Les membres, dont les extrémités étaient pourvues-chacune de cinq doigt blibres, étaient adaptés à la marche sur la terre. Les vertèbres biplanes étaient au nombre de 18 ou 19 eutre le cou et le bassii; les premières et les dernières côtes étaient rudimentaires.

### BÉSUMÉ DES FAUNES ET DES FLORES DU TERBAIN DE TRANSITION.

Ainsi que nous le disions au commencement de ce chapitre, ou peut voir actuellement que la paléontologie des divers systèmes de trausition de notre pays ue présente encore qu'un intérêt relatif assez borné. Aucur de ces quatre ensembles de couches n'offre de série complète. Ce sont des gisements de fossiles disséninés, souvent de très-grandes distances les uns des autres, qui nous ont montré des rudiments de leurs faunces et de leurs flores, mais qui, par la

<sup>\*\*</sup> Comptex rendus de l'Académie des Zoologiet Paléontologie françaises , p. 459. sciences , vol. XIAIII. p. 192. (859. -- pl. IXXXIV. fig. 1. 1859.

sûreté même des principes qui nous guident, ont permis d'établir la véritable place dans la série générale, ce que n'eussent pu faire les scules données stratigraphiques.

Ceux de ces horizons ou niveaux paléontologiques qui ont fourni le plus d'éléments de comparaison sont les schistes-ardoises du système silurien inférieur, représentant le groupe de Llandeilo, les calcaires dévoniens du bassin de la Loire et des parties adjacentes de la Bretagne et du Cot ntin, représentant a ussi lesparties inférieure du système, enfin la flore houillère proprement dite. Les antres divisions, telles que les grès inférieurs siluriens à Lingules, à Scolithes et à Bilobites, les schistes ampéliteux à Graptolithes, et les grès de May, analogues à ceux de Caradoc, les calcaires noirs à Orthocératites et à Cardiola interrupta, équivalents de la base du groupe silurien moyen, les calcaires à Spirifers du bas Boulonnais et ceux du Hainaut, équivalents des assises dévoniennes supérieures, puis le calcaire carbonifère à grands Productus, etc., qui se montrent çà et là, toujours sur de faibles étendues, ne sont, comme la faune et la flore permieunes, que des jalons dont les recherches ultérieures augmenteront sans doute le nombre, mais sans qu'elles puissent, à ce qu'il semble, leur donner jamais une bien grande importance dans l'histoire générale des êtres organisés anciens (1).

De qui a été dit précédenment (p. 66) de la foune des schistes à poissous des environs d'Autun ne nous parait pas infirmé par ce que M. Beyrich et M. Weiss out déduit des poissous recueills dans le toit des dépats houilles de Sanctruck (Paleoniscus extratiblerenis, Armacanthus Decheni, Aconthodes gracilis).

inférieur de la Bohême et de la Silésie. Ge n'est même qu'une preuve de plus à Tappui de la lisison de tous nos systèmes géologiques, là où ils se sont succède sans interrupion. (Vo ex., pour les indications bibliographiques, Rerse de géologie, par MM. Delesse et de Lapparent, vol. IV. p. 165. 1866.

# CHAPITRE II.

#### TERRAIN SECONDAIRE.

#### S 1 ". FAUNES ET FLORES TRIASPOUES.

Dans le chapitre précédent nous avons en à tracer notre ronte sans guide antérienr anquel nons possions nons confier, et à reproduire un tablean dont nous avions en même temps à fixer le cadre, les limites et les divisions. Il n'en sera plus de même à l'avenir : ces préliminaires indispensables à toute étude de paléontologie stratigraphique avant été posés dans chacun des volumes de l'Histoire des progrès de la géologie, nons nons y conformerons désormais, sauf lorsque de nouvelles acquisitions de la science ou la nature plus simple de notre sujet actuel devront apporter quelques modifications de détail. Nous suivrous toutefois une marche inverse on de bas en haut, qui est celle que nous avons adoptée dans ce livre, au lieu de l'ordre descendant ou des conches récentes any plus anciennes. Nous n'aurons point à reproduire ici les indications bibliographiques des sources où nons avons déjà puisé, et nous ne donnerons généralement que celles dont la publication est postérienre à l'Histoire des progrès de la géologie.

Bégion de l'Est. Grès bigneré. Faunt. La description de la formation triassipae édant comprise dans le tome VIII de cet ouvrage, nons y renverrons le lecteur, et nous passerons immédiatement à l'examen des fannes et des flores de sestrois groupes, en commençant par le plus ancien, celui du grès loigarrés (Comme l'organisme permien, celui du trias est encere pen

Histoire des progrès de la géologie
 de 1834 à 1859, publiée par la Société
 péologique de France, sous les auspices
 1860.

riche et peu varié dans les deux règnes, et cette pauvreté relative est plus prononcée en France que dans plusieurs des pays voisins,

Dans le département de la Moselle, à la sortie de la petite ville de Saint-Avold, M. Terquem a reeneilli, dans les parties inférieures du grès bigarré, 2g espèces de fossiles indiquées ci-dessons <sup>30</sup> et qui se trouvent également entre Comme et Guerten, au-dessus de Merten et à Bérns. Les carrières de Domptail (Meurthe) out présenté, au-dessus d'un bauc de grès jaunêtre miracé, rempli d'empreintes de Galamites, un autre grès brunêtre, pétri de montes de coquilles, revêtus d'une matière noire ocreus et terreuse. Parmi ces fossis, qui avaient déjà mentionnés Gaillardot et M. Élie de Beaumont, nous avons recomu l'Avicula Bronnii, les Mophoria arcuata, curirarsis, cloupta, herigaa; le Myulbas contains, la Moloho reeta, la Mya cloupta, la viaire Gaillardoti, les Rostellaria sulvata et détria, le Buccinnu turbilium.

Les carrières de Baccarat ont offert à Mougeot une plante qu'il a désignée sous le nom de Canlopteris Lesangeana,

A Buaux (Vosges), à l'ouest de Luveuil, M. Hogard a fait connaître, parmi les empreintes végétules, le Calumites aremaeus et l'Ammopteris Mongeotii, puis l'Eureimies monitiformis, Mill., la Terebratula vulquris, l'Ostreo cristodifformis, les Lima striata et lineata, les Aricula socialis et acutu, les Turriella evalue et obsoleto, la Natio-Guillardoi. Des ossements et des plaques de Labyrinthodon ont été découverls par E. Puton avec des Peignes, des Turrielles et 5 on 6 espèces d'acréphales indéterminées. Dans les grès des carrières

D) Nothosaurus mirabilis, Avicula crispata, Gold. Monst. Gereillia socialis, Quenst. Écuilles de Gyrodus. (Arienta). Natica Gaillardoti, Voltz. - pernata, id. Myophoria currirostria, Alb. -- costata, id. - culgaris, Bronn. Lima striata, Desh. - orbicularie, id. - costata, Munst. Pinna princa, Munst. - lineata, Desh. Mytilus eduliformis, Schloth. Peeten discites, Hehl. Arienla aenta, Gold. larigatus, Gold.

Ostrea differnis, Schloth.
Terebratula trigonella, id.
(Spirgerina).
— sulgaria, id.
Lingula tennissima, Bronn.
Seepula ?
Terebella ?
Euerintes liliformis, Lam.
— dabins, Quensl.

de Fontenay et d'Aydoiles les fossiles précédents ont été aussi rencontrés.

Au nord de Luxeuil une couche d'argile est remplie de Posidonomya minuta, et l'on trouve citées par Étallon (1), dans les grès des environs, d'assez nombreuses espèces, dont la détermination peut laisser quelques doutes, Dans celui de Saint-Valbert, entre cette ville et Plombières, M. Daubrée a signalé des empreintes de pas de Cheirotherium ou Labyrinthodon. La reproduction en creux des rugosités de la face inférieure des pattes, assez semblables à celles des Chiens, avait fait penser que ces empreintes pouvaient être dues à des mammifères, supposition qu'aucune autre découverte n'est encore venue confirmer. Outre ces traces de quadrupèdes, semblables à celles des grès d'Hildeburghausen, il y en a une multitude de petites dans toutes les directions. L'existence de quatre doigts leur donne beaucoup d'analogie avec les pattes de batraciens, et Marcel de Serres (2), en appelant l'attention sur les empreintes de gouttes de pluie à la surface des plaques de grès du même pays, a mentionné également des traces de pas, qu'il attribuait à des reptiles de cet ordre.

Les plantes du grès bigarré de la chaîne des Vosges ont fourni, particulièrement sur le versant oriental, des données inféressantes sur la végétation de cette période, et, par suite, ont provoqué des recherches dont nous reproduirons ci-après les principaux résultats. Dans les carrières de Soultz-les-Bains les coquilles et les restes de sauriens se tronvent dans les banes supérieurs à ceux que l'on exploite, et où les végétaux sont rares, tandis que ces derniers se montrent dans ces mêmes banes exploités et dans les argiles sous-jacentes. La Positionnousy unima abonde dans une de ces dernières couches, et des crustacés (Branchipus apus) dans une autre.

Dans ses Recherches sur les ossements fossiles de cette localité M. H. de Meyer a fait voir que la structure de ces os, comme dans

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, <sup>2)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LHt, p. 669.

ceux du grès bigarré de Deux-Ponts et de Jenzig, était telle qu'ils se laissaient conper comme du savon ou de la stéatite, et que tous les restes de mollusques du même gisement étaient à l'état de moules, sauf les Lingules. Le savant paléontologiste décrit, comme provenant de ces carrières, l'Odontosaurus Voltzii, un fragment voisin du Metriorhynchus, et le Menodon plicatus. M. Schimper a signalé un poisson qu'il rapporte aux Palæoniscus et un crustacé qui serait voisin de l'Apus cancri.

- Aux espèces indiquées par Voltz, en 1837, si l'on ajoute, dit M. Daubrée dans sa Description géologique du département du Bas-Rhin, celles qui ont été découvertes depuis, on trouve que la faunc du grès bigarré de l'Alsace comprend environ 60 espèces, dont nous reproduisons la liste et dont quelques-unes sont restées indéterminées (), »

Le tableau des fossiles du trias dressé par M. Lebrun, et qui comprend à la fois ceux de la Lorraine et la phipart de ceux qui ont été signalés en Alsace, indique un assez grand nombre

- antiqua, id.

- lavidoranta, Schimp,

- Voltzii, id.

- Albertii, Voltz.

- intermedia, id.

- radiata, Gold.

- elongata, Voltz.

(1) CEPTILES. Menodon plicatus, H. de Mey., Odostonaurus Voltzii, id. id. Mastedontonaurus ranselonnennie, id. Nothosaurus Schimperi, id. Guatesaurus.

PO18505 8.

Acrodus Braunii, Ag.

a espèces indel. erestacés. Branchinus ? Ария аптідиня, Schimp. Gebia? obsenes, H. de Mey. Limulus Bronnii, Schimp.

Galathra? andar, H. de Mey. MOLLESQUES, Immonites (Ceratites) Schim-

peri, de Buch

- planisulcata, id. - offinia, id. Spoudylus comptus, Gold. Irrenta socialia, Bronn.

Natica Gaillardoti, Voltz. Aricula dubia, Voltz. Turritella exstincta, Gold. - acuta, Gold. Rostellaria scalata, id. Arca?

- detrita, id. Modiola reeta, Voltz. - Ilshlii, id. Musehoria rulearus, Broun. - obsoleta, id. - laticorta, Schimp. Pecteu discites, Held. France nuda? Gold. - lærigatur, Bronn. Mya restricosa, Schloth. - aultzensis, Schimp. Myarites Albertii, Volta. Lima strieta, Desh.

- Walchneri, id. Pleuromya aquistriata, Ag-- costulata, id. - gracilis, Schimp.

Mytilus arenarius, Zenk.

Arcomya variana, Ag. Lingula tennissima, Broud. Terebratula vulgaria, Schloth. Posidonomya minuta, d'Alb. Trigonella rostrata. Encrinites blisformis, Lam.

d'espèces d'animaux communs aux divers termes de la série, surtout dans la classe des acéphales et dans celle des reptiles, mais les éléments de ce tableau, étudiés il v a déjà longtemps, exigeraient sans donte une révision plus ou moins complète.

La flore du grès bigarré, dont Mongeot et Voltz s'étaient d'abord occupés, a été bien caractérisée ensuite par M. Ad. Bronguiart. qui y fit connaître 20 espèces nouvelles. Les restes de végétanx recueillis dans les carrières de Soultz-les-Bains ont donné lieu à plusieurs mémoires particuliers avant le grand travail dont nons parlerons tout à l'heure, Ainsi M. Schimper a décrit sous le nom d'Albertia un nouveau genre de conifère qui s'y montre fréquemment; et, en considérant plus tard la nature des dépôts et la distribution des végétaux dans les diverses couches, il a été amené à penser que les assises de grès devaient être le résultat de pluies d'hiver, alors d'une intensité tropicale, et les schistes ou les marnes celui des pluies, moins abondantes, du printemps. La flore du groupe se diviserait elle-même en flore de l'hiver et en flore du printemps. Les grès enveloppent la première, composée de bois de conifères et de grandes fougères vivaces; les schistes, la seconde, compreuant les plantes annuelles, de petites liliacées, de petites fougères, des chatons mâles et de nombreux rameaux jennes de conifères.

MM, A. Mougeot et W. P. Schimper out donné, en 1844, une Monographie des plantes fossiles du grès bigarré de la chaîne des Vosges, ouvrage accompagné de 40 planches, comprenant 33 espèces, dont 29 proviennent de la seule localité de Soultz-les-Bains, et h des environs d'Épinal et de Baccarat (1). Suivant ces deux botanistes, il v aurait une liaison intime entre cette flore et celle des marnes irisées.

(1) Ce sont, d'après les dénominations et la classification adoptées depuis par M. Ad. Brongniart: Neur, intermedia, Sch. et M.

porcèses. Neuropteris grandifolia, Sch. et M. - unbricate, id. id.

- elegans, Brong. Trichomanites myriophyllum. - Volteii, Brong. Pecopteris sultriana, ed.

Anomopteria Mongrotii, Brong. Crematopteris typica, Schi el M. Protopteris Mongrotii, Brong. - Lesangeana, Sch. et M. - micropeltia, id. id. id.

Comparée à celle qui l'a précédée, elle aurait aussi avec elle heaucoup d'analogie; de sorte que les végétaux de ces premiers dépòts secondaires formeraient une sorte d'intermédiaire naturel rattachant les dernières couches de trausition au groupe supérieur de la formation triasique. «On trouve en effet dans le grès bigarré, continuent-tils, les Galamites gignattesques de la fornation houillère, les fougères d'aspect tropical, et, selon Witham, des bois fossiles analogues à celui des Armacenie, plantes qui offrent les plus grands rapports avec les Voltzia et les Albertia (Haidingera). » De même que dans les dépôts de la période carbonifère, aucune trace de végétaux dioxylédonés proprement dist na été observé jusqu'à présent, de même tous les débris de la flore du grès bigarré doivent être rapportés aux polycot/lédonés (gymnospermes, conières), aux monocotylédonés et aux acottédonés suculaires.

Cette opinion était celle émise, dès 1838, par M. Ad. Brongniart, qui l'étendait alors aux marnes irisées et à toute la série inférieure à la craie. Mais, depuis lors, ce dernier savant a donné sur le même sujet quelques considérations que nous reproduirons aussi, pour faire mieux apprécier les caractères généraux de cette végétation, qui fleurissait entre la fin de l'époque de transition et la période jurassique, ouvrant ainsi l'ère secondaire par la présence de certaines formes qui lui sont propres.

Ces caractères sont : 1° l'existence de fougères assez nombreuses, de formes souvent très-anormales, constituant évidenment des

| Protopteria Voltzii, Brong.<br>Gaulopteria tessellata id., i |                                          | Strobilites caricoides, Sch. e<br>M. on Heidingera?           |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| équisépacées.                                                | constinues.                              | Zamites rogeniarus, Sch. et S                                 |  |  |
| Equisetites Brongniarti, :<br>et M.                          | Sch. Voltzia heterophylla, Sch. et<br>M. | Ctrais Hogardi, Brong. (Nils<br>sonia id., Sch. et M.)        |  |  |
| Calamites 7 arenaceur, Jaz<br>— Mougeotii, Brong.            | Haidingera latifolia, Endl.              | MONOCOPPEL BOUTETSES,                                         |  |  |
| astérophylaitérs ?                                           | (Albertia, Sch.) — elliptica, id.        | Yuccites rogesiacus, Sch. et N<br>Palæoxyris vulgaris, Brong. |  |  |
| Schizoneura paradoxa, :<br>et M.                             | Sch. — Braunii, id.<br>— speciosa, id.   | Echinostachys oblonga, id. — cylindrica, Schimp.              |  |  |
|                                                              |                                          |                                                               |  |  |

genres aujourd'hui éteints et que l'on ne retrouve même pludans les dépùts postérieurs; tels sont les Anomopteris et les Grandies pteris; les fongères arborescentes y sont plus fréquentes que dans la fornation jurassique, les vrais Équietms, très-rares, les Galamites ou mieux les Calamodendron, abondants au contraire; 2º les gamnospermes, représentés par deux geures de conifères (l'oltina, llaidingera ou Albertia) dont les espèces et les individus sont très-nonbreux, tandis que les cycadées sont fort rares, 2 espèces étan citées sur des échantillous uniques et peut-être donteux. Aussi M. Brongniart sépare-é-il complétement, sons le rapport botanique, le grès bigarré des marnes irisées, car dans ces dernières les cycadées deviennent fort abondantes, parfaitement caractérisées et souvent analogues à celles de la période jurassique, tandis que les conifères du grès bigarré manquent complétement dans le groupe triasique supérieur.

Si les déterminations spécifiques du tableau de M. Lebrun étaient exactes, elles justificraient au contraire les conclusions de MM. Mongoet et Schimper, en montrant que les trois groupes du trias sout reliés par leurs flores courne ils le sout par leurs faunes.

Moselellall.

Dais le département de la Moselle, « c'est ordinairement à la surface des banes marneux du muschelkalk », dit M. Terquem, auv environs de Bouzonville et de Bionville, que l'ou rencontre des osements et des dents de sauriens et de poissons. » Dans la tranché du chemin de fer de Saint-Avold aboudent les coquilles acéphales entières; à Sarralbe se montrent les cératites; à Boulay et Gros-Réderching, les crinoïdes, etc. Sur 67 espèces que l'on a découvertes, 2d sont restées indéterminées et 4/3 sont citées par l'auteur de la Palontologie de la Moselle ».

(1) Voyez, pour les renseignements bibliographiques relatifs à ce groupe, Hiep. 111-122, 1860.

tii viaitats. CHISOIDES. CENTRACIS.

Calaonies arrenoveus, Brong. Encrimites liliformie, Latte. — Alberti, jul.

or a day to and his

Les carrières de Rehainviller, dans le département de la Meurthe, et en général celles de la vallée de Mortagne, out fourni un grand nombre de fossiles aux recherches persévérantes de Gaillardot et de Perrin. M. H. de Meyer(1) s'est particulièrement occupé des reptiles simosauriens (Gervais), qui rappellent les caractères des Plésiosaures et des Crocodiles, dont ils sont comme les précurseurs et dont ils atteignaient les dimensions. Tels sont les Simosaurus Gaillardoti (saurien de Lunéville, Cuv., Plésiosaure, Ichthyosaure et même Chelone de divers auteurs) et Mougeotii, les Nothosaurus mirabilis, Andriani, giganteus et Schimperi, puis le Placodus gigas, que M. R. Owen regarde comme un reptile saurien. Des coprolithes, des dents, des fragments de máchoires, des écailles, des rayons, des nageoires de poissons, n'y sont pas moins répandus et ont été rapportés à 18 espèces décrites par M. Agassiz 2. Les restes de mollusques sont également rencontrés dans ces couches, où le tableau de M. Lebrun, dont nous avons déjà parlé, indique 46 espèces de cé-

| MOLLESQUES.                    | Pleuroneya radiata, Ag.             | Ceratodus, Ag.                         |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Terebratula culgaris, Schloth. | - musculoides, id.                  | Hybodus plicatilis, id.                |  |  |
| Lingula tennissima, Bronn.     | - Lebrumi, id.                      | - angustus, id.                        |  |  |
| Ostrea spondyloides, Schloth.  | - restricted, id.                   | Gyrolepia tenuistriatus, id.           |  |  |
| - difformia, id.               | Greenya, a indél.                   | - Albertii, id.                        |  |  |
| - placunsides, Mansl.          | Dentahum læce, Schloth.             | Saurichthys conoideus, id.             |  |  |
| Perten discites , Held.        | Turritella scalata, Gold.           | Colobodus scutatus, Gerv.              |  |  |
| - restitus, Gold.              | Assonites anodis, Queast.           |                                        |  |  |
| Lima lineata, Desh.            | - nodoeus, Brug.                    | BEPTILOS.                              |  |  |
| - striate, id.                 | - semipartitus, Gaill.              | Placodus gigas, Ow.                    |  |  |
| - costata, Munst.              | Nautilus bidorastus, Schloth.       | Phytosturus cylindricodou,             |  |  |
| Mytilus eduliformis, Schloth.  |                                     | Jag.                                   |  |  |
| - minutus, Gold.               | POLESONS.                           | Nothesparus.                           |  |  |
| Gervillia socialia, Quensl.    | Acrodus Gaillardoti, Ag.            | Mastodousaurus                         |  |  |
| Nucula gregaria, Monst.        | - minimus, id.                      |                                        |  |  |
| Die Saurier des Musche         | lkulkes, in-folio avec planches     | , 1847-1855.                           |  |  |
| tal Ces espèces son1:          | Hybodus plicatilis, Ag.             | Acrodus Gaillardoti, Agus-             |  |  |
| Gyrolepia Albertii, Ag.        | Hybodus Mougrotii, id.              | siz.                                   |  |  |
| - tennistriatus, id.           | - dimidiatus, id.                   | Acrodus lateralis, id.                 |  |  |
| Saurichthys Mongeotii, id.     | <ul> <li>longiconna, id.</li> </ul> | - Braunii, id.                         |  |  |
| Celacunthus minor, id.         | — polycyphus, id.                   | Ceratodus heteromorphus, id.           |  |  |
| Colobodus Hogardi, id.         | Strophodus augustissions, id.       | uieus, id. Ichthyodorulithes d'Hyboles |  |  |
| - scutatur, P. Gerv.           | - elytra, id.                       | et de Loiscanthus.                     |  |  |

phalopodes et de gastéropodes, 98 acéphales, lamellibranches et brachiopodes.

Une liste des fossiles du muschelkalk du département des Vosges a été dressée par M. Hogard, qui y indique 25 espèces de milanques, dont 15 seraient communes au grès higarré, puis 1 crustaré, 14 poissons placoules, 13 on 14 ganoules, 2 reptiles sauriens et des chélonieus indéterminés. Mais plusieurs de ces déterminations doivent être douteuses, si fon en juge par les styloithes, qui sont encore ici repardées comme des corps organisés et raugées parmités radiaires. Mougeot a fait committe plusieurs fossiles mouveaux du muschelkalk de ce département et des départements voisins, et mous avons trouvé dans les carrièrees de Maguères, près Lunéille (Meurthe), le premier échantillon de polypier qui ait encore été cité dans le muschelkalk de la Lorraine <sup>9</sup>. Une autre espèce, observée depuis dans les carrières de Girecourt, compose, avec l'strea polygonalis et la Spomjú triasieu, à peu près toute la faunz zoophytologique du trias de l'Est.

Dans les départements de la Haute-Saobre et du Jura, le muschiekalt est eucore caractérisé par quelques-uns des fossiles les plus constants dans les localités précédentes, et, dans celui du Bas-Rhin, M. Duubréc fait remarquer que les coquilles abondent particulièrement dans les caleaires d'Herbitzheim et de Scherppertent, dans la vallée de la Saar, et les débris de poissons dans les dolomies supérieures. Des 50 espéces citées par ce suvant.  $_2h$  seulement ue sont pas comprises dans les listes précédentes  $^2$ .

\* Sarcinula ou Stylina Archiaei. Michel., Iconogr. 200phyt. pl. It. fig. 3. 184a.
\* Ce sont:

Cidaris grandavus, Gold, Lina Schlotheimi, Voltz, Gervillia subcostata, d'Alb. Ostera cristadiformia, Schloth. — compta, Gold, (Himiter.) Pectar berigatus, Bronn. — Albertii, Gold. Mya mactraides, Heen.

Calyptrara discoides, Gold.

Myophoria vulgaria, Broun.

— orbicularia, d'Alb.

— Goldfunsi, id.

-- cardinoides, Gold.
-- currirontris, d'Alb.
Melania Schlotheimi, Quoust.
Fanns Hehlii, Ziel.

Ammonites cinctus., Gold. Rhinrholites hirundo, F. Big.—Gaillardoti, d'Orb. Serpula valvata, Gold. Gycolepis maximus. Ag. Panomodus reticulatus., id. Hybodus rugosuss. id. Uleuts du Lobyrinthouton. Les resies organiques sont encore plus rares dans les marnes irisées de notre pas que dans les deux groupes ci-dessus. Missi dans le département de la Moselle nous voyons rités seulement le Prerophyllum Jageri des lignites de Dragny, une empreinte de Voltais et une Turritelle fort doutenses. Dans cetui de la Meurthe, les puis d'exploitation de Vic ont fait connaître, à une faible profondeur, des empreintes d'Equisetum arenneum. M. Guibal ne cite que la Posidonomya keuperiana à Puttigny, une bivalve (Mya?) à Deuxville, la Caliphrae discries près de Lunéville, puis des équisétacées et quelques autres plantes rapprochées des Voltes.

Une déconverte importante cependant est celle qu'ont faite M. Padancet et M. Chopard <sup>28</sup>, dans les maries surjécieures, près de Poligny (Jurs), d'un reptile gigantesque auquel ils ont assigné le nom de Dimodosaurus polignieusis. Les vertebres sont biconcaves, comme dans les dinosauriens; les os longs ont une cavité médulaire; les côtes se joignent aux vertèbres par deux articulations; le sacrum est composé de trois vertèbres sondées par des lames latérales; le fémur, de 77 centimètres de long, est fort gros, avec un trochanter, une crète allongée, deux condyles en bas, saillants et trochanter, une crète allongée, deux condyles en bas, saillants et séparés par une poulie. Les phalanges des doigts sont en même nombre que dans les sauriens; les membres antérieurs sont plus grands que ceux de derrière, car l'humérus a 80 centimètres, et l'avant-bras est également très-fort. Des restes de cinq individus de ce reptile onit été trouvés à la Chassagne, à Velette, près d'Arbois, et à Beurre, près de Besançon.

Dans le département du Bas-Rhin les couclies inférieures du groupe ont offert l'Equisetum arenaceum, la Posidonomya minuta et la Lingula tenuissima.

Sur le pourtour du plateau central les fossiles triasiques n'ont guère été rencontrés que dans la partie sud-est, aux environs de

<sup>&</sup>quot;Histoire des progrès de la géologie, 1862. — Hist. nat. du Jura, Géologie, vol. VIII, p. 85, 1860. 1867; la figure 518, p. 888, représente

<sup>\*\*</sup> Compterereduc, etc.vol. LIV, p. 1959. le pied gauche de derrière.

Paléonologie. 6

Saint-Alfrique, où ils consistent en quelques empreintes végétales rapprofeées à des Galauties, A Fozières, près de Lodève, dans un gròs assimilé aux marnes irisées, MM, Melet et Hugounenq ont trouvé des empreintes de pas d'animanx, étudiées par M. P. Gervais<sup>10</sup>. Ce dernier y a reconnu des traces semblables à celles des grès d'Hidebunghausen, désiguées par M. Kaup sous le nom de Cheirotherium on Chivosaruus Barthii (Labgrinthodon, Owen) et que nous venons de voir signalées récemment aussi dans le grès bigarré de Saint-Valbert (Haute-Saòne). D'autres empreintes, qui accompagnaient celles de Fozières, provenaient d'un animal différent. A Soubès une assise du même horizon a montré des empreintes quadriditées, asses semblables aux Ornitéchuies du Connecticut. M. Reynès a aussi rencontré, sur une plaque du grès bigarré de Montagnol (Aveyron), des empreintes qui prariassient être de Cheirotherium, mais de dimensions moindres que les précédentes <sup>37</sup>.

Sur plusieurs points aux envirous de Bédarieux le Calamitea areaceur est mentionné par M. Noguès, dans des grès rouges, schisteux et micacés, tandis que M. Fournet signale, nou foin de Nellès, dans des schistes marneux gpusifères et des calcaires marneux impurs, la Lingula teurissan, la Lima striala, les Arciala Bonnii et subcestato. le Mythus retrorsus, le Lyrodon curvirostris, le Myeatine elongatus, la Nacula incrausata, une Turritelle, un fragment peut-être de Ceraties nodosan, des ossements, des dents et des écailles de prissons.

Dans le midi de la Provence, où le muschelkalk se montre avec des caractères pétrographiques peu différents de ceux de la Lorraine, ses fossiles sout aussi les mèmes, quoique en petit nombre jusqu'à présent (Encrims Hilfornis, Terobratula rulgaris, Aricula socialis, Mylitus edulfornis, Lima striata, Ostrea complicata, Ammonites nodous), Quant aux puissanies assises de grès rouge qui constituent

<sup>(</sup>i) Histoire des progrès de la géologie de 1834 à 1859, vol. VIII, p. 184. — Comptes rendus de l'Académie des sciences , vol. XLV, p. 763, 1857. — Zoologie et

Paléontologie françoises, 2° éd. p. 507, 508, 1859. D. Gervais, Zoologie et Paléontologie françaises, p. 509, 1854.

une portion considérable de la chaîne des Pyrénées, elles n'ont pas encore offert de fossiles propres à fixer précisément leur âge et il en est de même des roches rapportées récemment au trias dans les Alpes de la Savoie, dont les fossiles sont indéterminables.

Ainsi l'étude de la formation triasique de la France est pen propre à donner une idée complète des caractères de ses diverses faunes, surtout pendant le dépôt des marnes irisées; aussi renverrons-nous le lecteur qui pourrait s'intéresser à ce sujet aux ouvrages où nous l'avons traité dans toute sa généralité (1).

#### S 2. FAUNES ET FLORES JURASSIQUES.

L'importance de la paléontologie française ne commence réellement qu'avec les faunes jurassiques. Dans les âges précédents elle ne nous a encore rien présenté de suivi, de complet, rien qui ait pu conduire à reconnaître, avec quelque certitude et de prime abord, la série des phénomènes biologiques dans leurs manifestations graduelles et successives. Mais, à partir des premiers dépôts de cette période, la chaîne va nous apparaître continue. La richesse et la variété des types qui se succéderont jusqu'à nos jours nons offriront un tableau infiniment plus varié et plus instructif que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Aussi ne pourrons-nous le plus ordinairement indiquer l'importance des faunes locales que par des résumés numériques sommaires, au lieu de donner des listes générales d'espèces, ce qui d'ailleurs nous éloignerait de notre but. Nous continuerons à suivre la marche adoptée dans l'Histoire des progrès de la géologie 2), en tenant compte des changements que nous avons apportés dans un ouvrage plus récent, et afin que les données paléontologiques aient toujours leur contrôle dans celles de la géologie (3).

Quoique la Normandie soit une de nos provinces où les diverses

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VIII, p. 663-672, 1860. - Géologie et Paléontologie, p. 541-554, 1866.

<sup>(</sup>a) Vol. VI, 1856. Nous suivrons comme

précédemment l'ordre stratigraphique de bas en hant, ou inverse de celui que nous avions adopté dans cet ouvrage.

<sup>3</sup> Géologie et Paléontol. p. 557, 1866.

faunes jurassiques sont le mieux développées, le plus accessibles aux recherches et le mieux caractérisées, où les fossiles sont le mieux conservés, en plus grand nombre et comms depuis longtennes, aucun des groupes ou des étages principaux de la formation n'a encore été l'objet d'une monographie paléontologique spéciale qui fasse consultre spécifiquement et numériquement tous les corps organisés que l'on sait y exister. Déjà, dans le tome VI de l'Ilistoire des progrès de la géologie, nons n'avons pu citer que des faits particuliers ul caux, des monographies de genres, auxquels nous reuverrons le lecteur, et, en étudiant successivement jei chacun des quatre groupes de la formation, nous siouterous ec qui a été publié depuis.

Groupe du list

Les Études de M. Eng. E. Deslongchamps sur los étages jurnasiques inférieurs de la Normandie <sup>11</sup> sont, à la vérité, un travail plus stratigraphique que paléontologique; mais la répartition d'un certain nombre d'espèces dans les divisions que l'auteur a proposées pour ce pays, devenu classique, nous paraît utile à reproduire comme pouvant servir de terme de comparaison.

L'étage inférieur du lius, depuis longtemps désigné sous le nom de calcaire de Valognes et dont l'épaisseur maximum ne dépasse pas 25 mêtres, occupe, dans le Cotentin, deux petits bassins séparés par la crête quartzeuse de Montchourg, et repose saus discordance sur le trias. L'auteur y distingue trois assisses : «calcaires supérieurs à Cardinies; 2º marnes à Mytllus minutus et échinides; 3º calcaire inférieur ou grès dolomitique, renfermant seulement des restes de plantes et quelques coquilles indéterminées.

Dans la deuxième assise on trouve, outre le Mydits minutus: l'Otrea anomala, la Cypricardia marcignagna, des Cardinia, la Carbula Ludoctos, l'Ariciala infraliania, le Myditu liasimu, les Phicatula Baglei et lincoltat, le Diadema teriale. L'assise supérieure, placée au niveau des grès calcarifères d'Illettange (Moselle), est surtout caractérisée par la Cardinia coucinna, la Lina evloniensis, le Peteu valoniensis, associés

<sup>1)</sup> In-4" avec 4 pl. de coupes, 1864. Mém. Soc. Linn. de Normandie, vol. XIV, 1865.

aux Pleurotomaria suturalis, capa, obliqua; aux Cardinia regularis et Deshayasi, à l'Ostrea anomala, aux Plicatula Baylei et hettangiensis, à la Carbula Ladvice, l'Hettangie accurjornis, l'Atevida diffrabian, la Cypricardia marcignyana et l'Astarte cingulata. Dans les calcaires de Baule, l'Ammonites Johnstoni est très-rare. Certains bancs de calcaire Immachelle sont remplis d'une multitude de petits gas-téropodes, qui rappellent ici ce que nous retrouverons à ce niveau sur des points fort éloignés, Le banc très-dur qui termine l'étage est caractérisé par la Cardinia copides.

La faune de ce terme inférieur du lias de la Normandie, et en même temps de la formation, est donc remarquable à la fois par l'absence de mollusques brachiopodes, de polypiers, de bryozoaires et probablement de rhizopodes; par l'extrême rareté des céphalopodes, dont les seuls représentants ràpparaisent que vers le huiz, par la présence au contraire des lamellibranches, très-répandus, et par places des gastéropodes, dont certains genres, qui semblent avoir vécu dans des eaux saumâtres, impriment à l'ensemble un caractère très-différent de tout ce qui vient au-dessus et en justifie la distinction dans une classification générale.

Le troisième étage du lias présente ici deux assises : l'inférieure, remplie comme partout de Gryphées arquées (type); la supérieure, d'une variété plus élargie (G. Maccullochi), de Terebratula cor, de Belemnies brevis, d'Harpax spinosus, etc.

Dans le descrième élage l'auteur distingue quatre assisse, dont la plus basse comprend les marnes à Terebratula numimalit; la deuxième, celles à Ammonites Deveri et à petites A. fimbriatus; et la troisième, les calcaires à d'unmonites margaritatus, se divisant en deux couches, l'une avec la grande A. fimbriatus et l'A. Vidadue, l'autre avec la filsprétonella acuta; la quatrième assise, celle que caractéries la présence des Lepteura, termine, pour M. Deslongchamps, la série du lias de la Normandie; opinion que nous ne partageons pas. Cette classification, appliquée à diverses localités des départements du Calvadox, de la Manche et de l'Orne, est ensuite représentée dans un tableau de la Marche et de l'Orne, est ensuite représentée dans un tableau

où sont mentionnés les principaux fossiles de chaque division stratigraphique.

L'éage supérieur du groupe, tel que nous l'avons toujours admis et tel que uous pensons qu'il doit l'être encore, nous montre, audessus de la couche à Leptena, d'abord des argiles, particulièrement développées aux environs de Carrey, ou mieux de la Caine. On y trouve de grands rognons aplatis de calcaire blane-jaunâtre, schistoide. C'est le gisement-particulier des débris de poissons et de reptiles <sup>30</sup>. Att-dessus vienuent l'assise caractérisée surtout par les 
Annonites bifrons, radions et Hollandrei, et celles où dominent 
l'At tourcensis et la Lima tourceusis <sup>32</sup>.

Ceci posé, nots reviendrons sur quelques travaux plas paticuliers, relatifs aux fossiles du lias de ce pays. Dès 1847, M. Davidson'a vait signalé, dans le lias supérieur d'Ilminster (Somerselshire), la présence du genre Lepiena, que l'on croyait éteint depuis longtemps. Peu après il fut observé en France au même niveau, et, avec les ossiles qui lui sont assoriés, il forme un petit horizon paléozoologique qui appela l'attention de M. Eug. E. Deslongchamps \(^1\). La couche à \(^1\) Leptena, ainsi qu'il l'appelle, n'a que 50 centimètres d'épaiseur au plus, et, comme on vient de le dire, limiterait vers le haut le deuxième étage. Découverte d'abord \(^1\) May, au sud de Caen, surmontant un trécif de terrain ancieur, et plus régulièrement placée à Évrecy, dans la laude Curey, elle y constitue une marne rougeltre

O Teleosaurus temporalis, Ichiqosaurus temporalis, Ichiqosaurus temporalis, Ichiqosaurus temporalis, Ichiqosaurus, Ichiqosaurus, Idi, Suropairi longimanus, Idi, Epotelpia Bromiii, Id. On y trouve suusi le Teudopsia Banelli, Deal. vi. Ie Goshenkii Agnastiii, d. Oh. Teudopsia idi, Deal.), dos Ammonites serpentinus avec dos Apychus.

<sup>\*</sup> Voyez aussi d'autres citations ou

listes de fossiles insérées dans ce mémoire, passim, et Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 35g-368.

<sup>&</sup>lt;sup>(n)</sup> Ann. and magras, nat. hist. octobre 1847, p. 250. — Bull. Soc. géol. 2\* sério, vol. VI, p. 275, 1849. — Brit. foss. brachiopoda, 1852. — Hist. des progrès de la géol. vol. VI, p. 138, 1856. (<sup>(n)</sup> Bull. Soc. Linn. de Ormanalie, pl. VI.

<sup>1859.</sup> 

<sup>(9)</sup> Mémoires de la Société Liméenne de Normandie . vol. V, p. 74 . pl. III , fig. 1 .

au-dessus du banc à Bélemnites. Plus tard elle fut retrouvée au pic Saint-Loup, près de Montpellier, aux environs d'Alais et peut-ètre de Thouars (Deux-Sèvres).

M. Deslongchamps, qui ne songeait pas encore à placer le premier étage du lias dans l'odithe inférieure, le divisait seulement en deux assiess l'une en haut, marno-calcaire, avec les .finuonites tourcenis, variabilis, serpeatinus et hiftons; l'autre en bas, avec la Posidonomya Bronnii, et partagée elle-mêune en deux couches ayant des fossiles différents, la première avec des restes de reptiles et de poissons, comme on vient de le dire, la seconde avec des Leptena, il déerit eissuite un nouveau genre de coquilles, designé sons le nom de Pelturion, et qui comprend de petits corps aplatis, transversalement ovalaires et symétriques, rapprochés des Béloptères ou Belosepia, mais en réalité très-énigmatiques, puis des acéphales lamellibranches, des Barchiopodes, des échinides, des crinoides, etc. <sup>50</sup>

Dans ses Éludes, dont nous avois parlé ci-dessus, le mêue géologue a donné le résultat de recherches très-suivies qu'il a faites sur ces gisements de fossiles du lias dans les anfractuosités du terrain de transition de May, de Fontaine-Éloupefour, etc. localités comuses par la richesse et la variété des types organiques qui s'y son accumuelés, ainsi que par le bon état de leur conservation. Elles font partie du deuvième étage, et M. Deslongchamps y reconnait deux assiese : l'inférieure, correspondant à celle des Bélemnites; la supérieure, à celle des Lepteras. Il a étudié dans chacune d'elles les fossiles des diverses classes et présenté des considérations pleines d'intérêt

<sup>(3)</sup> Mén, sur les Lepteme et les Thécidées, (Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, vol. IX.) — Voyez aussi: Sur un nourel Oscobrism (Chiton Terquemi) du fina de May (tönd. vol. IV. 1 pl. 1859); — C. Linsiune (töhl.) — Lettre une les dipôta noduleux renfermant des animanx retulbris. (tòlis. vol. IVI. 1863.) — Études critiques sur des brachiopodes anomanx ou critiques sur des brachiopodes anomanx ou peu connur, 6 pl. 1861; 8 espèces du liss, dont 4 nouvelles; geure Sprifferias du troisième étage, 6 espèces; 11 antres brachispodes du lius moyen (deutième étage) et 2 espèces voisines des Susain, En tout 19 espèces des deux étages du liss. 5 espèces du groupe codithique inférieur et 5 du supérieur sont ansai étndiées dans ce mémoire. sur leur importance relative. Ainsi, dans l'assise inférieure, les céphalopodes sont peu nombierux, mais les gastéropodes sont représentés par 19 de spèces, les acéphales lamellibranches par 7 d. les hrachiopodes par 45; taudis que les échinides, très-rares, n'ont offert que 2 genres réguliers ayant chacun 1 espèce. Il y a aussi 30 polypiers et 4 spongiaires. L'assise supérieure ou à Leptena ne renferme que peu de céphalopodes, de gastéropodes et d'acéphales mononivaires ou dinyaires; mais les brachiopodes, qui y dominent au nombre d'une vingtaine d'espèces, présentent surtout des Leptena et des Thécidées.

Eudes Deslongchamps, père du précédent, qui depuis longtemps soccupait des reptites de la formation jurassique de sa province, a publié, en 1863, un premier Mémoire sur les téléoauriess <sup>30</sup>, comprenant l'exposé des caractères généraux de ce groupe, comparés avec ceux des crocodiliens, mémoire sur lequel nous reviendrons ciaprès. Plus tard il publia la description particulière des espèces du lias supérieur. Ce sont le Teleoaurus temporalis (Crocodilius di, Blainy), <sup>31</sup>/miné-sur-Orne, le T. ophite de la Caine, le T. aeletatus de Curcy, pent-être de l'oolithe inférieure. Ces deux dernières espèces semblent être provisoires. Il n'y en a point d'ailleurs dans les trois étages inférieures du lias, in au-dessus dans l'assies, applece mélière, jusqu'à ce que l'on atteigne le nivean de la terre à foulon.

Départements de la Sarthe, de Manne-et-Loure, des Deux-Sieres, étc. Les fossiles du lias du département de la Sarthe, aux environs de Juigné, d'Asnières, de Précigné, de Poillé, de Brulon, signalés par la Société géologique de France <sup>20</sup> et par M. Guéranger <sup>20</sup>, semblent appartenir aux deux étages supérieurs. M. Eug. E. Deslongchamps <sup>20</sup> a décrit deux nouvelles Térébratules du plus ancien de ces horizons à Précigné. En se prolongeant dans le département de

<sup>(9)</sup> Mém. Soc. Linnéeune de Normandie, vol. XII, avec 9 planches doubles, 1863. (2) Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI, p. 369, 1856.

<sup>(&</sup>quot; Essai d'un répertoire paléontologique

du département de la Sarthe, p. 16, in-8°; le Mans. 1853.

Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. X, p. 301, pl. XVII. 1856.

Maine-et-Loire, au sud-ouest de Durtal, puis à la Rairie, ces dépôts renferment encore les fossiles qui les caractérisent et que nous avons mentionnés d'après M. Millet(1). En décrivant les environs de Thouars (Deux-Sèvres) (2), nous avons indiqué les espèces du lias supérieur, si réduit et si incomplet sur ce point, et fait remarquer combien avait élé mal inspiré l'auteur de la Paléontologie française en le prenant pour type d'un des horizons les plus importants de l'ouest de l'Europe. Une liste des fossiles du lias du département de la Vienne a été récemment publiée par M. de Longuemar 3).

Dans son parcours à travers les départements de l'Indre et du Cher, le lias montre de nouveau ses étages inférieurs, mais ses fossiles n'ont pas été l'objet de travaux particuliers, non plus que dans ceux de la Nièvre et de Saône-et-Loire (4). Mais la partie orientale du bassin de la Seine a donné lieu à beaucoup de recherches et à des discussions qui nous arrêteront un instant, parce qu'elles sont essentiellement du domaine de la paléontologie stratigraphique, et malgré les détails assez circonstanciés dans lesquels nous sommes entré à leur égard (5).

Dans leur Statistique géologique du département de l'Yonne 6, MM. Raulin et Leymerie ont donné un tableau de la formation jurassique. avec les fossiles caractéristiques de chaque division, ainsi que des listes plus étendues à la fin de la description de ces dernières. L'arkose, les argiles et lumachelles, avec les roches siliceuses, constitueraient ici l'étage inférieur du lias. L'arkose proprement dite paraît être dépourvue de fossiles. Les lumachelles à Cardinies des environs d'Avallon n'ont offert que 19 espèces, dont 5 Ammonites (A. catenatus, Charmassei, liasinus, Moreanus, planorbis), espèces que nous verrons

Départemente de l'Yonne de la Côte-d'Or

<sup>(1)</sup> Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 62 et suiv. 1854. - Hist. des progrès de la géologie, vol. VI, p. 370. - Cacarrié, Description géologique du département de Maine-et-Loire, 1845.

<sup>(4)</sup> Hist. des progrès de la géol. p. 309.

<sup>&</sup>quot; Recherches géologiques et agrono-

miques dans le département de la Vienne, p. 104, 1866. (4) Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI, p. 371-378. (b) Ibid: p. 378 et 439.

<sup>(6)</sup> P. 234, 246, 247, in-8\*, Auxerre. 1858.

tout à l'heure séparées dans deux assises différentes, puis le Nauilus striatus. Dans les roches siliceuses sont des moules et des empreintes de cequilles les plus caractéristiques, ici des lumachelles, là du calcaire à Gryphée arquée, suivant le niveau que ces roches occupent. La matière siliceuse qui a pénétré, tantôt dans les unes, tantôt dans les autres, ue peut servir de criterium, et les 18 espèces citées appartiement plutôt au troisième étage qu'au quatrième.

Les calcaires à Gryphée arquée ont fourni 57 expèces déterminées, dont i 5 Ammoites, 2 Nautiles, le Belemnites acutus, des Pentacrines, des Opis, des Spirifers, des Térébratules non déterminées, des ichthyodorulithes, des vertèbres de Plésiosaures. Les marnes inférieures à Bélemnites qui viennent ensuite out été séparées des calcaires à Gryphea cymbium; mais en comparant les 19 espèces qu'y citent MM. Baulin et Leymerie avec celles de cette dermière assise, qui en renferme 50, on reconnait qu'elles ne peuvent être distingées pakéontologiquement, et toutes deux constituent le second étage. Quant aux marnes supérieures à Bélemnites, elles forment comme partout le premier, comprenant 43 espèces de fossiles in-curtébrés, avec des os de Plésiosaures et d'Lehthyosaures. Le Pig-cholepis bollensia a été signalé par M. Cotteau dans les calcaires bitumineux de Vassy; ce poissou y caractéries l'assise à Posidonomya Bromni, comme en Anglederre et en Allemagne<sup>(6)</sup>.

Études particulaires sur le quatrième étage. En 1858, M. J. Martin communiqua à la Société géologique <sup>50</sup> et au Congrès scientifique de France <sup>51</sup> un mémoire dans lequel il établit le parallélisme du grès calearifère d'Ilettange (Moselle) avec une couche calearéo-marneuse d'un brun rouge, désignée par les ouvriers, à cause de sa teinte et de sa compacité, sous le nom de foie de reau, dans le département de la Côte-d'Or et les parties adjacentes de celui de l'Yonne. Cette couche est placée entre le

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société des seiences naturelles de l'Yonne, 3° trim. 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2' série, vol. XVI, p. 267, 1858.

<sup>(1)</sup> Bulletin du Congrès scientifique de France, 25' session, 1858; à part 2 pl. représentant 18 espèces nouvelles du calcaire marneux rouge brun. Auxerre 1859.

calcaire à Gryphée arquée et la lumachelle, et, dans certaines localités (Vic-de-Chassenay, près Semur, Leurey, Pierre-Écrite, etc. aux environs d'Avallon, Arnay-te-Duc, Marcigny-sous-Thil), l'auteur y a trouvé une multitude de petits gastéropodes, pour la plupart nouveaux.

Deux ans après, M. Martin donna un travail beaucoup plus étendu <sup>10</sup>, point de départ d'autres recherches sur le quatrième étage du lias, et qui eut une importance réelle pour l'établissement de ses caractères, mal définis jusque-là. Pour l'auteur, l'ensemble des couches inférieures au caleire à Gryphée arquée se compose de trois termes, qui sont, de bas en haut : l'arkose, la lumachelle et le caleuire rouge brus (foir de reau). Yoyons quelles sont les relations paléontologiques de ces trois assises.

L'arkose, équivalent des couches à Aricula comora de la Bavère et des Alpes, a présenté 36 espèces de fossiles, dont 23 lui sont propres; 12 passent dans la lumachelle, 10 dans le calcair rouge brun. Aucune de ces espèces na été signalée dans les marnes irises, tandis que 10 ou 12 formes rattacheriant cette assies au lias proprement dit. Les coupes détaillées de Marcigny-sous-Thil, de Montigny-sur-Armançon, de Semur, de Pouillenay montreat toutes la même distribution des fossiles dans leurs divresse couches. Les espèces du lias, très-rares vers le bas, se développent et se multiplient vers le haut, tandis que c'est l'inverse pour les types qui rappellent des formes du trias. L'aricula contorné, traversant toutes ces premières couches, se montre jusque dans la lumachelle, où déjà la fanne inférieure du lias prend des caractères prononcés.

La lumachelle, désignée aussi sous le nom de zone à Ammonites Burgunde, représentant la partie inférieure du calcaire de Valognes, ainsi que du grès d'Hettange, renferme 76 espèces, dont 12 existaient déjà dans l'arkose (Avicula contorta et Dunkeri, Cardium Philippianum, etc.); 1 à lui sont propres (Ammonites Burgundia, Amatina

<sup>(1)</sup> Paléontologie stratigraphique de l'infralias du département de la Côte-d'Or, in-h\*, logique, 2° série, vol. VII, 1860.)

sinemuriensis, Plicatula spinosa, etc.) et 59 remontent plus haut (8 Cardinia, 3 Ammonites, Lima gigantea, Ostrea irregularis, etc.).

Les coupes de Senure et de Thoste montrent bien la composition de cette assise de roches ferrugineuses, aiusi que la répartition de leurs fossiles. Dans les couches supérieures, à Saulieu, l'Aricula contorta s'est trouvée associée avec le Pecten valonieusis, l'Ostroa irregularia, etc. Outre les espèces que nous venons de citer, le Pecten Pollux, la Pica-tula Oceani, l'Ostroa Electra et la Terebratula strangulata servent encore à relier les bancs de nature variable qui composent cette assise.

Le calcaire marneux rouge brun (foie de reau) ou zone à Ammonites Moreanus représenterait à la fois la partie supérieure du calcaire de Valognes et les hancs fossilières également supérieurs du grès d'Ilettange. Des 176 espèces que M. Martin y a recueillies, 58 se montraient déjà dans les couches autérieures; 98 lui sont spéciales et 1/7 remontent dans le calcaire à Gryphée arquée; 60 des espèces précédentes se retrouveraient dans le grès d'Ilettange, entre autres les Tancredia ou Ilettangia, les Isodontes, les Saxicaves. Mais cette assise, de 55 à 30 mètres d'épaisseur dans le département de la Moselle, de 100 dans le Luxembourg, serait réduite à quelques mêtres seulement en Bourgogne, tout en conservant les principaux caractères de la fanne.

On y remarque que les céphalopodes occupent la partie supérieure de l'assies, les crinoides, les échinides et les polypiers, le bas, tandis que les gastéropodes et les acéphales sont distribués dans toute la hauteur. Des débris d'Ichthyosaures et de Plésiosaures y ont été rencontrés, puis 8 Ammonites (1. torthis, Moreanus, planorbis, etc.), Orthostomes, 5 Trochus, 11 Turbo, Solarium, Straparolus, 10 Pleurotomaires, dont le P. anglira, et 13 Cérites. Parmi les acéphales, ce sont : 27 Cardinies, dont heaucoup ont été décrites par M. Terquem dans les conches de la Lorraine, 12 nouvelles, avec les C. Listeri, concinus, anuggidala, lugbrida, etc.; le Cardium Philippianum, qui remonte aussi depuis l'arkose, 6 Mgillus, 8 Limes (L. punctata, riginates, etc.), les Peters nalomissis et Habili, l'Ostron irregularis, la

Gryphée arquée, encore très-rare, avec les Spiriferina pinguis et Walcotii, qui remontent bien plus haut.

Ainsi se compose pour l'auteur ce qu'il appelle formation infraliasique, expression que nous allons le voir changer pour une autre qui n'éait pas plus mécessaire, tandis que nous continuerous à regarder le tout comme constituant le quatrième étage du lias. Cette manière de voir, que nous avons émise avant qu'on s'occupât de ce sujet, est encore aujourd'hui justifiée par le rapports suivants, que nous fournit M. Martin. Il trouve en effet que, sur 213 espèces qu'ont présentées ses trois assises (35 dans la première, 77 dans la deuxième, 176 dans la troisième), il y en a encore 45 qui passent dans le troisième étage, de telle sorte que ces assises, qui se relient déjà entre elles par des espèces communes, prisse ensemble, se rattachent de la mène manière au calcaire à Gryphée arquée.

Les analogies que l'auteur a signalées entre ces assisse et celles de la base du lias dans le département de la Moselle et le Luxembourg se retrouveraient dans les départements du Rhône, de l'Ardèche et de l'Esère, sauf cependant l'inférieure, qui n'y avait pas encore été signalée, et il rentre ainsi dans les vues générales que mous avions exprimées nous-même. Enfin, dans un appendice qui suit la description des espèces nouvelles très-nombreuses et très-remarquables, M. Martin insiste sur l'abondance des Cardinies dans l'assise à diviella contoria (C. Listeri et subhancleus, qui remontent beaucoup plus haut), de la Myophoria multiradiata dans la lumachelle, et sur la présence de l'Ammonites planorbis dans celle-ci avec A. Burgundies.

Plus tard le même paléontologiste<sup>10</sup> a étudié spécialement l'assie inférieure de l'étage dont nous venons de parler et une couleu qui était encore peu connue dans le pays, celle que caractérisent de nombreux restes de poissons (lit à ossements ou bone-bero). Mis sur la voie par les caractères d'un échantillon des envier).

<sup>1)</sup> De la zone à Avicula contorta et du l'Académie des sciences de Dijon, vol. XI, boue-bed de la Côte-d'Or. (Mémoires de 1863.)

de Macon que lui avait envoyé M. de Ferry, il retrouva la couche à Savigny, au sud de Malin, avec des débris de Sargodon tomicus, d'Acrodau minimus, d'Hybodus minor. A Mémont, le banc qui est arênacé surmonte l'arkose à gross grains et se trouve au contact du calcaire à Anmonites Moreanus (angulatus); d'où il résulterait que les débris de poissons et de reptiles ne constituent pas un banc particulier, mais qu'ils sont disséminés dans les diverses couches et jusque dans ce dernière calcaire.

La discussion des espèces fossiles est ici, on le conçoit, un élément essentiel, et même le plus important, puisqu'il n'y a pas de contestation sur les rapports stratigraphiques, au moins dans la région dont nous parlons; nous devons donc reproduire, ne fût-ce que sommairement, les arguments que M. Martin a tirés de cet ordre de considération.

Des restes de 13 espèces de vertébrés recueillis dans ces couches, 3 poissons seraient du tris (Saurichhys acuminatus, Sphàrodus minimus, Gyrolepis temusiriatus); 7 autres espèces sont propres à la zone à dreiuda contorta (Acrodus minimus, Sargodon tomicus, Iliphodus minor, subbrevis, cuspidatus, cloacinus, un Dapedius indét.), et 3 sont restées de des restes de Pemodus et de Lepidous. La plupart de ces poissons et des coprolities abondent dans l'assis esupérieure de l'étage et ne peuvent y avoir été apportés de l'inférieure à l'état remanié.

La lumachelle à Ammonites planorbis, qui manquait à Mémont et à Savigny, s'observe à Remilly-la-Montagne, où l'on trouve, de haut en bas :

- 1º Deux bancs argilo-calcaires de l'assise à A. angulatus (Moreanus d'Orb.);
- 2º Lumachelle à A. Burgundiæ, Cardinia, Ostrea irregularis; 15 à 20 centimètres;
- 3º Banc argilo-calcaire très-compacte avec lumachelle remplie d'espèces de l'assise à Avicula contorta et de débris de la couche à ossements; 4 à 5 centimètres;

4º Grès jaunâtre et minerai très-fossilifère.

Les restes de poissons existent dans les trois banes supérieurs. Dans l'inférieur les fossiles nombreux sont : Cardium cloacium et Philippianum (rhethicum), Myophoria inflata, Anatina pracursor, etc. en tout a espèces de poissons et a 5 mollusques, dont 7 ou 8 remontent dans les assies supérieures (Pompoeuragous, Leda Heberit, Candel Heberit, Cardiu Philippianum, Area sinemarensis, Mytilus minutus, Pecten valoniensis, Pliculud intur-striata, Anomia irregularis). Les autres espèces sont exclusivement propres à cette base du groupe. Dans les exploitations de pierre à plâtre de Malin, aux environs de Vitteaux, de Montiguy-sur-Armaquen, M. Martin trouve la confirmation de ses vues et fait remarquer qu'une valve de Terebratula piriformis, Suess, est la seule trace de brachiopode recueille jusqu'à présent dans l'assies à Avieuda de la Côte-d'Or, où abonde la Terebelle lussie, Terq.

M. Guillebot de Nerville (1) avait réclamé la priorité de la découverte, en 1847, de la couche à ossements de ce pays. Lors du percement des puits pour le tunnel de Blaizy, il avait reconnu sa position et ses caractères. Ainsi, dans les puits +6 et 17, sur une épaisseur totale de 11 mètres, les marnes noires, schisteuses, à feuillets contournés, renfermaient des bancs de grès avec des dents de poissons et de sauriens. M. Martin, profitant de ce renseignement, trouva en effet, dans les déblais de ces puits, des dents, des écailles, des rayous dorsaux de poissons de grande taille, des ossements et des dents de reptiles, une prodigieuse quantité de coprolithes de toutes les dimensions et des tiges de végétaux. La brèche fossilifère rougeâtre paraît être intercalée à plusieurs niveaux dans l'assise à Avicula contorta, et sa richesse en débris organiques ne le cède à aucun des gisements les plus connus du Wurtemberg, du Hanovre et de l'Angleterre. Les coprolithes provenant d'animaux différents renferment des écailles rectangulaires ou autres, et font connaître le régime des animaux qui les ont produits.

Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, vol. XIX, p. 687, 1862.

Les débris de poissons sont surtout des dents de Sargodon tomious, de Saurichthys acuminatus, d'Hybodus minor, sublavis, cuspidatus et cloacinus, d'Acrodus minimus, de Ceratodus cloacinus et de Sphærodus minimus. D'autres dents, probablement de Pycnodus ou se rapprochant du Placodus gigas, sont déprimées, hémisphériques ou en pavé. Les dents de reptiles sauroïdes, allongées, grêles, coniques, arquées, finement striées, proviendraient de Trematosaurus; quelques-unes ressemblent aux dents du T. crocodilinus, et il y en a d'autres comprimées, à base elliptique, que l'auteur compare aux dents de Palæosaurus platyodon du système permien. Les ichthyodorulithes les plus fréquents, couverts de fortes stries émaillées, proviendraient de l'Hybodus cloacinus; les autres, finement striés et ponctués, de Desmacanthus cloacinus, de Nemacanthus filifer et speciosus. Quant aux os, ils sont tous brisés et indéterminables. Enfin l'Achilleum grande, qu'on y trouve aussi, rappelant par sa forme une racine d'Encrine, est un corps énigmatique fort singulier par tous ses caractères.

Après s'être attaché à démontrer que la lumachelle ferrugineuse de Thoste et de Beauregard n'est point, comme le peuse M. Guillebot. de l'âge des couches à Arienta contorta, mais qu'elle appartient par ses fossiles à l'assise à Ammonites plumorbis, M. Martin répond aux critiques que M. Terquem<sup>50</sup> a faites de ses conclusions précédentes, relativement à l'assise inférieure du quatrième étage.

Ne pouvant reproduire cette discussion sans sortir de notre cadre, nous dirons seultement que les objections de ce dernier paléontologiste pouvaient être réfutées encore par d'autres arguments que ceux qu'emploie M. Martin, tels que la comasissance que nous avons de la faune des marres irisées, sans sortir pour cela de l'Europe occidentale, le manque de valeur de la discordance des strates sur des points un peu éloignés, l'absence de certains caractères négatifs poposés à d'autres positifs, la présence de certains formes (Myo-

<sup>11</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, vol. XIX, p. 322, 1862,

phoria, Arciada), pour rapporter au trias des couches où uanquent au contraire des fossiles hien autrement caractérisiques (céphalo-podes et brachiopodes), etc. Ce qui est très-vrai, néanmoins, est ce que disent MM. Terquem et Pietle, e qu'en découvrant la couche à ossements, on a retronvé un des auneaux de la chaîne immense qui unit les uns aux autres les terrains et les créations qu'ils re-présentent. » De son côté, M. Martin, en concédant que le nombre des espèces communes trouvées d'abord par lui entre l'assise à Ariciala contorte et celles qui la recouvrent peut être réduit, ajoute, ce qui ne nous paraît pas moius fondé, e qu'en présence d'une fune malacologique qui n'a rien de commun spécifiquement avec celle du trias, le muschelkalk compris, et qui présente déjà 6 ou 7 espèces franchement linsiques, on est bien plus près du terrain du lias que de précédent. »

Dans le tableau général des espèces de l'assise à Avicula contorta de la Côte-d'Or, on voit que, sur 90, 52 lui sont propres; 6, dont 3 poissons et 1 Huitre provenant du trias et remontant encore plus haut dans l'assise à Ammonites angulatus, ne détruisent pas ce qui vient d'être dit; et 26 autres se propagent également dans les couches plus élevées. « Les Myophoria ne sont pas ici plus décisives, suivant l'auteur, que ne l'étaient les Crioceras, que l'on croyait propres à la craie, et que l'on connaît aujourd'hui non-seulement dans l'oolithe inférieure, mais encore dans cette même assise, " et que ne le sont, ajouterons-nous, ces formes de Pecten, qui, regardées comme exclusivement crétacées, caractérisent actuellement les couches jurassiques de l'Amérique du Sud. Dans toutes ces questions d'ailleurs, ce ne sont pas, suivant nous, quelques espèces qu'il fant considérer, mais bien l'ensemble des caractères de la faune. «Or, poursuit M. Martin, ce qui imprime un facies particulier à l'organisme de cette assise, c'est moins la présence des derniers représentants d'une faunc qui s'éteint que la première apparition de tout un ensemble de formes nouvelles qui se continueront et se développeront ensuite. » C'est, comme le disent eux-mêmes, en d'autres termes, VM. Piette et Terquem, «un de ces exemples de liaison et de passage on de différence et de ressemblance qui ont dà exister à tous les niveaux géologiques et que l'on retrouve lorsqu'on les étudie en déhors de toute idée préconçue.»

Mais M. Martin ne s'est pas borné à des recherches locales sur ce sujet. Voyant que, depuis la publication des tomes VII et VIII de l'Histoire des progrès de la géologie, de nombreuses observations avaient été faites en Allemagne, dans les Alpes, aussi bien qu'en France et en Angleterre, il entreprit un travail général, qui parut en 1865, sous le titre de Zone à Avicula contorta ou étage rhætien(1). Nous-même. daus un livre plus récent encore 2, avons mentionné les acquisitions les plus importantes de la science à cet égard; de sorte que nous u'aurons qu'à grouper ici les faits les plus essentiels qui ressortent du travail de M. J. Martin et les considérations paléontologiques qu'il en a déduites, combinées avec celles d'un excellent travail de M, de Dittmar 3 sur le même sujet. Quoique les genres n'aient pas la même importance que les espèces, considérés par rapport à leur apparition, à leur plus grand développement, à leur diminution et à leur extinction, on peut encore en tirer des aperçus applicables, dans beaucoup de cas, aux rapports naturels des conches.

Ains la faune de cette assise inférieure du lias, prise dans sa plus grande généralité, renfermait, au moment où le paléontologiste français éérivait, i 4g geures, dont i s, comprenant ensemble 37 espèces, existaient pendant la période du trias et pendant la précidente, d'où lis sout remontés pour veuir s'éctindre dans ces prenies s'diments jurassiques. Af geures, comprenant 71 espèces, y apparaissent au contraire pour la première fois, et se développent ensuite en remontant dans la série. Quelques-uns seraient exclusivement propres à ce premier horizon; de sorte qu'il y a déjà une prédominance sensible de formes mourelles sur les anciennes. Les éléments

" Géologie et Paléontologie, p. 561. Alpen, 1861.

th-octavo avec 3 pt. (Ext. des Mém. 566, 571, 575, 579, 580; 1866.
 de l'Acad. de Dijon, vol. XII, 1865.)
 Obere Abtheilung des Keupers der

de cette faune, considérés dans chaque classe, viennent confirmer ces premières données. Ainsi, dans celle des reptiles commencent à se montre 4 types caractéristiques du lias ou des coucles plus élevées (Mégalosaure, Ichthyosaure, Ptérodactyle), tandis que 2 genres senlement (Trématosaure et Bélodon), dépassant le niveau des marnes irisées, y ont laissé les dernières traces de leur existence.

Pour les poissons, l'équilibre entre les faunes semblait se maintenir mieux, les genres Saurichtys, Amblypterus, Colobodus, Placodu (reptile), Plateobates du trias, pouvant contre-balancer les Lepidotus. Dapedius, Leptolepis, Sphenodus et Squalovaja du lias, qui se continuent au delà; mais des restes de Saurichtys et d'Amblypterus ayant été retrouvés jusque dans l'assise à Ammonites angulatus, les types secondaires récents prennent l'avantage.

Parmi les mollusques céphalopodes, l'existence de Beloteuthis, de Crioceras, d'Ammonites à cloisons persillées, et l'absence du type des Cératites sont des circonstances à l'appui de l'opinion de M. Martin(1). Pas un genre de mollusques gastéropodes propre à l'horizon des marnes irisées, tel qu'on le connaît dans les Alpes et ailleurs, ne se montre ici, tandis que 5 des genres les plus répandus dans la formation jurassique y apparaissent. Les acéphales présentent o genres nouveaux et 3 s'y éteignent. Les formes de Pholadomyes, les Tancredia, les Anomyes, les Placunopsis, les Cyprines, les Corbis et surtout les Anatines, peu ou point connues dans l'époque de transition, et qui ne semblent guère avoir été représentées pendant l'ère triasique, se développent ici pour s'accroître ensuite de plus en plus. Les brachiopodes, que nous avons vus diminuer graduellement, ont 2 genres qui finissent et 1 seul, le genre Spirigera, qui naît pour pulluler dans le lias. Les bryozoaires n'offrent que 3 nouveaux genres.

7.

<sup>19</sup> Il n'est pas cependant exact de dire que les Cératites onl ici disparu sons relour; nous en retrouverons dans la série série.

Les échinides, les anuélides, les crustacés, ont des genres nouveaux, unais aucun de ceux du trias n' disparaît; les pob piers comptent  $\delta$  genres nouveaux, les autorphozoaires sont dans le même cas, et 3 genres de rhizopodes y font leur première apparitiou. Quant aux plantes, on sail seulement que 3 genres y naissent et que 3 éyéteignent. En résumé, il y aurait plus de genres nouveaux es developpant ensuite dans la série jurassique que de genres du trias qui y disparaîtraient, et cela dans le rapport de  $\hbar$  à 1, on de  $\hbar$ 7 contre 12.

Quant aux espèces, M. Martin commence par une explication qui n'était plus nécessaire aujourfluit que des idées plus exactes sur leur distribution ont enfin prévalu; puis il cite, comune étant communes au trias et à l'assise à Aircula contorta, 16 espèces (à poissons, a céphalapodes douteurs, 1 Turritelle douteuse, 8 autres co-quilles et 1 Gidaris également donteux); 58 remoutent dans le lias au-dessus (8 poissons, 1 à gastéropodes, 31 acéphales, etc.). Des 50 espèces végétales qui constituent la flore de ce niveau, 5 ont été rencontrées dans le lias (Obonosperia eyoudes, Tenioperis viotate, Caltropperis maiscioides, Nilsonis elongas, Perpublique maximum),

Il y surait en tout fag genres et 62 espèces reliant cette assise à la formation jurassique, taudis qu'à peine un quart de rapports semblables la rattacherait au trias. Ces conclusions sout donc conformes aux relations que nous établissions en 1856 avec beaucoup moins d'éléments de comparaison; mais M. Martin croit avec d'autres géologues pouvoir aller au della.

En se fondant sur la présence de 536 espèces actuellement connues dans cette assise, et dont une soixantaine au plus passeraient dans les assises supérieures, il en ferait un étage désigué par un nom particulier. Mais ici l'auteur oublie, comme les naturalistes sur l'autorité desqués il s'appie, que le plus grand nombre des divisions géologiques telles qu'elles sont généralement admises, celles que nous désignoss sons le nom de groupes ne renferment janais entre leurs assises inférieures et supérieures plus d'un lutitième et demi d'espèces communes, et souvent beauconp moins. En considérant donc l'assise à 1. contorire et les couches à ossements comme une dépendance de la base du liss, nous nous conformons simplement aux principes généraux de classification qui nous guident depuis longlemys comme la plupart des géologues, qui, avant d'établir une nouvelle division, cherchent à se rendre compte de son importance réelle ".

M. Levallois 2 s'est élevé a plusieurs reprises contre les conclusions de M. J. Martin 3, et par conséquent aussi, en partic, contre les nûtres; mais, ne pouvant rentrer ici dans la discussion à l'occasion des notes critiques du savant imgénieur, nous ferons seulement remarquer que les acquisitions de la science, depuis que nous avons trailé ce sujet, tendent toutes à confirmer notre opinion, que la stérilité organique des marnes irisées n'est probablement qu'une circonstance locale dont on ne peut encore rien inférer, et que la nouveauté des faits ne peut être invoquée contre les résultats acquis qu'utant qu'ils sersient démontrés faux, ce qu'i n'est pas, acquis qu'utant qu'ils sersient démontrés faux, ce qu'i n'est pas,

1: Nous croyons utile de donner ici un résumé numérique de cette faune, dont M. Martin a emprunté une partie des éléments au travail remarquable de M. de Dittmar, et tout en en déduisant des conclusions différentes, ce qu'il a, d'ailleurs, expliqué dans me note particulière.

PACTE ET PLOSE DE L'ASSISE INPÉRIEURE DU 4º ÉTAGE DU LIAS.

|                         |      | Espèces. |                         | Gentes. | Espèces |
|-------------------------|------|----------|-------------------------|---------|---------|
| Mammiferes marsupisux   |      | 9        | Mollusques brachiopodes |         | 32      |
| Reptiles                | . 6  | 7        | bryozoaires             | 4       | 8       |
| Poissons                | . 17 | 46       | Radiaires échinides     | 3       | 18      |
| Crustacés               | . 6  | 6        | Asterides               |         | 1       |
| Insectes                | . 2  | 9        | Crinoides               | 1       | 9       |
| Annélides               | . 9  | 5        | Polypiers               | 15      | 33      |
| Mollusques céphalopodes | . 5  | 17       | Amorphogosires          | 9       | 11      |
| gastéropodes            |      | 83       | Rhizopodes              | 5       | 7       |
| acepholes               | . 49 | 109      | Pisnies                 | 28      | 50      |
|                         |      |          | Total                   | 181     | 525     |

Bull. Soc. géol. 2º série, vol. XX,
 p. 124, 1863; vol. XXI, p. 384, 1864.
 Observations à propos du mémoire de

M. J. Martin, etc. broch, in 8°, 1865.

Réponse de M. Martin, (Voir Méa. de l'Acad. de Dijon, 1865.)

Avant de quitter cette pariie de la Bourgogue, nous devous encore rappeler qu'en 186 î. M. Edun. Pellat "signalait de nombreux ossements de sauriens dans un calcaire de ce même étage, aux environs d'Autun (Saôme-et-Loire), et que plus tard il a décrit, dans le voisinage de Couches-les-Mines "à, une série plus complète de ses dépôts dans lesquels il distingue trois assises correspondant aux précédentes et remplies des mêmes fossiles. La deuxième renfermait des ossements encore indéterminés de très-grands reptiles, et toutes confirment, par les caractères de leur ensemble et leurs relations, les vues précédenment émises.

Département de la Mosélie et frontières de la Belgique et du Lucrenhoure. Pour ne point rompre l'enchaînement des faits qui se rattachaient au même sujet, traité à diverses reprises par le même anteur, nous avons dà anticiper sur la date d'autres travaux qui s'y rapportent encore; nous nous occuperons donc actuellement de ces derniers, d'abord au nord de la région dont nous venous de parler et ensuite au sud.

Nons avons déjà exposé tout ce qui était relatif aux questions si controversées des étages inférieurs du lias sur les frontières de la France, de la Belgique et des provinces voisines <sup>24</sup>, mais nous n'avons rien dit d'un mémoire ultérieur fort étendu de M. O. Terrquen <sup>20</sup>, qui admet seulement dans ce pays, an-dessous du calentier Gryphée arquée, un grès calareux et un calcaire gréso-bitamineux, comme appartenant à l'étage inférieur du lias, tout ce qui vient au-dessous faisant partie des marces irisées. Le Premier dépôt du lias, dit-il (p. 221), commence par une couche très-mince, désignée par les géologues auglais sous le nom de bone-bed, qu'on retrouve à Saint-Julien-lex-Metx, mais qui ne se prolonge pas dans le Luvem-

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2\* série, vol. XVIII, p. 676, 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Ibid. 9\* série, vol. XXII. p. 546, 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 408-439, 1856.

Dalcoutologie de l'étage inférieur de la formation hasique de la province de Luxembourg et d'llettange. (Mémoires de la Société géologique de France, deuxièrne érie, vol. V, p. 219, avec 15 planches, 1855.)

bourg. Les écailles et les deuts de poissons y sont très-répandues (Saurichthys, Gyrotpis, Hybodus, Acrodus). Le grès d'Hettange, placé ici au-dessous du calcaire à Gryphée arquée, est parallèle au grès du Luxembourg.

Dans ce travail, qui comprend la description de 177 espèces (7 céphalopodes, 66 gastéropodes, 86 acéphales, 7 autres fossiles de diverses classes et 11 plantes), les faits paléontologiques qui devaient se déduire de leur distribution comparée n'ont pas été mis en lumière; on ne voit pas non plus le nombre des espèces nouvelles dues aux recherches de l'auteur et que l'on peut estimer à près de 160.

En considérant seulement les trois divisions inférieures du lias dont s'occupe M. Terquem, nons voyons que la plus basse, celle du calcaire bitumineux, renferme peu de fossiles (Ammonites tortilis, Cardinia Deshayesi et 2 autres espèces). Le grès calcarifère d'Hettange offre, à sa partie supérieure, une grande quantité de Saxicaves, de Fistulanes, de Cypricardes, de Lithodomes, puis au-dessous une couche remplie de plantes, toutes terrestres, à l'état charbonneux et déjà connues pour la plupart (1 Brachyphyllum, 1 Odontopteris, 1 Laccopteris, 3 Otozamites, 1 Clathropteris, 2 Cycadoidea, n. sp., 1 Thanmatopteris). Les gastéropodes sont très-nombreux dans la couche qui vient ensuite; ils sont roulés et mèlés à des acéphales également abondants, et un second banc est presque exclusivement composé de Cardinia copides. Enfin le calcaire à Gryphée arquée, plus ou moins bitumineux ou arénacé, ne semble pas renfermer ici une faune très-riche. L'Ammonites Bucklandi (bisulcatus), la Rhynchonella variabilis, l'Ostrea pseudoplana, le Spirifer rostratus (Spiriferina), les Lima punctata et gigantea, la Pholadonya Hanssmanni, le Pentacrinites scalaris, y sont les fossiles les plus répandus. Sous le point de vue zoologique, ce mémoire de M. Terquem apporte dans la science de nombreux éléments élaborés avec soin. Il fait connaître beaucoup de formes nouvelles d'un horizon jusqu'alors assez mal déterminé stratigraphiquement, et qui avait déjà servi de repère

ou de terme de comparaison pour des faunes assez éloignées au sud et à l'ouest.

Dans un travail géologique subséquent, auquel nous avons fait allusion en réfutant quelque-uner des conclusions qui s'y trouvent, MM. Terquen et Piette "placent la couche à ossements de ce pays dans le trias, à la partie supérieure des marnes irisées, à cause de sa discordance avec celles du lias, qui viennent au-dessus. Ils distinguent parmi ces dernières, et de haut en bas: 1° couches à Belemnites breix; 2° couches à Ammonites bisdeatus; 3° couches à A enqulatus; 5° couches à A. planorbis. Les divisions 3 et 4 manquent de Gryphées arquées, et celles 2 à 4 constituent le lias inférieur des auteurs, qui y comprennent aussi un banc de marne rouge à la base.

Au-dessons, des poudingnes, des grès, des marnes et d'autres grès jaunes et micacés, d'une épaissent totale de 12 mètres, reposent sur les marnes irisées proprement dites. Quelques bancs calcaires, subordonnés çà et là, y ont présenté l'Iricula contorta : Marsal (Meurthe), Flocourt, Sanit-Alinel, Moselle), Welsindl (Luxembourg), Villers-sur-Semois et llarmsart (Belgique). Cette petite série, que nous rapportons, comme partout ailleurs, à la base di las et unalgré la disordance losale invoqué par les auteurs, est continue depuis les confins du département de la Menrthe jusqu'à Rossignol, en Belgique, et a été aussi désignée sous les noms d'inpulais, de grès de Kedango un de Martinaur.

Un mémoire fort étendu que les mêmes auteurs viennent de publier sur le Lias inférieur de l'est de la France, comprenant les dipartements de la Meurthe, de la Iloselle, le duché de Luxembourg, etc. <sup>23</sup>, renferme la description de tous les matériaux paléontologiques se rattachant au travail précédent. Ils y ont fait connaître 123 espèces nouvelles, et le tableau ci-dessous, qui exprime les résultats som-

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XIX. p. 3-2. 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> Mémoires de la Société géologique de France, 2° série, vol. Vitt, in-4° de 175 pages avec 18 plânches; 1865.

maires de leurs recherches, peut donner une idée de l'importance de ces dernières<sup>(i)</sup>.

Nous avons déjà signalé les nombreuses divisions que M. Terquem avait proposées pour le liss dans sa Paléontologie du département de la Moselle <sup>86</sup>; nous rappellerons seulement ici qu'il indique, dans les ouxe ou douxe listes qui s'y rapportent, 63g espèces, Nous citerons parmi les reptiles le Teleosarus temporatile<sup>87</sup>, des os de Mégalosaures, de Plésiosaures, d'Ichthyosaures (I. communis et acutivatris); parmi les restes de poisons, des dents de Gyrodus Gureiri, d'Arrolas, de Sauriekhley, de Psydobejra, de Pholidophorus, etc.

Lors de cette dernière publication, l'auteur ne s'était pas encore livré aux études qui le firent entrer depuis dans une voie d'observa-

Bhitarpoles.

| (0) ventébnés.                |                | Genzous. | Espèces. | Esp. 1007 |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| (3 reptiles 8 poissons).      |                | 11       | 15       | 6         |
|                               | inventéraés.   |          |          |           |
| Mollusques.                   | / Céphalopodes | 3        | 97       |           |
|                               | Gastéropodes   | 22       | 139      | 31        |
|                               | Ao/phales      | 32       | 169      | 23        |
|                               | Brachiopodes   | 5        | 16       |           |
|                               | Brygzonires    | 5        | 8        | 4         |
| Annélides                     |                | 6        | 8        | 2         |
| Crustarés                     |                | 5        | 8        | 6         |
| Échinodermes                  |                | 6        | 13       | 5         |
| Polypiers                     |                | 8        | 20       | 10        |
| Amorphozoaires                |                | 4        | 6        | . 5       |
| Rhizopodes                    |                | 10       | 42       | 19        |
| Plantes                       |                | . 8      | 11       | ,         |
| -                             |                | 2        | 481      | 123       |
| Torata 123 481 123            |                |          |          | 123       |
| In-octavo, Metz, 1855. — Voir |                |          |          |           |
|                               |                |          |          |           |

ussi Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 416 et suivantes, pour d'autres documents.

(% 6 reptiles sauriens, 8 poissons, 81 mollusques céphalopodes, 68 gastéropodes, 194 acéphales, 21 brachiopodes, 12 aunélides, 6 crustacés, 9 radiaires, 22 polypiers, 12 plantes.

" C'est le Mosellesaurus rostro-minor,

de Monard on T. mosellanus. (Note sur les caractères anatomiques d'une portion de tétevoisine du genre Crocodile, provenant de Chaudebourg, près Thionrille, in-8°, 3 pl. Metz., 1847.) - M. Terquem a publié en outre de nombreuses notices sur les fossiles de son département : sur le genre Ceromya (Bull. Soc. géol, 2º série, vol. IX. p. 359, 1852); sur un Oscabrion (ibid. p. 386); sur le genre Hettangia (ibid. vol. X. p. 364, 1853); sur les Pleuromya et les Myopaia (ibid. p. 534, 1 pl.); sur le gestre Myoconcha (Mém, de l'Académie de Metz, 1859-1860); sur la Gryphée arquée (Bull. Soc. géol. vol. XX, p. 410). -Observations sur les Gryphées du dép. de la Monelle. (Bull. Soc. d'histoire naturelle de ce département, 1 pl. 1855.) - Observations sur les études critiques des mollusques, comprenant la monographie des Musires d'Agassiz. (Mém. de l'Acad, de Metz., 1854-1855, 5 pl.) - Supplément. (Ibid. 1856.) - Observations sur un fossile inconnu, 1 pl. Ancyloceras mosellensis du lias supérieur. La détermination générique parait être très-doutense.

tions nouvelles et originales, dont les résultats connus méritent de nous arrêter un instant; ce sont celles qui ont pour objet les coquilles microscopiques ou rhizopodes du lias.

Dans une première lieraison de ses Recherches sur les Formunifères 11, M. Terquem présente une idée générale de son sujet et des données qu'il serait inutile de reproduire, parce que les chiffres en ont été modifiés dans les mémoires suivants. Il décrit 1 18 espèces de ces petits corps répartis dans 23 genres. La deuxième livraison traite de ceux des étages inférieur et moyen. Dans la troisième il étend le champ de ses investigations au lias des départements de la Côte-d'Or, du Rhône et du Calvados. Le tableau récapitulatif des genres et des espèces alors counus montre que, dans le lias inférieur (3º étage et partie supérieure du 4º), il y a 9 genres, comprenant 53 espèces; dans le lias moyen (aº étage), a a genres et 46 espèces, dont 14 de l'étage sous-jacent; et dans le supérieur (1er étage), 3 geures seulement, renfermant 6 espèces, dont la moitié vivaient auparavant. Quant à la distribution géographique de ces fossiles telle qu'on la sait, on conçoit qu'elle ne peut encore avoir d'importance réelle dans l'état actuel de ces études. 5 ordres de rhizopodes out été observés. Les monostègues sont représentés par 13 espèces, dont 8 Oolines; les stichostègues par 113, dont 40 Dentalines, 13 Frondiculaires, 37 Marginulines; les hélicostègues par 69, dont 46 Cristellaires, 8 Flabellina, 6 Involutina, etc. les énallostègues par 5, 2 Globulines, 2 Textulaires, 1 Polymorphine; enfin les agatistègues par 2, 1 Biloculine et 1 Triloculine.

Dans le quatrième mémoire consacré aux Polymorphines du lias des départements de la Moselle, de la Côte-d'Or et de l'Indre, on voit que ces coquilles appartiement aux trois étages inférieurs.

sisté sur l'impropriété du mot foraminifère appliqué à ces protozosires et sur la convenance, au contraire, de l'expression rhizopode, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Premier mémoire, 4 pl. (Académie impér. de Metz, 1857-1858); — a'id. a pl. 1860-1861; — 3'id. 4 pl. 1863; — 4'id. 4 pl. 1864; — 5' id. 4 pl. 1866; — 6'id. 4 pl. 1866. Nous avons trop souvent in-

Celles de Seniur sont toutes de l'assise à Ammonites planorbis, associées avec d'autres genres qui passent dans les étages au-dessus. L'altération du test ou sa disparition complète empêche souvent, comme pour les autres coquilles, de constater l'existence de ces corps, ce qui peut occasionner leur rareté apparente ou même leur absence, ainsi qu'on l'observe lorsque le test des ostracées, des Plicatules et des brachiopodes a lui-même disparu dans la couche. Les 200 figures que M. Terquem donne ici ne représentent d'ailleurs qu'un petit nombre d'espèces. Dans chaque série les coquilles atteignent leur maximum de taille et conservent leurs formes types. Les espèces à deux loges acquièrent les dimensions d'autres qui en ont huit ou dix. La grandeur des loges est d'ailleurs généralement inverse de leur nombre. Leur forme et leur arrangement fournissent des caractères qui servent à la distinction des espèces, tandis que leur nombre est tellement variable qu'il n'a que peu d'importance à cet égard.

En recherchaut la distribution des espèces dans les diverses sasies du lias des environs de Semnr. M. Terqueun fait remarquer que les Deutalines et les Polymorphines se trouvent dans lassies à Ammonites planorbis. La faune des rhizopodes aurait été détruite pendant que se déposait celle à 1. angulatus, et celle des calcaires à Gryphée arquée est, comme dans le département de la Moselle, caractérisée par les Frondiculaires, les Cristellaires et les Placopuilina. Avec les premières couches du deuxième étage apparaissent les Annulina, les Involutina, et avec le supérieur beaucoup de Placopuilina et la Marginelina Longuemari. Il y en tout, dans la série de cello calité, i à genres et 192 espèces, dont 50 dans les assises inférrieures ou du quatrième étage. Dans chaque étage il y a des espèces qui lui sont propres et un certain nombre qui sont communes aux autres. Les Polymorphines, dont 50 espèces sont réparties dans les divisions inférieures, ne remontent point insque dans la première <sup>9</sup>.

<sup>(1)</sup> L'auteur (p. 276-284) fait une digression complétément étrangère à son de M. J. Martin sur l'âge de l'assiss

M. Terquem constate, dans son cinquiene mémoire, que les rhizopodes peuvent, comme les autres fossiles, servir à caractériser les divers termes d'une série géologique. Ainsi, dans les calcaires à Gryphée arquée, ou trouve partout la Nodoscira metensis, la Frondicularia impressa. la Dentalina eglindrarea, les Marginulina inoquisitate et caniea. Chaque hane, outre les espèces caractéristiques, en reuferme encore qui lui sont particulières, Les crustacés ostracodes qui les accompagenet sont sommis à la même loi de répartition et se renouvellent aussi complétement entre le lias et l'oolithe inférieure. Les espèces qui se montrent à la fois à plusieurs niveaux ou dans des gisements élogiqués offernt des dimensions assez différentes et plus ou moins favorables. Dans ce travail sont décrits 13 genres, comprenant 13 espèces.

«En 1848, dit l'auteur au commencement du sixième mémoire qui nous est parvenu, on ne connaissait encore qu'une vingtaine d'espèces de rhizopodes dans toute la formation jurassique; aujourd'hui, dans le seul groupe du lias, j'en ai pu constater 800, dont près de 500 et 100 variétés distinctes sont déià décrites et figurées. " L'instabilité de la forme, de la taille et des ornements extérieurs s'observe dans tous les genres en général, mais elle se manifeste plus fréquemment dans les Polymorphines, les Marginulines, les Deutalines et les Cristellaires, Jamais l'identité des individus n'est absolue dans des localités différentes. Les modifications du type sont plus ou moins profondes, et, sans une extrême réserve dans la limitation des espèces, an lieu de 500, l'auteur cût pu, comme il le dit, en faire 5,000. Il propose ici le nouveau genre Terebralina, en signale deux antres qui n'avaient pas encore été observés dans le lias, Cornuspira et Bigenerina, et décrit 89 espèces nouvelles pour le lias des départements de l'Indre et

à Avicula contorta, sur la limite inférieure du lias, et pour critiquer les déterminations spécifiques de M. Stoppani, etc., le tout d'une manière qui nous semble peu propre à ramener le tecteur à sa manière de voir. de la Moselle. Nous terminierons ce sujet en manifestant le bien vif désir de voir M. Terquem accomplir une œuvre si intéressante pour la paléontologie micrographique, et nous faisons des vœux pour que sa santé ne se ressente pas de ces études si longues et si fatigantes dont il est presque aujourd'hui le seul représentant en France.

Dans leur Statistique minéralogique et géologique des Ardennes (n. MM. Sauvage et Buvignier ont proposé une classification du lias que nous avons raccordée avec la nôtre <sup>16</sup>, et ils ont donné des listes de fossiles de la région qu'ils avaient explorée. Nous avons fait remarquer, à ce sujet, qu'on y trouvait citées des espèces à des niveaux très-différents de ceux où elles se montrent habituellement ailleurs Département des Ardennes et de l'Aisne

M. Éd. Piette a fait voir que, par leurs fossiles, les couches qui recouvrent les schistes siluriens à l'ouest de Mézières, à Aiglemont et plus loin à Rimogue, représentent le grès d'Hettange, de Jamoigne, etc. car, dans la première localité, il y a 38 espèces de cet horizon sur 59, et dans la second 79 sur 88. Ce mémoire est suivi de la description de 20 espèces de gastéropodes et de quelques acéphales.

Dars le prolongement de cette bande du lias qui, à sa limite, reo directement dans les anfractuosités des schistes de trunsition, le même palcôutologistes à signalé aussi, à Maubert-Fontaine, une roche brunâtre, ferrugineuse, avec des Stroparolus, des Actéons coniformes et de nombreux Spirifers. A Textrémité même de cette zone, sur les bords du Gland, à l'lisson, M. Papillon a découvert, dans une roche semblable, des moules et des empreintes de nombreuses coquilles qui, d'après modéterminations, représentent ic fort exactement le gissement de Fontaine-Eloupefour, dans le département du

<sup>(1)</sup> In-8°, avec coupes et carte, 1842.
(1) Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI. p. 435.

Dulletin de la Société géologique de

France, 2° série, vol. XIII, p. 188, 1856, 1 planche.'

(\*) Bult. Soc. géol. de France, 2° série.

vol. XVIII, p. 572, 1861.

Calvados<sup>(0)</sup>. De 17 espèces reconnues, 14 appartiennent à ce second étage du fias de Normandie, et plusieurs d'entre elles n'avaient jamais été trouvées ailleurs. Il n'y a ni Ammonites ni radiaires; mais les Terebratula cornuta, numismalis, subpunctuta, punctuta; les Bhyachonella tetradera, variabilis; les Spiriferina ascendens, azygona; le Spirifer rottettus, type et la var. Hartmanni, nu Leptena?, le Straparrolus tuberculosus (et ainitier), la Chemnitic undulata, le Carithium precutorium, l'Actonina cadomensis, etc. et une vingtaine d'autres

Groupe colithaque inférieur, Mpartemen da Cultudos, espèces y sont très-répandus. Les fossiles du troisième groupe oolithique, comprenant l'oolithe inférieure et ses divisions locales, le fuller's earth ou terre à foulon, avec ses divers aspects pétrographiques, la grande oolithe, les équivalents de l'argile de Bradford, du forest-marble et du cornbrash, n'ont pas donné lieu à des publications aussi étendues ni aussi nombreuses que ceux du lias. Nous avions donné une liste de ceux observés dans le bas Bourbonnais (2) et d'autres des divers étages de la Normandie (3), M. Eug, E. Deslongchamps, dans le travail dout nous avons parlé (4), en mentionne également, en proposant quelques modifications dans la nomenclature des assises. La plus importante consiste à descendre le calcaire de Caen au niveau du banc bleu de Port-en-Bessin, qui représenteraient alors l'un et l'autre l'étage de la terre à foulon. Nous énumérerons les corps organisés de ce groupe dans le département du Calvados, en suivant un ordre zoologique.

M. E. Deslongchamps a décrit, sous le nom de Poekilopleuron Bueklandi<sup>(5)</sup>, un reptile crocodilieu provenant des carrières de la Maladrerie, près de Caen. Sa longueur devait atteindre près de 20 mètres,

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> D'Archiac. Bulletin de la Société géologique de France, 2\* série, vol. XVIII, p. 567, 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, vol. VI, p. 375, 1856.
(9) Hist. des progrès de la géol, vol. VI,

p. 277-292. 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Études sur les étoges jurassiques inférieurs de la Normandie, p. 88-162. 1864.

<sup>(</sup>b) Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. VI., 1837. — Méin. sur le P. Bucklandi, découvert au mois de juillet 185a, in-h<sup>4</sup> avec 8 pl.

et il paralt avoir été moins bieu organisé pour la natation que les suivants. Ses vertèbres sont celles des Téléosaures; les pattes étaient armées de griffes; il n'était pas revêtu d'un squelette dermique, et les dents, très-longues, pointues, à stries saillantes, dénotent des instincts très-carnassiers.

Les vrais Téléosauriens, dont le même savant a entrepris une monographie intitulée : Mémoires sur les Téléosauriens de l'époque jurassique du département du Calvados, dont le premier fascicule seul a paru (1), ont été, comme on l'a vu, signalés depuis longtemps dans les couches oolithiques de ce pays, Le T. cadomensis d'Ét. Geoffroy Saint-Hilaire, celui dont les restes sont le plus répandus, a servi de type pour l'établissement de la famille, caractérisée par l'extrême brièveté des membres antérieurs comparés aux postérieurs, par un squelette dermique particulier (carapace ou plastron), par des habitudes tout à fait aquatiques et marines. Un autre type voisin, à museau allongé, plus fort, ressemblant davantage aux vrais Crocodiles, mais de plus grande taille, puisque la tête avait plus d'un mètre de long, comprend au moins deux espèces, le T. megistorhynchus et une autre inédite, provenant des carrières d'Ocrète, au sud de Caen (2). Le genre Sténéosaure d'Ét. Geoffroy Saint-Hilaire serait aussi représenté par trois espèces encore inédites, dont l'une a été désignée sons le nom de S. Calvadosi.

Les Téléosaures semblent avoir vécu pendant toute la période jurassique; peu nombreur dans le lias, ils se multiplient dans la terre à foulon. l'argile d'Osford et l'argile de kimmeridge. Les Sténéosaures apparaissent avec la terre à foulon pour se continuer aussi jusqu'à la fin de la période. La présence des Mégalosaures est annoncée par de grandes dents arquées, comprimées et dentées en scie sur les bords. Des vertèbres d'Echthrosaures et de Plésiosaures scie sur les bords. Des vertèbres d'Echthrosaures et de Plésiosaures

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Mém. de la Soc. Linn. de Normandie, vol. XII. 1863, avec 9 planches doubles. Voir p. 75, détails sur les gisements de ces fossiles. — Discussion de MM. Des-

longchamps et Bronn : Journal de l'Institut, 5 février et 10 septembre 1845.

<sup>(1)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. X. p. xxxx, 1856.

sont également fréquentes, et nous avons cité les 10 espèces de poissons signalées dans cette grande assise du calcaire de Caen<sup>(1)</sup>.

Parmi les crustacés, le Polinurus compressus a été rencontré dans les calcaires de Ranville <sup>26</sup>, Illamondus Judonini dans cette même localité, puis à Langrane <sup>26</sup>, et ailleurs plusieurs Pagures out été signalés. M. J. Morière a publié des Notes sur les crustacés fossiles jurnasiques du Caleados <sup>26</sup> et sur une agglomération de Myollus graphoides dans les supérieur. On y trouve décrits l'Éryos Édendind de ce dernier nivean et le Púthonoton Meyeri de la grande oolithe, avec une récapitulation des autres débris de cette classe trouvés dans le même pays.

Dans celle des mollusques, on doit à Eudes Deslongelamps un mémoire sur les coquilles fossiles lithophages (Pholades, Pholadomyes, Fistulanes, Savicaves, Modioles) des couches de Itanville et de Langrune <sup>50</sup>. Sous les noms de Teudopuis Agassiri, Bunelli et Caumonti, Itanucu a décrit des restes de céphalopodes voisins des Calmars <sup>50</sup>. Plus tard il a proposé le genre Trochotoma <sup>50</sup> pour des coquilles voisines des Pleurotomaires, et qui, an lieu d'une écharureure au bord droit, ont, sur la partie saillante des tours une ouverture étroite, allongée, complétement fernée en avant et en arrière. Sur 6 espéces décrites, 1 est du lias supérieur, 1 de Toolithe inférieure, 1 du calcaire de Caen, 1 de la pierre blache de Langrune. Une suite de mémoires sur les gastéropodes de la formation compreud les monographies des genres Patelle, Ombrelle, Calyptrée, Enanginule, Dentale <sup>8</sup>, 1a famille des néritacées <sup>8</sup>, puis

<sup>(9)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> E. Deslongchomps, Mémoire pour servir à l'histoire des erustocés fousiles. (Mém. Soc. Linn. de Normandie, vol. VII, p. 53, 1 pl. 1842.)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. V. p. 37, 1 pl. 1835.

<sup>(\*</sup> In-8\*, 2 pl. 1863. — Bulletin de la

Société Linnéenne de Normandie, vol. VIII, p. 307.

<sup>(</sup>b) Mémoires de la Société Liméenne de Normandie, vol. VI, p. 226, 1838.

<sup>(6)</sup> Hid. vol. V, p. 68, 2 pl. 1835.

<sup>(1)</sup> Ibid. vol. VII, p. 99, 1 pl. 1849. (4) Ibid. vol. VII, p. 111.

<sup>&</sup>quot; Ibid. vol. VII, p. 131. 6 pl. avec le mémoire précédent.

les genres Turritelle, Bauelle, Fuseau, Ptérocère, Rostellaire, Nérinée, Nérite et Mélanie. L'auteur a aussi traité des Ampullaires viet donné un travail fort étendu sur les Pleurotomaires <sup>18</sup>, dont 54 espèces et 64 variétés sont décrites et figurées. Il y a ajouté un Supplément sur les Ombrelles fossides<sup>18</sup>, un autre sur les Bulles et les Tornatelles, et un troisième sur les Cônes.

On doit encore à ce savant un Essai sur les Plicatules fossiles des terrains du Calrados (6), une Noice sur un nouveau genre de bivalve, Elignaus (6), coquille voisine des Iluitres, à crochet contourné en Exogyre avec un culeron de Pholade, à plis rayonnants, à bord supérieur découpé plus ou moins profondément et ayant la forme générale des Trigonies. Une des espèces, I.E. polytipus, caractérise ici, comme sur beaucoup d'autres points, la partie supérieure de la grande oolithe de Ranville; I'E. labyrinthieus est de Montreuil-Belley.

M. Morière a fait connaître a espèces de mytilidées du calcaire de Ranville № M. T. Davidson, qui déjà s'était occupé des brachiopodes jurassiques du Calvados №, et dont les importantes publications sur ceux de l'Angleterre trouvent aussi de nombreuses applications dans les couches correspondantes de ce côté du détroit, a
us ess reclierches toutes spéciales continuées chez nous par M. Eug.
E. Deslongchamps. Dans sa Description des couches de système colinièque inférieur du Calvados №, ce dernier a donné un catalogue raisonné des brachiopodes qu'il renferme (à Welklénisia, 9 Terebratula,

(1) Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. VIII, p. xxxxx; 1849. (2) Ibid. vol. VIII, p. 1, avec 18 plan-

ches, 1849.
(3) Ibid. volume VIII, pages 160, 161,

163.

(b) Ibid. volume XI, page 164, 13 planches.

(1) Ibid. vol. X, p. 273, 2 planches, 1856.—Nouvelles observations, etc. (Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, vol. I, 1857.)

(9) Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. XIII, 1864.

<sup>(7)</sup> Ann. and. magaz. natur. hist. oct. 1847; — ovril 1852. — London geol. journ. mai 1847.

<sup>(8)</sup> Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, vol. Îl., 2 planches, 1857.

Pal/ontologie.

12 Illipurhonella, a Thecibul) et dout la espèces sont nouvelles. Dans ses Observations sur les Thécideis jurassiques (i), il a rangé les 5 espèces dout il s'occupait dans cinq sections différentes, suivant la forme et la disposition des parties internes des valves, désignées sons les nous d'appareil accendant et d'appareil descendant, Certains genres de gastéropodes (Niso, Omutur, Parpurina, Eurychu) ont aussi été particulièrement étudiés par M. Eug. E. Deslongchamps (i).

La classe des bryonaires, dont les restes fossiles out été si longtemps compris parmi les polypiers, a de nombreux représentants dans la grande oolithe du Calvados (calcaire à polypiers). Étudiés par les aucieus auteurs, beaucoup d'entre eux ont été figurés de nouveun par II. Michelin's mais c'est surtout par le travail de J. Haime qu'ils ont pris leur véritable rang dans la science. Ce travail, à cause de sa générailté, s'appliquant à la fornation entière, sera, comme ceux qui se trouvent dans le même cas, l'objet d'un examen spécial à la fin de cette section. Quant aux polypiers proprement dits, ils ont été aussi représentés dans l'Iconographie coophylologique <sup>0</sup>.

Dipartements
de
la Sarthe,
de
Name-et-Loire
Deux-Sèvres,
Vienne, etc.

zoopusuongupue...
Au sud de l'axc du Merlerault, dans les départements de l'Orne
et de la Sarthe, le groupe oolthique inférieur est très-fossifière, et
des listes out été publiées par M. Guérauger et et par la Société
géologique.<sup>20</sup>, mais on doit attendre beaucoup plus encore des recherches de M. Triger, à en juger par la belle publication qu'il a
entreprise, en commun avec M. Cotteau, sur les Échninde fossiles du
épartement de la Serthe<sup>20</sup>. Dans les conches du lias moyen, qui s'y
montrent seules, il y a 7 espèces d'échindes réguliers appartenant
à autant de geures; dans l'oolithe inférieure, il y a 10 genres et

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. X, p. 61, 2 planches, 1856.

<sup>1856.

\*\*</sup> Bull. Soc. Linn. de Normandie, 2 pl.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Iconographie zoophytologique, p. 231, pl. I.V-LVII, 1840-1847.

<sup>(4)</sup> Planches LIV-LVIII.

Essai d'un répertoire paléontol, etc. in-8°, le Mans, 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série. vol. VII., p. 760; 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Grand in-8\* avec 64 planches, 1857-1866.

13 espèces; les échiuides irréguliers commencent à s'y montrer, mais les réguliers dominent encore. Dans la grande oolithe et les étages qui s'y rattachent, 19 genres et ât espèces sont signalés, et les deux types y sont à peu près en même nombrer, résultat que nous verrons se reproduire sur les bords opposés du bassin. Si, pour ne point scinder ici ce sujet, nous suivons le développement des animaux de cette classe dans les divisions plus réceutes de la formation, nous trouverons que le sous-étage de Kelloway a présentée 11 genres et 18 espèces d'échinides, réguliers et irréguliers, à peu près encore en même nombre, tandis que, dans l'argile d'Oxford, tout l'ordre n'est plus représencé que par 2 genres du type régulier, out l'ordre n'est plus représencé que par 2 genres du type régulier, comptant chacun 1 espèce. Dans le coral-rag, comme on pouvait s'y attendre, les échinides reprenuent leur prépondérance. On y cite 14 genres et 23 espèces, parmi lesquelles les types réguliers sont encore en majorité.

Nous avons douné quelques listes de fossiles de l'oolithe inférieure des environs de Doué (Maine-et-Loire) <sup>30</sup>, ct M. Millet <sup>20</sup>, qui ne paraissait connaître ni cette localité ni ce qui en avait été dit avant lui, signale un certain nombre d'espèces de Montreuil-Belley, au-dessous du gissement si connu du Châlet, appartenant au sous-étage de Kelloway. 4 nouvelles Actemina provenant de ce dernier point ont été décrites par M. Farge <sup>3</sup>. Dans la partie nord du département des Deux-Sèvres, nous avons également parlé des fossiles es envirous de Thouars <sup>30</sup>; les calcaires du groupe aux envirous de Poitiers ont fourni des portions de crêne voisin du Sénessaurus, à dents lisses <sup>30</sup>, et Valenciennes <sup>50</sup> a décrit une dent de crocodilien gignantesque de la même localité, Cette dent, comparée à celles des

8.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> D'Archine, Mémoires de la Société géologique de France, 2° série, vol. II, p. hû; 18h6; — Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 307; 1856.

Dalcontologie de Maine-et-Loire, p. 78, Angers, 1854.

<sup>(5)</sup> Annales de la Société Linnéenne de

Maine-et-Loire, 5° année, p. 11h; 1862.

Hist, des progrès de la géol. vol. VI, p. 308-310.

<sup>(\*)</sup> P. Gervais, Zoologie et Paléontologie françaises, 2° édit. p. 450; 1859.
(\*) Comptex rendus de l'Académie des

sciences, vol. LVIII. p. 651; 1865.

plus grands Crocodiles de nos jours, ferait assigner à l'animal dont elle provient une longueur de plus de 30 mètres. Le Crocodilus physognatube du mème savant est une espère qui doit probablement appartenir à un autre genre voisin. Ses dents sont coniques et sillonnées; le museau était grêle et allongé comme dans les Gavials; les opervulaires des mâchoires étaient renifés en une grosse boule ovale, oblongue, d'où le nom de Crocodile à mâchoire boursouflée. M. de Longuemar a donné la liste des fossiles des divers étages du groupe dans le département de la Vienne®, et nous avons indiqué ceux des environs d'Argenton (Indre) <sup>18</sup>.

Départements de l'Youse, de la CAte-d'Or, etc. nutique ceux des environs à Argenton (turre)."

Dans le département de l'Youne, MM. Raulin et Leymerie ont encore donné des listes assez étendues des fossiles du groupe odithique inférieur comme des autres qui entraient dans le champ de leurs explorations." La base du calcaire à Entroque leur a offert peu de fossiles; la partie supérieure de l'étage renferme 6 o espèces; le calcaire à Pholadomyes, qui vient au-dessus et représente la terre à foulon, en renferme 63, dont 7 Pholadomyes, et beaucoup de genres voisius (foniomye, Gresslog, Mactromya, Anatina, Cromya, Thracia), Lands qu'il n'y a que la gastéropoles et 6 céphalose (Amnonites bullatus, discus, macroexphalus, subbackerine, etc.). En l'absence d'un équivalent de l'argide de Bradford, la graude odithe comprend trois assiess représentant les trois autres divisions du groupe, et dont la liste des fossiles déterminés renferme seulement 2 Amnonites, 6 gastéropodes, 1 2 brachiopodes, 23 acéphales la-mellibranches et 16 échinides.

M. G. Cotteau, dans la première partie de ses Études sur les mollusques fossiles du même département [55] et à la suite d'une Introduction, a publié un prodrome de toutes les espèces connues ou

(5) Études sur les mollusques fossiles, in-8\*, 1853-1857.

<sup>(5)</sup> Comptes rendus de l'Académie, 1. LVIII, p. 241; 1863. (5) Recherches géologiques et agronomi-

ques, p. 102, in-8', Poitiers, 1866.

Hist. des prog. de la géol. VI, p. 316.

Statistique géologique du département de l'Yonne, p. 280-303, in-8° avec carte et coupes, 1858.

nouvelles, avec l'indication de l'étage et de la localité où chacune d'elles avait été observée. Mais l'ordre zoologique général adopté dans ce travail ne permet pas d'en apercevoir tout de suite les résultats, au point de vue où nous nous plaçons, celui de la distribution des espéces et des genres dans les divers termes de la série.

Le même savant, dont le nom reviendra toutes les fois que nous aurons à parler des radiaires échinides, à l'examen desquels il s'est voné avec une persévérance si fructueuse pour la science, a publié des Études sur les fossiles de cet ordre recucillis dans ce même département [6], et auxquelles nous emprunterons d'abord ce qui se rapporte aux deux groupes inférieurs.

Le quatrième étage du lias ne renferme qu'une espèce, et elle lui est particulière, c'est le Diadema seriale, Ag.; le deuxième, celui des couches à Gryphæa cymbium, n'en présente encore qu'une, c'est le Cidaris Moraldina. Ainsi il y a 2 genres et 2 espèces en tout pour le groupe du lias, si riche à d'autres égards. Considéré dans les autres pays, il n'a encore offert que 3 genres et 6 espèces (1 Cidaris, 1 Hemicidaris, 4 Diadema), c'est-à-dire que ce sont toujours les types réguliers les plus inférieurs en organisation qui se montrent les premiers. Dans l'oolithe inférieure de ce département, 4 espèces appartiennent à 4 genres (Cidaris, Diadema, Holectypus, Dysaster), dont un, du type irrégulier le plus élevé, apparaît pour la première fois. A partir de ce niveau on sait que les échinides se multiplient dans les divers pays, où ils ont présenté 13 genres et 31 espèces. Dans la grande colithe et les étages qui s'y rattachent, les nombres diminuent : 12 espèces y sont réparties dans 3 genres seulement (4 cidarides, 7 cassidulides, 1 Dysaster). Nous poursuivrons cette analyse lorsque nous traiterons des autres groupes.

Nous avons donné quelques indications sur les fossiles des envi-

O Études sur les échinides fossiles du jurassique, in-8°, 46 planches, 1849département de l'Yonne, vol. 1: Terrain 1856.

rons de Monthard (Côte-d'Or)<sup>(0)</sup>, et M. J. Martin <sup>(0)</sup> a décrit des espèces nouvelles ou peu connues, caractéristiques de la grande ooilite. M. Côteau a décrit également le Peudodiadena dicionens, l'Asterocidaris Nodoti de la grande oolithe des environs de Dijon <sup>(0)</sup>, puis il a rappelé que le genre Glyptéus, qui compte 6 espèces, est particulier à la formation jurassique.

Dipartements de la Moselle, des Anlesses et de l'Assac,

La paléontologie du département de la Moselle, qui doit tant aux recherches de M. Terquem 1), nous montre les résultats suivants dans les huit divisions du groupe qui nous occupe. L'oolithe inférieure y est partagée en trois assises : le calcaire ferrugineux, le calcaire à polypiers et le calcaire subcompacte. Sur 219 espèces de la plus ancienne, 143 out été déterminées, particulièrement 1 1 Ammonites, 9 Pleurotomaires, 13 Pholadomyes, 4 Pleuromyes, 7 Céromyes, 6 Astartes, 1 o Trigonies, 5 Limes, 8 Peignes, 6 Huitres. Il a peu de brachiopodes, de radiaires et de coralliaires. Le calcaire à polypiers, qui vient au-dessus, est, comme son nom l'indique, formé de masses de polypiers, rénnies ou séparées (Confusastrées, Synastrées, Prionastrées, Montlivaulties), avec des rhizopodes et environ 30 espèces d'échinides, tonjours associés aux coraux, 11 ou 12 Serpules, 16 brachiopodes, d'assez nombreux lamellibranches et gastéropodes, quelques poissons, mais peu de céphalopodes, conséquence naturelle de l'abondance des animaux rayonnés. En tout il y a 274 espèces, dont 170 ont été déterminées. Dans le calcaire compacte, les fossiles sont relativement peu nombreux. Dans la terre à foulon, la liste comprend 100 espèces, dont 69 déterminées; dans la grande oolithe, 204, dont 109 déterminées; dans l'argile de Bradford, 96; dans le cornbrash, 37. En résumé, le groupe oolithique inférieur de ce département renfermerait 382 espèces fossiles : 1 reptile saurien, 7 poissons,

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 326.

<sup>(</sup>h) Ménoires de l'Acodémie de Dijon, 5 pt. 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>[8]</sup> Beeue et Mogasin de zoologie, n° ¼, 2 pl. 1859.

<sup>(10</sup> Poléontologie du département de la Moselle, 1855.

24 céphalopodes, 58 gastéropodes, 180 acéphales, 28 brachiopodes, 14 annélides, 3 crustacés, 36 radiaires et 31 polypiers.

Dans le département de la Meuse, la paléontologie jurassique a été l'objet de recherches approfondies sur lesquelles nous reviendrous en traitant du groupe oofthinge moyen, beancoup plus riche en fossiles que l'inférieur, prolongement de celuir de la Moselle, mais dont le raccordement, comme nous l'avons dit, laissait encore quelque incertitude de détail. Dans celui des Ardennes les listes données en 18/a par MM. Sauvage et Buvignier nous paraissent avoir besoin d'être revues; mais on peut déjà y reconnaître un caractère qui devicudra plus frappant encore dans le prolongement des couches vers l'irson, savoir le petit nombre des céphalopodes et l'accroissement graduel des gastéropodes.

Le groupe solithique inférieur du département de l'Aisne présente cinq grandes assises, distinctes par leurs fossiles comme par leurs caractères pétrographiques, mais auxquelles nous n'avons pu assigner des noms d'étage bien précis, quoique leur raccordement avec les divisions des Ardennes fût d'ailleurs facile (1). Nous avons donné les listes de ces diverses assises comprenant alors 248 espèces, dont 66 ont été décrites et figurées. Rien n'avait encore été dit à ce sujet, sauf 3 espèces étudiées par M. Thorent. Nous avons fait aussi remarquer que, sur cette limite extrême, les fossiles propres ailleurs aux divers étages du groupe se trouvaient distribués ici à divers niveaux, sans ordre déterminé; qu'un certain nombre des espèces les plus caractéristiques de ces étages y manquaient, surtout les céphalopodes, tandis qu'on y trouvait beaucoup d'espèces nouvelles et même des genres, tels que les Nérinées et les Cérites, que l'on n'avait pas encore signalés avec cette richesse de formes dans des couches aussi basses. Nous avons fait ressortir d'un autre côté l'analogie de cette faune avec celle de la grande oolithe de Minchinhampton (Gloucestershire) par l'abou-

<sup>(1)</sup> D'Archiac, Descript. géol. du département de l'Aisne, p. 341-350, 7 pl. 1843.

dance des gastéropodes, et avec celles des environs de Marquise (bas Boulonnais) par celle des brachiopodes.

Ces premières données ont été confirmées par les reclierches ultérieures de M. E. Piette <sup>(0)</sup>, qui a fait connaître de nouvelles espèces de Cérites provenant de l'oolithe miliaire et a dressé une liste de fiq espèces de cette assise et de celles des calcaires blancs à Nérinées placés dessus. 3 Fibula, 1 Parpurina, 3 Turritella, 1 Risson, 2 Tubijer, souit également décrits. Dans une autre note sur les co-quilles voisines des Parpurina, 1e même paléontologiste <sup>(0)</sup> a signalé 5 espèces recuedilies dans ces couches, et il a décrit les gastéropodes de la famille des ailées, trouvés dans la grande oofithe des départements de l'Aissue, des Ardennes et de la Noselle, et compenant 30 espèces de Pérécoires ainsi que le nouveau genre Eustoma<sup>(3)</sup>. Enfin les listes de gastéropodes de cet ensemble de couches publiées en 1855 ont complété celles qui avaient été données antérieurement.<sup>(4)</sup>

Groupe colithique moyen. Parties ozest et sud du bossin. Le groupe oolithique moyen nous offre deux faunes principales très-distinctes, auxquelles d'autres mois importantes viennent se rattaclier; ce sont celles de l'argile d'Oxford et du coral-rag. Nous mentionnerons successivement dans chaque localité les travaux dont elles ont été l'objet, en commercant par la plus ancienne.

Dans le bas Boulonnais elles n'ont pas encore été étudiées d'une manière spécialo depuis ce que nous en avons dit nous-même <sup>(8)</sup>. Dans le département du Calvados, au contraire, des recherches locales ont permis de dresser des listes plus complètes que les nôtres <sup>(8)</sup>. Cest ce qu'à fait M. Hébert pour le Kelloway-rock, l'argife d'Ox-

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XIV, p. 544, 4 pl. 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Bull. Soc. géol. de France, a\* série, vol. XIII, p. 587, 3 pl. 1856. — Sur un nouxelu genre de gastéropodes (Exclissa, Cerithium strangulatum, d'Arch.). (Ibid. vol. XVIII, p. 14; 1860.)

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XIII, p. 85, 4 pl. 1855.

<sup>(4)</sup> Bull, Soc, géol, de France, 2\* série.
vol. XII, p. 1083; 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Hist, des progrès de la géol. vol. VI. p. 205, 206; 1856.

<sup>16</sup> Ibid. vol. VI, p. 213.

ford et le calcareous-grit inférieur des côtes, à l'appui d'un examen détaillé des falaises et des parties voisines (1). M. Eug. E. Deslongchamps (2), en reproduisant une coupe déjà ancienne de Dives à Lion et Luc, a fait voir la superposition du sous-étage de Kelloway à l'oolithe à Sallenelle, et sou affleurement ensuite au pied de l'escarpement de Dives. Les espèces de brachiopodes dont il discute les caractères et refait l'histoire dans cette même Note peuvent contribuer à éclaireir des questions particulières. Les restes de Sténéosaures, de Plésiosaures et d'Ichthyosaures sont fréquents dans les argiles de cette dernière localité (3), et M. Morière (4) a publié quelques observations sur les excadées de ce même point et sur celles du lias. M. Hébert (5) a traité des Trigonies clavellées de l'Oxford-clay et du coral-rag; M. E. Goubert (4), du gisement du coral-rag de Glos, et, en commun avec M. Zittel, il a décrit les fossiles de cette dernière localité, dont il mentionne et figure 17 espèces. Les échinides du coral-rag de Trouville, au nombre de 7, out été l'obiet de quelques remarques de MM. Saemann et A. Dollfus (7).

Nous avons indiquíe des listes de fossiles du Kelloway-rock dans le département de la Sarthe <sup>80</sup> ainsi que M. Guérauger <sup>81</sup>, quí, à l'examen critique de l'Amonnites discus de la grande codithe, a joint la description du Noudius Julii du Kelloway-rock. M. Deshayes a décrit une nouvelle espèce d'Isocarde <sup>100</sup>, et l'on a vu précédemment quels étaient les résultats des études de MM. Cotteau et Triger sur

<sup>19</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2 série, vol. XVII, p.300; 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Note sur le terrain callorien, sur les brachiopodes du callorien de la Voulte (Ardèche), sur le callorien des environs d'Argentan et de divers points du Calvados. (Butt. Société Linnéenne de Normandie, t. IV, 1 pl. 1850.)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> P. Gervais, Zoologie et Paléoutologie françaises, p. 449, 480-482.

<sup>(4)</sup> Revue des Sociétés savantes, vol. V. p. 365; 1864.

<sup>(1)</sup> Journat de conchyliotogie, vol. IX, p. 178, 2 pl. 1861.

<sup>(6)</sup> Ibid. p. 187, 192, 2 pl. 1861. (7) Butletin de la Société géologique de

France, 2\* série, vol. XIX, p. 168, 1 pl. 1861. (\*) Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI, p. 220 et suiv.

\*\* Essai d'un répertoire patéont. etc.

in-8\*, le Mans, 1853.

(10) Journal de conchyliologie, vol. VIII,

<sup>[18]</sup> Journal de conchyliologie, vol. VIII, p. 327, 1 pl. 1860.

les échinides. Nous avons mentionné, en 1846, un gisement de fossiles au nord-ouest de London (Vienne) (1) qui se rapportait évidenment à l'étage dont nons nous occupons. Retrouvé par MM. Triger et de Lorière sur les bords du Thouet, au nord de Montrenil-Belley, il présente des débris organiques infiniment plus nombreux et dans un remarquable état de conservation. MM. Hébert et Eug. E. Deslongchamps ont donné la première partie de leurs études sur les fossiles de cette localité, comprenant les céphalopodes et les gastéropodes. Le banc d'où ils proviennent, qui n'a que quelques centimètres d'épaisseur, a déjà fourni a Nantiles, 20 Ammonites connues dans le Kelloway-rock on à la base de l'étage d'Oxford, et 3 nouvelles, 2 Ancyloceras, 71 gastéropodes, dont 56 nouveaux, des deuts de téléosauriens et de Psammodus 2. Comme pour les antres groupes de la formation, M. de Longuemar a publié les listes de fossiles du coral-rag, du calcareous-grit, de l'Oxford-clay et du Kelloway-rock du département de la Vienne 3).

de l'Youse. Plus à l'est nous avons indiqué ceux du coral-rag des environs de Sancerre <sup>10</sup>, et, dans le département de l'Yonne, nous avons exposé la dissidence profonde survenue entre M. V. Raulin et M. G. Cotteau relativement ans. limites respectives des deux principaux étages du groupe qui nous occupe <sup>20</sup>. Les publications importantes qui ont en lieu depuis, en nous faisant connaître beaucoup plus de fossiles et leur répartition, ont laissé intact le fond de la question, et nous devons, à cause de l'intérêt théorique qui s'y ratlache, insister sur les nouvelles acquisitions de la science à cet égard.

MM. Leymerie et Baulin si signalent, dans le minerai de fer représentant le Kelloway-rock, 88 espèces, parmi lesquelles les échi-

D'Archiac, Hist, despragrèn de la géol. vol. VI. p. 293. et Mémoires de la Société géologique, 2 série, vol. II. p. 32; 1846. <sup>18</sup> Mémoire aur les fossiles de Montreuil-Belley, in-8°, 9 pl. 1860. — Voyez aussi Millet, Patéontologie de Maine-et-Loire, p. 88; 1854.

Recherches géol, et agron. p. 99.
Mém. Soc. géolog., a' série, vol. II,
p. 92; 1856.—Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 230.

<sup>(3)</sup> Hist, des progrès, etc. t. VI, p. 237,
(4) Statistique géolog. du département de l'Yonne, p. 316, in-8\*, 1858.

nides, les acéphales, les brachiopodes et les gastéropodes se trouvent à peu près en mème nombre. Mais les Ammonites dominent et sont représentées par 20 espèces. Il y a en outre 2 espèces de poissons, des restes de Plésiosaures et de Mégalosaures.

Les marnes ou les calcaires qui viennent an-dessus représenteraient l'argile d'Oxford proprement dite, mais en affectant, suivant les lieux, des caractères pértographiques différents et renfermant des fossiles également très-distinets. Ainsi, pour la partie orientale, les ela zone et les marnes inférieures de la partie orientale, les auteurs donnent une liste de 136 espèces, comprement 25 échinides, a3 acéphales des genres Pholadomyes, Pleuromyes, Grosslya, Mactromyes, Goniomyes, et 58 autres, dont 8 limes, 4 péignes, tec, puis quelques brachiopodes, quelques Ammonites (A. Babeanus, cordatus, perurantus, phéntitis, etc.), le Nautilus giganteus, le Beleumites hastates, éest-à-dire la vériable faume de l'étage.

Mais les calcaires blancs des bords de la Cure ou à Fouest, placés par MM. Raulin et Leymerie sur le même horizon, ont présenté une faune entièrement différente, comprenant 35a espèces, dont 64 polypiers, 34 échimites, dont un quart sont des cidaridems, 108 acéphales, parmi lesquels on compte g'Mgifus, 14 diems, 17 Peigues et 5 brachiopodes; puis 111 gastéropodes, dont 8 Névites, 6 Natires, 36 Nérinées, 7 Troques, 7 Turbo, 5 Dauphinudes, 8 Chemnizin, 9 Géries, etc. Iln'y a qu'une seule Ammonite (A. Pidentilia).

Sans entrer ici dans la citation des espèces, ce qui nous eutralnerait trop loin, on ne pouvait paléontologiquement admettre le synchronisme de ces deux dépôts, d'ailleurs si peu doignés géographiquement, et qui, suivant les anteurs, seraient placés tous deux au-dessons de l'assise qui termine la série. Celle-ci, désignée par l'expression de calorier acforhées supérieur, représentant pour nous le calcareous-grit inférieur, renferme 73 espèces, parmi lesquelles dominent les acéphales. Il n'y a plus que à gastéropodes et 2 céphalopodes (Ammonites Achilles, Nauthlus giganteus).

Beaucoup d'espèces locales ont été étudiées par M. Cotteau,

d'autres sont peu caractéristiques; mais qu'el que soit le niveau de cette assise, sa faune n'a pas plus de rapport avec la précédente que celle-ci n'en avait avec celle qui représente récllement l'argie d'Oxford. Gependant MM. Leymerie et Baulin insistent sur ce que les calcaires à polypiers de Châtel-Censuir, Saussais, Bois-du-Parc, Conlanges-sur-Yonne, Magny et Mailly-le-Château passent avou les couches de leur calcaire asfondien supérieur de Sery, Vermonton, etc. et, malgré la grande ressemblance des fossiles avec ceux du corat-rag. I'dentité spécifique même d'un certain nombre d'entre est l'analogie de la roche qu'on ne peut distinguer de celle du corat-rag lui-même, ces calcaires à polypiers doivent, suivant eux, se placer au milieu de l'Oxford-clay oriental du département.

Quant aux calcaires corallieus, incontestablement au-dessus des calcaires marneux ou asfordieus supérieurs, 126 espèces y out été éterminées, dout 30 polypiers, 3 crinoides, 12 échinides, A0 acéphales, 4 brachiopodes, 30 gastéropodes, 2 Aumonites (4. Achilles et alloweus) et 5 poissous; de sorte que cette faune se rattacherait à celle des calcaires à coraux de Châtel-Censoir, placés au milieu même de l'Oxford-clay, plutôt qu'à toute autre.

M. G. Cotteau, qui à l'avantage de demeurer sur le lieu de la discussion, n'a point changé de manière de voir depuis celle que nous avons reproduite ". Dans ses Études sur les céchindes fossiles du département de l'Ioune 3 on voit l'Oxford-clay réduit à l'assise ferrugineuse et aux calcaires marueux, dans lesquels il signale 8 espéces d'échinides, dont 6 hui sont propres et 2 qui passent dans le coral-rag. Colui-ciest divisé en quatre assises: la plus base correspond à l'angule ace résultée de la Franche-Counté; la deuxième, qui est le coral-rag inférieur, est le gisement des Nérinées, des Dicérates et des polypiers. Dans la troisième, le calcaire lithographique, calcaréomarneux, où les fossiles sont peu nombreux comparativement, les polypiers, les échinides, les crinoides et les gastéropodes ont disparu

<sup>-9</sup> Histoire des progrès de la géologie, (\* Tome 1, Terrain jurassique, 1849vol. VL, p. 241; 1856. (856, avec 46 planches.

devant les moltusques la mellibranches, qui règnent alors; tandis que, dans la quatrième, le coral-rag supérieur de l'auteur, les polypiers, les échnides et les gastéropoles se moutrent de nouveau. La roche est un calcaire oolithique blanc comme celle de la deuxième assise. La différence entre cette opinion et la précédente consiste dons placer les assises 1, 2 et 3 dans le coral-rag, au lieu de les lais ser dans l'étage d'Oxford. Les assises à polypiers 2 et 4, malgré leur ressemblance à plusieurs égards, seraient néanmoins stratigraphiquement séparées.

Dans les quatre assiess du coral-rag ainsi constitué M. Cotteau signale et déri 5 e spèces d'échinides, dont 17 dans la première, 32 dans la deuxième, 5 dans la troisème, 12 dans la quatrième. Toutes les assiese out des espèces communes en proportion de leur chiffre total, mais cette proportion est toujours de plus de moitié. L'étage a ainsi 47 espèces propres, 3 qui existaient dans celui d'Oxford (Gidaris Blumenbachi, Diudema complanatum, Collyrites orali) et a qui remontent dans l'étage de Kimmeridge. 26 ou plus de la moitié u'ont pas encore été trouvées ailleurs. Pour appuyer sa maière de voir, M. Cotteau fait encore remarquer que des 86 espèces connues dans les trois assies que l'on voudrait abaisser jusqu'à l'Oxford-clay, il y en a 25 qui ont été signalées dans d'autres pays, et sur lesquelles 20 a papartieunent au coral-rag incontesté.

Les fossiles du groupe oblithique moyen u'ont pas été l'objet de travaux particuliers daus les départements de la Côte-d'Or, de l'Anhe, de la Haute-Marne, des Vosges et de la Meurthe. Nous avons rappelé ceux qui y avaient été indiqués vi; mais il n'en est pas de même pour celui de la Meuse. M. Bavignier, dans sa Satisque minéralogique de ce département vi, divise le groupe en deux étages : les argiles de Voivre ou argile d'Oxford et le coral-rag, qu'il sous-divise ensuite, les calcaires à Astartes étant assez généralement réunis aujourd'hui à l'étage de Kinumeriège.

Département de la Meure.

Mistoire des progrès de la géologie, t. VI, p. 244-255.

<sup>(</sup>i) Statist. géol, minér. etc. de la Meuse, in-8° avec atlas in-folio et 39 pl. 1852.

Trois divisions sont établies dans l'Oxford-clay: l'inférieure comprend des argiles qui correspondent à celles de Kelloway; elles renferment environ 60 espèces de fossiles, dont beaucoup ne sont pas déterminées spécifiquement. Un Plésiosaure y a été découvert entre Stenay et Monzay. La division moyenne, comparée à l'argile à chailles de la Franche-Comté, ce qui n'est pas exact puisque celle-ci couronne l'étage, est ici très-riche en débris organiques. Des 125 espèces qu'on y indique une vingtaine environ ne sont pas déterminées, et presque autant sont douteuses. Parmi celles qui semblent les plus certaines dominent les Pholadomyes, les Limes, les Peignes, les Huîtres (Ostrea gregaria, Marshii, Gryphwa dilatata, gigantea), les Térébratules (T. Thurmanni, bucculenta, inconstans), un petit nombre de gastéropodes (Melania striata, heddingtonensis, Cerithium muricatum), 10 ou 12 Ammonites (A. cordatus, Lamberti, athleta, tumidus, biplex, perarmatus), les Nautilus giganteus, hexagonus, les Belemnites hastatus et Puzosianus, L'assise supérieure ou oolithe ferrugineuse, représentant pour nous le calcareous-grit inférieur, est encore plus fossilifère que la précédente, et sur près de 200 espèces que l'auteur y mentionne, un grand nombre seraient communes à cette dernière, tandis que quelques-unes seulement passeraient dans le coral-rag audessus.

Les radiaires échinides et crinoïdes premnent ici un acroissement notable; les Pholadomyes, les Astartes, les Isocardes, les Modioles, les Avicules, les Limes, les Peignes (P. regans), les Pliciatules (P. tubifera), les Iluitres et les Térébratules n'y sont pas moins répandus, mais les gastéropodes y sont mieux caractériés que précédemment. Quant aux céphalopodes, ce sont à peu près aussi les mêmes espèces que ci-dessus et en même nombre.

L'étage du coral-rag, malgré la richesse de sa faune, a présentlé à M. Buvignier quelques difficultés pour établir ses caractères d'ensemble, ce qui se conçoit parfaitement lorsqu'on souge à la structure irrégulière des grandes masses de polypiers de nos jours avec lesquelles ces roches de la Meuse ont tant d'analogie. Aussi l'anteur, tout en admettant d'abord deux divisions aux environs de Verdun. étudie-t-il ensuite son sujet aux environs de Saint-Mihiel où il est eucore plus complexe; de sorte qu'on ne pourrait guère se faire une idée satisfaisante de la faune de l'étage sans un travail préalable qu'il n'est pas possible d'entreprendre ici. Nous nous bornerons donc à suivre l'auteur dans sa marche géographique et nous remarquerons que, dans la partie nord du département, son assise inférieure ne renferme pas moins de 265 espèces, dont la répartition zoologique fait un contraste frappant avec les listes précédentes. Outre quelques rhizopodes et quelques spongiaires, les polypiers tendent à y dominer et sont représentés par 60 espèces. Les radiaires échinides ne sont pas aussi nombreux qu'on aurait pu s'y attendre. Les bivalves lamelfibranches conservent néanmoins une certaine prédominance, et les gastéropodes, au nombre de 63 (Mélanies, Natices, Dauphinules, Troques, Trochostomes, Turbo, Littorines, Nérinées, Cérites, Rostellaires, Tritou, Purpura), peuvent être opposés à l'extrême rareté des céphalopodes, dont les 4 espèces citées appartiennent à l'étage précédent. Les fossiles de l'assise supérieure sont moins variés; les polypiers, les radiaires, les crustacés, les annélides, sont relativement bien moins nombreux. Des circonstances particulières out permis la conservation d'une partie de la flore de cette période, dont les éléments ont été déterminés par M. Pomel (ce sont des Fucus ou Chondrites, 5 ou 6 espèces de Fougères, 1 Zosterites, 1 Zamia, 2 Brachyphyllum, 1 Morwania).

Dans le coral-rag du sud, aux environs de Saint-Mihiel, les caractères de la roche ooithique et l'extrème richesse de sa faune comme le bon état de conservation des fossiles lui doument un aspect particulier, qui ne permet pas toutéois de le regarder comme stratigraphiquement et paléozoologiquement distinct de celui de Verdun. Plus de 300 espèces y sont citées par M. Buviguier. Mais ce sont surtout les polypiers, dont on compte 63 espèces, et les gastéropodes, 115, qui impriment à cette faune un facies propre.

On remarquera surtout parmi ces dernièrs, dit l'auteur, plus de

20 espèces de Nérinées<sup>(0)</sup>, 1 Troques, 6 Tornatelles, 5 Orthostomes, 7 Patelles, 6 Dauphinules, 6 Pourpres, etc. - On y rencontre aussi certains geures peu répandus, Pileolus, Neriopais, Émarginules, Trochostomes, qui, comme les Stomatelles et les Pourpres, navaient pas encore été rencontrés dans cette formation. Enfin M. Buvignier signale, dans des caleaires blanes qui seraient inférieurs aux roches à polypiers de ce pays, une faume différente qui aurait véeu dans de lout autres conditions : ce sont pour la plupart des conchifères habitant ordinairement les vases, 18 espèces de Pholadomys, des Panopées, des Anatines, etc. Il n'y a point des Ammonites et des Nautiles, qui annoncent le voisiange de l'Ordord-clay, si même cette assise n'en fait point partie (Jumonites biplex; Cymodoce, intervuptus, bicarinatus, perarmatus, cordatus, Nautilus giganteus).

Les études de MM. Sauvage et Buvignier a dans le département des Ardennes nous ont également permis y suivre le dévolppement des faunes du groupe ooithique moyen, particulièrement de l'étage d'Oxford, qui y renferme des assises extrêmement riches en fossiles : ce sont les argiles à minerai de fer de la base représentant le Kelloway-tock, puis l'argile d'Oxford proprement dite et l'oolithe ferrugineuse avec ses marnes répondant au calcareous-grit inférieur, et étant la continuation des précédentes. Les fossiles de la première assise ne sont ni très-nombreux ni très-caractéristiques, et conservent encore, à en juger par leur détermination, un facies des faunes antérieures. Les marnes moyennes avec les calcaires marneux et les roches silicueuses sont mieux caractérisées; mais ce sont surtout les argiles à

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> On se rappelle que la prédominance de ce genre n'était pas moins prononcée dans les calcaires en contestation du département de l'Yonne, à Châtel-Ceusoir, Conlanges, etc. Sur 332 espèces, il y avait aussi 64 polypiers. 111 gastéropodes, dont 36 Nérinées. Ces proportions, tont à

fait exceptionnelles, mais si semblables dans l'une et l'autre localités, sersient d'un grand poids en faveur de l'opinion de

M. Cotteau.

(i) Statistique minér, géol. etc. du départ, des Ardennes, p. 283 et suiv. in-8° avec certes et coupes, 1842.

minerai de fer du sommet, où l'abondance des fossiles est si remarquable aux environs de Launoy, de Villers-le-Tourneur, de Neuvizy et de Viel-Saint-Remy, qui mériteraient une monographie spéciale, vu le bon état de conservation des restes organiques que l'on retire en exploitant le minerai. Plus de 200 espèces y sont citées, entre autres des crinoïdes, des Serpules, et, parmi les mollusques, les genres Astarte, Isocarde, Cypricarde, Opis, Arche, Trigonie, Avicule, Perne, Lime, Peigne, Plicatule, Huître, Térébratule, Mélanie ou Chemnitzia, Turbo, Cérite, Nérinée, Rostellaire, ont de nombreux représentants. Les 10 espèces d'Ammonites sont toutes connues à ce niveau.

Quant au coral-rag, sa faune est ici le prolongement de celle que nous avons vue dans le département de la Meuse.

La faune du premier groupe oolithique a été signalée dans le bas Boulonuais par quelques espèces fossiles qu'y citait Rozet en 1826, et qui caractérisaient fort bien les étages de Kimmeridge et de Portland. Mais c'est tout récemment que les recherches stratigraphiques et paléontologiques de M. E. Pellat(1) et celles de M. Hébert (2) ont donné une idée plus complète des restes organiques de ces deux divisions et de leur répartition dans les diverses assises. Aussi renverrons-nous le lecteur à ces mémoires, où il puisera d'utiles renseignements (3).

(1) Note sur les assises supérieures du terrain jurassique du bas Boulonnais. (Bull. Soc. géol. 2º série, vol. XXIII, p. 193;

(1) Note sur le terrain jurassique du bas Boulonnais. (Bull. Soc. géologique, a' série. vol. XXIII, p. 916; 1865.)

(3) Au moment où ces feuilles s'impriment, nous recevons un mémoire fort étendu, intitulé : Monographie paléontologique et géologique de l'étage portlandien

Paléontologie.

des environs de Boulogne-sur-Mer (\*). Il se compose de deux parties, l'une paléontologique, due à M. P. de Loriol, l'autre géologique, due à M. E. Pellat. La première, la seule dont nous ayons à parler ici, comprend la description de 95 espèces, dont 36 sont nouvelles. Il y a 7 Cérites, 8 Natices, etc. 57 acéphales dont 4 Cyprines, 4 Cardium, 3 Lucines,

11 Trigonies, 3 Mytilus, 4 Peignes, 5 Huttres, etc. pais 6 échinides. L'étage (1) In-quarto de 200 pages avec 10 planches de fossiles et 1 de coupes. (Exir. du tome XIX

iles Ménoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genèse, décembre : 866.)

L'argile de Kimmeridge a présenté, sur ce point, d'assez norinatus, Cuv., et des ossements d'Ichtyosaures y sont signa-lés <sup>10</sup>; M. Agassiz a décrit parmi les poissons le Gyrodus Cuvieri, le Spherodus gigas, les Hybodus grossicomus, polyprion, oblusus et lightau, les Rekyolom Duterri, Dufrenoyi et Beunnani, le Lepidotus palliatus, et M. P. Gervais a figuré des dents de Pyenodus <sup>20</sup>. Le rudiment du groupe de Purbeck, qui couronne la aliase au nord de Boulone, ne paraît avoir enore présenté que des Cypris<sup>20</sup>.

Nous avons rappelé, d'après Graves, les listes, d'ailleurs peu étendues, de ces mêmes étages dans le pays de Bray, et, en citant un certain nombre d'espèces que nous avions recueillies dans l'argile de Kimmeridge, au cap la llève, près du llavre <sup>1</sup>s, localité que les recherches de Lesueur avaient en quelque sorte illustrée comme ses dessins<sup>8</sup>, nous fines un appel aux paléontologistes sur ce point intéressant. Aussi est-ce avec une véritable satisfaction que nous avons vu M. A. Dollfus y répondre par un mémoire fort bien fait, publié en 1863.8°.

L'auteur distingue de haut en bas, dans la falaise, trois assises : a argilet à Ammonites; 2º marnes à Ptérocères; 3º calcaires et argilet à Trigonies. Les Ammonites de la première assise sont fréquentes, souvent de grande taille, mais n'offrent que très-peu d'espèces (A. decipiens et Berryerr); les Astarte Mysis et scalaris y sont à profusion; l'Exogyar virqula y présente des variétés nombreuses, surtout vers

s863.

de Portland est divisé par les auteurs en trois sous-étages, caractérisés par des associations d'espèces assez particulières et n'en ayant qu'un petit nombre de commones. Sur la tolatié de cette famer, 15 espèces, ou environ 1/6, existaient déjà dans l'étage de Kimmeridge placé dessons. O P. Gervais, Zool. et Palémont, fran-

paises, 2° édit. p. 480, 484; 1859.

<sup>(3)</sup> Bull. Soc. géol. vol. X, p. 437; 1830.

<sup>(6)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 178; 1856. (6) Vuez et compez du cap la Hère, une

fenille lithographiée, 1843-1846.

(e) La foune kimmeridiense du cap la Hève, Essai d'une récision paléontologique, in-quarto avec 18 planches de fossiles,

le has. Des ossements de replifes sauriens se moutreut c'à et là. Dans les marnes à Ptérocères la plupart des fossiles sont à l'état de moules. On y retrouve les Ammonites précédentes et des gastéropodes (Perocera Oceani, Ponti, Isevis, hirsuta, palliolata, fusoides, les Natelheuispheriro, dubia, macrotana, etc.). Les mollusques lamblebranches y dominent encore par les Panopées, les Thracies, les Cardium, les Trigonies, les Pholadomyes, les Géromyes, etc. Cest aussi le gisement des échnides. Dans les marnes à Trigonies, les fossiles ont leur test. Il y a toujours peu de céphalopodes (Ammoniaes Cymodore, Naudilus subinfatus et giganteus), peu de gastéropodes, mais de nombreux acéphales. L'Ostros déloudes y constitue de véritables bancs par son accumulation. C'est d'ailleurs l'assise la plus riche des trois et le gisement particulier des débris de sauriens.

La liste générale des espèces décrites et figurées ou seulement rappelées par M. Dollfus comprend : 10 reptiles sauriens (fichdyosusrus Cuvieri, Val., I. Normonnie, id.º), I. intermedius I. communis Plesiosusurus recentior l'Eclosusurus, Megalosusurus, Streptospondaļus Curierii Stenosasurus, Posliopleuron), 1- telolouies (Emyl.), 6 poissons, 3 crustacés, 4 Serpules, 9 mollusques céphalopodes, 19 gastéropodes, 70 lamellibranches, 3 brachiopodes, 6 échinides, appartenant à autant de genres, et 1 polytics.

En comparant ces résultats avec ceux obtenus par d'autres géologues sur le même horizon, dans diverses localités dont nous parlerons tout à l'heure, M. Dollfus remarque, avec raison, que les divisions en assises ou en sous-étages ne peuvent avoir qu'un caractère local, parce que la nature des sédiments change d'un point à un autre et que les corps organisés s'y conforment en se modifiant. Ainsi, lorsqu'on remonte vers le nord, on voit que les ostracéese les types voisine habitaient de préférence les lieux où

Munier-Chalmas, Description d'un nouveau genre du Kimmeridge-clay du Horre, Anisodonta elegans. (Journal de conchyliologie, juillet 1863.)

<sup>(</sup>i) Voyez: pour les reptiles, Valeuciennes, Comptes rendus de l'Académie, vol. Llll, p. 267, 999; 1861; vol. LlV, p. 648; 1862; — pour les mollusques,

se formaient les dépôts argileux; au sud et au sud-est, au contraire, des mollusques plus élevés recherchaient les points où se déposaient les calcaires.

Dans l'ouest et le sud de la région qui nous occupe, jusque dans le département de l'Indre, les faunes ooithiques supérieures sont peu riches. Nous avons signalé celle du Kimmeridge-clay de Buzan-cais et de Sancerre<sup>10</sup>, et, dans le département de l'Yonne, MM. Baulin et Leymerie<sup>20</sup> citent, dans les calcaires à Astartes qu'ils y réunissent, 17 espèces, particulièrement l'Ecogya Brantvutana et l'Astarte supracovallina. Dans les maraes de Kimmeridge proprement dites, il y d 61. espèces, dont 6 échinides, 33 acéphales, 3 brachiopés, 13 gastéropodes (Nerinea suprajurensis, Pierveera Oceani, P. Ponti, etc.) et 7 Ammonites propres à ce niveau, mais point de polypiers. L'êtage de Portland, avec ses puissantes assies de calcaires maraeux, a présenté 6 2 espèces déterminées, également sans polypiers, échinides ni crinoïdes. Il y a h7 bivalves, 11 gastéropodes et 4 Ammonites (4. gigus, votundus, Gravesianus et 1 inédite).

M.G. Cottean mentionne, dans le calcaire à Astartese et le Kimmeridge-day, 20 espèces d'échinides, dont 13 leur appartiennent exclusivement et 7 viennent du coral-rag, Quant à l'Ilenicidaris purbeckiensis, décrit par Edw. Forbes comme provenant du groupe de Purbeck, et que M. Cotteau a retrouvé ici, c'est un fait sans conséquence, puisque les deux gisements sont séparés par tout l'étage de Portland, qui n'a point présenté de débris d'animaux de cet ordre. Des 20 espèces précédentes, 8 sont nouvelles et 12 sont des échnides réguliers, des Ilenicidairs et des Rhabotodiaris à grosses radioles. Le premier de ces genres, présentant 6 espèces, y est plus développé que partout ailleurs et remonte à peine jusque dans les premières coulens crétacées.

D'Archiac, Mémoires de la Société géol. de France, 2º série, vol. II, p. 23, 24, 31; 1846; — Hist. des progrès de la géologie, vol. VI, p. 182-184; 1856.

<sup>(1)</sup> Statistique géologique du département de l'Yonne, p. 377, 388, 395; 1858. (1) Études sur les échinides fossiles du département de l'Yonne, t. l., 1869-1856.

M. Leymerie a donné la liste des fossiles de ces étages dans le département de l'Aube<sup>10</sup>. Dans celui de la llaute-Marne, M. Cornuel<sup>20</sup>, en désignant sous le nom de couches suprajurantiques des calcaires gris-excláire et une oolithe vacuolaire, dans lesquels il signalait des fossiles particuliers (Cyrena fossulata, Myglius subreniformis, Aricular shomboidalis, une Pholadomya (Corbula inflera), Melenia crenulata et cylindrica (Tonatulla Buv.), pressentait sans doute leur synchronisme avec le groupe de Purbeck, comme MM. de Loriol et Jonisme avec le groupe de Purbeck, comme MM. de Loriol et Lec ard l'ont démontré depais 3°. M. Buviguier avait aussi distingué cette petite série, mais sans préciser davantage son véritable parallelisme. Les listes de fossiles des étages de Kimmeriage et de Portland sont d'ailleurs reproduites dans sa Géologie du département de la Meuse, comme dans l'ouvrage qu'il a publié en commun avec M. Sauvage sur celui des Ardennes.

Ce que nous disions tout à l'heure de la faune particulière de l'étage de Kimmeridge s'applique parfaitement aux diverses faunes jurassiques de tout le nord de la France. Les modifications des organismes contemporains dans le sens horizontal sont frappantes torsqu'on ne se borne pas, comme on le fait trop souvent, à ne tenir compte que des ressemblances. L'examen comparait de chaque localité, ainsi que nous l'avons essayé avec des éléments encore incomplets, met cette vérité dans tout son jour et démontre que ces sous-divisions, établies quelquefois assez l'égèrement, n'ont qu'une importance locale, qu'il ne faut nas exagérer, en voulant les appliquer au delà de leurs limites naturelles. Il y a d'ailleurs, dans les études de paléontologie stratigraphique et géographique, trop de la-cunes encore à combler pour essayer de rechercher une loi générale

<sup>(1)</sup> Statistique miner. géol. etc. p. 229; 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Mém. Soc. géol. de France, vol. IV, p. 22, 1 pl. 1841. — Description d'une mâchoire de reptile, rapportée au Gavial et provenant du Kimmeridge-clay de Mus-

sey. (Bull. Soc. géol. 2° série, vol. VIII, p. 496, avec dessin, 1851.)

<sup>(5)</sup> Étude géol. et paléont, de la formation d'eau douce infracrétacée du Jura, in-4°, 2 pl. (Mém. Soc. de phys: et d'hist. nat. de Genève. vol. XVIII, 1865.)

de distribution des corps organisés dans l'espace que nous venons d'étudier.

Bérien Sul.

Le petit nombre de travaux particultiers spécialement paléozoologiques exécutés sur les faunes jurassiques du centre, du sud et de Test de la France nous permettra de les meuitonner en même temps pour les divers groupes dans chaeune de ces régions. Dans le sud-ouest, M. Manès "a domné des listes de fossiles du département de la Charente-Inférieure et des parties adjacentes de ceux de la Vendée et des Deux-Sèvres. Ainsi, dans le lias de Sainte-Hermine, de Fontenay et de Saint-Maisenu (4" et 2" étage), il signale 20 espèces de mollusques; dans l'oolitle inférieure de Nort, de Saint-Maisent et de Fontenay, 36. La grande oolithe est peu riche, mais l'Oxford-clay de Marans, d'Esnandes, de Marcilly lui a présenté a 3 espèces, et le coral-rap des nuvirous de la Rochelle, exploré ar Alc. d'Orbigny, a fourni une faune infiniment plus variée que les précédentes et qu'il est intéressant de comparer avec celles de l'Youne, de la Haute-Marne et de la Meuse.

Sur 239 espèces que renferme cette liste du coral-rag des pointes d'Angoulins et du Ché, puis de Loix (Île de Ré), îl n'y a que 7 céphalopodes (1 Bélemnite, 1 Nautile, 5 Ammonites), puis 38 gastéropodes, (7 Nérinées, 9 Natices, 4 Ptérocères, 5 Céries, etc.), 9 acéphales, parmi lesquels dominent les Arches, les Moules, les Limes, les Peignes et les ostracées; 10 brachiopodes, 3 bryoxosires, quelques Serpules et astérides, 21 échinides, dont qu'éguliers, 19 crinoides, dont û Ajpiorium et 13 Millerierinus, 32 polypiers, quelques rhixopodes et quelques spongaires. Lie comme partout dominent les animaux rayounés, mais nulle part encore les crinoides n'ont pris un développement aussi considérable.

L'étage de Kimmeridge de la pointe de Châtel-Aillon et de Saint-

O Description phys. géol. etc. du dép. de la Charente-Inférieure, in-8\*, 1853.— Voyez aussi Beltremieux, Faune fossile du département de la Charente-Inférieure, in-8\*,

la Rochelle, 1866. Ce livre paratt n'être que la reproduction de ce qu'il y a, dans le *Prodrome* d'Alc. d'Orbigny, concernant ce département.

Jean-d'Angely a fourni 76 espèces, dont un hon nombre, comme on pouvait le prévoir, se retrouvent dans la faune correspondante du cap la Hève. Enfin l'étage de Portland, dans lequel sont comprises les couches à Corbula infacar et gregoria du groupe de Purbeck, renferme une vingtaine d'espèces à Saint-Jean-d'Angely et dans l'île d'Oleron. Ale. d'Orbigny a rapporté du Château-d'Oleron en 1857 un bloc de calcaire blanchâtre, avec Cypris, Aricula rhomboidalis, de nombreuses empreintes de bivalves voisines des précédentes et d'autres rappelant la Corbula Forbesiana, les Cyrena Pidancetiana et rillersensis. Il y avait en outre des restes d'une grande espèce de reptile chélonien du genre Pleurosterion, pouvant constituer une espèce nouvelle que M. A. Gandry propose d'appeler P. Orbignyi.

Quelques listes de fossiles du lias ont été données ou rappelées par nous dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente, du Lot et de l'Aveyrou, et, plus à l'est, aux environs de Mende, dans ceux de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche<sup>10</sup>. La comparaison des fossiles de cette zone, qui entoure le plateau central, montre que, dans sa portion occidentale, on ne rencontre que les faunes des deux étages supérieurs, tandis que, dans celle de l'est, on peut retrouver aussi celles des étages inférieurs. Il en a été de même pour les groupes oolithiques d'. Quoique les rudiments de celui de Purbeck, que nous avions constatés par la présence des cerbula gregaria et infécia, depuis le département de la Charente jusque dans celui du Lot, aient été reconnus ensuite avec un développement plus considérable, on n'y a guère trouvé d'autres fossiles que ceux que nous venous de rappeler.

Dans la régiou orientale des Pyrénées nous avons pu donner des listes assez étendues des fossiles du lias des environs de Narbonne, de Sigean, de l'ontjoncouze, de Tuchan, etc. <sup>[5]</sup>, sans pouvoir y trouver de faunes plus anciennes que celles de ses divisions supérieures,

O B'Archise, Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 501.
O Ibid. p. 452, 457-476, 477-499.
O B'Archise, Les Corbières, p. 491.
(Mémoires de la Société géol. de France, p. 1616. vol. VI, 1859.

dont les éléments ordinaires se trouvent ici mélangés. Nous avons pu reconnaître, au contraire, la faune du quatrième étage parmi les échantillons qu'a recueillis M. Pouech 1 aux environs de Foix, en 1864. Le savant abbé a constaté, à partir de masses dioritiques, d'abord des roches schistoides verdâtres, sans fossiles, puis des couches à débris de poissons (Saurichthys Mongeoti, Lepidotus minor, Gyrolepis tenuistriatus, Pycnodus Hugii et Bucklandi). Les bancs qui viennent ensuite renferment de petits gastéropodes, des moules et des empreintes de Leda Deffneri, de Mytilus minutus, et les calcaires blanc-jaunâtre en dalles, au sud de Saint-Martin-de-Karalp, sont remplis d'Avicula contorta avec Anatina præcursor. Ces fossiles se trouvent également dans les calcaires blanchâtres de Foix-Vernajoul, où la Plicatula intusstriata est abondante sur les plaques de calcaire gris compacte, comme à Soula. Au col de Karagout, l'Avicula contorta est accompagnée de moules de Cardium, peut-être du C. rhaticum, de Nucules et de certaines formes de Taniodon.

Bégien Est. Provence et Dunghiné. Nucuses et de certames nomes de menonom.

Nous avons également peu de denose à dire de la paléontologie jurassique de la Provence et du Dauphiné, dont nous avons, comme précédemment, rapporté quelques citations, faites par M. Matheron dans son Caulogue méhodique et descripif des corps organisé fouiles, et par d'autres observateurs. Albin Gras, qui s'était occupé des fossiles secondaires du département de l'Islère, en a aussi publié un catalogue. An la cultime de l'active de l'activ

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, a° série, vol. XXIII, p. 162; 1865.
<sup>(2)</sup> Hist des progrès de la céol vol. VI.

<sup>(1)</sup> Hist. des progrès de la géol. vol. VI, p. 562 et suiv. 1856.

Description des oursins fossiles du département de l'Isère, in-8°, 6 planches, et Supplément, 1858. — Notice géologique sur les divers terrains; Cotalogue des corps organirés fossiles, etc. h planches, 1852.

les Belennies Bruguierianus et niger représenteraient tout au plus le deuxième étage dans les communes de Saint-Quentin, où des Cardinia securiformis, des restes peu complets de Gryphées arquées, semblent indiquer un rudiment du troisième. Les faunes plus récentes du groupe odithique inférieur ont offert peu d'intérêt; celles du groupe moyen ont donné lieu à quelques discussions qui durent encore, et sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

En 1848, A. Gras indiquait, aux environs de Grenoble, les trois assises suivantes, en allant de haut en bas : 1º calcaire gris compacte, dit calcaire de la Porte-de-France, où il citait la Terebratula diphya, le Belemnites hastatus, les Ammonites biplex, flexuosus, Backeriæ, Hommairei, tatricus, tortisulcatus, viator, el des Aptychus; 2º marnes avec de petites Ammonites ferrugineuses ou marnes de Meylan (A. Henrici, tripartitus, tortisulcatus, biplex, lunula); 3º marnes à Posidonomyes; en tout 26 espèces de fossiles. Le coral-rag, représenté par les calcaires de l'Échaillon, en face de Voreppe, serait caractérisé par la Nerinea Mosa, la Natica hemispharica, le Pecten niveus, la Diceras arietina, l'Ostrea gregaria, la Terebratula inconstans, les Cidaris coronata et glandifera, des polypiers; en tout 22 espèces. M. Lory a donné sur ces deux étages des détails beaucoup plus complets, mais les fossiles qu'il cite ne sont pas plus nombreux (1). Plus récemment, M. Hébert (2) a pu constater, aux environs de Digne (Basses-Alpes) et succédant à des assises de gypse et de dolomies du trias, le quatrième étage du lias, caractérisé, à sa partie inférieure, par ses fossiles habituels (Avicula contorta, Gervillia præcursor, Pecten valoniensis et de nombreux débris de poissons constituant à la base la couche à ossements), puis l'assise à Ammonites angulatus, Terebratula strangulata, Rhynchonella costellata, Cardinia lamellosa et les calcaires à Gryphée arquée et Ammonites Bucklandi. Sur d'autres points, les étages supérieurs du groupe sont aussi caractérisés par quelques-uns de leurs fossiles les plus habituels. Ceux du col des Encombres, en Tarentaise,

<sup>(1)</sup> Description géologique du Duuphiné, (2) Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XIX. p. 248 et 271; 1860. p. 100; 1861.

recueillis par M. A. Sismonda, décrits et figurés par M. Bayle (1), appartiennent au deuxième étage.

Bassin de la Sodne et environs de Leon.

Les limites des bassins hydrographiques de la Saône et de l'Ain comprennent la presque totalité des dépôts jurassiques dont il nous reste à mentionner les faunes. En 1840, M. Levmerie, décrivant la partie inférieure du système secondaire du département du Rhôue 2), signala, au-dessous du calcaire à Gryphée arquée, des grès et des calcaires jaunâtres, que de Bonnard avait déjà mis en parallèle avec la lumachelle de Bourgogue, et qui renfermaient des fossiles particuliers, entre autres les Diadema minimum et seriale, les plus anciens du genre et presque de tout l'ordre des échinides réguliers. Certains bancs calcaires ont offert le Pecten valoniensis (distingué à tort sous le nom de P. lugdunensis), des Limes, quelques ostracées, etc. La position des roches ne permettait pas de méconnaître leur véritable place dans la série, et le peu de sossiles que l'auteur y rencontra l'ont conduit à admettre un parallélisme qui a pu être contesté d'abord, mais que les observations récentes ont pleinement justifié, C'était un jalon du quatrième étage du lias que M. Leymerie posait sous le nom d'infralias, lequel ne précisait que sa position relative, sans rien préjuger quant à ses rapports géologiques et paléontologiques généraux. Les trois autres étages sont aussi représentés par leurs faunes dans le massif du Mont-Dor lyonnais ou dans ses dépendances, et nous avons donné quelques listes qui suffiraient pour le prouver (1). Mais depuis lors la question de ce quatrième étage a pris dans le pays de grandes proportions, par suite de nouvelles recherches et surtout de celles de M. Dumortier.

Dans ses Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône (a), l'auteur, procédant, comme nous, de bas en haut, réunit

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Bulletiu de la Société géol. s° série, vol. V, p. 411, pl. VI, 1848.
<sup>(3)</sup> Mére Sue péol de France pel III.

<sup>(1)</sup> Mém. Soc. géol. de France, vol. III, p. 313, 1 pl. 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. des progrès de la géol. vol. VI, p. 682; 1856.

<sup>(1)</sup> Première partie: Infralias, in-8° avec 30 planches, 1864.

d'abord au trias la couche à ossements, qu'il signale au Chapon, près de Saint-Rambert (Ain), au lieu de la placer à la base du lias. Des dents de Tecodomosaurus, décrites par M. Gervais, y ont dét trouvées dans des marnes blanchâtres, et les couches correspondantes, entre Saint-Fortunat et Limones (Ribône), sont des calcaires rositres avec des Avicules et des Myophories. Près de Saint-Sorlin, dans le Mâconnais, M. de Ferry avait rencontré des dents d'Acrodus minimus, de Sargodon tomicus, de Saurichthya acuminatus, des écailles et des ossements d'autres poissons.

L'assise à Aricula contorta qui vient au-dessus est formée, dans le petit massif du Mont-Dor lyonnais, par des calcaires jaune rous-sâtre foncé, dolomitiques, avec le Taniadon et la Gervillia pracursor; quelques mètres de marnes arénacées grises y recouvrent la couche à ossements. Cette relation, conforme à ce que nous avons vu dans la Côte-d'Or, s'observe égaleument à Bully et à Cogny (Rhône), à Laurac, près de l'Argentière, et à Aubenas (Ardèche), à Lagnieu (Ain), à Romanèche (Saôue-eet-Loire), toujours au-dessous de l'assise à Ammonites planorbis, M. Dunnortier signale seulement 17 espèces fossiles dans cette première d'usion du quatrieme étage.

Dans celle qui la recouvre, caractérisée, comme on vient de le dine par l'A. planorbis, et qui correspond à la lumachelle ferrugineuse de Semur, dominerait, suivant l'auteur, la Plioatela instassivata. Dans le bassin du Bhône, le Myditus glabratus serait le seul fossile qui remontât de l'assise précédente. Or nous avons vu que, dans la Côte-d'Or, comme sur beaucoup d'autres points, les relations paléon-tologiques étaient beaucoup plus intinase entre ces deux divisions, teis sont signalées ou décrites 84 espèces ou formes distinctes, dont 68 sont déterminées, et parmi lesquelles 17 sont nouvelles. Ce sont : des restes d'Ichthyosaures, de poissons, à Ammonites (1. Burgundies, planorbis, Johnaton), 8 gastéropoles, dont la Turritalla Deshapsai est la plus répandue, 50 acéphales, dont les plus constants sont: Cypricardia porrecta, Pinna crumenilla, Myditus Stoppani, Lyonaia socialis, espèces nouvelles de l'auteur, Corbula Ludovica, Lima tealoniensis,

Pecton caloniemia, Thioliberi et Pollux, Harpax spinosa, Picatula intustariata, hettangienia, Ostera sublamellosa La Gryphée arquée commence à se montrer ici, et l'on y rencontre d'espèces de Diademopsia (serialia, buccalis, minimus, nutdu), le l'entacrinus pinionoi, quelques rares polypiers, quelques crustacés et des plantes. La plupart de ces espèces caractériseraient ce niveau en France, comme au delà du Bhin et dans les Alpes. 8 autres sont propres aux environs de Lyon, 5 passent dans l'assise au-dessus, et 6 remonteraient encore plus haut.

L'assise à Ammonites angulatus, qui couronne l'étage ici, comme partout où il est complet, renferme des grès et divers calcaires, A Polémieux, près de Limonest, à Limas, près de Villefranche, au-dessus de Saint-Fortunat, au Mont-Narcel, etc. les fossiles se trouvent dans une épaisseur de 2 à 3 mètres, immédiatement sous le calcaire à Gryphée arquée, auquel la roche passe insensiblement malgré la différence des faunes. L'association des Gryphées et des Cardinies est le lien paléozoologique des deux étages. Comme dans la Côted'Or, la Lorraine, le Cotentin, l'abondance des gastéropodes caractérise aussi ce niveau. La liste des fossiles, qui comprend 137 espèces. dont 24 nouvelles, ne renferme qu'un petit nombre de poissons (Acrodus nobilis), puis 5 mollusques céphalopodes (Ammonites angulatus, bisulcatus, Bucklandi? kridion, lavigatus, Nautilus striatus), 65 gastéropodes (2 Littorines, 8 Turritelles, 5 Chemnitzia, 5 Orthostomes, 7 Troques, 8 Turbo, 2 Phasianelles, 4 Pleurotomaires, 15 Cérites, etc.), 47 acéphales, dont 5 Pholadomyes, 3 Astartes, 7 Cardinies, 4 Pinna, 3 Mytilus, 7 Limes, 4 Peignes, etc. Il y a peu de radiaires, et parmi les polypiers sont des Montlivaultia, des Trochosmilia et plusieurs astréens (1). 8 de ces espèces seulement sont propres

Ammonites angulatus, Schloth. Turritella Dunberi, Terq. Chennitzia polita, Mart. Phasianella nana, id. Orthostoma gracile, id. Pleurotomaria princip., Chap.
— Martiniana, d'Orb.
Gerithium verrucosum, Terq.
— etalense, Pict.
— lugdonense, Dum.

Arca pulla, Terq.
Cardita Heberti, id.
Pinna similis, Chap. Dew.
Lima Koninekiana, id. id.
Montlivaultia sinemur. From.

<sup>(1)</sup> Les espèces caractéristiques de cet horizon seraient surtout :

au pays, 16 se continuent dans l'assise au-dessus, où elles sont alors très-carnetéristiques (Anmonies bisuletaus, Bucklandi? Anutilus striaus, Cardinia Literi, sultata, hybrida, Mytilus scalprun, Lima gigantea, antiquata, duplicata, Peeten Helhii, Gryphea arcusta, Rhynchonella variabitis); mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'aucun des 65 gastéropodes ne participe à cette migration. C'est, du reste, ce que nous avions vu aussi dans les autres localités.

Dans une note précédente Sur quelques fossiles du liss moyen <sup>(i)</sup>. M. Dumortier avait étudié la position de cet étage aux environs de Lyon, où il repose sur les marnes à Bélemintes et supporte les couches à oolithes ferrugineuses du premier, au Mont-Dor comme à la Verpillère. Il rendreme ici 55 espèces de coquilles, connues pour la plupart, et, comme partout, est caractérisé par le Pecten aquiveliris, les Annomites amaltheus et spinatus, la Rispachonella acuta, la Gryphac agmbian, var. dilatate et gignatus.

Des recherches particulières de M. Locard <sup>18</sup> sur une seconde couche à ossements, signalée d'abord par M. Dumortier dans le massif du Mont-Dor, et dont M. Falsau avait mieux déterminé le gisement, lui ont fait reconnaître qu'elle se trouvait à 6 i mêtres au-d-essous de la première et qu'elle pouvait appartenir au trias. Les autres détails sur l'assise à Aricule contorta n'ajoutent rieu dimportant à ce qu'on savait de sa faune et n'autorisent pas da-vantage à l'isoler de tout ce qui vient au-dessus. Ces faits ont été exposés plus complétement dans un excellent travail que MM. Falsan et Locard vienneut de donner sur le Mont-Dor lyonnais <sup>6</sup>.

Manal. Soc. d'agricult. etc. de Lyon, 1857, 8 pl. — M. Dumortier a aussi décrit le Cirrus Fourneti (Thiollère) du minerai de fer de la Verpillière. (Bull. Soc. géol. a. a. vol. XVIII, p. 106, 1 pl. 1860.)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bull. Soc. géol. a série, vol. XXIII, p. 80; 1865. — Voyez ibid. p. 64, Observations de M. Levallois; ibid. p. 66, Observations de M. Pellat.

O Monographie géologique du Mont-Dor honnais et de ses dépendances (ouvrage couronné par l'exadémie de Lyon), avec tableaux, cartes géologiques et météorologiques, une planche d'instrunents de l'âge de la pierre, une de fossiles tertiaires et une de coupes et profils, gr. in-8', Lyon-Paris, 1866.

On y trouvera en outre les fistes des fossiles recueillis dans les divers étages jurassiques de cette petite région naturelle, déjà si intéressante pour le naturaliste et qui le devient encore davantage par suite de cette publication.

Dans la drustième parrie de ses Énudes paleontologiques (°), M. Eug. Dumortier, poursuivant l'evécution de son plan, doune la faune du las inférieur, qui compreud pour lui deux assises, nonumées sone à Ammonites Bucklandi, zone à 1. oxynotus. e Le lias inférieur, dit-il, dans les départements du Ribône, de l'Ain, de Soûne-et-Loire et du Jura, offre un ensemble de couches très-régulières, où tous les fossiles décrits au même nivean en Angleterre et en Allemague se montrent avec une concordance remarquable. Mais au sud de Lyon fallure des dépûts change comme leur puissance et leux caractères minéralogiques, et, bien que certaines coquilles caractéristiques se montrent encore, l'ensemble de la faune annoncerait des sédiments formés dans une met différents.

Dans son assise inférieure ou zone à Ammonites Bucklandi <sup>100</sup>, d'environ 13 mètres d'épaisseur, M. Dumortier décrit 84 espèces : restes d'Ichthyosaures, d'Ichthyodoruithes, l'Arodus mobilis, le Nautilus striatus, 1.3 Ammonites, 14 gastéropodes, 41 acéphales, dont 9 Myaires, 7 Cardinia, 6 Limes, 4 Peignes, etc., 7 brachiopodes, 1 crustacé, 1 échinide (Cidaris), 1 crinoide (Pentacrinites scalaris), 2 Pobypiers. Des 13 Ammonites 12 sont du groupe des arietes; l'A. Clarmassei, qui d'ailleurs est fort rare, est la seule qui appartienne à un autre type.

L'auteur donne ensuite la liste des 23 espèces fossiles qu'il

- (i) Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône, deuxième partie, Lias inférieur, in-8°, 50 planches, 1867.
- (9) M. Dumortier moutre que cette espèce bien caractérisée avait été réunie à tort par Alc. d'Orbigny avec l'Ammonites bisulcatus Brug. Nous croyons cette dis-

tinction très-fondée; mais, comme elle n'a élé faite que tout récemment, sucun auteur ne l'ayast signalée, nous sommes amené à regarder comme douteuses toutes bes citations de l'Ammonites bisulcatus faites depais vingt ans par les auteurs qui ont accepté sans discussion la réunion que mons venons d'indiquer.

regarde comme les plus importantes, en commençant par la Gryphée arquée, et signale les espèces ci-dessous(1) comme celles qui caractérisent le mieux cet horizon, dont 23 espèces passent dans l'assise au-dessus; sur ce nombre il y a 19 bivalves.

La zone à Ammonites oxynotus commence avec l'apparition du Belemnites acutus et de la Terebratula cor, pour s'élever jusqu'au lias moyen. Dans sa hauteur, qui n'excède pas 3 mètres, quatre couches principales sont caractérisées par des fossiles dominants, et les Ammonites Davidsoni, stellaris, oxynotus et planicosta s'y trouvent particulièrement distribuées, en allant de bas en haut.

La faune de cette seconde assise comprend 133 espèces (Ichthyosaure, Sargodon liasicus, 1 Bélemnite, 2 Nautiles, 46 Ammonites, 23 gastéropodes, 37 acéphales, 11 brachiopodes, 3 Serpules, 1 crustacé, 3 Pentacrines, 1 Cidaris, 1 Talpina, 2 polypiers). Comme pour l'assise sous-jacente, l'auteur donne la liste des 33 espèces les plus répandues généralement et celle des espèces les plus caractéristiques, que nous reproduisons (2). Le nombre de celles qui passent

(1) Ammonites Bucklandi, Sow. - bisulcatus, Brug. - Conybrari, Sow. - rotiformis, id. - aureus, n. sp. - gunindensis, Opp. - Falsani, n. sp.

(t) Ces espèces sont : Belemnites acutus, Mill. Nautilus pretextus, n. sp. Ammonites resurgens, n. sp.

- Hertmanni, Opp. - Berardi, n.sp. - Patti, n. sp. -locunatus, n. sp.

- obtusus, n. sp. - stellarie, Sow. - ordnessis, D. Charm.

- Landrioti, d'Orb. - Locardi, n. sp.

- Birchi, Sow. - Sauzeanus, d'Orb.

- Ousteri, id. - planicorta, Sow.

Ammonites Arnouldi, p. sp. Gruphea arcusta, Sow. Pholadomya ventricosa, Ag. - fortunata, a. sp.

Pleurossya Charmassei, n. sp. - Berthaudi, n. sp. Cardinia copides, Ryck.

Ammonites Victoria, n. sp. - aballornsis, d'Orb. - exynotus, Quensi.

- altes, Han, - Driani, n. sp. - salisburgensis, Hau.

- Soemanni, n. sp.

- Bonnardi, d'Orb. - Nodotianus, id. - Pellati, id. - armentalis, n. sp.

- Edmondi, id.

Pinna folium, Y. et Bird. Mysconchascobra, Torq, et Piet. Lina gigentra, Sow. - charta, n. sp.

- stigson, n. sp. Perna Pellati, n. sp. Harpax sarcinulus, Munst.

Ammonites subplanicosta, Opp. - tardecressens, Han. - viticola, n. sp. - raricostatus, Ziel.

- rellicatus, n. sp. - Ziphus, Ziel. Pleurotomaria gigas, E. Desl. Pleuromya Toucasi, n. sp. - cylindrata, id.

Hippopodium ponderosum. Myoconcha oxynoti, Quensl.

Harpez nitidus, n. sp. Terebretula cor. Lam.

au-dessus dans le lias moyen est très-restreint (Gryphæa obliqua, quelques Peuromyes, Pecten Hehli, textorius, Lima pectinoides, punctata, etc.); de sorte que la distinction des étages 2 et 3 du lias est ici bien justifiée par la différence de leurs faunes. Les Ammonites qui composent le tiers de la dernière n'offrent point la prédominance d'un type particulier, comme dans la précédente; presque toutes les caractéristiques de cet horizon se retrouvent sensiblement au même niveau dans d'autres pays.

Au delà du département du Rhône, dans ceux de Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or (partie orientale et centrale), de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain, nous avons constaté la présence des quatre étages du lias et indiqué les fossiles connus dans chacun d'eux (1). Quant aux faunes des groupes oolithiques, dont nous avons également reproduit les listes les plus importantes (\*), nous ajouterons ici les documents qui ont été publiés depuis, en commençant par les plus anciens.

Une sorte de fucoïde, désignée par M. Dumortier (8) sous le nom de Chondrites scoparius, constituant des touffes rameuses et arrondies, paraît caractériser la base de l'oolithe inférieure, non-seulement dans les départements du Rhône, de l'Ain et de Saône-et-Loire, mais encore dans ceux de l'Ardèche, du Gard et de l'Aveyron, au Sud, des Deux-Sèvres (Thouars), à l'Ouest, et de la Moselle (environs de Metz), au Nord.

Dans un Mémoire sur le groupe colithique inférieur des environs de Mácon (4), M. de Ferry a distingué, à partir du lias, cinq assises : 1º calcaire à Pecten personatus; 2º calcaire à Entroques; 3º calcaire à polypiers; 4º couches à Terebratula Phillipsii; 5º couches à Collyrites ringens. Un tableau général des fossiles, au nombre de 163 espèces, montre

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 683-700; 1856. (\*) Ibid. p. 611-676.

<sup>(4)</sup> Bulletin de la Société géologique de

France, 2º série, vol. XVIII, p. 579.

pl. XII, 1861; - vol. XXI, p. 113; 1862. - G. Cottena, Rapport sur les progrès de la géologie, p. 7; 1861. (4) In-quarto, 1861. (Mém. Soc. Linn.

leur distribution dans ces cinq divisions et les relations paléozoulogiques de ces dernières. Ainsi le Perten personatus, qui se tronve seul dans l'assise inférieure, se continue dans la suivante, où se présentent 62 espèces, particulièrement de bryozoaires, d'échinides et de polypiers. Ceux-ci dominent dans la troisième, qui renferme 34 espèces. La quatrième en contient 35, et la cinquième, 77; ce sont celles où l'on trouve le plus de céphalopodes (Bélemnites, Nautiles, Ammonites) et de brachiopodes. Les caractères généraux de cette dernière faune semblent, malgré sa position, devoir la faire comprendre encore dans l'oolithe inférieure. Elle n'atteindrait pas d'ailleurs le niveau de la terre à foulon telle que nous la connaissons, au nord, dans la Côte-d'Or, et, au nord-ouest, dans le département de l'Yonne. Du reste, l'auteur n'ayant essayé aucune coordination entre ses résultats et les travaux de ses prédécesseurs, et n'ayant point donné de profil régulier du pays, il serait difficile de rien préciser à cet égard.

M. de Ferry a aussi publié une Note sur les crustacées et les spongiciaires de la base de la grande olchthe des environs de Mécon <sup>10</sup>. Ce sont: l'Erina affinis et la Glyphea buthonica parmi les premiers, puis des corps polymorphes, sans caractères bien prononcés, parmi les seconds.

Dans une autre publication, il a institué le genre Fromentelliapour deux polypiers : l'un de la grande oolithe de Châtilhore-Seine, la F. Febryana; l'autre de l'oolithe inférieure de Saône-et-Loire, la F. rupellensis W. M. Munier-Chalmas a décrit, sous le nom générique de Perustreu S. plusieurs coquilles bivalves, à ligament multiple, formant une sorte de passage des ostracées aux malléacées et dont les 6 espèces connues sont, pour la plupart, de la grande oolithe et du Kelloway-rock des départements de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire.

```
(1) Bulletin de la Société Linnéenne de
Normandie, volume IX, 2 planches,
1865.
```

10

Pal-ontologie.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Ibid. vol. VII. pl. I. 1862. <sup>(3)</sup> Journal de conchyliologie, janvier 1864. 1 planche.

Groupe celithique moyen. Jura,

Dans le Jura et ses dépendances, ce sont, on le conçoit, les deux groupes supérieurs qui ont le plus attiré l'attention des paléontologistes. MM. Guirand et Ogérien ont décrit quelques fossiles nouveaux du coral-rag des environs de Saint-Claude, où les coquilles, entre autres celles des gastéropodes, sont bien conservées (1); mais on doit au second de ces observateurs un travail fort étendu, qui vient de paraître, et qui fait partie de l'Histoire naturelle du Jura et des départements voisins(1). Dans le second fascicule du texte, qui comprend la géologie proprement dite, 272 pages sont consacrées à la description des divers étages de la formation jurassique; des listes de fossiles sont jointes à chacun d'eux, et un certain nombre d'espèces caractéristiques et d'autres nouvelles, au nombre de 37, sont représentées par des figures insérées dans le texte. Nous ne pouvons, à cet égard, que renvoyer le lecteur au livre de M. Ogérien; mais nous reproduirons ici son résumé numérique des faunes des quatre groupes de la formation et quelques-unes des remarques qu'elles lui ont suggérées, ces résultats pouvant avoir un certain intérêt théorique s'ils venaient à être confirmés. Les nombres ci-dessous ne représentent d'ailleurs que les espèces les plus répandues et d'une détermination certaine.

| CLASSES ET ORDRES.                                                      | LIAS OL                    | noices<br>communes. | sancre<br>colithique<br>inferieur | meticas<br>communes.         | ceotre<br>colithique<br>moyen. | Soricas<br>communes.      | oolihique<br>sapéricar.            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Céphalopodes Gastérepades Acéphales Brachiopodes Echinodermes Polypiers | 102<br>92<br>No<br>93<br>6 | 11<br>2<br>20<br>3  | 27<br>13<br>97<br>99<br>39        | 8<br>4<br>30<br>10<br>7<br>3 | 65<br>53<br>157<br>59<br>67    | 3<br>12<br>19<br>157<br>6 | 8<br>111<br>125<br>18<br>39<br>120 |

<sup>(</sup>i) Quelques fossiles nouveaux du corallien du Jura, avec figures dans le texte. Lousle-Saunier, 1865. (Mémoires de la Société d'émulation du Jura.)

Tome I, Géologie, 2º fascicule, avec coupes géologiques et fossiles dans le texte

et une carte géologique. In-8°, 1867. Le 1" fascicule, publié en 1865, contenait la météorologie, l'hydrographie, l'agriculture minérale, la minéralogie et des généralités sur la paléontologie locale,

<sup>(5)</sup> Les fossiles de l'assise à Aricula cou-

On voit ainsi que le lias est surtout caractérisé par les céphalopodes, dont 11 espèces sont communes au groupe suivant, qui n'en renferme plus que 27, tandis que le groupe oolithique moyen en présente 64, dont 3 passent au-dessus, où seulement 8 espèces représentent cet ordre de mollusques. Les gastéropodes atteigneut leur maximum de développement dans le groupe supérieur, comme les polypiers. Les acéphales, assez répandus partout, le sont cependant davantage dans le groupe moyen et dans le supérieur; les brachiopodes dominent dans la plus ancienne de ces deux divisions et sont à peu près en nombre égal dans les trois autres. Les échinodermes, comme on pouvait s'y attendre, se montrent le plus développés dans le groupe oolithique moyen, et le moins dans le lias, tandis que les polypiers, par une anomalie sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, très-nombreux dans le groupe supérieur, sont très-rares dans celui qui l'a précédé. Quant aux espèces communes à deux groupes, on voit que la proportion varie suivant les classes et les ordres. Elle serait la plus élevée ici pour les acéphales, atteignant jusqu'à un quart et même un tiers, et la plus faible pour les échinodermes et les polypiers, ce qui est encore opposé à ce que l'on a observé dans beaucoup de localités. Il y a d'ailleurs plus d'espèces communes entre les trois groupes oolithiques, comparés deux à deux, qu'entre le plus ancien d'entre eux et le lias. Dans ce dernier, la somme de ces espèces est de 36; elle est de 62 et de 55 entre les autres.

Le tableau général donné par l'auteur dans un fascicule précédent (p. 366) présentait, pour chaque classe et dans chaque groupe, des nombres beaucoup plus élevés que ceux-ci, sans doute parce qu'ils comprenaient toutes les espèces observées et dont le total croissait de bas en haut comme il suit : lias, 410 espèces; groupe ooilhique inférieur, 422; moyen, 531; supérieur, 708. Les chiffres des espèces de chaque étage diffèrent d'ailleurs de ceux

torta et de la couche à ossements ne sont réunissant cette partie inférieure du lias point compris dans ces chiffres, l'auteur aux marnes irisées.

du tableau précédent, tantôt en plus, tantôt en moins. Ainsi dans le groupe supérieur, où le tableau de 1867 indique 120 polypiers et 155 acéphales, celui de 1865 présentait 36 espèces des premiers et 228 des seconds. Ces divergences de résultats et heaucoup d'autres sur lesquelles M. Ogérien ne s'explique pas doivent faire suspendre tout jugenent définitif à leur égart.

M. Coquand a décrit et figuré quelques espèces de l'argile d'Oxford T. Dans sa Classification des spongiaires du haut Jura 3, A. Étallon a divisé ces corps en deux ordres : ceux à squelette corné et ceux à squelette testacé. Le premier ne comprend que la famille des clioniens, l'autre celle des dictyonocarlides ou spiculifères et celle des pétrospongides ou vermiculés. Des 56 espèces décrites, il n'y en a aucune ni dans le groupe oolithique inférieur, ni dans le Kellowayrock; elles abondent au contraire dans l'argile d'Oxford supérieure, les divisions du coral-rag, et sont à peine représentées ensuite dans l'argile de Kimmeridge. La distribution des familles offre aussi quelques particularités. Aux environs de Saint-Claude, les clionides ne se trouvent que dans les assises à Dicérates, tandis que les dictyonocœlides appartiennent à l'Oxford-clay supérieur (Spongiten-kalk, calcareous-grit inférieur). Les assises à Glypticus, placées entre les précédentes, offreut un nombre égal de spondiaires spiculifères et vermiculés. Si l'on remonte au-dessus des couches à Ptérocères, où ils sont très-rares, on les voit de nouveau reparaître, sous forme de pétrospongides, dans les assises crétacées néocomiennes.

Dans les divisions géologiques précédentes l'auteur comptait, en tout, 3 clioniles, 36 dictyonocadides, 17 pétrospongides. Des 36 spiculières, a 9 sont propres au calearcous-grit inférieur (Osford-clay supérieur, calcaire à Spongites, Spongiten-balls), les autres aux assises à Glyptieus. Quant aux espèces à réseau vermiculé, 5 sont de ces derniers strates et le reste appartient aux ocuches à Dicérales. Cette distribution des spongiaires dans le laut Jura s'accorderait

<sup>(</sup>i) Mémoires de la Société d'émulation du Doube, vol. VII, 1 pl. 1855.

<sup>1.</sup> Actes de la Société jurassique d'émulation, p. 199, 1 pl. 1860.

avec celle que l'on observe à l'Est, dans la Bavière et le Wurtemberg, où les groupes inférieurs u'en renferment pas non plus, et où les étages supérieurs sont épalement très-pauvres, le coral-rag et l'Oxford-elay étant les seuls termes de la série où ils se montrent avec une certaine abondance.

Les Recherches paléontostatiques du même géologue sur la chaîne du Jura, ou Préliminaires à l'étude des polypiers (1), sont des dissertations peu propres à élucider un sujet et qui, sans la fin prématurée de l'auteur, auraient été probablement suivies de travaux plus directement utiles. Mais un mémoire fort intéressant est celui qu'il a donné sur les crustacés fossiles de la Haute-Saône et du haut Jura (1). Après avoir rappelé que les argiles à chailles et l'argile d'Oxford proprement dite sont les principaux gisements des débris de cette classe, il fait l'historique des espèces déjà décrites par d'anciens auteurs et en mentionne 16, dont 5 restées douteuses comme genre: les 11 autres sont réparties dans 4 genres : 3 Pithonoton. 1 Eryon, 4 Glyphea, et 3 Bolina, tous genres essentiellement jurassiques, analogues à certains genres modernes. Les Glyphea sont les Langoustes de ces mers secondaires, mais de plus petite taille; les Bolina remplacent les Homards de nos côtes et les Écrevisses de nos rivières; les Pithonoton sont peut-être les représentants des Pagures, et les Eryon établissent le passage des crustacés anomoures aux macroures; les Salicoques n'existent pas dans le Jura, et les schistes lithographiques, qui en renferment tant d'espèces, rendent probable leur destruction dans les dépôts à éléments grossiers où elles auraient été enfouies.

Ces espèces appartiennent aux divers étages de la formation, sauf l'odithe inférieure et le Kelloway-rock. La partie supérieure de l'Oxford-clay est la plus riche; une seule espèce est commune au département de la Haute-Saûne et au Jura. Quelques-unes (Glyphea Reglegyana, Mustrei et Bolia euviriosos) soul fréquentes dans les

<sup>17</sup> Archives de la Bibliothèque universelle de Genère, février 1860.

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. XVI. p. 169, & pl. 1858.

départements de la Meuse et de l'Yonne; la dernière même se retrouve dans toutes les parties du Jura et en Allemagne. L'auteur conclut, de l'extension et de la distribution de quelques-unes de ces capèces, que les crustacés ont la même valeur géologique que les autres fossies, et que ce fut lors du dépèt de l'argiel d'Oxford qu'ils prirent le plus de développement dans des régions fort éloignées les unes des autres. Avant et après, les espèces sont beaucoup plus limitées dans leur hébita. Enfin, malgré leur proximité, les espèces du département de la Haute-Saône sont très-différentes de celles du haut Jura.

Dans un autre travail, Étallon a traité des faunes du groupe oolithique moyen des environs de Gray (1), et distingué, dans l'étage d'Oxford, trois assises correspondant à nos trois divisions habituelles et qu'il désigne sous les noms de fer sous-oxfordien, c'est le Kellowayrock, de marnes à fossiles pyriteux, c'est l'Oxford-clay proprement dit, et de couches à Pholadomyes, c'est le calcareous-grit inférieur. Dans cette dernière division, il établit encore trois petites sousdivisions, l'une avec des Pholadomyes, l'autre avec des crustacés et des chailles, et la plus élevée remplie de Rhynchonella Thurmanni, Dans le tableau général des espèces, ces deux dernières sous-divisions sont réunies en une seule, de sorte qu'en réalité il y a quatre faunes au lieu de trois. Le nombre total des espèces est de 197 (2 poissons, 8 crustacés, 10 annélides, 30 céphalopodes, 26 gastéropodes, 68 acéphales, 16 brachiopodes, 6 bryozoaires, 19 échinides, 6 polypiers, 5 spongiaires et 1 plante). Sur ce nombre, 118 appartiennent au Kelloway-rock, 29, dont 21 céphalopodes, à l'argile d'Oxford, 32 à la première assise à Pholadomyes, 53 aux deux suivantes. Un certain nombre d'espèces, surtout de céphalopodes et d'acéphales, passent d'une de ces assises dans d'autres.

Le coral-rag, non compris les calcaires à Astartes, est divisé aussi en trois assises, que nous désignerons par les noms d'assise à Glyp-

<sup>(1)</sup> Société impér. d'agrie. etc. de Lyon, 20 juillet 1860.

ticus, d'assise à polypiers, d'assise à Dicérates. Elles renferment en tout 248 espèces, dont la répartition dans les diverses classes offre un contraste frappant avec celle des espèces de l'étage précédent. Il y a 2 crustacés, 16 anuélides, 3 céphalopodes, 67 gastéropodes, 81 acéphales, 11 brachiopodes, 4 bryozoaires, 45 échinodermes, point de polypiers, 19 amorphozoaires. L'auteur annonce que les polypiers (zoanthaires) ne sout pas compris dans cette énumération parce qu'ils sont l'objet d'un travail non terminé; nous y reviendrons ci-après. Les chiffres 113, 61 et 109 représentent le nombre des espèces dans chaque division ou assise : plusieurs espèces, surtout parmi les échinides et les bivalves pleuroconques, sont communes à deux divisions ou assises. 6 espèces se trouvent à la fois dans l'Oxford-clay et dans le coral-rag (Serpula quadristriata, Lima proboscidea, Hinnites velatus, Ostrea dilatata, O. gregaria, Millericrinus echinatus et peut-être le Cidaris florigemma). Quelques espèces très-vivaces avaient paru avant cette époque et semblent même s'être encore continuées après.

Dans un travail spécial plus complet sur la faune du coral-rag (l). Étallon a réuni tous les fossiles qu'il connaissait de trois régious géraphiques distinctes, on cet étage est bieu développé, et où il retrouve les trois divisions géologiques précédentes; ce sont : le haut Jura, les environs de Gray (Haute-Sadue) et le Jura bernois. La liste générale des trois assiese dans les trois régions lui a douné 726 espèces, réparties dans les unes et les autres comme le montre le tableau cécapitulatif ci-joiut, que nous avons cherché à rendre plus simple que celui de l'auteur, sans en altérer les résultats. Mais, faute de savoir où trouver la cause des erreurs de chiffres qu'on remarquera dans ces demiers, nous avons dile la laises; ainsi la première colonne donnerait 727 au lieu de 726; la seconde, 706 au lieu de 736; la cinquième, 351 au lieu de 352, is assième, 450 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 155 is a leibtème, 111 au lieu de 113, et lieu de 155 is a leibtème, 111 au lieu de 113, et lieu de 156 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu de 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu et 115 de 150 au lieu de 451; la septième, 111 au lieu de 113, et lieu et 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 115 de 150 au lieu de 151 au lieu de 1150 au lieu de 151 au lieu de 1150 au lieu de 151 au lieu de 151 au lieu de 151 au lieu

<sup>(1)</sup> Actes de la Société jurassique d'émulation, p. 170; 1859.

|     |                |        |                       | HAUT                    | JURA.               | از      | 2                      | NA DE       | JURA DE GRAY.          | 4      | 2                     | JURA BERNOIS | BNOL                  | 96      | 2          | ESPECES<br>PROPER. | 8.            | CORRECT                       | ESPECES<br>courses à s assessa. | Y.                               |
|-----|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|     | CLASSES.       | 211101 | Assise<br>& Glyphran, | Assisso<br>à polypôers. | Assisse à Dicertes. | .E34T0T | Assiste<br>à Giggiena. | stoiqifoq é | Assiso<br>à Dicérator. | TOTTOL | Assiso<br>à Gigpéras. | Camiquidoq & | Anime<br>A Biotrates. | *374404 | Beat Jens. | Jura do Gray.      | Jura bernois. | Heat Jura<br>et Jura de Gray. | Heat lora<br>significant to     | siomed anut,<br>et Juta de Gray. |
|     | Bossess        |        |                       |                         |                     |         |                        |             |                        |        |                       |              |                       |         |            |                    |               |                               |                                 | 1                                |
| -   | rotteons       | -      | 2                     | 2                       | -                   | -       | t                      | E           | 2                      | 2      | =                     | :            | =                     | 2       | -          | :                  | t             | 2                             | 2                               | =                                |
|     | Crustocés      | 4      | 2                     | 2                       | -                   | -       | t                      | •           | z                      | •      | 1                     | 2            | -                     | •       | -          | •                  | -             | 2                             | 2                               | 3                                |
| 0.5 | Ann-lides      | 33     | 4                     | 8                       | 2                   | 9       | s                      | •           | -                      | 9      | 2                     | 80           | 0                     | 4       | 6          | 7                  | 4             | -                             | •                               | a                                |
|     | Ciphalopodes   | 43     | •                     | 2                       | -                   | *       | **                     | -           | 2                      | *      | 2                     | 2            | 2                     | 2       |            | •                  | Ł             | -                             | 2                               | 2                                |
|     | Gastiropodes   | 156    | 2                     | ŧ                       | 200                 | 26      | 10                     | 2           | 92                     | 67     | 2                     | 2            | 64                    | 69      | 69         | ¥.                 | 1.7           | 9                             | 2                               | 9                                |
| 397 | Acciphates     | 198    | :                     | :                       | 86                  | 130     | 38                     | 63          | 36                     | ē      | 2                     | 6            | 5.6                   | 3       | ĭ          | 36                 | 33            | 96                            | *2<br>6                         | .0                               |
|     | Brachiopodes   | 30     | 2                     | ı                       | 5                   | :       | 80                     | 2           | e                      | =      |                       | 4            | 4                     | 0.      | 1.7        | 4                  | -             | 0                             | ۵                               | -                                |
|     | Bryososiros    | 7      | 4                     | :                       | 7                   | =       | *                      | 2           | -                      | 4      | t                     | 2            |                       | •       | 7          | •                  | 2             | •                             | •                               | 2                                |
|     | Échinodermes   | 78     | =                     | -                       | 98                  | 38      | 108                    | 2           | Ξ                      | 44     | 8                     | 98           | 0                     | 8       | 33         | 9                  | Ξ             | 0                             | 9                               | =                                |
| - 1 | Polypiers      | 139    | -                     | •                       | 3                   | 117     | -                      | ۰           |                        | (001)  | 10                    | ç            | 20                    | e<br>e  | ٠          | +                  | -             | -                             | 9                               | -                                |
| 6.6 | Rhizopodes     | *      | :                     | 2                       |                     |         | 2                      | 2           | 2                      | 3      | :                     | ;            | t                     | z       | :          | ı                  | t             | 2                             | ž,                              | =                                |
|     | Amorphozonires | 63     | 2                     | 2                       | 1                   | 2       | 1                      | -           | •                      | 2      | 40                    | 1            | -                     | 1,      | ä          | 2                  | 0             | *                             |                                 | 40                               |
|     | Torava         | 736    | 65                    | -                       | 380                 | 197     | 1 2                    | 2           | 601                    | 348    | 2                     | 12           | 1.                    | 980     | 2.0        | 9:                 | 901           | 2                             | 36                              | 8                                |
|     |                |        |                       |                         |                     | Ī       | ī                      |             |                        |        |                       | Ī            |                       |         |            |                    |               |                               |                                 |                                  |

L'examen de ce tableau, malgré les erreurs de chiffres d'ailleurs peu importantes que nous signalons, fait ressortir plusieurs particu-· larités intéressantes, entre autres la rareté partout des poissons, des crustacés et des mollusques céphalopodes, l'abondance, au contraire, partout des gastéropodes dans l'assise supérieure à Dicérates, leur absence complète ou leur extrême rarcté dans les autres assises. Les acéphales, plus nombreux que les gastéropodes, sont moins inégalement distribués dans les trois assises de chaque région. quoique la deuxième du haut Jura et la première du Jura bernois n'en aient pas offert. Pour ces deux classes de mollusques, les espèces propres à une région et les espèces communes à deux sont à peu près en nombre proportionnel au total général de chaque région et de chaque assise. Les polypiers, dont la répartition est restée incertaine dans beaucoup de cas, dominent dans l'assise supérieure. Enfin le haut Jura serait, par rapport aux deux autres, la région la plus riche de près du double, en supposant que les recherches aient été faites dans toutes avec un soin égal et aient embrassé des surfaces aussi étendues.

Sous le titre : Polypiers coralliène des servious de Gray, considérés dans leurs rapports arec ceux des bassins corallièns de la France dans leur développement pendant la durée de cet étage. M. de Fromentel a publié un mémoire dans lequel, après avoir jeté un coup d'œil sur le coral-rag de la partie occidentale du département de la Haute-Saône, il donne un catalogue de tous les polypiers de cet horizon géologique, avec l'indication des localités où ils ont été trouvés.

Ce tableau comprend 4:5 espèces, dont l'auteur s'attache à montrer la distribution, telle qu'il la conçoit, dans des régions géograbiques dont la dénomination et les limites nous laissent trop d'incertitude, ainsi que les données stratigraphiques comprises dans

accompagnent le tirage à part de son mémoire et qui avaient été préparées depuis longtemps avec J. Haime, notre bien regretté collaborateur et ami commun.

<sup>(1)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. XIV, années 1863-1864, publié en 1865. L'auteur a fait représenter 84 espèces sur 15 planches qui

chacune d'elles, pour nous étendre davantage à leur égard, craignant surtout de ne pas avoir toujours bien saisi la pensée de l'autenr. Quant an développement dans les temps des 72 genres auxquels appartiennent ces espèces. M. de Fromentel fait remarquer qu'il y en a 27 qui avaient apparu précédemment dans diverses formations et 45 qui naissent pendant l'ère du coral-rag. Sur ce nome, 13 ne l'ont pas dépassé, et des 32 autres 25 disparaissent successivement dans les périodes suivantes et 7 seulement sont encore représentés dans les mers actuelles (Meandrina, Sephanocemia, Calonnilia, Sulophora, Heliastrea, Dendrogyra, Ulophyllia). Nous aurons occasion de revenir sur l'importance théorique de ces résultats biologiques pour les opposer à quelques idées lègèrement émises, de l'autre côté du Rhin, par des personnes qui, peu versées dans l'étude générale de la formation jurassique à l'Ouest, paraissent méconnaître le réle tout spécial qu'y joue le coral-rag.

MM. Pictet et Humbert ont décrit un chélonien remarquable du genre Émyde, trouvé aux environs de Saint-Claude et qu'ils ont dédié au géologue dont les recherches avaient déjà tant contribué à faire connaître les richesses paléontologiques du Jura français ".

celithique repérseur. Jura. Le groupe supérieur de la formation dans le Jura na pas moins d'intérêt que le précédent, par les caractères de sa faune, surtout dans les sous-divisions qui constituent l'étage de Kimmeridge. Aux environs de Monthéliard (Doubs), ce dernier a été l'Objet d'une monographie très-détaillée, qui mérite de nous arrêter un instant. « Son étude, dit M. Contejean<sup>10</sup>, est intéressante par la grande variété de ses roches comme par la richesse exceptionnelle de ses diverses faunes. « Sans insister beaucoup sur les caractères stratigraphiques et pétrographiques, ce qui n'était pas d'ailleurs bien nécessaire, mais avec une grande confiance dans seux déduits des

les environs de Monthéliard et dans le Jura, la France et l'Angleserre, in-8° avoc 27 pl. dont 23 de fossiles, 1860. (Mém. de la Société d'émulation du Doubs, 14 noût 1858.)

<sup>(1)</sup> Descript d'une Émyde nouvelle (Emys Etalloni) du terrain jurassique supérieur de Saint-Claude, in-4°, 4 pl. Genève , 1857.

<sup>(</sup>n) Étude de l'étage kimmeridien dans

fossiles, l'auteur divise l'étage de Kimmeridge de cette localité en dis sous-groupes, que nous désignerons plus simplement sous le nom d'assies, et qui sont, de bas en haut ou à partir du coral-rag : "calcaire à Astartes, 2° calcaire à Natices, 3° marnes à Astartes, te calcaire à Térébratules, 5° calcaire à Cardium, 6° calcaires et marnes à Pierocères, 7° calcaire à Corbis, 8° calcaire à Marces, 9° calcaires et marnes à L'orgyra virgula, 10° calcaire à Dierora.

M. Contejean examine les faunes successives de ces dix assises, en donne des listes complètes, les compare dans leurs relations, leurs caractères propres et dans ce qu'elles peuvent avoir de commun. Il montre, par exemple, que des 47 espèces de l'assise inférieure du calcaire à Astartes, 1 espèce (Anatina versipunctata) existait déjà dans l'argile d'Oxford, 10 existaient dans le coral-rag (1 Chemnitzia, 7 Nérinées, 1 Lucine, 1 Trigonie), 6 sont propres à ce premier horizon et 28 passent dans les suivants. Ainsi que l'ont proposé d'autres géologues, il s'attache à justifier la réunion des trois assises inférieures à l'étage dont il s'occupe plutôt qu'au coral-rag; mais des observations limitées à un petit point ne suffisent pas pour résoudre cette question. L'absence de céphalopodes, de Chemnitzia et de Nérinées, quelques traces seulement de brachiopodes, comme le manque de radiaires, de polypiers et de spongiaires, distinguent génériquement cette première saune de celle du coral-rag qui l'avait immédiatement précédée.

Sur 37 espèces provenant du calcaire à Natices, on ne trouve encore que i Nauille (N. giganteus), i Ammonite (A. Achillo) de 6 gastéropodes; presque tous les autres fossites sont des lamellibranches. 3 espèces existaient déjà dans le coral-rag, 2 seulement sont propres à ce niveau, et 22 qui y apparaissent se continuent au delà. Par la variété de sa composition et le nombre de ses espèces, la faune des marnes à Astartes est plus remarquable. Sur 47 espèces elle ne renferme pas de céphalopodes; il y a 2 Serpules, 13 gastéropodes (Rússoa, Nérinées, Actéonines, Troques, Turbo), 25 lamellibranches, 4 brachiopodes et quelques crinoides, 20 espèces lui appartiennent exclusivement. Il y en a quelques-unes du coral-raq qui n'ont pas été observées dans les deux assises immédiatement précédentes. Les unes s'y éteignent, d'autres y naissent pour se propager au delà. Toutes semblent d'ailleurs avoir été accumulées dans un banc particulier constituant une lumachle. Ces trois assises sont pour nous l'équivalent du calcareous-grit supérieur, que, conformément au point de départ de la classification, nous réunisson au coral-rag.

M. Contejean poursuit aius i jusqu'au calenire à Dierra l'étude des autres faunes qu'il place dans l'étage de Kimmeridge; mais on ne peut pas affirmer que ce soit sa finitie naturelle, l'étage de Portland paraissant manquer aux environs. "D'ailleurs, ajoute-diavec heaucoup de raison, les détails précédents sur le mode-de développement, l'association et la durée des espèces ne doivent être considérés que comme l'expression de ce qui existe dans ce canton et non de ce qui peut exister dans d'autres pays."

Suivant fauteur, certaines assies seraient en outre susceptibles de se grouper d'après les analogies de leurs faunes; et, portant ses vues au delà de cette petite région, daus d'autres parties de la France et même en Angleterre, il trouve que, 51 espèces étant communes à l'étage de Portland et à celui de Kimmeridge, il y aurait lièu de les réunir.

Cette conclusion repose évidemment sur une appréciation incomplète des faits. Si les géologues qui ne se préoccupent pas exclusivement des questions locales persistent à suivre les divisions de la classification établie d'abord en Angleterre, c'est parce qu'ils asvent qu'elles y ont une netteté, une précision et une constance de caractères pétrographiques, stratigraphiques et paléontologiques qu'on ne retrouve pas ailleurs, depuis la base du lias jusqu'aux couches de Purbeck; et quiconque a étudié les côtes du Dorsetshire ne songera jamais à réunir le Portland-stone au Kimmeridgechay. Nous avons dit depuis longtemps que, des 3 à espéces connues alors dans le premier, a seulement passaient dans le second. Beaucoup d'observateurs qui ont étudié ce sujet et sur lesquels s'appuie M. Contejean ne se sont point d'ailleurs plarés au même point de vue que lui; la plupart de leurs résultats ne sont pas comparables; et lorsque lui-même recounaît que les caractères de l'étage sont partout plus ou moins modifiés, que la détermination des espèces a été faite par des personnes plus ou moins compéteutes, et cela depuis longtemps, comment sur de pareilles données pouvoir se flatte d'établir le parallétisme probable de toutes esc divisions et de grouper d'une manière suffissamment justifiée dans les diverses parties de la France et au delà? Pour nous le Kimmeridge-clay de Monthéliard, si bien étudié, u'est encore que l'exception, tandis que celui de la baie de Kimmeridge en est le véritable type, comme les sables et les calcaires de l'île de Portland sont le type de l'étage qui le recouver.

M. Contejean s'est ensuite occupé de décrire 135 espèces nouvelles et de soumettre à un examen critique un certain nombre d'ancieunes. La liste générale des mollusques seulement compreud 312 espèces. Dans la liste particulière de chaque assise on trouve indiqués peu de restes de reptiles, de poissous indéterminés, de radiaires, encore moins de polypiers et pas un seul spongiaire.

Cette monographie du Kimmeridge-elay d'un point du Jura, mise en regard de celle du même étage à l'embouchure de la Seine, fait ressortir la justesse des observations paléontologiques de M. Dolffuset, comme elle, motive la réserve de ce deruier. Aussi pensous-nous que le travail de M. Contejean n'edt rien perdu de sa valeur s'il eft été erstreint au champ que ce géologue avait exploré avec tant de soin <sup>(1)</sup>.

Nous meutionnerons ici la première partie de la Monographie des polypiers jurassiques supérieurs \*\*, publiée par M. de Fromentel et qui

O L'auteur attribue (p. 118) à M. Co-quand l'idée d'avoir placé les couches de Purbeck dans la formation jurassique. (Soc. d'émul. du Doubs, 1853). Ce rapprochement appartient à Ed. Forbes, qui avait fait une étude particulière de tou!

ce petit groupe dans les localités types des côtes du Dorsetshire, et communiqué sa classification à l'Association britannique, à Édimbourg, en 1850.

Monographie des polypiers , etc. in-h° avec 7 pl. 1869. traite de ceux de l'étage de Portland aux environs de Grav (Haute-Saône). Ces fossiles, toujours calcaires, soit avec leur test, soit à l'état de moules, mais non siliceux, ont présenté 42 espèces décrites et figurées. Elles sont réparties dans 16 genres, dont 9, plus anciens que l'horizon de Portland, s'éteignent au-dessus, à divers niveaux (Peplosmilia, Rhabdophyllia, Calamophyllia, Latimeandra, Stylina, Astrocania, Thamnastraa, Isastraa, Septastraa); 3, plus anciens aussi, ne le dépassent pas (Pleurosmilia du coral-rag, Convexastraea du trias, Microsolena de la grande oolithe). Les Ilolocania qui y naissent s'y développent plus que partout ailleurs et disparaissent avec les premiers dépôts néocomiens, et 2 geures (Trismilia et Pleurophyllia), représentés chacun par une seule espèce, lui sont particuliers. Les espèces qui caractérisent surtout le Portland-stone des environs de Gray sont la Stylina intricata, les Thamnastræa dumosa et portlandica, constituant des masses considérables à un niveau déterminé. Cette faune coralligène est d'ailleurs une rareté dans cet étage.

lehthyelithes de Cirin. Si nous descendous actuellement dans la région méridionale du Jura français nous trouverons encore un gisement remarquable de fossiles, celui des poissons de Cirin, placé vers le haut du massif qui domine le Dauphiné et dont le Rhône baigne le pied. Nous avons exposé les motifs qu'avait V. Tiolière pour placer les cal-caires schistoides de cette localité dans le coral-rag et sur le paral-lèle des calcaires lithographiques de la Bavière<sup>(2)</sup>. Plus récemment M. Lory<sup>2)</sup> les a remoutés dans l'étage de Kimmeridge, au-dessus des calcaires à Nérinées et à Dicérates de la partie supérieure du coral-rag, comme on les voit en face, à Creys (1sère), où les nombreuses empreintes de plantes (Zamites Fenonis) dans les couches à poissons avec l'Exogya trigula ne peuvent laisser d'incertitude.

Dans un premier mémoire, Thiollière (3) ne citait encore que

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. VI, p. 650; 1856.

Bulletin de la Société géologique, 2 série, vol. XXIII, p. 612; 1866.

<sup>(2)</sup> Annales des sciences physiques et naturelles, publiées par la Société d'agriculture de Lyon, vol. Î., 2° série, p. 43; 1848; — vol. III, p. 111; 1850. — Bulletin de

1 4 espèces de poissons provenant de Cirin, et dont 12 avaient leurs analogues dans les calcaires schisteux de la Bavière; il y signalait en outre un petit reptile. Mais en poursuivant ses recherches il ne tarda pas à voir augmenter beaucoup la faune de cette localité intéressante, et il fit connaître sommairement ses découvertes en même temps qu'il donna la traduction d'un mémoire de M. H. de Meyer sur deux reptiles inédits de la même assise (1). Il annonça plus tard l'existence de deux autres gisements de poissons appartenant encore au même niveau : l'un dans les schistes bitumineux d'Orbagnoux, l'autre près du lac d'Armaillé. Enfin dans sa Description des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le Bugey 2, ouvrage d'une exécution remarquable, Thiollière signale la présence de 50 espèces de poissons, associées à un nombre assez considérable de débris de reptiles et de crustacés. Il cite particulièrement un Ptérodactyle déterminé par M. II. de Meyer et qui paraît être le P. secundarius.

Les poissons appartiennent à 29 genres. Les Pyenodus, Caturus et Tarissops renferment chacun 5 espèces; les Macrosemius, Lepidotus, Pholidophorus, Lepidotus, 5 le genre Belonostoma, 2; les Phoreguis, Spatholatis, Belenusobatis, Lindina, Gyrodus, Disticholopis, Notagogus, Ophiopius, Ambleomius, Collopterus, Aspidorhyahua, Mogalurus, Oipopleurus et Holochondrus, chacun une. 7 genres, établis d'après des fragments incomplets, comprendraient aussi chacun 1 espèce, dont 1 Eugandhus. En 1844, les schistes lithographiques de la Bavière avaient présenté 22 genres de poissons, comprenant 92 espèces d'. En les comparant sous ce rapport avec les couches du Bugey, on vique 13 genres de ces dernières se retrouvent en

la Société géologique de France, 2° série, vol. XV, p. 783; 1858.

<sup>(1)</sup> Seconde notice sur le gisement et les corps organisés des calcaires lithographiques, etc. in -4°, Lyon, année 1851.

<sup>(1)</sup> Première livraison, in-folio, 10 pl. Lyon, 1854. — Voyez aussi P. Gervais,

Zoologie et Paléontologie françaises, p. 533-535.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> En 1853, les poissons connus dans les calcaires lithographiques de la Bavière étaient au nombre de 130 espèces, réparties dans 31 genres. (Hist. des progrès de la géologie, vol. VII, p. 432; 1857.)

Allenagne, et qu'il y en a 1 a seulement dans l'Albe du Wurtenberg, Sur 6 1 genres en tout, 13 sont propres au Jura français. Ce travail remarquable, qui promettait une monographie ichthyologique importante et la seule que nous ayous dans notre pays, a malheureusement ét interrompue, en 185a, par la mort de l'auteur.

Les reptiles sauriens de ce gisement appartiennent à trois petitis geurres d'Homéosauridés (II. de Meyer, 1851); ce sont les genres Sopheonaurus, Atoposaurus et Ischnosaurus, les deux premiers établis par M. II. de Neyer, le troisième par Thiollère. M. P. Gervaisi'o de nouveau décrit et figuré ces fossiles (S. Thiollèri, A. Jourdani, I. Gerwaisi), « Des restes d'émydiens, dit M. Owen, rapportés aux geurres Hydropelae et Achelonia, ont été auxsi rencontrés dans ces calcaires schistoides (s. « Ce sont probablement ceux que mentionne M. Gervais comme ayant été trouvés depuis le Chelone? Meyeri, Thioll.

M. Noguks » a décrit une nouvelle espèce de Gyrodus (G. Gobini) du caleaire schisteux des environs de Seyssel, et M. Jourdan » deux nouveaux crinoides des caleaires de Cirin. L'un est le genre Pagmaerinus, qui se rapproche des Millerierinus et offre plusieurs riges partant d'un trone commun, fautre une Comatule ou Asterocoma, pourvue de dix bras très-larges. L'auteur, en rapportant ces coucles à l'Oxfort-clay supérieur, s'cloigue encore plus que Thiolière de l'opinion de M. Lory.

Dans un mémoire sur les fossiles du mont Salève, au sud de Genève. M. M. P. de Loriol a décrit et figuré ceux du coralrag de cette montagne dont tant de géologues s'étaient occupés depuis de Saussure. Il y signale 15 espèces de gastéropodes dont 5 Nérnices, 3 Gérites, a Péculombelmia, et., 15 aréphales, entre

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Zool. et Paléont. françaises, p. 458, pl. LXVI, fig. 1, 2; 1859. — Bull. Soc. géol. 2\*série, vol. XIII, p. 599; 1856.

Palarontology, p. 317, 2\* éd. 1861.
—P. Gervais, loc. cit. p. 441.

<sup>1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des

sciences, volume LVII, page 913; 1863.

(4) Revue des Sociétés anvantes, vol. V,

p. 365; 1864.

(b) Description des fossiles de l'oolithe corallienne, etc. du mont Salère, in-4°, Genève, 1866. 6 planches.

Parbeck.

autres les Diceras Deluci et Escheri<sup>(1)</sup>, la Trichites Saussurei, 3 Pecten, etc. 6 brachiopodes, 3 échinides, 1 crinoide, 9 polypiers.

La présence du groupe de Purbeck dans le Jura, entre l'étage de Portland et les premiers dépôts néocomiens, avait été annoncée par plusieurs géologues; mais c'est aux recherches de MM. de Loriol et Jaccard que l'on est redevable de la connaissance de sa faune, particulièrement développée dans la vallée du Doubs, au-dessous de Morteau près de Villers-le-Lac®. Sur une vingtaine de mètres d'épaisseur, trois petites divisions ont été établies. La plus élevée, composée de calcaires lacustres, est caractérisée par la Corbula Forbesiana, le Chara Jaccardi, le Planorbis Lorgi, la Physa wealdiana, la Valvata heliciformis; la deuxième comprend des marnes avec du gypse subordonné; la troisième présente des dolonies avec la Corbula inflexa et repose sur l'étage de Portland. De la première assise et de la troisième 27 espèces ont été obtenues : 1 crustacé ostracode, 16 mollusques gastéropodes, 7 acéphales, 2 rhizopodes, 1 plante cryptogame. 15 de ces espèces sont exclusivement d'eau douce; 2 appartiennent à des genres terrestres (Auricula et Cariclium) qui apparaissent ici pour la première fois. Les 9 autres sont des Corbules, Cérites, etc. 8 espèces se retrouvent dans les couches de Purbeck en Angleterre (Cypris purbeckeusis, Physa wealdiana, P. Bristovi, Paludina elongata, Valvata helicoides, Corbula Forbesiana, Cardium purbeckense, Chara Jaccardi) et 3 dans le nord de l'Allemagne (Neritina wealdiensis, Corbula inflexa, Gervillia arenaria). Ces couches d'eau saumâtre et d'eau douce, qui représenteraient les parties moyenne et inférieure du groupe, dans le sud de l'Angleterre comme dans le Jura, sont parfaitement concordantes avec les derniers dépôts

O Voyez un mémoire de M. A. Favre sur les Diceras. (Mémoires de la Société des sciences phys. et natur. de Genève, t. X.) On Étude géol. et paléont, de la formation d'eau douce infraerétacée du Jura, et en particulier de Villera-le-Lee. (Mên. Soc. d'hist. natur. de Genère, vol. XVIII, 1865.)

— Voyez sussi Coquand, Mémoires de la Société d'esul. du Duute, vol. VII., p. 47; 1855. Le Planorbis Loryi et la Physa weddiana sont décrits comme provenant des couches wealdiennes du fort des Rousses.

Paléontologie.

11

jurassiques qu'elles recouvrent comme avec les premiers sédiments crétacés qu'elles supportent.

Bassin da Bhin, Enfin, si du bassin du Rhône nous passons au nord, dans celui du Rhin, nous y trouverous eucore à signaler des listes de fossiles mérrées par l'A perisot dans a description géologique des envirous de Belfort <sup>10</sup>, celles particulièrement du groupe oolithique inférieur et du lias, que M. Daubrée a insérées dans son excellente Description géologique et minéralogique du département du Bas-Rhin <sup>10</sup>, et celles du lias des envirous de Laudau <sup>10</sup>.

Dans la Description géologique et minéralogique du Haut-Rhini<sup>(a)</sup>, commencée par J. Kwelhlin-Schlumberger, terminée et publiée par M. J. Delhos, l'examen de la formation jurassique occupe près de la moitié du premier volume, malgré le peu d'étendue superficielle de ses dépôts. Les listes de fossiles jointes à chacune des douze divisions, depuis le quatrième étage du lias jusqu'au Kimmerrdqe-etay, prouvent quel soin et quelle persévérance les auteurs ont mis dans leurs recherches; mais nous devous nous borner à y renvoyer le cleetor, car leur énumération aurait peu d'intérêt, même réduite à une simple expression numérique, la discontinuité des couches, dans la plupart des cas, ne permette de déduire de leurs faunes aucune généralité de quelque valeur.

Ouverges généraux. Paléontologie française. Moltançaes. Après avoir énuméré, coordonné et comparé, suivant une marche stratigraphique et géographique à la fois, les recherches paléontologiques qui, quoique plus ou moins importantes, ne s'étendaient ni à toute la France, ni à toute la formation jurassique, il nous reste à mentionner actuellement celles qui, traitant d'une classe entière d'êtres organisés, en appliquent l'étude à l'ensemble de la formation. Dans cet ordre de travaux la Paléontologie française, commencée

en 1841 par Alcide d'Orbigny, et qui comprenait les animaux

<sup>1)</sup> Mem. de la Soc. d'émulation de Montbéliard, 2\* série, vol. 1, p. 279-360.
<sup>(1)</sup> In-8\*, 1852.

" Histoire des progrès de la géologie,

volume VI, p. 703-711. année 1856.

(9 2 vol. in-8° avec une carte géologique au ;; ; , une autre au ;; el
4 planches de coupes, 1866.

mollusques et rayounés fossiles, doit être placée au premier rang. Poursuivie par ce savant jusqu'à ses derniers moments avec un zèle, une activité et une constance renarquables, cette publication a exercée une influence réelle, en encourageant les investigations des collecteurs de fossiles sur tous les points de notre passible la imprimé une vive impulsion à ce geure de rechercles, tout en les dirigeant cependant dans une voie fausse dont nous voyons heureusement les jeunes paléontologistes à éloigner de plus en plus, à mesure qu'ils examinent et comparent les faits plus attentivement et sans idées préconces.

Pour la Formation jurassique Ale. d'Orbigny a publié le tome I, qui comprend les criphalopodes <sup>10</sup>, 2 h5 espèces sont décrites et figurées, et 102, désignées comme nouvelles ou mentionnées par d'autres auteurs, devaient être reprises dans des suppléanens. De ces 3347 sèces, 106 appartiement au lisse, particulièrement an trois entre étage (35, dont quelques-unes du quatrième), 11 au deuxième et 60 au premier. Il y a 53 espèces dans foolihe inférieure, 20 seulement dans la grande ooithte et ses dépendances, 136 dans l'Oxfordelay et le sous-étage de Kelloway, où se trouve le maximum de leur développement dans toute la formation. Le coral-rag n'en présente plus que 8, l'argile de Knimmeridge 16, et l'étage de Portland 8.

Le tome II contient les gastéropodes. Malheureusement interrompu par la mort de l'auteur, il a été continué par M. G. Cotteau <sup>12</sup>. Il comprend 517 espèces, dont 118 des divers étages du lias, 96 de l'oolithe inférieure, 92 de la grande oolithe, 57 de l'Oxford-clay, 123 du coral-rag, 18 de l'argile de Kimmeridge et 13 de l'étage de Portland. Ces étaiffres, comme le fait remarquer le

11.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Terrains oolith, ou jurnus, in -8\*, a34 pl. 1842-1849. — Plus récennuent M. C. Mayer a donné une Liste par ordre systématique des Bélemnites jurnassiques et la caractéristique de 15 espèces nouvelles de divers pays, Dans cel essai de classifi-

cation, ces corps sont distribués dans trois sections: les acuarii, les canaficulati et les hastati. (Journal de conchyliologie, 3° série, vol. III., p. 181; 1863.) <sup>10</sup> A partir de la feuille 46, p. 537. 196 pl. 1859.

savant continuateur, n'ont aujourd'hui aucune signification, par suite des découvertes incessantes qui ont lieu dans toutes les directions.

Dans la Paléontologie française, continuée par le concours de plusieurs naturalistes qui se sont partagé le travail, et qui doit embrasser tout l'embranchement des animaux saus vertèbres, les mollusques gastéropodes sont actuellement l'objet des études de M. Éd. Piette, qui a publié deux livraisons comprenant le genre Alaria." M. Eug. E. Deslongehamps, qui s'est chargé des brachiopodes, venant après tant d'antres zoologistes, les a envisagés à un point de vue différent de ses prédécesseurs." Nous dirons quelques mots des généralités qu'il a données dans la première livraison et appliquées aux brachiopodes pirassiques de la France. Par leur clarté et leur simplicité elles nous paraissent propres à faciliter la connaissance de ces coquilles mieux que tout ce qu'on a jusqu'à présent écrit sur ce sujet.

L'auteur divise l'ordre en brachiopodes inarticulés, ceux dont les valves, dépourvues de charnière, peuvent glisser les unes sur les autres (Lingule, Discine, Cranie), et en brachiopode articulés, ceux dont les valves, munies de deuts et de fossettes, sont maintenues l'une contre l'autre, et qui comprennent tous les autres genres. Ces deruiers se divisent à leur tour suivant qu'à l'intérieur ils manquent d'appareil brachial, comme les Productus, les Chonetes, les Strophalosia, qu'ils sont pourvus de grandes épines tubuleuses au dehors, on bien qu'îls sont privés de ces appendices, comme les Orthis et les Leptana. Tous les genres de cette division sans appareil brachial sont éteints.

Les geures munis de cet appareil, qui sont alors les vrais brachiopour M. Deslongchamps, autant de familles naturelles, qui ont chacune pour type les Bhyuchouelles, les Térébratules, les Thécidées et les Spirifers. Le tableau suivant résume cette classification appliquée aux brachiopodes jurassiques.

<sup>(1)</sup> a livr. 24 pl. 1864-1866. — 1 5 livr. 60 pl. 1862-1864.

TABLEAU SYNOPTIQUE MONTRANT LES CARACTÉRES DIFFÉRENTIELS DES FAMILLES DE BRACHIOPODES JURASSIQUES.

|                                                                                         | Townson.                  | brus, aon condées                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| formé da  <br>Sramkaséta                                                                | les libr                  | Appareil brachial formé da<br>deux lamelles libres, con-<br>tournées en spirales                                                 |
| parell brachial forme de deux lamelles libres, cou- "Tisimarrouneirs.                   | of list<br>of libra       | Appareil brachial forms de<br>deux lamelles libres, con-<br>dees.                                                                |
| formés<br>pisquées,<br>pritie avec<br>rds de la                                         | compl<br>on par<br>a bord | Apparail brackial formal<br>da lamelles compliquées,<br>confendues en partie avec<br>le fend at les bords de la<br>petite valva. |
| Appareil brachial aul   Smoraoachteita                                                  | in in                     | Appareil brack                                                                                                                   |
| Petite valva directe: Pédoncale d'ettathe sal Cassanies                                 | tache                     | Pédoncale d'4                                                                                                                    |
| Pédoacula très-court] * Duscrepéns                                                      | - court                   | Pédonenle très                                                                                                                   |
| doneule tribelong, per-<br>mettant à l'entemble des "Lasottanies<br>mouvements élendus. | ensemi<br>casemi          | Pedoucule très-long, per-<br>mettant à l'ensemble des<br>mouvements-lènndus                                                      |

Total Control

En décrivant les espèces, l'auteur, loin de s'égarer dans les dénominations et les distinctions infinies si facilement créées par les conchyliologistes, s'attache au contraire à grouper les formes les plus voisines autour de certains types bien caractérisés pris comme terme de comparaison, et trait eainsi son sujet d'une manière plus philosophique et plus utile pour l'avenir de la science. Les cinq livraisonspubliées comprennent, outre les généralités, la description des espèces du las et d'une partie de l'oultite inférieure.

Bryetonies

Les mollusques bryozoaires de la formation ont été, des 1854, l'Objet d'un travail tout spécial de Jules Haime<sup>10, ar</sup> Plusieurs de ses étages, dicil, sont particulièrement riches en debris de cette classe, et c'est à leur présence que certaines conches des environs de Caen doivent le nom de calcaire à polypières, alors qu'on les confondait avec es derniers organismes. Malgré leurs dimensions très-restreintes ils jouent done un rôle important dans la faune de cette période, et par conséquent lis méritent Elatention des géologues aussi bien que des paléontologistes. J. Haime a douné lui-même le résumé sommaire de son mémoire d'une manière si complète que nous ne pouvons mieux faire que de le reproduire ici.

Tous les types décrits se rattachent à celui des tubulipores et comprennent 6 : espèces, réparties dans 19 genres (7 Stomatopores, 5 Proboscines, 1 Idmonée, 1 Térréhellaire, 5 Bérénicées, 1 A Diastopores, 1 Réticulipore, 8 Spiropores, 1 Entalophore, 1 Fasciculipore, 2 Apseudésies, 3 Théonées, 1 Lichénopore, 1 Constellaire, 4 Hétéropores, 1 Chilopore (nov. gen.), 3 Neuropores, 1 Aranthopore, 1 Sémetis), Tous ces genres, hormis un Chilopora, ont des représentants, soit dans la formation crétacée, soit dans le terrain tertaire, ou dans la faune actuelle; quelque-suns paraissent remouter jusqu'à la période silurieume. Les 61 espèces sont réparties dans quatre étages seulement de la formation : le lias inférieur, Toolthe inférieure, la grande oolithe et l'argile d'Oxford, 3 espèces sont par-

<sup>(1)</sup> Description des bryozonires fossiles Société géol, de France, 2° série, vol. V. de la formation jurassique. (Mémoires de la p. 157, 6 pl. 1854.)

ticulières au premier, 13 au denxième, 33 au troisième; 11 sont communes à ces deux derniers, et une seule existe dans le quatrième. On n'en connaissait encore ui dans le lias moyen ni dans le supérieur, mais un Stomatopore avec une Bérénicée sont signalés dans le coral-rag, et une autre Bérénicée dans l'étage de Kimmeridge. Ces chiffres d'ailleurs ne comprennent que les espèces bien étudiées et bien déterminées.

Malgre l'accumulation des individus dans quelques localités, le nombre des bryozoaires jurassiques est donc assez restreint; et, bien que les recherches futures doivent en accroître le chiffre, il restera sans doute toujours fort au-dessous de ce que nous verrons dans la formation crétacée. Les operculés, qui sont dans cette dernière en si grande quantité, manquaient presque complétement pendant la périodo jurassique, où deux espèces douteuses d'escaridés ont soulement dé critées.

Ce travail, l'un des deruiers auxquels J. Haime ait attaché son nom, et qu'il a fait entièrement seul, donne l'idée la plus complète de son excellent esprit scientifique, de la justesse de ses observations, de sa critique impartiale comme d'une indépendance et d'une modestie qui peuvent être proposées en exemple aux jeunes geus qui débutent dans la science.

La classe des polypiers jurassiques a pris rang dans la nouvelle publication de la Palironologie française par le concours de MM. de Fronnentel et de Ferry, qui ont domie trois ivarisous. © compreuant les genres Discoeyathus, Trochosyathus, Trochosmilia, Epismilia, Pleuromilia, Trismilia, Peplosmilia, Blastosmilia, Ezosmilia, Cyathophyllia, Leplophyllia et Montlicaultia, représentés par 83 espèces décrites et figurées.

La flore jurassique de la France est encore peu riche, comme on a pu en juger par ce que nous avons dit de quelques localités où ont été découverts des végétaux fossiles. Toute généralité à leur Végetant

<sup>(1)</sup> Avec 36 planches, 1865-1866.

égard serait eucore peu motivée, et nous renverrons le lecteur à l'excellent article l'égéaux fassiles qu'à publié M. Ad. Bronguiart en 18th q<sup>10</sup>. M. Pomel, qui avait signalé 1 le sepèces de plantes dans le lias du département de la Moselle (algues, fougères, cycadées, conifères) (10), a publié depuis une note intitulée: Matériaux pour gerrir à la flore fossile du terrain jurassique de la France) (20), dans la quelle il rappelle d'abord le petit nombre d'espèces commes, qui s'elevaient à peine à 20, et en indique ensuite 20 dans le coral-rag du département de la Meuse (fougères, cycadées, conifères), 8 ou 10 de Morestel (lébre) et de Seyssel (Ain), Ce sont aussi des algues, des cycadées et des conifères. Les calcaires de Châteauroux ont offert, en outre, des fougères et des nayadées.

L'auteur décrit les espèces dans chaque famille et chaque genre, en rappelant les localités d'où elles proviennent. Ainsi, parmi les algues, il y a 6 espèces de Granularia (Spharococriter pars), dont 5 sont du lias de la Moselle et 1 de l'oditile de Chiteauroux; 6 autres espèces sont étrangères à la France; il y a en outre 2 Tympanophora, dont 1 de Saint-Mihiel et 1 de Seyssel, puis 6 étrangères, Parmi les fougères il y a 1 Lacoptoris, 3 Sachypteris, 5 Sphenopteris, 3 Dirropteris, 6 Peropteris, 1 Chahropteris, 1 Compopheris, 1 Ese ycadées, qui out joué un rôle si important dans la végétation de cette période, sont comparativement encore peu représentées chez nous. On compte cependant 5 espèces de Crosocamia (Zamia et Zamites auct.), 4 Pa-lezzamia, 1 Zamites et le Cyclozamia insignis de Seyssel, 2 Temiophylum (Miksonia auct.), v. Ulorpermum, 1 Bucklandia et 3 Echmostipes de gisement incertain.

Les conifères, qui datent des périodes anciennes, se montreut assez nombreuses aussi dans les couches jurassiques; mais, avant que

<sup>(</sup>i) Dictionnaire universel d'histoire naturelle, vol. XIII, p. 152-156; 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. géolog. de France, 2\* série. vol. III, p. 652; 1846.

<sup>&</sup>quot; Amtlichter Bericht, etc. Rapport of-

ficiel de la réunion de la Société des naturalistes d'Allemagne à Aix-la-Chapelle en 1847, publié en 1849. Section de géologie, p. 194 à 146 du rapport.

M. Pomel s'eu occupăt, il ne semble pas qu'on en ait observé en France. Ce paléontologiste en a découvert un certain nombre d'espèces et a fait connaître les caractères des organes reproducteurs. Il établit le nouveau geure Moreania, en réunissant des plantes dont on avait fait des geures particuliers, tantôt avec les organes de la fructification, tantôt avec les tiges ou bien avec les Geuilles. 8 espèces sont signalées en France et 35 autres avaient été rapportées aux genres Brachphyllum, Copressins, Thuise, Plauphyllum, Pachyphyllum, Taxoidea, etc. Les nayades ont fourni : 1 Caulinia de Châteauroux, plusieurs espèces inédites du lias, 1 Amphino, 1 Preisaleria ou Zoutries oblongifiels et d'autres de classe incertaine.

Cette flore jurassique de la France, quoique bien imparfaitement connue, ne diffère pas d'ailleurs essentiellement de celle qui, dans le même temps, végétait dans d'autres parties de l'Europe. Les cycadées et les conifères prirent alors un développement renarquable, mais les premières out diminué plus sensiblement que les secondes dans les périodes suivantes, au point de finir par disparaître tout à fait de nos régions pour émigree au Sud; tandis que les conifères out persisté, même dans la partie nord de l'hémisphère, où elles règnent enrore. La simplicité de la flore secondaire est tout à fait particulière lorsqu'on fait abstraction de son commencement et de sa fin. I'un manifestant des caractères qui passent à ceux de la flore ancienne, l'autre montrant une tendance vers les flores sécondes.

Enfin, ce que nous avons dit, en terminant le tome VI de l'Histoire des progrès de la géologie, de l'impossibilité d'établir des lois un pen générales sur la faune, ou mieux sur les faunes jurassiques de la France, est encore vrai aujourd'hui malgré le développement incessant de la science, et mieux vant nous arrêter ici que de prétendre poser des principes qui seraient démentis demain par de nouveaux faits.

## S 3. PAUNES ET PLORES CRÉTACÉES.

Observation générales.

akanmine

Les saunes crétacées de la France, quoique très-riches et trèsvariées, ont donné lieu à moins de travaux particuliers que les faunes jurassiques, pendant la période qui nous occupe, parce que la publication de la Paléontologie française absorbait en quelque sorte tous les matériaux au fur et à mesure de leur découverte. Comme précédemment, nous énumérerons d'abord les trayanx de détail on partiels, en nous conformant à l'ordre stratigraphique et géographique adopté dans le tome IV de l'Histoire des progrès de la géologie et dans un ouvrage plus récent où nous avons introduit des modifications en rapport avec les données acquises depuis 1851 (1). Nous renverrons également le lecteur à cette dernière publication pour un exposé sommaire de la distribution des dépôts crétacés à la surface de notre pays, leur arrangement par zones et par bassins, ainsi que pour les tableaux de la classification des couches dans chacun d'eux. Le groupe inférieur ou néocomien n'est très-compliqué dans le bassin de la Seine que vers sa partie orientale, des environs de Bar-le-Duc à Auxerre, dans les départements de la Meuse, de la Haute-Marne, de l'Aube et de l'Yonne. Au nord et au sud, il s'atténue de plus en plus, pour disparaître aux environs de Vouziers, d'une part, et de Sancerre, de l'autre. Dans la vallée du Bray, le soulèvement et les dénudations ont fait affleurer les couches à Exogyra sinuata, qui n'ont qu'une faible épaisseur, et des sables ferrugineux du groupe wealdien, qui représentent la base de tout le système. Dans la falaise du cap de la Hève, quelques assises de sable ferrugineux en sont probablement un rudiment, et dans le bas Boulonnais, sa présence entre le gault et le groupe de Purbeck est encore peu accusée par ses fossiles, si même il existe.

Un travail publié en commun par MM. Leymerie et Deshayes (2)

(1) Géol. et Paléont. p. 600; 1866.

(1) Mém. sur le terrain crétacé du dép. de l'Aube, contenant des considérations générales sur le terrain néocomien, 2° partie. (Mém. Soc. géolog. de France, 1" série. vol. V, p. 1-34, avec 18 pl. 1843.) a fait connaître : dans la craie proprement dite du département de l'Aube, 54 espèces de fossiles, dont 9 nouvelles; dans les argites tégulines et le grès vert (gault et couches à Plicatules et à Exogyra sinuata), 1,45, dont 38 nouvelles; dans les argites astréemes et le caire à Spatanque on néocomien proprement dit, 157, dont 86 nouvelles : ce qui fait en tout, en tenant compte des espèces communes, 366 espèces, dont 113 nouvelles, qui pour la plupart sont restées dans la science. A l'égand des trois dernières divisions, les auteurs ont eu la bonne fortune de traiter un sujet paléontologiquement neuf pour nous; ils ont fixé les incertitudes qui régaient depuis longleungs à cet fégard et montré l'identité de cette faune néocomienne avec celle du grès vert inférieur d'Angleterre, au Nord-Ouest, comme avec celle du calcaire janne et des marnes bleuse de Neufethalet), à l'Est.

Ce travail et celui de M. Cornuel sur le même sujet dans le département de la Haute-Marne, aux environs de Vasy or, out été la base et le point de départ de tout ce qui s'est fait depuis; ils out en ainsi l'un et l'autre un incontestable mérite. Bien que, sous le rapport paléoutologique, le second fût moins étendu et moins complet que le premier, son auteur arrivait un même résaltat par la distribution des espèces fossiles dans ses divisions (gault, argiles à Phicaules, argiles outréemes, calcaires et marnes jaunes à Spataque, marnes béues), où il indiquait en outre des restes de crustacés, de poissons et de reptiles (Ichthyosaures, Plésiosaures et Émydes).

M. Cornuel a a signalé aussi, dans le calcaire néocomien de Vassy, divers ossements d'un reptile appartenant à l'ordre des dinosauriens, qui aurait eu 7 mètres de long, et qu'il désigne sous le nom d'Heterosaurus.

Plus tard il découvrit, dans le même gisement, deux portions de mâchoires d'un autre reptile, rapproché du Gavial à cause de

<sup>(9)</sup> Mém. sur les terrains crétacé supérieur et suprajurassique de l'arrondissement de Vassy. (Mémoires de la Société géologique

de France, volume IV, page 229; 1841.)

(1) Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. VII, p. 702; 1850.

leur forme allongée, mais qu'il hésitait à placer avec les Steneosaurus et les Streptospondylus, tout en proposant pour lui le nom spécifique de vassiacensis (1).

En s'occupant ensuite des animany microscopiques découverts dans les plaquettes calcaréo-sableuses de la partie supérieure de l'argile ostréenue, le même paléontologiste (2) a fait connaître 4 espèces de Cythérées avec de nombreuses variétés et auxquelles d'autres ont été ajoutées plus tard (3). Les rhizopodes de la même assise sont, quant aux individus, moius nombreux que les ostracodes. Il en décrit et figure 20 espèces, dont 12 stichostègues (Nodosaires, Dentalines, Marginulines, Planulaires), 6 hélicostègues (Cristellaires, Lituoles, Operculines , Rotalines), a énallostègues (Textularia). Mais nous ne pouvons, dans l'état actuel de la science, nous associer aux considérations ingénieuses de M. Cornuel sur la répartition, soit géographique soit stratigraphique, des rhizopodes crétacés, car elles sont évidemnient prématurées. Il faudra de longues études comparatives sur des masses considérables de roches et sur une infinité de points, avant que l'on puisse hasarder quelques probabilités à leur égard, et les travaux récents de M. Terquem, dont nous avons parlé, justifient complétement ces réserves.

Le Catalogue des coquilles de mollusques, des entomostracés et des rhicipodes du terrain crétacé inférieur de la Haute-Marne bo complète les listes antérieures de M. Cornuel, et montre la distribution de 22g espèces de mollusques (2g céphalopodes, 36 gastéropodes, 164 bivalves) dans les quinze conches ou assises du groupe, dont cinq seulement ont une importance paléontologique réelle. Le fer géodèque, qui est la plus basse de ces assises, renferme 11 es-

<sup>(9)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. VIII, p. 170, avec figures dans le lexie, 1851.

Mém. Soc. géol. de France, nº série. vol. I, p. 193, 1 pl. 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mém. Soc. géol. de France, 2º série. vol. III, p. 211, 2 pl. 1848.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> Nous nous sommes assuré que ce fossile n'appartient pas à ce genre, qui, jusqu'à présent du moins, ne descend pas dans le terrain secondaire.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. VIII, p. 430; 1851.

pèces; le calcaire à Spatangue et les marnes jaunes, 167; les argiles ostréennes, 30; les argiles rouges, 52; les argiles à Plicatules, 58. Un certain nombre de céphalopodes, de gastéropodes et de lamellibranclies passent dans le gault au-dessus. Nous reproduirons ce que dit M. Cornuel des espèces les plus caractéristiques de ses principales divisions, parce qu'elles ont servi pour préciser des niveaux restés jusque-là incertains dans d'autres parties du bassin. Ainsi, dans la marne calcaire bleue et le calcaire à Spatangue, se montrent surtout l'Exogyra Couloni et ses variétés, subsinuata et falciformis, dans toute la hauteur de l'étage; les variétés dorsata et aquilina existent à la partie supérieure; puis viennent le Nautilus pseudoelegans, la Panopæa neocomiensis, la Rhynchonella depressa, la Terebratula semistriata. Dans l'argile ostréenne ce sont l'Ostrea Leymeriei et l'Exogyra subplicata; dans l'argile à Plicatules, l'Exogyra sinuata, la Terebratula sella, la Plicatula placunea, le Pecten interstriatus, la Terebratella Astieriana, et, vers le haut, les Ammonites Deshayesi et Nisus.

La ouième assise de la série néocomienne de la Haute-Marne, placée au-dessous de l'argile rouge et par conséquent des argiles à Plicatules, a offert encore à M. Cornuel <sup>10</sup> des coquilles des genres Bulime, Paladine, L'iné et Cyclades, sans mélange d'aucune coquille marine. Des ossements de Plésiosaures auraient été rencontrés dans le même dépôt, qui, à Sermaise, a présenté à M. Hébert des Unió différents de l'U. Martini, auquel M. Cornuel avait rapporté l'espèce des autres localités <sup>20</sup>

Ce dernier paléontologiste a trouvé récemment dans les minières ouvertes à peu de distance au sud-ouest de Vassy, et associés avcc des lignites et ces mêmes coquilles d'eau douce, une noix de Quercus ou gland, des cônes, des graines et des débris de 4 espèces de Pins (P. submarginata, rhombijera, graciiis et appera, le P. elongata d'Orb. provenait d'un autre gisement), des graines et des rameaux de Thuya <sup>[M]</sup>.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XII, p. 47; 185h.

 <sup>1</sup>bid. 2 sér. vol. XII, p. 48; 1854.
 1bid. 2 série, vol. XXIII, p. 658,
 pl. 1866.

Dans le département de la Meuse, au-dessus des marnes noires et du fer géodique à peu près sans fossiles, les calcaires néocomiens renferment, suivant M. Buvignier<sup>21</sup>, quelques polypiers, le Tozauter complanatus, l'Holaster L'Hardyi, quelques crustacés, 6 Serpules, 98 acéphales monomyaires et dimyaires, 8 brachiopodes, 35 gastéropodes, 8 céphalopodes (Immonies bidéhotomus, cryptocerus, radiatus, Nautilus plicatus, noccomiensis, pseudo-elegans, des Belenmites), 6 ou 7 poissons, des ossements de Tortues, de Plésiosaures (?), d'Ichthyosaures, d'autres repilies et même d'oiseaux (?).

Les argiles ostréennes, qui viennent au-dessus, ont offert à pêu près le même nombre d'espèces que dans la llaute-Marne, mais plusieurs d'entre elles sont fort différentes, Ainsi des h' Térébratules citées par M. Boviguier, aucune n'est mentionnée par M. Cornuel. Dans les argiles à Plicatules, que le premier de ces géologues sépare du groupe néocomieu pour les rattacher aux sables verts du gault, il signale des plantes monocotylédones et dicoty-lédones, quelques objuèrs, des bryozoaires, des Serpules, 27 acéphales, 5 Térébratules, 5 gastéropodes, 3 Hamites, 2 Tazoceras, 2 Angioceras, 6 Anmonites parmi l'esquelles on en remarque caractéristiques du gault, quelques débris de poissons et de sauriens. La comparaison de cette liste avec celle de l'assise correspondante du département de la Haute-Marne montre, comme pour les précédentes, des différences assez prononcées.

Si nous redescendons au sud de notre point de départ, nous verrons que la faune néocomienne du département de l'Yonne a fourni de nombreux matériaux, rassemblés vers le même temps par MM. Lajoye <sup>[5]</sup>, de Longuemar<sup>[5]</sup>, Cotteau<sup>[6]</sup>, Robineau-Desvoidy<sup>[5]</sup>, et

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Statist, minéral, et géol, du départ, de la Meuse, p. 471.
<sup>(3)</sup> Bull, Soc. géol, 1" série, vol. X, p. 22;

<sup>1838; —</sup> vol. XI, p. 24; 1839.

(2) Études paléant, des terrains de la rive

gauche de l'Yonne, avec atlas et 9 pl. de fossiles, 1843.

<sup>(6)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. lt, p. 89; 1845. — Catal. méthod. des échinides, etc. (Bull. Soc. des sciences natur, de l'Yonne, 5° année, 1851.)

<sup>(</sup>b) Mémoire sur les crustacés du terrain néocomien, etc. (Bull. Soc. entom. de France, 2' série, vol. VII, 2 pl. février 1849)

par nous-même(1). Plus tard M. Cotteau a publié le prodrome des mollusques fossiles de ce département, dont nous avons déià parlé (ci-dessus p. 116). MM. Raulin et Leymerie (2) ont donné, pour les trois principaux horizons du groupe dans ce pays, des listes de fossiles plus étendues que les précédentes. Ainsi le calcaire à Spatangue a fourni près de 400 espèces, réparties dans 148 geures: 9 spongiaires, 52 polypiers, 40 échinides, 16 bryozoaires, 153 bivalves, 87 gastéropodes, 5 céphalopodes (Ammonites cruptoceras, Leopoldinus, asper [radiatus], Nautilus pseudo-elegans, Belemnites Beaudouini), 2 Serpules, 29 crustacés et 2 poissons. Mais il est douteux que les 16 espèces de Homards et la plupart des autres genres de Robineau-Desvoidy supportent mieux un examen sérieux que ses Gebia et son Xantho. Sauf cette remarque, on peut admettre, avec les auteurs, que la liste des fossiles du calcaire à Spatangue du département de l'Yonne est, en ce moment, celle qui donne la meilleure idée d'une faune locale de cette période.

Les argiles ostréemes et les lumachelles ont présenté 53 espèces, presque toutes à l'état de moules, nombre qui diffère peu de ceux des dépôts précédents. Quant aux argiles à Plicatules, placées au-dessus des sables et des argiles bigarrés, et que les auteurs éparent du groupe nécomien pour les ranger dans leur étage des sables verts, elles sont toujours caractérisées par l'abondance de l'Exogyas sinuata, et ont offert 77 espèces, dont sô céphalopodes. L'abondance de ces derniers, la rareté des polypiers et l'absence d'échinides foruent un contraste frappant avec la faume du calcaire à Spatangue et préparent ainsi l'apparition de la faume du gault.

M. Cotteau, qui devait naturellement porter son attention sur les échinides de ce département et avait, une première fois, traité de ceux du groupe néocomien, est revenu plus tard sur ce sujet en

<sup>(9)</sup> D'Archiac, Mém. de la Société géol. de la de France, vol. III., p. 287; 1839; 2° sér. vol. II., p. 17; 1846; — Hist, des progrès p. 4:

de la géol. vol. IV, p. 297-306; 1851.
<sup>69</sup> Statist. géol. du départ. de l'Yonne, p. 418; 1858.

modifiant ses premiers résultats. Il a fait voir que les 3½ espèces définitivement admises étaient réparties dans 22 genres, dont to seulement existaient déjà dans la formation jurassique (Cidaris, Bhabé-ocidaris, Hemicidaris, Pseudodiadena, Acrocidaris, Hemipedina, Hobeteppus, Echinobrissus, Clypeopgus, Pgyurus); mais, à l'exception du genre Cidaris, le plus ancien de tous et qui est encore représenté dans les mers actuelles, les autres n'ont qu'une faible durée et disparaissent successivement pendant l'ère crétacée, où 1 2 se montrent pour la première fois (Cyphosoma, Goniopgus, Codiopsis, Pammechinus, Salenia, Peltastes, Pyrina, Nucleolithes, Phyllobrissus, Botropoggus, Holaster, Tacaster (Echnopatagus). Aucune espèce me passe d'une formation dans fautre.

Dans son Catalogue raisonné des échisides fossiles du département de Tube "a", le même paléontologiste a déterminé 55 espèces crétacées, savoir : 2 de des calcaires nécocomiens, dont une seule, le Cidaria Lardyi, remouterait plus haut, 5 dans les couches à Plicatules, 5 dans le gault, toutes particulières, 9 dans le groupe de la craie tuffeau inférieure; 1 dans la partie supérieure et 12 dans la craie blanche. L'Echinospatagus cordiformis (Tocaster complanatus, Ag., Spatangus retuus, Lam.), les Pseudodiadema Bourgueti et roulure, caractérisent la partie moyenne des calcaires nécocmiens ou à Spatangue; l'Echinospatagus Ricordeanus (Taxaster), la partie supérieure.

De son côté, M. de Fromentel, qui a étudié spécialement les polypiers de ce même groupe dans les départements de l'Yonne et de la Haute-Marne, en a décrit et figuré 10 es péces <sup>30</sup>, et, dans son Catalogue raisonné des spongitaires <sup>30</sup>, il mentionne, et représente en partie, 50 espèces de ces corps, distribuées dans 21 genres, dont plusieurs sont nouveaux et avaient été proposés par lui dans son Introduction à l'étude des éponges fossiles <sup>30</sup>.

<sup>(</sup>i) Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. XX, p. 361; 1863.

<sup>1</sup> In-8°, 9 pl. Troyes, 1865.

Description des polypiers de l'étage

néocomien, etc. in-8°, 10 planches, 1857.

19 Bull. Soc. des sciences nat. de l'Yonne,
4 pl. 1860; à part, 1861.

<sup>1</sup> Mem. Soc. Linn. de Norm. 1859.

Gault

En poursuivant est horizon dans les départements de la Nièvre et du Cher, nous avons donné quelques listes de fossiles de l'étage principal du groupe qui vient s'y terminer<sup>10</sup>. Enfin les affleurements du pays de Bray n'ont guère fourni que l'Exogyva sinuata de sa partie supérieure et quelques plantes au-dessous <sup>20</sup>.

Nous avons aussi donné, de la faune du gault dans le nord de la France, des listes assez nombreuses, telles que celles de Wissant (Pas-de-Calais), des Ardennes et de Varennes (Meuse) (1). M. Gosselet(4) paraît avoir retrouvé quelques fossiles de cet horizon près de Vignehies (Nord), c'est-à-dire sur le prolongement de ceux que nous connaissions aux environs d'Ilirson (Aisne) et se rattachant sans doute à certains gisements de caractères mixtes indiqués depuis aux environs de Mons. Dans leur Statistique minéralogique et géologique du département des Ardennes 5, MM. Sauvage et Buvignier ont encore inséré des listes de fossiles du gault, où ils signalent d'abord des fougères arborescentes, des fruits de conifères, quelques spongiaires, puis des polypiers et des bryozoaires décrits par II. Michelin (6), entre autres la Turbinolia conulus (Trochocyathus). Ils mentionnent également 5 échinides, parmi lesquels le Micraster cor-testudinarium se trouve sans doute par erreur, 5 crustacés, 4 Serpules, 48 bivalves, 20 gastéropodes, 24 céphalopodes, dont 10 Ammonites, qui impriment à cette faune son caractère particulier. Mais on peut supposer que les auteurs y ont aussi compris : d'une part, les fossiles de quelques rudiments de grès vert appartenant à l'étage néocomien supérieur, comme le prouveraient l'Ostrea Leymeriei, l'Exogyra sinuata, les Terebratula prælonga, faba, tamarindus; et, de

O P'Archiac, Mém. Soc. géologique de France, 2° série, vol. II, p. 10 et suiv. 1846; — Hist. des progrès de la géol. vol. IV, p. 318-332. — V. Raulin, Mém. sur la constit. géol. du Sancerrois, 1847.

Hiet, des progrès de la géol. vol. IV, p. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> D'Archiae, Mêm. Soc. géol. vol. III,

Paléontologie.

p. 264, 282, etc. 1839. — Histoire des progrès de la géologie, vol. IV, p. 258, 264, 266; 1851.

<sup>(6)</sup> Bull. Soc. géol. 2° série, vol. XVI, p. 124; 1858.

<sup>(\*)</sup> In-8\*, p. 367; 1849.

<sup>1)</sup> Iconographie zoophytologique, p. 1, pl. 1, 1840.

l'autre, des espèces du grès vert supérieur, telles que le Pecten asper, la Terebratula lyra, etc. La liste qu'a donnée M. Buvignier pour le département de la Meuse <sup>(i)</sup> est plus étendue encore et présente absolument les mêmes caractères généraux.

M. Cornuel, dans le département de la Haute-Marne, et M. Leymerie, dans celui de l'Aube, ont également contribué à faire connaître la richesse de cette faune. M. Raudin<sup>10</sup>, dans le département de l'Yome, a recueilli s' 61 espèces, dont 38 céphalopodes, comprenant 36 Amonites, montrent la persistance du caractère de cet ensemble d'organisme où les bivulves et les gastéropodes sont à peu près en même nombre, tandis que les radiaires et les polypiers sont, comme parfout, d'une extrême rareté.

Sur les rives de la Loire, aux environs de Cosne et de Saucerre, M. Ébray<sup>30</sup> a fait remarquer la présence de ces mêmes fossiles, qu'ont aussi mentionnés Graves dans la dépression du pays de Bray<sup>30</sup>, et Lesueur au cap la lèvre, près du llavre<sup>30</sup>. Dans cette dernière localifé M. Dollfus a cité les Amuonies inflatus, Hugartianus, Mayorianus, Deluci, auritus, splendens, latidoratus, l'Arca fibrous et l'Înoceranus concentricus<sup>30</sup>. Ce dernier paléontologistely a décrit sous le nom de Trigonis hera une espece nouvelle trouvée dans ce rudiment du gault, au-dessus du poudingue ferrugineux et du sable micacé avec Ezogyar sinuata représentant aussi en ce point l'étage nécomien à Piletatules.

Des restes d'une Tortue marine, à laquelle Valenciennes a donné le nom de *Palaochelys noremcostatus*, paraissent avoir été trouvés dans cette assise crétacée du cap la llève<sup>is</sup>. L'espèce qui aurait

- (1) Statistique géol, el minér, du départ. de la Meuse, in-8\*, p. 521; 1852.
  (2) Statistique géol, et minér, du départ. de l'Yonne, p. 472; 1858.
- Bull. Soc. géolog. 2\* série, vol. XIV, p. 809; 1857; vol. XV, p. 379; 1858; vol. XVI, p. 606; 1859.
  - " Hist. des prog. de la géol. IV, 275.
- Noyez Histoire des progrès de la géologie, vol. IV, p. 277.
- togre, vol. IV, p. 277.
  (6) Bull. Soc. géol. de France, 2\* série, vol. XX, p. 221; 1863.
- <sup>(7)</sup> Ibid. 2\* série, vol. XX, p. 230, planche II, 1863.
- (N) Comptes rendus de l'Acad. vol. LVI.
  p. 318; 1863.

g côtes au lieu de 8, comme toutes les tortues actuelles, semble tenir à la fois des *Trionyx* et des véritables Chélones marines.

Il serait, on le conçoit, superflu de répéter, pour les deux groupes crétacés supérieurs, l'indicatiou des ouvrages de géologie descriptive que nous venons de rappeter et où des listes de fossiles out été insérées; il nous suffira d'y renvoyer le lecteur, et nous passerons aux travaux plus particuliers dont les faunes de ces deux divisions ont pu être l'objet.

Ch. Léveillé, qui était appélé par ses fonctions administratives tantôt sur un point du territoire, tantôt sur un autre, a marqué pour ainsi dire chacune de ses stations par une découverte paléon-tologique. Ainsi nous l'avons vu signaler et décrire les fossiles carbonifères des envirous de Tournay, nous le verrons tout à l'heure faisant comaître le premier un type remarquable de céphalopodes de la Provence, et sa fin prématurée l'a seule empêché de publier lui-même les richesses plus cousidérables qu'il avait recueillies dans une petite couche crétacée du Hainaut et de la Flaudre, s'étendant depuis Tournay jusqu'aux environs de Bavay, et désignée sous le nom local de souria. Cest une marne passant à un poudingue ferrugineux et glauconieux, de quelques mètres d'épaisseur,

appartenant au second groupe de la formation.

Ayant été chargé par la Société géologique de l'examen des fossiles provenant de cette couche et que lui avait légués Léveillé, nous avons pu y distinguer 186 espèces, dont 176 bnt été déterminées et nomées. Sur ce nombre, 83 etiant connues et 94 on plus de la moitié étaient nouvelles pour la science. 

Avec 3 autres déjà décrites comme en provenant aussi, on avait 97 espèces propres à cette petite couche et recueillies par un seul observaleur. Cétait une faune locale, vivant sur le rivage de l'axe de l'Artois, après la période du gault, ou mieux de dépôts argileux, sableux et glaucoineux, quelquéosis très-puissants, longtemps méconnus des géo-coineux, quelquéosis très-puissants, longtemps méconnus des géo-

12.

Groupes de la craie tuffena et de la craie blanche,

O D'Archiac, Rapport sur les fossiles gique de France, s' série, vol. II, p. 291. du tourtia. (Mémoires de la Société géolo-13 pl. 1867.)

logues, mais dont les recherches récentes de MM. Briart et Cornet ont constaté les rapports paléontologiques avec la faune du grès vert des Blackdowns (Devonshire), qui montre aussi un ancien rivage de la même nériode <sup>(0)</sup>.

Ce qu'il y avait de plus remarquable dans les caractères généraux de cette faune litorale ne représentant qu'un laps de temps assez court, édait le développement et la variété du type des Térébratules, qui formait près d'un cinquième du total des espèces <sup>10</sup>, puis les gastéropodes, représentés par des Turbo, des Troques, des Pleurotomaires de formes également nombreuses et variées. Sur 26, 3 seulement se retrouvent ailleurs. Au petit nombre d'espèce acractéristiques des assiess inférieures du second groupe que nous y counaissions alors les suivantes out été ajoutées depuis, et sont venues confirmer nos premières déductions: Ammonites rotomagensis, veraina, Mandit, Nautilus elgans, Turriliheo cautas, Scaphise aguis, Pecten asper, Erogyra columba, Cardium Hillanum, Ostrea carinata, habionides, Terebrutula depressa, bijuitata, disparilis, Bhynchonella gallica, Terebrutula depressa, bijuitata, disparilis, Bhynchonella gallica, Terebrutula Menarii, etc. <sup>(5)</sup>

Crain Manche.

L'étage de la craie blanche, qui constitue le substratuse de tout le nord de la France, est, comme on le sait, une masse de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur au-dessous de Paris, et dans la hauteur de laquelle on avait pendant longtemps renoncé à établir des sous-divisions. À cause de son apparente homogénéité, comme de l'abiseuce de stratification distincte et bien suivie sur une certaine étendue. Cependant, par une comparaison attentive de la distribution des fossiles à certains niveaux, M. Hébert est parvenu

<sup>(</sup>i) Descript, minér, et stratigr. de l'étage infér. du terrain crétacé du Hainaut, 1867. — Voir aussi Histoire des progrès de la géologie, vol. IV, p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Les jugements dépourvus de toute critique dont plusieurs de ces espèces ont été l'objet (Prodrome de paléontologie stratigraphique, vol. II, p. 171-72) prou-

vent qu'Alcide d'Orbigny n'avait nullement étudié les fossiles de la collection de Léveillé, ce qui aurait dù lui foire mettre plus de réserve dans ses apprécia-

<sup>(3)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2º série, vol. XVI, p. 265, 43h, 6h; 185q.

à y tracer trois assises, caractérisées comme il suit, en commençant par la plus récente (1):

Il désigne sous le nom de craie à Belemnitella mucronata celle qui se voit dans les environs immédiats de Paris, puis à Dieppe, à Fécamp, à l'ouest, à Chartres, au sud, à Épernay, Sézanne et Montereau, à l'est. Elle est caractérisée par l'Ostrea vesicularis, 3 brachiopodes (Terebratula Heberti, Rhynchonella octoplicata et limbata) et des échinides (Ananchytes ovata, Micraster Brongniarti, souvent confondu avec le M. cor-anguinum, Cidaris pleracantha, serrata, pseudohirudo, etc.). D'autres fossiles, tels que la Belemnitella mucronata, la Crania parisiensis, le Magas pumilus, l'Holaster pilula, le Spondylus aqualis (souvent confondu avec le S. spinosus), quoique fréquents à ce niveau, descendent cependant plus bas. Cette assise est ellemême susceptible d'être divisée en deux parties : la supérieure, où abonde la B. mucronata et l'Ananchytes ovata; l'inférieure, où ces deux espèces tendent à être remplacées par la B. quadrata et l'A. gibba; elle affleure naturellement à la surface du sol en dehors de la précédente.

La deuxième assise est caractérisée par le Microster cor-anguinum, l'Ananchyte gibba, l'Echineconus conicus, les Cidaris septifera, hirudo, clavigera, la Lima Hoperi, le Sonodlus spinsens, la Terebratula sex-radiata, la Rhynchonella plicatilis. Au-dessous et géographiquement en dehors des allleurements de celle-ci, vient, dans la Picardie, la Normandie et la Flandre, la troisième assise avec les Microster cortestudinarium, gibbus, Leskei, Decori, l'Holaster integer, les Cidaris subresiculosa, clavigera, var. a, septifera, var. a, hirudo et un certain nombre d'espeèses qui se montraient daus l'essies précédente.

Plus bas règne, comme partout, le premier étage du second groupe ou de la craie tuffeau, caractérisé par l'Inoceramus myticioides, dans le bassin de la Seine et dans celui de la Loire, associé à l'Echinocomus subrotundus, au Discoides subuculus, etc. Ainsi, en

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2º série, vol. XX, p. 605; 1863.

l'absence de caractères pétrographiques bien tranchés, les échinides se trouveraient les fossiles les plus propres à la distinction de ces assiess. Dans les arrondissements de Louviers et des Andelys, M. Sorignet 10 a signalé, dans cet étage, près de 40 espèces, indépendamment de celles du groupe sous-jacent. La plupart d'entre elles se rencontrent d'ailleurs à l'état de moules siliceux parmi les cailloux de la surface du sol.

Dans la première partie de son Tablous des fossiles de la craie de Meudon 18, M. Hébert mentionne, parmi les animaux vertébrés, les restes de 6 reptilies. Ce sont des fragments de carapace de Tortue marine, des dents de Crocodilus Brongwiarti, d'autres rapportées au Moassaurus Camperi? puis des dents et des vertèbres du M-caracilie, de Leiodos anceps et une portion de mâchoire de l'Onchosaurus radicalis. La classe des poissons a fourni 13 espèces (Beryx levesiensis, Valencianes). Encodus lexercianis, Anaechelum? marginatum, Hypuodon lexercianis, Saurocephalus? dispar, Pycnodus parallelus, cretaceus, Corax prisidontum, Sphyroa plana, Otodus appendiculatus, Lamna subulata, Ichthyodorullihes).

Parmi les invertébrés l'auteur décrit à Scalpellum, 1 Politiques, & Serpules, 1 Vermilia, 1 Spirorbis, 1 Diruya, 3 Aptychus, 6 céphalopodes (1 Bélemintelle, 1 Nautile, 2 Ammonites, 1 Aurghorens, 1 Ilamite), tous très-rares, à l'exception de la Bélemintelle, et en mauvais état soit de moules, soit d'empreintes; enfin une douzaine de gastéropodes, également mal conservés et peu déterminables.

La craie blanche des environs de Paris a été aussi l'objet des recherches d'Alcide d'Orbigny sous le rapport des rhizopodes<sup>(3)</sup>. De Lamarck et Defrance n'en connaissaient que 3 (*Lenticula rotula*,

<sup>(</sup>i) Bull, Soc. géolog. 2º série, vol. VI, p. 443; 1849. — Oursins fossiles de deux arrondissements de l'Eure, in-8°, Vernon, 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Mém. Soc. géol. de France, 2º série, vol. V, p. 345, 3 pl. 1855. — Sur une nouvelle espèce de Scalpellum (S. Dar-

urin). (Bull. Soc. géolog. 2° série. vol. XI., p. 470; 1854.) — M. Deschiens a découvert un Ancylocerus dans la craie blanche de Nogent-sur-Seine (Aube). (Ibid. vol. X.

p. 300; 1853.)

<sup>65</sup> Mém. Soc. géol. de France, vol. IV,
p. 1, 4 pl. 1840.

Lituola nantiloides et difformis); l'auteur de la Paléontologie française en a porté le nombre à 54, dont 38 dans la craie de Meudon, 33 dans celle de Saint-Germain et 28 dans celle de Sens. q sont propres à la première localité, 2 à la deuxième, 6 à la troisième, et 23 ou près de la moitié se représentent dans la craie blanche d'Angleterre. 3 des espèces précédentes existent dans les grès verts et ferrugineux du département de la Sarthe, 2 dans la craie de Tours, 2 dans celle de Maëstricht, enfin 2 dans les dépôts tertiaires de l'Autriche et de l'Italie et qui vivent encore dans l'Adriatique (Dentalina communis et umbilicata). Parmi ces 54 espèces de la craie blanche, il y avait 20 stichostègues, 30 hélicostègues et 4 énallostègues. Toutes les déductions géographiques et stratigraphiques sur leur répartition, déductions que nous avions reproduites ainsi que celles de M. Cornuel, doivent être regardées aujourd'hui, les unes comme prématurées, les autres comme avant été démenties par des observations subséquentes.

La faune du calcaire pisolithique, dont les lambeaux recouvrent la craie blanche çà et là, est encore à décrire. Ce qui en a été dit est tout à fait insignifiant, relativement à ce que l'on sait exister. Nous signalerons seulement, d'après M. P. Gervais<sup>10</sup>, dans les calcaires du mont Aime, Près de Vertus (Marne), le Gaissilis macrorhynchus, seul crocodilien secondaire trouvé en France qui présente des vertèbres concavo-convexes comme celles des espèces tertiaires ou plus récentes. La même localité a fourni des restes de poissons du genre Pyenodus (Paleodolistum Ponsari, Heck.) et le Lates Hebert, Gerv. <sup>10</sup>. Cette faune n'a point d'ailleurs acquire un caractère secondaire bien prononcé, et il ne serait pas impossible que de nouvelles découvertes, comme celles des environs de Mons, ne vinssent modifier l'opinion q'on s'est faite à son égard.

Le premier essai relatif à la faune crétacée du bassin de la Loire, tel que nous l'avons circonscrit géologiquement, a été

<sup>(1)</sup> Zool, et Paléont. françaises, p. 431. - (1) Ibid. p. 532.

publié, en 1837 (1), par F. Dujardin, qui a indiqué trois divisions principales ou étages dans les couches de cette formation. Leurs caractères bien tranchés et faciles à reconnaître ont dù les faire conserver quant à leur ensemble. Dans l'étage inférieur, ou grès vert, il y avait peu de fossiles; dans le deuxième, ou craie micacée, il y en avait 10 ou 11 seulement; dans le troisième, ou craie tuffeau de l'auteur, il avait reconnu que espèces d'invertébrés, outre des dents de poissons et des ossements de reptiles. 44 espèces sont décrites brièvement comme nouvelles, entre autres 1 Ammonite (A. polyopsis), plusieurs Limes très-remarquables, des Peignes, 1 Baculite, 1 Volvaire (Actéonelle), etc.

Dans la seconde partie de nos Études sur la formation crétacée (2), nous avons présenté le premier travail d'ensemble qui ait été fait sur cette série géologique du bassin de la Loire. Les caractères stratigraphiques, mis dans tout leur jour par des coupes générales et particulières, sont appuyés par la liste des fossiles de chaque couche, étudiée sur divers points au nord et au sud. Ces fossiles, servant de repère pour tout le périmètre du bassin hydrographique, prouvaient, par leur comparaison avec ceux du bassin de la Seine, l'absence des deux groupes inférieurs et les différences profondes des supérieurs relativement à leurs contemporains au nord, à l'est et au sud. Les recherches ultérieures, en complétant ces premiers résultats, n'ont fait que confirmer ces singulières variations entre des faunes si rapprochées géographiquement. Les listes que nous avions données alors ont été rectifiées et complétées plus tard(5) pour les environs de Sancerre, la vallée de l'Indre, les environs de Tours, de Sainte-Maure, de Doué, de Saumur, de Blois, de la Flèche, du Mans, de Vibraye, de Saint-Galais, de la Ferté-Bernard, de Nogentle-Rotrou, de Bellême et de Mortagne. Depuis lors des recherches

géologique de France, a' série, vol. II,

<sup>(1)</sup> Mémoires de la Société géologique de France, vol. II, p. 211, 3 pl. de fossiles crétacés, 1837.

p. 1, avec carte et coupes, 1846. (9) Voir Histoire des progrès de la géo-D'Archine, Mémoires de la Société logie, vol. IV, p. 321-379.

plus circonscrites faites par MM. Triger, de Hennezel, Hébert et Renevier, ont apporté de nouveaux matériaux à cette faune complexe et fait distinguer, dans la série que nous avions établie, quelques nouveaux termes dont nous avons teau compte.

MM. Cotteau et Triger, dont nous avons déjà mentionné la belle publication sur les échinides jurassiques du département de la Sarthe, l'ont continuée pour ceux de la formation crétacée (1); mais il est nécessaire, avant d'en rendre compte ici, d'expliquer en quoi la terminologie qu'ils ont employée diffère de celle que nous avons depuis longtemps adoptée, et reproduite récemment avec quelques modifications (2). Sous le nom d'étage cénomanien, les auteurs réunissent les deux étages ou les quatre assises inférieures du groupe de la craie tuffeau. Cette dénomination a plusieurs inconvénients, qui se reproduisent aussi pour les suivantes. Lorsqu'elle fut employée, pour la première fois, par Alcide d'Orbigny, la faune type de cet horizon, celle de la couche à Scaphite de Rouen, n'était pas connue au Mans; elle avait donc évidemment un autre sens que celui qu'on lui assigne aujourd'hui, ou bien elle était fausse; et, en l'appliquant aux fossiles des collines du Maine, tels qu'on les connaissait alors, on introduisait le germe de la confusion qui existe actuellement. En effet, sous ce nom d'étage cénomanien, MM. Triger et Cotteau, ainsi que d'autres paléontologistes et géologues, comprennent et confondent au moins quatre horizons paléontologiques, tellement différents entre eux qu'il n'y a peutêtre pas une seule espèce de l'inférieur qui se retrouve dans le supérieur.

Cela posé, les auteurs décrivent, comme provenant de nos quatre assises inférieures sans distinction, assises qui, dans la classification générale, correspondent au grès vert supérieur et au second étage de la craie tufficau. 27 espèces d'échinides, dont 10 réguliers (a Gdaris, 8 Pseudodiadema) et 17 irréguliers (1 Archacia, 3 Holuster,

<sup>(</sup>i) Échinides du départ, de la Sarthe, p. 605; 1866.

3 Epiaster, 4 Hemiaster, 2 Periaster, 1 Goniopygus, 1 Peltastes, 1 Holectupus, 1 Pyrina).

Sous la désignation d'étage turonien, MM. Cotteau et Triger comprennent les deux assises inférieures du premier étage du même groupe et ils y mentionnent s'h espèces dont un tiers seulement sont des échinides réguliers (2 Cidaris, 1 Henipedina, h Gyphosoma, 1 Echinocopphus, 1 Molecolpus, 3 Discoidea, 1 Anordopgus, 1 Pyrina, 2 Cottopgus, 1 Mecholikes, 1 Cardiaster, 2 Heniuster, 1 Periaster, 1 Quelaster, 1 Micraster, 2 Echinocoma), Enfin, dans leur étage sénomies de la Craie de l'active de la Seine, comme on le verra ci-après, h es espèces d'échinides sont décrites et figurées. Ce sont: 6 Cidaris, 1 Henipedina, 7 Cyphosoma, 1 Leisoma, h Salemia, 1 Holectypus, 2 Echinocomus, 2 Pyrina, 3 Mecholikes, 1 Echinochristus, 1 Catoppgus, 1 Faujusia, 1 Conclipeus, 1 Echinocory (4 fanachytes) 3 Cardiaster, 1 Holaster, 3 Heniusiaer, 3 Micraster 1, Hynchoppgus, Les échinides réguliers font ici un peu moins de la moité du total.

H. Michelin, dans son Iconographie cophylologique, a figuré bon nombre de bryoxoaires et de polypiers des grès ferrugineux du Mans; M. Guéranger, dans son Essai d'un répretive publichtologique du département de la Sarthe 10, comme M. Millet, dans sa Paléontologie de Mains-et-Loire 9, ont donné tous les deux des listes de fossiles de la formation crétacée de ces départements, listes auxquelles nous renverrons le lecteur en leur appliquant les mêmes observations que ci-dessus relativement aux dénominations géologiques des étages, car ces dernières, ne reposant pas sur un travail stratigraphique régulier, mettent les naturalistes qui les emploient dans un véritable embarras s'ils cherchent à se rendre compte de leur valeur réelle.

O Le type d'Anenchyte de la craie de Meudon n'existe pas dans le département de la Sarthe, ce qui appuie la considération ci-après.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Le M. cor-anguinum cité provient de la craie de Chartres.

<sup>(\*)</sup> In-8\*, ±853.

M. Bourgeois da fait mieux: tout en conservant les mêmes dénominations, cé qui n'était pas nécessaire, il leur a donné du moins un sens pratique, en les définissant nettement avec des détails stratigraphiques à l'appui et en indiquant, dans son tableau, la répartition des fossiles dans sept assiese différentes. Celles-citor groupées très-naturellement, les six plus anciennes 3 à 3, et il en sépare aussi la craie de Blois et de Vendôme, comme la seule qui appartienne à fétage de la craie blanche.

Le profil du chemin de fer entre Chartres et Nogeut-le-Rotrou, qu'a si bien exécuté M. Triger, montre qu'à la hauteur de la Loupe, où il coupe obliquement l'axe du Merlerault, l'influence de cet axe a été très-prononcée. Les groupes néocomien et du gault ne l'ont pas en effet atteint; les autres sont très-réduits, et, des trois assises de la craie blanche du bassin de la Seine, l'inférieure paraît être la scule qui s'étende au delà dans celui de la Loire. C'est ce que confirme aussi la liste des fossiles cités par M. Bourgeois, soit aux environs de Vendôme, soit sur les bords de la Loire, de Chaumont à Blois, et, plus au sud, dans la vallée du Cher, fossiles qui disparaissent dès que de ces points on s'avance vers l'ouest. On v voit seulement associés des Limes, des Peignes et des Térébratules, derniers représentants de la faune précédente de la craie jaune de Touraine, qui, sortant de dessous, règne ensuite des deux côtés de la Loire jusqu'au delà de Tours. Dans cette première faune de la craie blanche au sud de l'axe du Merlerault, les céphalopodes et les Bélemnites en particulier manquent comme au nord, caractère négatif qui tendrait encore à prouver, entre les deux bassins, à ce moment, une relation directe qui dut cesser bientôt après et qui n'existait pas non plus auparavant. A partir d'une ligne tirée de Neuvy à Vierzon, les assises supérieures de la craie blanche et le calcaire pisolithique ne seraient point représentés dans le bassin de la Loire, non plus que les groupes néocomien et du gault.

Bulletin de la Société géologique de France, a' série, vol. XIX, p. 652; 1862.

En coordonnant les divisions de M. Bourgeois et ses listes de fossiles avec ce qui a été fait dans la Touraine, l'Anjou, le Maine et le Perche, ou voit que leur ensemble s'accorde avec la classification que nous avons adoptée en dernier lieu; mais nous croyons toujours récessaire de distinguer les grès et les poudingues ferrugineux ou julais à Trigonies et à Ammonites comonnensis d'avec les couches glauconieuses à céphalopodes (Turrilithes, Scaphites, etc.) au dessous, et d'avec les couches à ouracées au-dessus; de sorte que nous avons quatre assiess au lieu de trois dans l'étage céomanien de M. Bourgeois. Quant aux trois divisions de son étage turonien ou craie de Touraine, elles correspondent exactement aux nôtres. Nous ne pouvons d'ailleurs que renvoyer le lecteur au tableau des 22 espèces fossiles distribuées dans les sort divisions du département de Loir-et-Cher, tableau qui peut suggérer les remarques suivantes:

Les 6 sepères de poissons sont toutes de la craie blanche; un crustacé (Callianassa Archiaci) est très-répandu dans la craie miacete la craie jaune inférieure; il y a 2 Serpules, et des 26 céphalopodes aucun ne se montre ni dans la craie blanche mi dans les couches à ostracées; 16 gastéropodes existent particulièrement dans le premier étage du second groupe (craie jaune, micacée, etc.); c'est aussi dans cette division que se trouvent le plus grand nombre des 166 acéphales. Les 17 brachiopodes doniment dans l'assise à céphalopodes et dans la craie jaune de Tours. De 51 espèces d'échinides, la moitié à peu près appartiennent aux types réguliers, et 3 a se trouvent dans l'assise supérieure ou craie de Tours.

Gette dernière, vue dans toute son étendue, constitue un ensemble parfaitement lié dans ses diverses parties, au nord comme au sud de la Loire, caractérisé par une faune très-riche à certains égards, qui nous montre 6 Ammonites particulières (A. Requienianus, subtricarinatus, Bourgeoisianus, polyopais, Nouchianus, semiornatus), un très-grand nombre de Limes, de Peignes (P. Dujardini), de Spondyles (S. truncatus), d'ostracées; 31 espèces de radiaires échinides, une prodigieuse abondance de bryozoaires (a35 espèces), et, ce qui n'est pas moins singulier, l'absence de polypiers. Dans la craie micacée au-dessous ce sont d'autres Ammonites (A. peramplus, paplus, teresiensis, Galliennei, Decerianus, Vielbanci), des acéphales, quelques gastéropodes, quelques échinides, mais point de bryozoaires ni de polypiers. L'assise inférieure de l'étage, caractérisée par l'Inoceranus mytiloides, est la moins riche des trois et de beaucoup aussi la moins développée. Les divisions inférieures sont moins nettement limitées dans la vallée de la Loire que dans le Maine et le Perche.

A l'alseuce, ou à l'extrême rareté des Bélemnites dans le bassin dont nous parlons, on a opposé l'existence, sur quelques points du Maine et de l'Anjou, de plusieurs représentants de la famille des rudistes, qui pouvaient ainsi servir à constater certaines relations de parallélisme avec les faunes crétacées du Sud-Ouest, dans le Périgord, l'Angoumois et la Saintonge, où ces fossiles abondent; mais ces relations s'établissent infiniment mieux par la répartition des autres acéphales, des brachiopodes et des échinides, aussi très-nombreux, que par quelques rares spécimens d'Ichthyosarcolithes ou de radiolithes observés çà et là.

Nous devons signaler encore plusieurs notes particulières relatives à la faune crétacée de cette région, telle que celle de M. Alph. Milne-Edwards <sup>10</sup> sur un nouveau genre de crustacé de la famille des rainitiens, qu'il nomme Raninella. Il comprend à espèces, et le type principal est la Raninella Trigeri des gràs ferrogineux du Mans. La R. elongata provient aussi de la craie du même pays; les deux autres, de la craie supérieure de Maëstricht, étaient connues sous les nons de Notocorquets Mullerie et d'Eumorphocrytes sculptou.

Dans ses Mélanges paléontologiques (n), M. Pictet a élucidé une question qui se rattache particulièrement aux grès ferrugineux du Mans: c'est la question relative à l'Ammonites cenomaneusis, caracté-

<sup>(1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des 31 Mémoires de la Société phys. d'hist. sciences, vol. LV, p. 492; 1862. naturelle de Genère, vol. XVII, 1863.

ristique de ces mêmes grès et qui, depuis que nous l'avions signalée, avait été l'objet d'une multitude de méprisse, confondue tantolt et l'Ammonites rotomagensis, tantôt avec l'A. Vielbanei, ou bien encore avec l'A. Cunningtoni. Ce mémoire renferme en outre des observations sur les genres Toxocersa, Anisocersa et Criocersa.

M. Courtellier (b) a donné une description des éponges fossiles es sables crétacés de Saumur, et parmi lesquelles il croit pouvoir distinguer 130 espèces, qui seraient presque toutes nouvelles. Mais peut-être celles-ci, dont la détermination est entourée de tant de difficultés, ne reposent-elles pas ur des caractères suffissant Le même naturaliste a aussi traité des Nullipores de la craie du même pays (b), et M. Farge (c), de plusieurs fossiles crétacés et jurassiques non mentionnés dans l'ouvrage de M. Millet. Dans le département de la Vienne, M. de Longuemar a donné la liste des diverses assises du second groupe qu'ou y observe (c).

Bassin du Sad-Ours Les faunes crétacées du Sud-Ouest, dans les départements du Lot, de la Dordogne, de la Charente et de la Charente-Inférieure, quoique apparteant seulement aux deux premiers groupes de la formation, comme dans le bassin de la Loire, et ne représentant peut-être pas même la base du second avec ses couches glauconieuses à céphalopodes, n'en sont pas moins extrêmement riches et variées. Elles empruntent d'ailleurs, pour la plupart, à un prodigieux développement de la famille des rudistes, un caractère tout spécial, qui leur donne un vfi intérêt.

Nous décrivimes en 1837 quedques espèces remarquables de cette zone, en donnant un tableau général de ses fossiles <sup>10</sup>. C'était la première fois qu'on essayait de réunir tout ce qui était connu sur ce sujet. Ce tableau comprenait 241 espèces, réparties dans

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Annales de la Société Linnéenne de g Maine-et-Loire, vol. IV, année 1861. Ii <sup>(2)</sup> Ibid. 5° année, p. 25; 1862.

<sup>(3)</sup> Ibid. vol. IV, 1861.

De Longuemor, Recherches geolo-

giques et agronomiques, p. 98: in-8°, Poiliers, 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> D'Archiac, Mémoires de la Société géologique de France, 1<sup>35</sup> série, vol. 1.

p. 157, 3 pl. 1837.

79 genres; 96 n'avaient pas encore été signalées dans cette région. Des 192 détermiées, 125 se retrouvaient dans le nord de la France ou ailleurs, et 67 étaient particulières à ce pays. Les espèces que nous avons décrites alors sont restées parmi les plus caractéristiques (Spherulithes pomisina, Modiola Dufrenojr, Lima maxima, Terebratula santonensis, Nerinea bisulcata, Cidaris miliuris (Orthopsis id., Cott.).

Dans la première partie de nos Études sur la formation crétacée (1), nous avons considéré la zone qui, s'appuyant sur le versant sudouest du plateau central, suit une direction S. E. N. O., continue depuis la route de Souillac à Cahors (Lot) jusqu'à l'île d'Oleron, sur une longueur de 280 kilomètres et une largeur de 60. Les couches plongent au sud-ouest et se recouvrent dans cette direction à niveau décroissant. Leurs affleurements sont dirigés S. E. N. O. parallèlement à ceux de la formation jurassique contre laquelle elles s'appuient. Nous y avons établi quatre étages, à la suite de la description géologique desquels nous avons placé les listes de fossiles observés dans chacun d'eux. Des recherches que nous avons continuées depuis nous ont permis d'ajouter de nouveaux détails dans le tome IV de l'Ilistoire des progrès de la géologie, où ces listes rectifiées ont été reproduites, et elles nous ont conduit aux données générales exprimées dans le même ouvrage (2). M. Manès a fait aussi quelques additions à ces listes, mais en répartissant les fossiles dans trois étages au lieu de quatre (3).

D'autres géologues, limitant davantage le champ de leurs observations, ont, comme dans le bassin de la Loire, aceru la somme de nos connaissances sur les fossiles, aims que sur leur distribution, et, en tenant compte du tout, nous avous douné récemment une classification plus complète de ces couches sans avoir eu besoin pour

<sup>(1)</sup> In-8°, 1843. — Ann. des sciences géologiques de Rivière, vol. II, p. 121, 169, 2 pl. 1843. Le mémoire, non terminé dans ce recueil, qui avait cessé de

paraître, l'a été dans un tirage à part.

P. 454, 455; 1851.

<sup>(1)</sup> Description phys. et géol. du départ. de la Charente-Inférieure, 1853.

cela d'introduire aucune dénomination nouvelle <sup>10</sup>. Elle suffit à la répartition des fossiles dans cinq étages dont quatre supérieuxexclusivement marins et comprenant ouze assises ou niveaux paléozoologiques distincts; cinq de ceux-ci paraissent être suffisamment caractérisés par des formes particulières de rudistes.

M. Coquand a donné un Synopsis des animaux et des végétauxfossiles observés dans la formation créacée du sud-ouest de la France no
lequel comprend 1,013 espèces, réparties dans huit divisions.
Celles-ci sont désignées par des noms de localités adjectivés, qui
ont toujours l'inconvénient, lorsqu'ils sont trop multipliés, de
donner une idée fausse de leur valeur et de leur importance relatives, alors égales pour toutes. Les douze que nous avons admises
sont groupées de manière à faire voir précisément cette inégalité
d'importance. Ainsi le premier étage et le deuxième comprenne
chacun deux assises distinctes; le troisième, quatre; le quatrième,
trois, et le cinquième, une seulement, fort imparfaitement connue
d'ailleurs.

L'étage inférieur, qui supporte toute la formation et constitue

(1) Géol. et Paléont. p. 605; 1866. A la 4º ligne du tableau il y a, par erreur,

2 espèces de rudistes au lieu de 2 assises.

(1) Bull. Soc. géol. de France, 2' série,
vol. XVI, p. 945; 1859. — Description
physique, géologique, paléontologique, etc.

du départ. de la Charente, 2 vol. in-8'. 1858-1862. — Pour faire correspondre nos divisions evec les dénominations locales adoptées par M. Coquand, il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau cidessous :

| 1" élage. ( | alcaire jaune supérieur                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| s* étage    | Craie grise, marmeone el glauco- nleuse.  Craie micacie                       |
|             | Graie micacée s* assise cogniacien.                                           |
| 3' élage    | Calcaire blanc ou jaune. [ o "ausise (chaudron) prosencies.                   |
|             | Calcaire marneux, gris-blanchâtre ou jannâtre.                                |
|             | Calcaire marneny, jaunêtre avec estracées et Ammonites.                       |
| å* étage    | Calcuires à Caprines                                                          |
|             | Calcaires à Gaprinea.  Sable gris-verl ou ferrugineux.  Couches à Alvéolines. |
|             | Couches à Aivéolines                                                          |
| 5° étage    | Lignites de l'fle d'Aix et argiles gardonien.                                 |

le substratum de l'île d'Aix, est composé d'argiles avec des hois fossiles ou lignites, bien décrits, dès 1820, par Fleuriau de Belevue. Les plantes qu'on y a signalées sont : 3 fucoides (F. Orbignyamus, sirictus et tuberculatus; les F. canaliculatus et Brardii ont été cités dans le département de la Dordogue), puis à Zoseries (Z. caulinijólia, lineata, bellorisana, clongata). On y trouve fréquemment des hois, des troues et des branches d'arbres carbonisés, bitumineux, ou à l'état de jayet et pénétrés de fer sulfuré. M. Coquand signale des restes de reptiles sur un autre point.

Quoique divisé en plusieurs assises pétrographiquement distinctes, et qu'une étude détaillée montrerait aussi renfermant des fossiles différents, le quatrième étage peut être ici considéré comme un tout où plus de 200 espèces sont connues. Quelques débris de reptiles y sont mentionnés aux environs d'Angoulème. On y compte ensuite: 8 poissons, 1 crustacé, 1 céphalopode (Nautilus Fleuriausianus), 27 gastéropodes (Globiconcha rotundata, 7 Nérinées, Pterodonta elongata et inflata, Strombus inornatus, etc.), 78 acéphales lamellibranches, dont 4 Mytilus, 3 Lithodomes, 9 Limes, 8 Peignes, 5 Cames, 4 Arches, 4 Trigonies, 3 Exogyres, 9 Huitres, etc. 10 rudistes (Sphærulithestriangularis, foliaceus, Caprina polyconilithes, adversa, triangularis [Ichtliyosarcolithes ou Caprinella], etc.), 9 brachiopodes (Rhynchonella Lamarcki, compressa, Terebratula biplicata, phaseolina, Terebratella Menardi, pectita, etc.), 11 bryozoaires, 37 échinides, presque tous irréguliers, sauf 3 Goniopygus, 1 Cottaldia, 1 Peltastes, 1 Salenia. Parmi les autres genres de ce dernier ordre, les plus répandus sont les Pygaster, les Caratonus, les Pygaulus, les Catopygus, les Archiacia, les Holaster, les Hemiaster et les Periaster. On y signale 26 polypiers, tels que les Anthophyllum pateriforme et sulcatum (Cœlosmilia), 2 Ellipsosmilia, de nombreux astréens, 2 Centastraa, etc., 5 amorphozoaires, dont l'Hippalimus fungoides, et 11 rhizopodes (1 Cycloline, Orbitolina plana, mamillata, conica, Alveolina cretacea, ovum, Dentalina, Cristellaria, Lituola, Chrysalidina, Cuncolina).

Paléontologie.

13

La base du troisième étage est formée de calcaire marneux blancjaunâtre, caractérisé surtout par des ostracées (O. biauriculata, carinata, Exogura columba), qui abondaient aussi dans l'étage sousjacent, puis par les Ammonites Fleuriausianus, Woolgarii, Carolinus, Vielbanci, navicularis, Mantelli; le Nautilus sublevigatus, le Pterodonta elongata, la Cucullara talleburguensis. Au-dessus, des calcaires marneux, gris ou blanchâtres, peu fossilifères, ont présenté quelques Inocérames et quelques Exogyra columba. La deuxième assise comprend les calcaires blancs d'Angoulème, particulièrement caractérisés par les Radiolithes angulosus, lumbricalis, cornu-pastoris, les Sphærulithes ponsianus et Beaumonti. Les autres fossiles y sout beaucoup moins abondants que cenv-ci, et nous doutons que les Ammonites et les Nautiles qu'on a cités appartientent réellement à ce niveau, qui a fourni 39 bryozoaires. L'assise supérieure, désignée dans le pays sous le nom de chaudron et formant en général le ciel des carrières où l'on exploite la précédente, renferme surtont les Sphærulithes Sauvagesi, radiosus, les Hippurites cornu-vaccinum et organisans, constituant l'horizon de rudistes le plus étendu de tous dans sa répartition géographique.

La partie inférieure du deuxième étage est moins riche que la supérieure, où près de 300 cespères sont connues. Les bryozoaires seuls y out présenté 1 fa 2 espèces; les acéphales, 53; les gastéropodes, 27, et les céphalopodes, 7 (ilmonites Bourgeois, Orbigni, Orbi

La faune du calcaire jaune supérieur, de Gourdon (Lot) à Royan (Charente-Inférieure), ne compte pas moins de 350 espèces dans

l'assise la plus basse. Meschers, Mirambeau, Montendre, Archiac, Aubeterre, Barbezieux, Saint-Mamest, la vallée de la Couse, etc. sont les localités les plus riches. Nous y mentionnerons 4 espèces de poissons, 9 céphalopodes (Ammonites gollevilleusis, Nantilus Dekayi, Turrilithes Archiaci, Baculithes Faujasi, anceps, 3 Scaphites, etc.), 39 gustéropodes, 120 acéphales, 106 bryozoaires, parmi les rudistes, les Radiolithes fissicostatus, royanus, aenticostatus, erateriformis, Bournoni, les Sphærulithes alatus, Hæninghausi, puis 57 radiaires dont 8 Cidaris, 10 Phymosoma, l'Orthopsis miliaris, l'un des plus constants partout à ce niveau, 3 Echinobrissus, 3 Conoclupeus, 5 Anauchutes, 4 Hemiaster, 4 Pentagonaster, 2 Bourgueticriaus, etc., 11 polypiers, quelques spongiaires et un petit nombre de rhizopodes. Enfin l'assise la plus élevée de la formation, d'une faible épaisseur et dont la faune est peu variée, est encore caractérisée par certains rudistes, à Royan, Montlieu, Aubeterre, Saint-Mamest, Languais, Beaumont, etc. Ce sont les Radiolithes Bournoni, ingens, Jonanneti, la Sphærulithes Toucasi, l'Hippurites radiosus, etc.

L'absence complète de Bélemnites riest pas un caractère négatif moins essentiel ici que dans le hassin de la Loire, et d'un autre côté, la faible prédominance des céphalopodes à deux niveaux différents de ceux des rudistes, la distribution de ceux-ci non-senfement par espèces, mais encore par genres; les Caprines appartenant aux assises inférieures et cessant en général quand apparaissent les Hippurites; l'abondance prodigieuse des bryozoaires dans le premier étage et la première assise du deuxième; la variété des ostracées, qui le cède pen à celle des rudistes; enfin les radiaires échinides plus variés encore dans la plupart des termes de la série, mais surtout dans le premier, le deuxième et le quatrième, sont des particularités qui donnent à cette succession de faunes un intérêt que bien peu d'autres pourraient lui disputer, quand on songe surtout qu'elle représente à peine deux groupes de la formation.

Malgré ces travaux, il ne semble pas que la distribution des fos-

siles soit encore déterminée très-rigoureusement dans toute l'étendue de la zone. M. Arnaud <sup>(6)</sup> a protesté, pour la partie moyeune, coutre certaines assertions trop transletées de ses prédécesseurs, et de nouvelles études, qui nous paraissent en effet nécessaires sur bien des points, ne pourront qu'ajouter aussi des matériaux à ceux que l'on connaît déjà."

On sait qu'un certain nombre d'affleurements de la craie blanche existent vers la séparation des bassins de la Garonne et de l'Adour. M. Raulin, qui en a fait une étude particulière, a donné la liste du petit nombre d'espèces qu'il y a recueillies <sup>31</sup>.

Bassin de l'Adour. Nous avons rappelé » le peu de données publiées sur la faune crétacée du bassin de l'Adour, la notice géologique de Grateloup sur les roches de Tercis, son Mémoire de géocologie sur les ouvrins fossiles des environs de Dax, une note de M. Delbos sur la même région, l'indication des Ammonites de la craie de Bidart et du Scoleila prises des couches qui his sucedéent au sud. Depuis lores, les études de M. Delbos <sup>50</sup> ont fait connaître un plus grand nombre d'espèces dans les couches crétacées des Basses-Pyrénées, apparenant toujours aux groupes supérieurs de la formation, mais certaines ostracées de Saint-Lon et du pic de Rébenac pouvaient y faire soupconner des assises plus basses. Cette présomption a cét confirmée par la découverte de M. Dunctie <sup>50</sup> et par celle de M. Noguès <sup>50</sup> à Vimport, près de Tercis, sur le bord de l'Adour.

<sup>9</sup> M. de Rochelvune a publié une note sur deux espèces nouvelles de Priebut et une Vulelle du quatrisme étage des environs d'Angoulème. (Bulletin de la Société géologique de France, s'esfre, vol. XX, p. 587, p. 11, 5863.) — Robo Deslongehamps a décrit quelques brachiapodes nouveaux de la craie d'Aubeterre et d'autres localités, (Bulletin de la terre et d'autres localités, que l'action de la Société Linn. de Normandie, 2 pl. 1862.)

<sup>(3)</sup> Actes de l'Académie des sciences, etc. de Bordeaux.

(4) Histoire des progrès de la géologie, vol. IV, p. 463; 1851.

(3) Essai d'une description géologique du bassin de l'Adour, thèse de géologie, p. 24-37; 1854.

<sup>6</sup> Bull. Soc. géol. a\* série, vol. XVII, p. 251; 1860.

(1) Congrès scientifique de France, 98° session, vol. III. La présence de l'Ostrea macroptera, de l'Exogyra spiralis, de la Terebratella Moreana avec une espèce nouvelle des argiles à Piteatules d'Apt, des Terebratula leniolète? Moutonian, a Maurindus, hiplicata, var. acuta (prelonga), du Goniopygus peltatus! du Cidaris Lardyi, du Cyphosoma aquitanicus, de l'Orbitolina conoidea, ne permet pas de douter que l'on n'ait ici l'horizon de l'élage néocomien supérieur, qui manque si complétement au mord de la Garonne.

Plus récemment M. Leymerie <sup>(3)</sup> a signalé près d'Orthez des argiles et des marnes à Exogyra simuata, qui appuient encore cette conclusion. La Spherwlithes foliaces et la Caprina adversa du quatrième étage du nord ont été aussi rencontrées par le même géologue au sud de Sare; mais de Bidart à Saint-Jean-de-Luz on ne trouve rien qui rappelle le grand développement des rudistes de la zone nord, rien de comparable à cette série de faunes variées du Périgord, de l'Angoumois et de la Saintonge; de sorte que l'ensemble des êtres organisés de cette période, au pied nord des Pyrénées et le long des pentes sud-onest du plateau central, présentait déjà des différences qui se reproduiront aussi plus tard, dans les périodes tettiaires, entre les bassins de la Garoune et de l'Adour.

Les études de M. Cotteau sur les Échinides fossiles des Pyrénées en ont fait recomaître, dans les conches crétacées du département des Landes, 24 espèces, réparties dans 16 genres, particulièrement aux environs de Tercis, où le genre Isaster a seulement été rencontré jusqu'à présent.

Plus à l'est, M. Leymerie <sup>20</sup> a décrit, aux environs de Gensac et de Mauléon (Haute-Garonne), des calcaires marneux et des marnes bleues, formant une zone presque continue dans toute la largeur du département. Cette série, peu épaisse, qui serait placée entre les calcaires et les schistes à Caprotines et à Orbiolina conoidea, d'une part, et les assises nummultiques ou tertiaires inférieures, de l'autre, a présenté 4o espèces fossiles, dont un certain nombre



<sup>(</sup>i) Comptes rendus de l'Académie des (ii) Mém. Soc. géol. de France, 2' série, sciences, vol. LIV. p. 683; 1862. vol. IV, p. 177, 3 pl. 1851.

Région erientale Caprotines <sup>3</sup>. Dans les contre-forts du versant nord des Pyrénées la formation crétacée se présente avec des caractères stratigraphiques particuliers, qui nous y ont fait établir, sous les noms de supériœre et d'inférieure, deux divisions principales, complétement distinctes par la discordance la plus pronoucée, les caractères pétrographiques et paléontologiques les plus différents. Nous exprimerous comme il suit cette classification pour les départements de l'Ariége, de l'Aude et des Pyrénées-frientales <sup>1</sup>.

<sup>10</sup> Ainsi la Terebratula divariente sersii D. I. austosensii, di Arch, i Potrera vericularia, var. sacinella, I.O. probacilea d'Arch, i Alussonier santoleureasia, un individujume del I.A. Erransliana, 4 Orb., in Serpade dendition, i. P. Direga Moser, I Orbitulite divardur, I.O. saccepare, Lam., i Orbitulite divardur, I.O. saccepare, Lam., i O. saccialis, I.O. saccialis, al Arch, L' Outere pleastholidar ressenthle singuilibrement à l'Assonia intes strians, d'Arch, La Terebratuli Iruri et le Schicature verificalis, qui sont, counce la procidente, des explore nummulifique, paraissent bien douteuse nummulifique, paraissent bien douteuse.

quant à leur association avec des types aussi parfaitement crétacés. D'autres espèces mentionnées pourraient encore donner lieu à des remarques qui jetteraient quelque doute sur leur identité.

56 Bull. Soc. Ramond, vol. 1, p. 161-165; 1866.

D'Archiae, Les Corbières, p. 416; 1859. — F. Garrigon, Bull. Soc. géol. 2º série, vol. XXIII, p. 422; 1866.

Les Carbières, p. 344; 1859. (Mémoires de la Société géologique de France, 2' série, vol. VI.)



La division inférieure comprend deux étages partout concordants, mais parâtierent distincts. Nous avons donnt les listes de fossiles des localités les plus riches dans les montagnes de la Clape, où les relations stratigraphiques sont le mieux accusées, dans celles de Fontfroide, de Montpeart, de Roquefort, d'Opouls, de Quillan, etc. et fait voir que la faune de beaucoup la plus variée, celle de l'étage inférieur, était caractérisée surtout par l'Orbitolina conoides. I Exogyra simueta, qui atteint des dimensions exceptionnelles à la Quintaine, la Plicotala placanea, l'Echinospatagus Collegar et ses variétés (Toxaster), le Peudodiadema Malboni, le Solaina prestausi, les Terbiratulas atla, problonga, Moutoniana, sameriudus, la Corbit cordiformis, les Panopau rostrata, Carteroui, necomiensis, l'Aiviela Sourerbjuna, la Gervillia anesps, la Phodalounya elongaia, le Cardium Cottoldium, les Peten Leynerie et interstriatus, la Trigouia carinata et le Nau-tilus plicatus.

L'absence de bryozoaires, de polypiers, de spongiaires, la rareté des céphalopodes, la présence de 17 ou 18 espèces nécomiennes inférieures très-abondantes, associées avec d'autres de l'étage nécomien supérieur, la constance des Orbitolines, des Plicatules, de l'Excayra sinuata, de la Terebrustia sella, partout si caractéristiques de ce dernier, rendent asset délicate la détermination absolue de leur place dans la série. Cette difficulté, qui, dans beaucoup de cas,

Division

s'applique à la grande assise des caleaires compactes à Caprotines du premier étage, est encore augmentée par la présence de fossiles du gault, trouvés mou foin de Saint-Paul-de-Penouflet et de Quillan <sup>1</sup>. La position stratigraphique de ces deruiers est à la vérité assez obscure, comme celle des caleaires à Caprotines eux-mêmes, car il y a des renversements sur plusieurs points, et, si ce n'est dans la Clape, les îles voisines, le plan d'Opouls, etc. les relations des deux étages doivent laisser encore beaucoup de doute.

Division

La division crétacée supérieure occupe dans les Corbières deux régions tout à fait séparées: l'une, au nord-est, constitue le phateau des hois et le versant occidental de la chaîne de Fontfroide, puis la partie des collines de Boutenac qui lui fait face à l'ouest; elle se trouve ainsi comprise entre le lias, le groupe tertiaire d'Alet et quelques parties de la division crétacée inférieure; l'autre s'étend de la rive gauche de la Sals, par les Bains-de-Bennes et Soulatge, jusqu'à Padern, appuyée au nord contre le terrain de transition, au sud et à l'est contre la division inférieure, et s'enfonçant à l'ouest sous les dépôts tertiaires les plus anciens.

Les faunes de ces deux petites régions ont cela de remarquable que, considérées ou différentes d'un point à un autre que s'il s'agissait de distances de 80 ou 100 lieues. Ainsi les petits bassins des Bains-de-Rennes, de Sougraigne et de Soulate présentent, sur un espace de quelques lieues, des associations de fossiles et des couches fort difficiles à raccorder. Il en est de même dans le sens de la hauteur, où quatre ou cinq faunes bien distinctes es succèdent à différents niveaux, toujours dans des assises argileues on calcaires, les assises arénacées, surtout dans la région du sud, étant souvent stériles. L'apparition des banes à rudistes, privés de céphalopodes, de gastéropodes et souvent de radiaires, tandis que les couches qui renferment eux-ci ne présentent à leur tour aucune

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> D'Archiac, Les Corbières, p. 409, 413. — Dumortier, Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XVI, p. 86q; 185q.

trace de rudistes; la réapparition, dans la région nord, de ces derniers jusqu'à neuf fois dans des calcaires alternant avec des psammites qui en sont dépourus; l'àbondance des polypiers astréens sur certains points, des turbinoliens sur d'autres, et la fréquence ou l'absence compiète des échinides, etc., sont des circonstances qui, jointes aux dislocations qu'on renontre à chaque pas et à la diversité des caractères pétrographiques, offrent au paléontologiste comme au géologue un intérêt tout particulier et des difficultés de détail sans nombre.

Dans la région sud, les fossiles du quatrième étage sont peu nombreux et ne se trouvent guère qui à sa base, au contact même des roches de transision sur les bords de la Sals; ce sont : les cygra columba et flabellata var. Boussingaulti, Ostrea carinata, Caprina, peut être C. Aiguilloni? Pecten quinqueconstatus, des Alvéolines, puis, au col de Capela, les Orbiolina concara et conica, et, aux environs de Padern. la Panomas arriata.

L'assise inférieure du troisième étage est également peu riche. On y trouve l'Hemiaster Desori, le Tylostoma globosum, de rares Ammonites, des moules de Chemnitzia Pailletteana, de Nérinées (peut-être aussi de la N. Pailletteana?), la Terebratula Robertoni, etc. Le niveau inférieur de rudistes s'observe à l'entrée du village des Bains, près de la ferme de Linas et dans la voûte de la métairie de la Ferrière, dont les escarpements à pic bordent la Sals. Mais il n'en est pas de même de la première assise ou sous-étage des calcaires à échinides, où abondent les fossiles suivants : Micraster brevis, gibbus, Matheroni, Ananchytes ovata var., Holaster integer et subglobosus, Orthopsis miliaris, Echinocyamus gigas, des Cidaris, des Diadema, Cyphosoma, Isocardia ataxensis, pyrenaica, Cardium productum, Venus parva, Spondylus spinosus, Inoceramus digitatus, Pecten quadricostatus, virgatus, Nilssoni, Ostrea proboscidea, frons. Terebratula difformis, Natica salsensis, Cerithium rennense, Pleurotomaria perspertiva, Michelini, Noguesi, pustulosum, des Turbo, des Troques, des Actéonelles, des Phasianelles, Voluta Guerangeri et

atazeme, Parmi les céphalopodes, nous signalerons : un Natille voisin du N. Fleuriausianus, le Saphites compressus, les Turrilithes phientas et aesticostatus, les Aumonites Tallarignesi, subtracermatus, Bourgeoisianus, Pailletteanus, Carolinus on Bravaisianus, rarians (var. lisse), d'autres voisines des A. polopojus, Austeni, Requienianus, le Cerailtes Robini, une Hamites simplez et des

La faune du deuxième étage est très-complexe, et les relations de ses divers éléments peuvent laisser encore quelque incertitude. Les couches de Sougraigne, qui paraissent être inférieures an premier niveau de rudistes de la montague des Cornes, ont cependant, à en juger par la coupe prise à l'ouest de ce village et par leurs fossiles, beaucoup d'aualogie avec les marnes bleues du premier étage, que nous regardons comme supérieures à ce même niveau de rudistes. Nous procédous iei par localité plutôt qu'avec des superpositions toujours directes, car, si cellesci nous ont paru assez nettes dans la coupe que nous venons de rappeler, nons devons convenir que, dans le petit bassin de fleunes, les rapports de ces frois horizons fossiliéres deviennent fort obscurs.

Quoi qu'il en soit, la faune de Sougraigne, renfermée dans des paammites brun-jaunaître ou des grès marneux, micacés, plus ou moins ferrugineux, est remarquable par l'abondance des polypiers qui manquaient presque complétement dans la faune précédente, tandis que les céphalogodes, les ostracées, les brachiopodes et les cérhinides de celle-ci ne s'y présentent point. Parmi les polypiers dominent les Phyllocosini, les Sephanocosini, les Photosonilia, les Trochosmilia, les Elipsosmilia, les Routivaultia, les Cyclolithes, avec quelques Méandrines et des astréens. Les bivalves sont les Couscalles regularis et arcarox, le Peten quadricostaux, l'Ecogyar coulcul. Mais les gastéropodes n'y sont pas moins variés que les polypiers : Crithium rennesses, atazeuse, creentum, pseudo-coronatum; Natica Matheroniron, lyrata, saleensis, Noguesi, Orbejugi, Molines, sougrai-guensis; Rourdomaria suburstabilis; Trochus sougraignessis; Rourdomaria et superaresteces;

5 Turritelles, telles que les T. multilineata, Noguesi, etc., des Nérinées, les Rostellaria granulata, simplex, plicata, Requieniana, etc. (1)

Cette faune se rattache par ses polypiers à celle des rouches à rudistes dout nous allous parler, par ses bivalves et ses univalves aux marnes bleues supérieures, de manière à former un tout en trois parties, parfaitement distinctes des couches à échinides et à réphalopodes. 21 espèces de polypiers sont communes à la raie du Salzbourg, de même que 6 espèces de rudistes de l'assie audessus, et, sì à ces 27 on ajoute le Delphinula radiata, la Phasianella gosanica, le Rostellaria phicata et 12 espèces dont nous parlerons daux les marnes bleues, on aura \( \frac{1}{2} \) espèces aujourd'hui connues à la fois dans les Corbières et les Alpes du Salzbourg.

Quant au premier niveau de rudistes, il est surtout remarquable par l'estrème multiplicité des couquilles de cette famille, qui constituent, par places, une partie de la roche (Spherutithes angeoides, Hippuriese corau-voccinum, organismas, bioculata, dilatata, sultata), punis par l'abondance des Geoléthes ellipéna, rugous, hemisphora, polymorpha, crassiepéna, et d'autres polypiers qui le rattachent aux couches de Sougraigne. Nous pensons que cette puissante assise de la montagne des Cornes pourrait n'être qu'un accident local, un récif qui se serait développé en ce point et un peu vers l'est, entre les marnes bleuses et les couchés de Sougraignes.

L'étage supérieur ou des marnes bleues, que recouvrent immédiatement les premiers grès du groupe tertiaire d'âlet, était la partie la moins counue des faunes rétaérés du midi de la France, lorsque M. Eug. Dumortier la découvrit, et qu'après avoir été l'étudier sur ses indications, en 1853, nous en fimes connaître les caractères et la composition <sup>50</sup>. Sur 105 espèces déterminées (1 rhizopode, 12 polypiers, 1 annélide, 38 concluières, 40 gastéropodes,

<sup>(9)</sup> Quelques-unes de ces espèces, qui sont nouvelles, seront décrites dans la seconde partie des Corbières, qui n'est pas encore publiée.

D'Archine, Coupe géologique des entirons des Bains-de-Rennes, etc. (Bull. Soc. géolog. 2º série, vol. XI, p. 185, 1 pl. de coupes et 5 de fossiles, 1854.)

h céphalopodes), 15 n'ont pu être nommées, et des 20 qui l'ont été, hg, dont 5 du pays même et hh d'autres régions, étaient décrites auparavant. 16 ou près du tiers ont leurs analogues dans la craie de la vallée de Gosan, et toutes sont très-shondantes au pied des Alpes comme au pied des Pyrénées. 3 ou h autres sont, sinon identiques, du moins ettrêmement voisines. 5 espèces existent dans les couches les plus élevées de la craie du département du Var et des Bouches-du-Bibône; 3 se montrent à la fois à Gosan et à Uchaux (Vaucluse); quedques-mes ont leurs analogues anx environs d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, etc. Λ espèces senlement es retrouveraient dans le troisème étage des Conèires, tandis que, comme on l'a dit plus haut, un certain nombre et des plus caractéristiques, telles que la Crassatella regularis, se représentent dans les couches de Sougraigne.

lei plus d'échinides, de bryoxoaires, de rudistes, d'Inocérames, une très-grande rareté de céphalopodes et d'ostracées, tandis que les conchilères et les gastéropodes dominent. Or ces caractères, qui ne se montrent réunis ailleurs sur ancun point de la France, ont au contraire leur analogie dans une régino fort éloignée an nord-est, et ils ne permettent pas de préciser absolument dans la série la place de cette assise, dont les espèces connues appartiennent toutes au groupe supérieur de la formation ou au premier étage du second. Cependant on peut soupeonner, par analogie, que les calcaires unareux junnes à Orthitoides, Hemipuseuste, etc. de la Haute-Garonne, sont encore plus récents que ces marnes blenes. Dans la vallée de Gosau des courbes, du même âge sans doute, surmontent aussi la faune qui a tant d'analogie avec celle dont nous venons de parler, et dans le Salzbourg, comme dans les Corbières, éest encore au-dessous qu'apparaît le grand horizon des rudistes, c'est encore au-dessous qu'apparaît le grand horizon des rudistes.

Quant aux fossiles de la petite région de la chaîne de Fontfroide et de la vallée de l'Ausson, ils peuvent représenter les étages 2 et 3 de celle des Bains-de-Rennes à Soulatge, car on n'y retrouve ni la faune des marnes bleues ni celle du quatrième étage, tandis que les rudistes qui, sur une épaisseur de 300 mètres, se présentent à neuf niveaux différents sont ceux des deux divisions intermédiaires.

Depuis nous M. Eug. Dumortier <sup>10</sup> a recueilli de nouveaux matériaux relatifs à cette faune crétacée des environs des Bains-de-Rennes, de Sougraigne, de Soulatge et de Saint-Paul-de-Penouillet, matériaux qu'il a bien voulu nous communiquer et qui devront être pris en considération lorsque nous réunirons tous les éléments de ces faunes locales dans la partie paléontologique de notre travail sur les Corbières, dont la géologie seule a été publiée.

Rolland du Roquan avait donné en 1841 une Description de la famille des rudistes qui se trouvent dans le terrain créacé des cobières si, et H. Michelin a consacré les planches LXIV à LXXIII de son Iconographie zoophyslogique aux polypiers crétacés, tant de cette région que d'autres localités de la Provence. Dans un mémoire fort intéressant sur les Échinides des Pyrénées n. M. G. Cotteau a décrit ou mentionné toutes les espèces de cette classe qu'il connaissait comme provenant des assieses de la même période. Leur nombre est de 67, dont 35 ou un peu plus de la moitié sont prese aux Corbières; 19 genres sont exclusivement crétacés et groupers aux Corbières; 19 genres sont exclusivement crétacés et proprie aux Corbières; 19 genres sont exclusivement crétacés et d'autre d'aux de la division inférieure, et 16 de la supérieure, où nous avons vu que les faunes étaient infinieurent plus variées.

Nous avons déjà fait connaître les travaux particuliers qui jusqu'en 1850 avaient traité de la paléontologie des dépôts crétacés du haut Languedoc, du Vivarais, de la Provence, du Dauphiné et du Jura; nous avons donné des listes de fossiles d'un certain nombre de localités, et, parmi ces publications, nous avons dú distinguer celles de MM. Léveillé, Matheron, Duval-Jouve, Albin Gras et Eug, Raspail.<sup>11</sup>, Nous nous bornerons donc à rappeler ici, et en suiRégion Est. Provence et

<sup>(</sup>i) Coupe géologique des environs des Bains-de-Rennes, etc. (Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. XVI, p. 869;1859.)

<sup>1)</sup> In-4°, 8 pl. Carcassonne, 1841.

In-8\*, 9 pl. 1863.
 Histoire des progrès de la géologie,

vol. IV, p. 477 h 553; 1851.

vant le même ordre géographique, ce qui a été fait depuis sur ce sujet, sauf à revenir, dans la *deuxième partie*, sur ce que ces travaux ont de plus spécialement zoologique.

D'Hombre-Firmas s'occupa de nouveau en 1855 des caractères et des gisements de la Terebratula diphya, qui depuis longtemps avait appelé l'attention des paléontologistes, et qui est encore aujourd'hui un sujet de discussion <sup>16</sup>. Mais il paraissait ignorer que la coquille dont l'a pariati venat de recevoir un autre none, celui de T. diphyoides, pour la distinguer d'une forme très-voisine, sinon identique, que l'on croyait appartenir à un gisement différent, de ce côté des Alnes aussi hier qu'au debà.

M. Pictet, dans un mémoire qu'il vient de publier Sur la faune à Transparte durnomes de Berriau (Ardècho) <sup>12</sup>, localité dont avait précisément parlé son prédécesseur, a donné d'abord une coupe montrant, entre les Vans et Bessas, une série de sept assises crétaces, dont la plus basse, celle qui reuferne ic la Térébratule en question, repose directement sur des couches de l'Oxford-clay, assex mal caractérisées, à ce qu'il semble; la plus élevée, qui forme le sommet de la Serre, appartien au calezire à Choma aumonia.

Ce sont les fossiles de l'assise inférieure qui font l'objet du travail du savant paléontologiste de Genève; ceux de la suivante sont particulièrement: Belemaites latus, Orbiguyanus, conicus, Ammonites Grasianus, semisulcatus, Calypso, Terveri, Juilleti, Rhyackonella contracta, très-rarement la Terebratula diphyquides, etc. Les fossiles des assises suivantes ne sont pas mentionnés, ce qui est regrettable, comme on le verra ci-après.

Dans ce mémoire sont décrits et figurés a Bélemuites connues, 7, Nautiles, lous nouveaux et dont plusieurs sont très-remarquables par leurs formes, par les caractères particuliers des cloisons, par un lobe médian externe bien prononcé, par des carènes multiples sur le pourtour de la coquillé, et peut-être enfin par l'existence

<sup>(9)</sup> Bulletin de la Soc. géol. de France. 2) Mélanges paléontologiques, 3º livr. 2) série, vol. XII, p. 686; 1855. avec 24 pl. in-4º. 1867.

d'un siphon en godets touchant presque le retour de la spire <sup>10</sup>. Cette dernière espèce, dont les cloisons sont fortement ondulées, rappelle aussi le sous-genre Aturia. Des 15 espèces d'Ammonites mentionnées, 10 sont nouvelles; 3 gastéropodes et 7 acéphales official par le différent de la T. Aiphyoides et des 6 variétés principales qui s'y rattachent, ne nous dit pas encore quels sont les caractères communs qui les séparent toutes de la véritable T. diphyo. A ces fossiles il faut ajouter h échnindes, dont 3 nouveaux, 3 crinoides (Phyllocrinus Malbosianus, 1 Millerierinus, 1 Pentacrinus), 2 Aptychus connus et 1 nouveaux, enfin des dents du Sphenodus subabudianus de Voirous.

18 espèces de cette faune se retrouvent dans l'assise au-dessur; mais leur développement y est moindre, et les Ammonites qui ont le plus d'analogie avec des espèces jurassiques sont l'A. semisulcatus, très-voisine des A. Hommarier et psychoieus, l'A. berriasensis, plus voisine encore de l'A. tairicus.

Maintenant, pour décider la question qui se rattache aux gisements des Terebratula diphys et diphysiotes dans notre pays, nous ne pensons pas qu'il soit absolument nécessaire d'aller dans le canton de Berne ni dans les Carpathes où les vraies relations stratignaphiques ont été si souvent núconnues, ou bien encore dans les Alpes vénitiennes, où elles ne sont pas plus claires que dans le bassin inférieur du Bhône. Une étude attentive et suivie le long des Gévennes, puis dans la Provence et le Dauphiné, doit suffire pour nous faire comaître le véritable horizon de la T. diphysidea, en tant que distincte de la T. daphys, car la distinction a été sitaire de la T. daphysidea,

<sup>(i)</sup> La description doit laisser d'ailleurs beaucoup d'incertitude sur le caractère de cette espèce. Si la pointe des godets n'est pas perforée, ce n'est pas un siphon, et l'examen attentif des poches latérales adhérentes à la paroi externe des Aturia doit rendre très-réservé à cet ágard, si l'ou rendre très-réservé à cet ágard, si l'ou ne veut retomber dans la méprise de Montfort. Nous ne pouvons, d'ailleurs admettre l'existence de d'eux siphons, et les exemples cités per M. Pétet ne sont pas plus conchants. Le prétendu Aturia de la craie de Galifornie est probablement dans le même cas. d'abord à priori, sans aucune discussion de leurs caractères différentiels. Déjà nous possédons sur ce sujet des éléments d'une certaine valeur, que nous résumerons succinctement.

En effet, en nous reportant sur la rive gauche du Rhône, précisément sous le parallèle de Bevrias, la coupe de la vallée de la Charce, donnée par M. Lory <sup>10</sup>, nous montre toute la série néconienne reposant aussi sur l'Oxford-clay, ou plutôt sur les marnes à géodes, à petites Ammonites et a T. diphya (couche à ciment de la Porte-de-France à Grenoble). Or ici la T. diphyaoides n'est pas à la base de l'étage, mais bien à su partie supérieure avec le Criocera Duvali, et ses variétés, le Tozocera Homoratimus, les Angolecras Puzoianus, pubcherrimus, Taburelli, le Pychoceras Puzoianus, Ilfamulina cincta, le Scaphites I'cani, les Ammonites subfindriatus, lepidus, difficilis, ophiurus, Homoratianus, ligiatus, Rougenus, castellanensis, etc. Or on sait qu'il en est de mème dans les Basses-Alpes, à Barrême, etc.

Des recherches faites plus récemment encore par M. Hébert <sup>(6)</sup> dans cette même région de la Drôme, il résulterait que les assisses néocomiemnes les plus basses sout des calcaires compactes, lithographiques, inférieurs aux marnes à petites Ammonites précitées, et reposant directement, avec une concordance parfaite, sur l'Ordclay, dont les caractères pétrographiques sont identiques, mais dans lequel l'auteur n'a point rencontré la T. diphya, tandis qu'il l'a toujours trouvée dans les calcaires néocomines au-desus.

Passant à l'examen des Ammonites qui accompagnent ce dernier fossile dans la couche de la Porte-de-France, près de Grenoble, M. Hébert s'attache à prouver qu'aucune d'elles n'est de l'Oxford-clay ni même jurassique, que 7 espèces sont essentiellement néocomiennes (1. subfaibriatus, semisulcatus, Bouyanus, Calypos, sub-acciularis, nodulosus, Belennies tatus), qu'une 8°, l'A. bidichotomus, du même niveau, est moins certaine, et qu'il y en a probablement

<sup>(</sup>b) Description géologique du Dauphiné, p. 290, pl. III, fig. 6, 2860. (c) NXIV, p. 521; 1866.

3 nouvelles. Aussi n'hésite-t-il pas à placer ces couches dans l'étage néocomien inférieur.

Pour nous, sans entrer ici dans la question spécifique oà, depuis deux siècles et demi, se sont engagés tant de naturalistes italiens, allemands, français et suisses, il résulte de l'état actuel de la discussion : 1º qu'il existe, à la partie supérieure du troisème detage néocomien, um Erferbrutte trowée, qui serait la même que celle de Berrias, appartenant à sa base, du moins dans cette localité, si l'étude géologique en a été suffisamment faite; 2º qu'il y en aurait une autre dans une couche plus basse encore, soit dans la Drôme, soit à la Porte-de-Grenoble; 3º qu'aucune enfin n'aurait été rencontrée avec des fossieis incontestablement de l'Oxford-clav,

ete rencontree avec des lossies incontestatement de l'Ostort-day. En continuant actuellement notre revue dans la Provence et le Dauphiné, nous trouvous que M. Pictet a décrit une dent de Natidanus aptiensis, provenant des argiles à Plicatules d'Apt 20 et que M. E. Arusaud 20 a fait connaître le Saurocephalus Picteit de la même localité. M. Jaubert 20 a signalé, provenant de Castellaue, une nou-velle espèce d'Ancyloceras, genre dont M. Astier avait donné un Catalogue descriptif pour les couches néocomiennes d'Escragnolles 21 expecses nouvelles se trouvent dans cette localité ou dans les environs; de sorte que, si fon y ajoute, comme le dit fauteur, les 21 autres espèces connues auparavant sur ce point ou dans le reste de la France, notre pays est celui où jusqu'à présent on a signalé le plus, et le département des Basses-Alpes est le

Nous avions reconnu en 1845 la méprise d'Alcide d'Orbigny, confondant avec l'étage des calcaires blancs à Chana ammonie les calcaires gris de fumée, si riches en céphalopodes, des environs de Barrême, où abonde particulièrement le Scaphites Yvani, et qui de-

plus riche de tous.

,

<sup>(1)</sup> Annales de la Société scientifique et littéraire d'Apt, 1864.

<sup>19</sup> Ibid. 1864.

Annales de la Société d'agricul-Palioatologie.

ture, etc. de Lyon, 1 pl. 7 juillet 1856.

(4) Catalogue descriptif des Ancylocerus
du département des Bazzes-Alpes, in 8°,
9 planches, Lyon, 1851.

vaient être placés plus has <sup>30</sup>. M. Coquand? est revenu sur cette question, qu'avaient aussi traitée M. Pietet et M. Renevier, et a inistée sur une distinction parfaitement justifiée, asms qu'il en soit de même pour cela de sa nouvelle dénomination d'étage barrénien, tout à fait superflue. Nous pourrons donc à l'avenir admettre trois sous-divisions dans le troisième étage mécounien : « calcaires gris et marnes à Scaphites Irani, » « calcaires noirs ou jaunes et marnes bleues avec Taxanier complianatias (Spatingus retusus, Echinospatiqus confifornis) ou étage nécocnien proprement dit, 3° couches de Valangin avec Nation Leviathan du Jura. Ces trois termes sont liés d'ailleurs par trop d'espèces communes pour qu'on y puisse voir autre chose que les diverses parties d'un lout.

Dans une communication plus récente, M. Coquand (5) s'est attaché à démontrer que les grès ferrugineux d'Uchaux (Drôme) devaient se placer entre la première et la seconde assise de notre troisième étage de la craie du Sud-Ouest; mais nous pensons que ces rapprochements ou ces parallélismes à distance exigent, pour être admis, des études comparatives beaucoup plus suivies que ne le suppose l'auteur. Nous avons donné une coupe des couches crétacées des environs des Martigues (Bouches-du-Rhône) avec la liste des fossiles recueillis dans chacune d'elles, et nous avons fait de même pour celles des environs du Beausset (Var)(1). M. Cotteau, dans sa note sur les oursins de la première de ces localités 6, mentionne 3 espèces dans le troisième étage néocomien, 6 dans le deuxième, 6 dans le premier, 8 dans le groupe de la craie tuffeau moyenne, et 10 dans la supérieure, qui comprend peut-être une partie de la craie blanche, ce que le manque de données stratigraphiques pour ces espèces et l'absence d'autres fossiles nous empêchent de préciser.

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. IV, p. 504; 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XIX, p. 531; 1862.
<sup>(3)</sup> Ibid. 2° série, vol. XX, p. 48; 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> D'Archine, Les Corbières, p. 436 et 438; 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2' série, vol. XXI, p. 482; 186h.

M. Reynès a aussi donné de nombreuses listes de fossiles des localités comprises dans ses Études sur le synchronisme et la délimitation des terrains crétacés du sud-est de la France [1].

Les restes de poissons découverts par M. P. de Rouville dans les calcaires néocomiens de Beaufort, près de Crest (Drôme) (2), ont été reconnus par M. P. Gervais pour appartenir à un nouveau genre de malacoptérigiens abdominaux, à écailles cycloides, venant se placer près des Aloses, et qu'il a désigné sous le nom d'Histialosa, en dédiant l'espèce à Thiollière (5).

Outre les listes de fossiles du département de l'Isère qu'avait données Alb. Gras dans ses publications, et dont nous avons parlé, M. Lory en a dressé d'autres des départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes, auxquelles nous renverrons le lecteur (4). Les fossiles de la craie blanche out aussi été annoncés par M. Favre sur le plateau d'Entremont, au sud de Chambéry(5), et de son côté M. Lory est revenu sur les relations stratigraphiques de leur gisement 61.

Le Mémoire géologique de M. Renevier sur la Perte-du-Rhône (1) Pena-du-Rhône fait connaître la distribution des fossiles de cette localité dans les diverses couches crétacées qu'on y observe. Ainsi, de 344 espèces déterminées, 204 ont été recueillies dans le gault, 58 dans l'assise supérieure du premier étage néocomien ou des argiles à Plicatules, 86 dans l'inférieure (étage rhodanien de l'auteur), et 28 dans le deuxième étage, celui des calcaires à Chama ammonia; 16 espèces seraient communes au gault et à la première assise des marnes à Plicatules, 31 sont propres à ces dernières, et une seule, de la seconde assise, remonterait jusque dans le gault; o sont communes aux deux parties de ce premier étage néocomien, et 72 sont propres à

14. .

<sup>(1)</sup> In-8°, 1861.

<sup>1)</sup> Bull. Soc. géolog. 2° série, vol. XII, p. 178; 1855.

<sup>(3)</sup> Annuaire des sciences naturelles, 4° série, vol. III, p. 330; 1855. - Zoologie et Paléontologie françaises, 2º édition. p. 521; 1859.

<sup>(4)</sup> Description géologique du Dauphiné, p. 283-370, gr. in-8°; 1860.

<sup>(</sup>b) Bull. Soc. géolog. 9° série, vol. VIII, p. 624; 1851. (6) Ibid. vol. XVII, p. 796; 1860.

<sup>(7)</sup> In-4\* avec carte et conpes, Genève, 1853.

la plus basse; 1 espèce se trouve à la fois dans les deux et dans les calcaires à *Chama ammonia*, et 3 de la seconde existent dans ces derniers, qui en comptent par conséquent 2<sup>th</sup> particulières.

De cette répartition l'auteur conclut, avec toute raison, qu'il n'y a eu, entre ces divers étages, aucune interruption complète des phénomènes biologiques, et que les espèces propres à chaque division constituent la plus grande partie de sa faune. Si dans ces considérations on venait à embrasser une plus grande étendue de pays, le nombre des espèces communes à deux assises consécutives s'accroîtrait en raison de la distance. Les espèces communes à trois divisions sont, on le concoit, moins nombreuses que celles communes à deux, et le renouvellement des faunes est indépendant des grands bouleversements comme des mouvements brusques du sol. Il y a en effet ici quatre faunes successives bien distinctes, distribuées dans des couches dont la concordance est parfaite, et le soulèvement lent du fond de la mer ne pourrait rendre que trèsincomplétement compte du renouvellement des êtres organisés. Suivant M. Renevier il faudrait admettre une loi analogue à celle qui met un terme à la vie des individus, et qui fixerait les limites de l'existence pour l'espèce. Cette idée de l'auteur est beaucoup plus explicite que la phrase de M. Pictet (1) sur laquelle il s'appuie, mais elle est parfaitement identique avec celle qu'exprimait Brocchi. il v a un demi-siècle 2.

En même temps, M. Pictet s'occupait de la publication d'un ouvrage important sur les fossiles du gault de la Savoie (3), désigné à tort ici sous le nom de grès vert. Cet étage a présenté des fossiles

<sup>(9)</sup> Le savant auteur du Traité de Paléontologie dit en effet ( s' édition, t. I., p. 80, 1853); «Rien ne nous autorise à admettre ni à nier l'existence d'une pareille loi.»

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Voyez d'Archiac, Introd. à l'étude de la paléont. stratigr. vol. I, p. 50; 1862; — Géologie et Paléontologie, p. 38; 1866.

Description des mollusques feaniles qui se trouvent dans le grês vert des environs de Genève (Min. Sec. de plus, et d'hist, notur. de Genève, vol. XI, 1848), 11 pl. - a" partie, en commun avec M. W. Roux (ilid. vol. XII, 1859), 13 pl. — 3" partie (ilid. vol. XIII, 1859), 33 pl. — 4" partie (ilid. vol. XIII, 1859), 33 pl. — 4" partie (ilid. vol. XIII, 1859), 33 pl. — 5"

dans une multitude de localités : d'abord à la Perte-du-Rhône et dans le voisinage immédiat de Bellegarde, à Châtillon-de-Michaille, à Lelex, etc. puis au Saxonet, au-dessus de Bonneville, aux Escaliers de Sommiers, dans la vallée du Reposoir, aux rochers des Fiz, audessus de Saint-Martin, au col de Galez et au mont Crion près de Samoens, à Lessex au-dessus du lac de Flains dans le val d'Iliers, à Cluse, etc. La première partie de l'ouvrage renferme la description des céphalopodes, au nombre de 77 (Belemnites minimus, 3 Nautiles, 45 Ammonites, 1 Crioceras, 1 Scaphite, 14 Hamites, 1 Ptychoceras, 11 Turrilithes), presque tous propres au gault de la France et de l'Angleterre. Cepeudant la Turrilithes Bergeri, l'une des espèces les plus constantes de cette région, se trouve ailleurs associée avec des formes de la craie tuffeau (Turrilithes tuberculatus) et ici avec les Ammonites falcatus et varians. La deuxième partie, faite en commun avec M. Roux, traite des gastéropodes, au nombre de 59. La troisième et la quatrième comprennent 66 acéphales dimyaires, 35 monomyaires et 10 brachiopodes. Sur ces 247 espèces, auxquelles 5 Nautiles ont été ajoutés plus tard, il y en aurait environ 25 qui ont été reconnues ensuite pour provenir des marnes à Plicatules sous-jacentes, mais une dizaine environ resteraient encore communes aux deux étages.

La faune de ces mêmes argiles à Plicatules de la Perte-du-Rhône n' a pas été étudiée avec moins de soin que la précédente par MM. Pietet et Reuviero<sup>10</sup>. Ils y ont fait consultre des restes de Plésiosaure, 3 poissons, 1 crustacé (Homarus Latreilli) semblable à celui de Saint-Sauveur (Yonne), 3 Serpules, 8 céphalopodes, entre autres les Nautilus plicatus et Sazbgi, si remarquables tons deux et si caractéristiques. Parmi les Ammonites se montre ne variété de El. mamillatus. Les 25 gastéropodes noffreat point de formes bien variées ui bien particulières; 76 acéphables, au contraire, y présentent des Panopées, des Pholadomyes, des Anatines, des Thracies, des Cyprines, des Cardium, des Astartes, 9 Trigonies, 5 Arches, 6 Mylitus,

<sup>(</sup>i) Description des fossiles du terrain aptien de la Perte-du-Rhône, etc. in-4\*, 23 pl. 1854-1858.

h ostracées, entre autres l'Exogyra sinuala, si constante partout à ce niveau. Les brachipodes ont offert 7 espèces; les bryononires ont très-trares il y a 12 échinides, entre autres l'Heteraster oblongus, l'Episater polygonus, 1 Pigaulus, 1 Trematopygus, 1 Holeetypus, le Salenia prestensis, une autre espèce, etc. Parmi les polypiers, 1 Thamastrae et 1 Parsamilis sont cités. Quant à l'Orbiolina lenti-culais, si caractéristique de la seconde assise, elle est tout à fait distincte des O. conica, considea, discoidea, etc. el pourrait même constituer un gener à elle seule. L'Opervalina cracessis nous paraît ter douteuse, l'O. angularis, dont M. Pictet la rapproche, n'étant pas réellement une Operculine, et le genre étant jusqu'à présent inconnu an-dessous de l'horizon tetriaire des Nummultier des Nummultiers des Nummultiers des numerous des metates des vanies des vanies des metates des vanies des vanie

Cette faune des marnes à Plicatules de la Perte-du-Rhiône, jointe à celle du gault, nous offre aimsi près de 380 espèces, particulièrement de mollusques, rectueillies sur une étendue de quelques centaines de mètres et une hauteur de vingt à peine, ce qui rend cette localité l'une ées plus intéressentes pour l'étude de cette période.

Daus sa Golognie et Minéralogie de la Savoic (<sup>10</sup>, M. G. de Mortillet a inséré les listes des lossiles rencontrés dans les divers étages créacés de ce pays, depuis les caleaires néconieus à l'acusaier complanatus jusqu'à la craie blanche d'Entremont. De leur côté, les paléontologistes suisses ont cru reconnaître que la faune nécomieume offrait des caractères assez différents dans les Alpes et dans le Jura. Les dépôts des basses montagnes de la Savoie (le Môle, les Voirons) et de Châtle-Sain-Denis (canton de Vaud) apartiennent au facés alpin, comme ceux de la Provence, tandis que les couches qui couronnent le Salève, malgré leur voisinage des montagnes précédentes, représenteraient le facies du Iure et de la France à l'ouest de la chête.

Deux étages du groupe néocomien existent au Salève, mais le plus ancien est le seul dont la faune ait une certaine importance, et c'est elle qui a fait l'objet d'un travail de M. de Loriol (4), exécuté

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In-8°, 1858.

siles contenus dans l'étage néocomien moyen

<sup>&</sup>quot; Descript, des animaux invertébrés fos du mont Salère , in-4° avec 2 a pl. 1861-63,

avec un soin remarquable. L'anteur y distingue six couches principales, qui lui ont offert a 85 espèces, réparties dans 93 genres (a 5 céphalopodes, a 9 gastéropodes, 68 lamellibranches, 7 brachiopodes, 23 brycoaires, 6 anuélides, 19 échinides, 30 spongiaires). L'absence des vrais polypiers est un fait ufegatif qui doit être remarqué. De ces 185 espèces, 6 seulement se représentent dans les dépòts contemporains des Voirous et 2 seraient douteuses: ce sont 3 Ammonites et 3 Bélennites. Le Bélenuites publiformis est la seule espèce abondante à la fois dans les deux localités. Aux Voirous, les céphalopodes sont nombreux, mais les autres mollusques très-rares [es Apychus y sont très-répandus et variés; au Salève au contraire est derniers sont peu nombreux, mais les gastéropodes, les acéphales des brachiopodes et les hrycoaires s'y trouvent en grande quantité, tandis que la Terebratula diphysides et les Apychus n'y ont pas encore été sismalés.

Les fossiles des Voirous out été décrits par MM. Pictet et de Loriol, dans la seconde série de la Paléontologie suisse 0. Les difficultés stratigraphiques de ces montagues, comme celles du Môle, étudiées, les premières, par M. G. de Mortillet, et les secondes, par M. Alph. Favre, ne peuvent infirmer les conclusions déduites des corps organisés. En effet, des que les couches cessent d'être dans leurs relations naturelles originaires, par suite de soulèvements de dislocations, de plissements souvent accompagnés ou suivis de failles dont on ne saisit pas les effets, il faut reconnaître que la valeur des caractères stratigraphiques devient nulle. Dans ce travail de MM. Pictet et de Loriol, a 9 espèces de céptalopodes sont décrites, plus 1 Mysilus, 1 Pecten, la Terebratula diphysoides, 4 Apsychus et 1 Philocrius. Toutes les annlogies et les identités mêmes de ces fossiles sont avec ceux des couches nécocmiennes de la Provence ou du type alpin.

Les poissons de ces mêmes couches néocomiennes des Voirons ont fait l'objet d'un mémoire particulier de M. Pictet, annexé au

 $<sup>^{(1)}</sup>$ ı volume in-4° avec 12 planches de coquilles fossiles et 7 planches in-folio de poissons; 1858.

précédent; mais l'auteur en avait indiqué les caractères dans une notice antérieure (1). Plus anciennement, M. Agassiz avait fait remarquer l'apparition tardive des poissons les plus parfaits, d'une organisation plus élevée, et qui sont en même temps plus rapprochés de ceux des mers actuelles : ce sont les types dont le squelette est complétement ossifié, qui sont recouverts d'écailles cornées plus ou moins flexibles ét imbriquées (cténoïdes et cycloïdes) et que M. Müller a réunis sous le nom de téléostéens. M. Pictet s'attache à préciser le moment où ces formes ont apparu. Elles avaient été limitées d'abord à la craie, mais quelques personnes seraient disposées à les faire remonter jusqu'à la période jurassique, à l'exception cependant des Aspidorhynchus, poissons ganoïdes, à la fois jurassiques et crétacés. Ceux des Voirons sont des téléostéens de la tribu des Clupes, et la présence de véritables Clupes est remarquable en ce que c'est le seul exemple d'un genre de poissons encore vivant qui date d'une époque aussi reculée, ce qui justifie par conséquent l'énoncé de M. Agassiz.

Les poissons des Voirons ont la queue faite comme celle des steguri, constituant, par la manière dont se termine la colonne vertébrale dans le lobe supérieur de la nageoire audale et la dissymétrie des rayons de celle-ci par rapport aux dernières vertèbres, un type intermédiaire entre les poissons vraiment homocerques els héérocerques. Ces derniers caractérisent, comme on sait, les périodes anciennes, et les premiers, l'époque actuelle. Or les steguri, commençant à se montrer dans la période jurassique, sont encore une preuve à l'appui du développement graduel des formes dans les animanx de cette classe. En outre, par leurs écailles, les poissons des Voirons tendent à faire réunir les leptolépides aux téléostéens, en rapprochant les écailles cornées des écailles osseuses; de sorte que ces mêmes poissons affecteraient des caractères tout à fait en harmonie avec l'âge des couches qui les renferment, c'est-à-dire

Archives scientifiques de la Bibliothèque universelle de Genève, p. 228, mars 1858.

rattachant les types jurassiques aux types crétacés, quoique plus voisins en réalité de ceux qui les ont suivis que de ceux qui les avaient précédés.

M. Pictet dérrit ensuite le Spathodordyha necocuirenis, le Crosspanhus subnatiums, les Cluppea unique et rovienenis. Ges quatre espèces sont de la famille des Clapea ou des Harengs, comme l'Histialosa Thiollieri du département de la Drôme. Des dents isolèes de Sphyrénoides ont dét trouvées dans les couches correspondantes du Salève, Parmi les ganoides, un spécimen d'Aspidorhynchus a aussi été rencontré aux Voirons (A. generanis); c'est l'espèce de ce genre la plus récente observée en Europe, où il commence à paraître dans le lias. Des dents de Sphenodus subsudianus, d'Odoutaspis gracilis et de Guyotus proviennent aussi du même gisement.

On doit encore à M. de Loriol<sup>10</sup> la description d'un certain nombre de brachiopodes de l'étage nécomien inférieur du Jura (étage relangien ou ralanginien des géologues suisses), recueillis aux environs de Villers-le-Lac (Doubs). Aux espèces déjà trouvées dans cette assies ferrugineuse ou linouile (Terebrutule olimaria, Moreana, Carteroniana, Terebratella necomineuis, Ilhyachonella Agussir) l'auteur ajoute les Terebratula rillersensis, Jaccardi, arzierensis, la Rhyachonella valangiensis, fossiles qui, avec les Amannius Gerrilianus et Marcousanus, les Nation Levathan et Sautieri, de nombreuses Nérinées, les pagiura varbatus, etc. suffisent en effet pour constituer une sisparticulière ou un sous-étage. Mais nous ne pensons pas qu'on doive pour cela séparer complétement ces couches d'avec celles qui er recouverant et dont la faune s'y retrouve réellement en grande partie, comme nous le voyons par les détails explicatifs d'une trèsbonne coune qu'a donnée de cet ensemble M. Sautier 6<sup>12</sup>.

Dans le département du Jura, M. Bonjour a signalé la présence

<sup>(1)</sup> Mém. Soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève, vol. XVII, 1 pl.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 2° série, vol. VII, pl. V, coupe de

la valiée des Dappes, sur la route de Gex aux Rousses; année 1856.

Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, vol. XVI, p. 42; 1858.

de fossiles de la craie blanche, de la craie tuffeau, du gault, des deuxième et troisième étages néocomiens, aux environs de Saint-Julien et de Laine, dans une série de petites couches, de 12 à 15 mètres d'épaisseur totale, d'une très-faible étendue superficielle et reposant sur l'étage de Portland. M. Benoît (1) a fait connaître de semblables lambeaux plus au sud, dans le département de l'Ain, de Solomiat à Leissard, placés au pied d'une faille qui les met en contact avec les étages du coral-rag et d'Oxford, et M. Perron (2), le gisement de fossiles du gault et de la craie tuffeau inférieure aux environs de Gray (Haute-Saône). Enfin M. d'Alleizette (1) signale, dans le haut de la grande combe du Charix, non loin du lac Genin, la craie surmontée d'un dépôt marin de la formation tertiaire movenne.

La persistance des caractères paléontologiques dans ces petites couches crétacées, sur d'aussi grandes étendues de pays et au milieu de tous les accidents de ces montagnes, est un fait bien remarquable, et leur étude a conduit l'auteur à des conclusions théoriques plus géologiques que paléontologiques, sur lesquelles nous n'insisterons pas ici, mais qui nous paraissent peu admissibles dans leur généralité. Pour une connaissance plus complète des faunes crétacées du département du Jura, nous renverrons le lecteur aux listes publiées récemment par M. Ogérien (a).

Quoique le beau travail de MM. Pictet et Campiche, intitulé Description des fossiles crétacés de Sainte-Croix, ne concerne pas absolument le sol français, cette localité est si voisine de la frontière, que sa paléontologie se rattache directement à notre Jura, et que les conclusions des auteurs ne peuvent manquer de lui être tôt ou tard appliquées; aussi reproduirons-nous le passage suivant, qui a une véritable importance théorique, comme l'a déjà fait remarquer M. Cotteau dans son rapport de 1864.

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. 2° série, vol. XVI, p. 114; 1858. 3) Bull. Soc. géolog. 2° série, vol. XVI,

p. 628; 185g.

<sup>16</sup>id. vol. XIX, p. 544; 1869. (8) Histoire naturelle du Jura, t. I, Géologie, 2º fascicule, in-8°, p. 536-547; 1867.

" Nous ne nous sommes occupés dans notre travail, disent les auteurs, que de la période crétacée, et cependant il résulte des faits précités que, dans une région géologique bien limitée, où rien ne peut laisser supposer des changements climatériques très-intenses, non plus que de grandes variations dans la circonscription des mers, la population s'est complétement renouvelée neuf fois, et neuf faunes se sout succédé... Cette parfaite indépendance des faunes, continuent-ils, que nous venons de constater dans la coupe géologique du bassin de Sainte-Croix, ne se maintient plus avec les mêmes caractères, si l'on compare les populations contemporaines sur une certaine étendue géographique. Alors naissent ces mélanges que l'on a souvent discutés, qui sont la joie des esprits systématiques et l'effroi de quelques autres. Ces mélanges, nous en sommes convaincus, sont parfaitement vrais dans certaines limites; et, s'ils sont convenablement étudiés et interprétés, ils fourniront les moyens de constituer une histoire générale des êtres organisés, plus compliquée peut-être qu'on ne l'avait primitivement supposé, mais plus probable, plus harmonique, plus conforme à ce que nous voyons de nos jours, en un mot, une histoire plus vraie. » Si, après l'examen des travaux de détail relatifs à certaines lo-

Si, apres l'examen nes travaux a cetain reatus a certaines divisions de la formation, nous passons à ceux qui, plus généraux, embrassent un plus vaste horizon, nous signalerons d'alord le premier volume de la Paléontologie frunçaise, commencé en 1840 par Ale. d'Orbigny, et comprenant la description des céphalopodes crétacés, au nombre de 267 espèces, réparties dans 12 genres. L'anteur, comme il le dit (p. 417), était parvenu à reconnaître positivement, par les Ammonites et par les autres animaux conservés avec elles : 1º qu'il y a en évidemment trois grands dages géologiques bien tranchés, bien distincts, dans les terrains crétacés; 2º que clacum de ces étages possède sa faune spéciale bien caractérisée, surtout par les Ammonites qui s'y trouvent; et il ajoute (p. 6, 15): - La superposition des couches et la distinction des faunes qu'elles renferment in obligent à diviser les terrains crétacés en trois dages

généraux. Mollusques Céphalopode distincts: nácomien, gault et craie<sup>10</sup>... les seules divisions qui, d'après les faits zoologiques, me paraissent admissibles et naturelles. » En constatant en outre, dans son éage nécomien, deux ensembles paléozoologiques, séparés en réalité l'un de l'autre par les caleaires à Chama ammonia, puis deux dans la craie, d'Orbigny restait encore dans le vrai, mais il n'en était pas de même des divisions du gault. Si d'ailleurs, à l'instar d'autres paléontologistes très-sitstingués, il s'en fût teun à ces données genérales, sans prétendre réglement, comme il le fit plus tard, toute la série des terrains d'après des types factices, basés sur des observations géologiques superficelles et insuffisantes, il edt rendu à la science de plus grands services.

Les résultats de ce premier volume, accompagné de 148 planches, montrent que, sur ces 267 espèces de céphalopodes crétacés, 176 étaient nouvelles, et que leur répartition pouvait être représentée par les chiffres 131, 80 et 61, dans le groupe néocomien, le gault et la craic. Quant à la distribution stratigraphique des espèces de chaeun des 12 genres, si l'on compare les résumés numériques placés à la fin de la description de chaeun d'eux, et que nous avions déjà disposés dans un tableau général, avec ceux des tableaux particuliers donnés par l'anteur (p. 626-634), on remarque de telles discordances entre les chiffres, que nous avons dû renoncer à les reproduire, n'ayant trouvé nulle part l'explication de ces différences ©.

Gasteropodes,

Dans le deuxième volume du même ouvrage, accompagné de 87 planches, sont décrits et figurés les mollusques gastéropodes, au nombre de 325 espèces, dont 250 au moins étaient nouvelles. Ici d'Orbigny commence à modifier sa terminologie première. La partie supérieure de son étage nécomien devient l'étage apièm, et le mot ablèm, sans doute par euphonie, est substitué au mot gault, admis

<sup>(</sup>i) La division en étages des terrains crétacés, toujours employés au pluriel, ne se comprend pas.

Dans un Supplément aux céphalo-

podes de la craie, publié en 1847, avec 9 planches, sont décrits et figurés : 1 Conoteuthis, 1 Belemnitella et 15 Bélemnites.

partout. Mais ce qui montre la préoccupation de l'auteur, c'est que l'étage le plus remarquable de la Provence, du Dauphiné, d'une partie de la Savoie et du Jura mérdional, cleiu qui donne à un grand nombre de chaînes secondaires leur principal caractère physique, le calcaire à Channa ammonia, ne figure pas encore dans cette prétendue chassification de la formation. Quoi qu'il en soit de ces 35 o Secondacie que de la formation. Quoi qu'il en soit de ces 35 o Secondaires il y en a 8 i dans les calcaires et les marnes du troisième étage néocomien. 9 dans les couches à Plicatules, 77 dans le gault, 134 dans le groupe de la craie tuffeau, 24 dans celui de la craie blanche.

Les mollusques lamellibranches crétacés, au nombre de 553 espèces, ont été décrits dans le troisième volume et figurés dans a53 planches. Ces espèces sont réparties comme il suit : 154 dans l'étage néocomien inférieur (calcaires uéocomiens), a8 dans le supérieur (argiles à Plicatules), 70 dans le gault, 202 dans le gupe de la craie tuffeau, et 99 dans celui de la craie blanche, comprenant, pour l'auteur, la craie de Tours, celle de Saintes et celle plus aucienne de Cognac, le tout réuni sous le nom d'êtage sénonien.

Brachiopodes

Le quatrième volume, avec 110 planches, est consacré aux brachiopodes, parmi lesqueds d'Orbiguy Place la famille des rudistes. Aiusi constitué, rieu de plus hétérogène que la composition de ce livre, traitant d'abord des brachiopodes aere bras, qui comprennent 11 familles, depuis les linguidées jusqu'aux crandées, puis des brachiopodes aeus bras, comprenant les Thécidées, les Caprines et les Radiolithes. Après la description des genres et des espèces, l'auteur donne des considérations zoologiques et géologiques générales sur les brachiopodes, traite de leur classification, et termine ainsi le volume par où il était naturel de le commencer.

Quant aux vrais brachiopodes et à leur classement particulier, un paléontologiste anglais qui s'en est occupé beaucoup plus spécialement et un paléontologiste français dont nous avons déjà cité les travaux nous dispensent de nous étendre davantage à leur égard. Mais le rapprochement des rudistes avec les Thécidées, pour les récunir aux brachiopodes, ainsi que l'avait déjà proposé Goldfuss, était trop contraire aux plus simples lois de l'analogie pour n'être pas vivement critiqué, et pour ne pas donner lieu par suite à des recherches particulières que nous exposerons ici.

Radiston

M. Deshayes, qui, comme on l'a vu, s'était occupé dès 1835 de leur organisation, donna, trente aus après, un résumé historique de cette question <sup>10</sup>, en admettant toujours, ainsi qu'il l'avait dit en 1850, que ces coquilles étaient pourvues d'un ligament placé en arrière de la charnière, e ne pouvant concevoir, ajoute-t-il, une coquille bivalve appartenant à un mollusque dimyaire, si elle n'a pas un ligament pour mouvoir ses valves. » L'appareil accession comme le désignait M. des Moulius, ne serant que la représentation de la cavité occupée par le ligament intérieur et très-puissant. Ces coquilles enfin, dans la classification générale, viendraient se ranger près des Chameso un des Ethéries.

M. Bayle, dans une suite de mémoires, résultats d'études longues et attentives avec des matériaux plus favorables à l'observation, est arrivé à préciser plus nettement aussi que ses prédécesseurs les caractères des trois geures Badiolithe, Sphérulithe et llippurite, et à proposer une classification nouvelle des espèces de charun d'eux <sup>32</sup>. Mais, pour hien comprendre ces résultats et la marche suivie pour y arriver, il est indispensable de remonter un peu plus haut; et, d'un autre côté, comme nous ne trouvons, dans aucun ouvrage, rien de bien satisfaisant à cet égard, nous exposerous succinctement l'ensemble des faits sur ce sujet, l'un des plus importants de la fauur créacée, puissqu'il est exclusivement propre à cette période.

L'incertitude où l'on est longtemps resté sur la véritable place des rudistes dans la série zoologique provenait surtout de ce que, malgré leur prodigieuse abondance, on ne connaissait que très-im-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, vol. XII, p. 947; 1855. — Observations sur la Spharwlithes calceoloides. (Bulletin de la Société géologique, vol. VIII, p. 127; 1850.)

Bulletin de la Société géologique, a série, vol. XII, p. 779., 4 pl. 1855; vol. XIII, p. 73, 1 pl. 1855; p. 102, 1 pl. 1855; p. 139, 1 pl. 1855; — vol. XIV. p. 647, 3 pl. 1857.

parfaitement leurs vrais caractères, lesquels, par suite de la fossilisation, avaient presque toujours partiellement disparu, en même temps que d'autres, produits de cette même fossilisation, leur avaient été substitués. Dans les coquilles ordinaires, les Cardium, les Vénus, les Crassatelles, les Chames, les Spondyles, etc. le test porte à l'intérieur l'empreinte de tous les caractères organiques, ou mieux, de tous les organes avec lesquels il était en contact, par conséquent des parties qui servent à les caractériser et à nous faire juger de l'animal lui-même. La charnière, avec ses dents et ses fossettes, les impressions musculaires latérales ou médianes, l'impression palléale, simple ou échancrée, etc. sont formées par la couche interne du test. Or, si l'on suppose que, dans la fossilisation, cette dernière vienne à disparaître plus ou moins complétement, il ne restera pour reconnaître ces corps que la couche externe de la coquille, variable de forme suivant les espèces, variable de dimensions et tout à fait insuffisante pour les classer zoologiquement, et c'est précisément ce qui est arrivé pour les rudistes.

Ces coquilles ont des valves très-inégales, dissymétriques : l'une conique, plus ou moins allongée, adhérente; l'autre plus petite, plus ou moins operculaire et libre. Le test est essentiellement composé de deux parties distinctes juxtaposées, de composition et de structure tout à fait différentes : l'une interne, compacte ou subvirtuese; l'autre externe, fibreuse ou spongieuse, formée par l'entre-croisement de la melles très-fines, transverses et longitudinales, et se cassant toujours à peu près à angle droit avec le bord de la coquille.

La disparition de la couche interne n'était pas la seule difficulté que ces corps offrissent à leur détermination. Dans leurs cônes creux, dont la paroi nitérieure présentait alors des zones concentriques, dues aux lames successives du test extérieur mises à nu, on trouvait toujours des moules calcaires, formés par la matière de la roche environnante. Ceux-ci se présentaient comme deux cônes inégaux, opposés base à base (d'où le nom de birostre qu'on leur a donné), noffrant dans leurs détails aucur napport avec les cavités dans lesquelles on les rencontrait et qu'ils ne remplissaient point d'ailleurs complétement. Aussi de Lamarck, comme on l'a vu, créa-t-il le genre Birastrite pour ces mêmes moules, qu'il attribuait à d'autres animaux que ceux qui avaient formé la coquille où ils étaient.

M. Deshaves, qui dès 1831 avait fait voir que la disparition du test compacte, nacré, intérieur, de certains Spondyles crétacés avait donné lieu à l'établissement du genre Podopsis, pensa qu'il avait pu en être de même pour les rudistes. Seulement, chez ces derniers il y avait cette particularité enrieuse, que la disparition de la couche vitrense interne, par suite de sa dissolution, n'ayant eu lieu qu'après l'opération complète du moulage, celui-ci devait nous avoir conservé et nous reproduire les caractères organiques que portait cette même couche interne. C'est en effet ce que l'on a reconnu lorsqu'on a pu découvrir des échantillons dans lesquels cette couche avait échappé à la destruction. On vit alors que les rudistes étajent des coquilles pourvues de deux muscles, dont les empreintes, très-saillantes dans la valve supérieure ou petite valve, étaient au contraire très-faibles dans la grande, et qu'il y avait un appareil cardinal très-développé. Depuis ce moment on a pu s'occuper de leur classification dans de meilleures conditions.

Pour placer les rudistes avec les brachiopodes sans bras on s'est d'abord appués sur le mode de réunion des valves, et l'on a nié qu'il y ait janusis eu un ligament, parce que la coquille semble s'accroître par couches concentriques, et que les dents, extrémement longues dans certaines espèces, n'auraient pas permis, étant dans leurs fossettes, un mouvement de rotation on de charnière sur l'un des côtés, sans qu'elles vinssent à se briser; la petite valve devait alors se soulever sur la grande, à laquelle aucun ligament ne pouvait l'attacher directement, ce qui a bien lieu chez quelques brachiopodes, mais ono chez les lamelibranches. D'un autre côté, la structure du test offrant, dans son épaisseur, des tubes simples ou dichotomes, on supposait que ceux-ci avaient donné passage à des prolongements du manteau qui se lient aux fonctions respiratoires chez les brachio-

podes, appelés à cause de cela palliobranches, et l'on y trouvait un argument spécieux pour penser que les rudistes devaient avoir eu une organisation plus ou moins analogue à celle de ces derniers mollusques.

Remarquons d'abord qu'un caractère général des brachiopodes manque chez les rudistes : c'est la symétrie; les uns peuvent ètre divisés en deux parties égales par une ligne médiane, les autres jamais. Ce fait général, qui, comme le test celluleux, rapprochait aussi les rudistes des cirrilipèdes, eût dû faire réfléchir les classificateurs, et ne pouvait être étranger à l'organisme des animaux, divisibles, comme leures coquilles, en parties paires ou non.

M. Bayle, étant parvenu à dégager de leur remplissage pierreux, des rudistes dont le test inférieur avait été heureusement conservé, a pur reconnaître d'abord que de Lamarck avait bien jugé les caractères des genres Badiolithe et Sphérulithe, dont ses successeurs n'avaient tenu aucun compte; puis il a étudié avec soin un grand nombre d'échantillous bien préparés, qui lui ont permis d'établir les caractères des trois genres dont nous venons de parler, et de grouper dans chaeun d'eux les espèces comme le montrent les tableaux suivants :

|                                                                                                                                                                                                                                             | RADIOLITH BE                               |             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point d'arête cardinale;<br>charmère à deux dents car-<br>dinales, soudées à la valve<br>supérieure par un pédicule<br>commun, très-écartées à<br>leur extrémité fibre, con-<br>uelées sur leur face posté-<br>rieure. Possettes cardinales | Deux<br>bundes tongitudinales<br>externes. | Lisses      | ingens, Des Moul. fissicostatus, d'Orb. canaliculatus, id. royanus, id. angulorus, id. lumbricalis, id. acusticostatus, id. cornu-pastoris, Des Moul. |
| de chaque côté de la valve inférieure, très-ouvertesen avant, cannetées à l'intérieur. Les deux impressions des muscles addacteurs situées en avant, aux entrémités de la charnière. Point de ligament.                                     | Point<br>da bandes externes.               | inférieure. | crateriforms, id. Jouannets, id. Bournoni, id. excaretus, d'Orb.                                                                                      |
| Paleontologie.                                                                                                                                                                                                                              |                                            |             | 15                                                                                                                                                    |

#### SPREBULITHES.

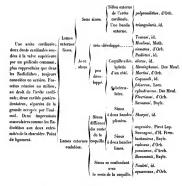

#### MIDDEBIRDS

Use sette enreliade; toujone dout pillers internos. Charalite à fresi longres desta un senérieured va de les "invite confinales de traite cardinale, set de since since desta une sette parties une un pédiante commun place du cité opposit. Trait fésorets longres desta une finale mariera de la compression seu très respectation, en repret des altes principales un se visat infriênce. Desse mois charalite principales de la repretation en repretation, en repret des deuts pillers. L'une bringlighes in separiore, suplaine, porte character delibér de treus se continunt par des casas qui s'acurvai, serve le poutroir de little. Vales inférence pous moisse canique; seu casasse, serc des albens externes, plan on mains prossociés, correspondant à l'artic confined est un desagnifiers.

corns-vaccinum, Bronn Loftus, Woodw, vesiculosus, id. radiosus, Des Moul. Lawareki, Bayle. sulcotus, Defr. colliciatus, Woodw. organisana, Montf. bisculatus, Lam. dilatatus, Defr. Les genres Caprina, Caprinula, Caprinula, Capretina, Requienia (division des Capretina), ont encore bessin d'être soumis à un exames sévère, les uns renlants avec les Caprines, d'autres d'étant poul-fre que des Causes lorsqu'ils servoit miseu comment.

M. Bayle a cherché ensuite la distribution des genres et des espèces de rudistes dans la série crétacée, depuis les calcaires à Canana ammonia, où semblent apparaître les premiers, jusqu'à la craie supérieure de Maëstricht, où s'éteint toute la famille. Il y distingue sept horizons différents, dont le quatrième, celui que caractérisent l'Hippurites cornu-vaccinum, l'Hippurites organisans, etc., atteint la plus grande extension géographique.

Revenons actuellement à la Puléontologie française et à son foudateur. La partie la plus originale de ce grand ouvrage, et la plus remarquable peut-être des travaux d'Alcide d'Orbigny, est le cinquième volume, consacré aux mollusques bryaccaires. On voit tout de suite qu'il rentre ici dans le domaine de sa spécialité. Vers la fin d'une carrière terminée avant le temps, il donne une nouvelle preuve de cette aptitude particulière qui avait signalé ses débuts duns la science tratte une avancement.

de suite qu'il rentre ici dans le domaine de sa spécialité. Vers la fin d'une carrière terminée avant le temps, il donne une nouvelle preuve de cette aptitude particulière qui avait signalé ses débuts dans la science trente ans auparavant.

Dans ce volume de 1,200 pages, accompagné d'un atlas de 200 planches, il expose d'abord la classification générale des innombrables formes de ces corps submicroscopiques, ce qui était d'autant plus nécessaire qu'on i avait encore rien entrepris dans ce sens; puis il aborde l'examen particulier des ordres, des familles, des genres et des espèces de tout ce petit monde. Il y comprend les proposaires des autres terrains et même les espèces svivantes, afin

de complèter le tableau de la classe entière, dont il soumet ainsi tous les éléments comms à une révision générale. Il en décrit et figure 1,939 espèces, comprises dans 319 genres, ayant aimsi, par une étude suivie durant quatre années, plus que triplé le nombre de celles que l'on connaissait auporavant. Aussi at-l-il pu dire: «Nous ne savons pas que l'iguement sera porté sur cet immense

travail, mais nous pouvons ajouter avec vérité que, de tous nos travaux paléontologiques et zoologiques, c'est certainement celui

qui nous a offert le plus de difficultés à vaincre et celui que nous regardons comme le plus difficile à traiter. Heureux si, dans cetle circoustance, nos efforts peuvent jeter quelque lumière sur ces animaux, jusqu'alors si peu connus. 7 Le jugement qu'il appelait ainsi avec une franchise qui l'honorait ne s'est pas fait attendre, mais il ne lui a pas été aussi favorable qu'il semblait en droit de l'espérer.<sup>30</sup>.

Les trois ordres dont se composait d'abord la classe des bryocoaires, les cellulinés, les tabulinés et les foruninés, sont ensuite réduits à deux, les cellulinés et les centrijuginés. Le tableau de la distribution des genres et des espèces dans les divers terrains et leurs subdivisions montre que, dans le terrain de transition, on ne connait encore que 1 o genres et 66 espèces; il y en a peu dans le trias, mais la formation jurassique présenterait 3 a genres et 9,3 espèces 2; la formation crétacée, 186 et 1,073, mazimam de développement de la classe. Les dépôts tertiaires n'ont plus offert que 73 genres et 2 10 espèces. Toutes les mers actuelles ne nourrissent que 84 genres et 3 ga espèces, et même 5 q et 308, si l'on retranche les formes vivantes qui ne sont pas susceptibles de passer à l'état fossile. Les bryozoaires se seraient donc accrus depuis les temps anciens jusque vers la période de la craie blanche, pour diminuer ensuite jusqu'à nos jours.

Mais ces déductions, comme celles qui suivent, et dans lesquelles

(10) Edifio, dans ces demirées années, dit I, Hámes, N. Acide d'Ortiginy a créé pour ces étres un nombre considérable de geuves nouvaux, que jui dit rejuter pour la phyarit, et il a mentionné beaucoupé d'expèces nouvelles, mais sans les décrire d'une manière suffissamment daire et élemènce de serie qu'il est preuge toujours impossible de les reconsultes. « (Mém. Soc., geol. de France, » érieir, vol. V. p. 1581; 1654. — Petta-Heru une étade

comparative ultérieure de ce grand travail d'Alc. d'Orbigny avec celui de M. F. de Hagenow, Sur les bryosoaires de la craie de Moëstricht, appellera-t-il encore sur le premier un jugement aussi sévère que celui de J. Haine.

<sup>(5)</sup> On a vu précédemment que les études particulières de J. Haime sur les beyozonires jurassiques avaient, par suite la discussion des caractères, réduit ces chiffres à 19 genres et 61 espèces.

l'auteur s'attache à faire voir d'abord qu'il y aurait eu trois âges de développement partieulier, pendant le calvaire carbonifère, pendant la grande oolithe et vers la fin de la période crétacée, et ensuite que les cellulinén à paparaissent que dans cette dernière, tandic, que les centrifuginés se sont montrés dès l'époque de transition, etc., toutes ces déductions, disons-nous, reposent sur des données numériques trop variables pour qu'on puisse leur accorder une valeur réelle.

Dans cette classe de corps, comme nons l'avons vu pour les rhizopodes, il n'est pas encore possible de se faire une idée quelque peu exacte de leur développement à un moment donné, surtout dans les époques anciennes. La difficulté de leur bonne conservation, celle de l'observation directe, le petit nombre de personnes qui en sont occupées et le plus petit nombre encore de localités et de couches observées avec un soin suffisant doivent faire regarder comme prénaturée toute spéculation à cel égard, et peut-lètre les brycoariers ont-ils été aussi nombreux dans les dépôts de transition de certaines régions de la terre qu'ils l'ont été plus tard, et cela sans que nous puissions nous en douter le moins du monde.

En ce qui concerne particulièrement la formation crétacée de la France, on conçoit que les résultats sont ceux qui offrent le plus de probabilité pour être apprenchée de la vérité. Dans le groupe crétacé supérieur, qui comprend, pour d'Orbigny, outre la craie blanche, la craie de Touraine, la craie de Royan, celles de Saintes et de Cognac, il y a 665 esphese; dans le groupe de la craie tuffeau, 137; puis il y en a 16 seulement dans le gault, 12 dans l'argile à l'licatules, û dans les calcaires blance à Chama ammonia, 16 dans le troisème étage nécomien : en tout 877.

Le développement extraordinaire dans la première division de l'auteur est plus apparent que réel, parce que cette division comprend des éléments géologiques qui ne sont point comparables. En ne considérant que le Nord par exemple, où nous avons des superpositions précises et où nous pouvons apprécier la puissance des couches, on voit que l'on a réuni dans la même liste, la craie de Maëstricht, qui déjà est très-riche, la craie blanche, dont l'épais-seur est très-considérable, la craie jaune de Tours, non moins riche que celle de Maëstricht, et qui représente aussi un grand laps de temps; tandis que les deux divisions suivantes (les étages éniomanien et turonien) représentent en réalité une période moindre que les trois divisions réunies sons le nom d'étage sénoiten. Les conséquences déduites de chilfres ainsi groupés, et appuyées sur les prétendues données stratigraphiques énoncées (p. 1102 et 1104), sont absolument sans valeur, et il eût été préférable que l'auteur ne sortit pas du domaine de la zoologie microscopique descriptive, dont le mérite, à beaucoup d'égards, ne peut pas lui être contesté.

chardes

Enfin le sixième volume de la Paléontologie française, qui traite des échimides crétacés, s'arrète à la page f\(\frac{1}{3}\), et à la planche g\(\frac{1}{6}\) de l'ouvrage. L'auteur avait ainsi décrit et figuré 2,28g espèces de mollusques céphalopodes, gastéropodes, acéphales (lamellibranches et brachiopodes), bryozoaires, et d'échimides. Cétait donc l'œuvre paléontologique la plus considérable qui ait été entreprise jusqu'à présent par une seule personne. Exécutée en seize années avec les deux volumes de la Forantion jurassique, dont nous avons parfé, et avec d'autres ouvrages encore que nous aurons occasion de mentionner, elle témoigne d'une activité prodigieuse et d'une facilité de produire qui, comme tout ce qui est extrême, devaient donner lieu à des erreurs plus ou moins graves et plus ou moins nombreuses.

La publication des échinides, ainsi interrompue, trouva dans M. G. Cotteau un continuateur non moins zélé, mais qui, en se bornant à un champ moins vaste, a pu apporter à son œuvre plus de soins et une attention plus serupuleuse dans les détails. On doit regretter seulement que ce savant ait persisté à employer une terminologie géologique qui ne supporte pas la discussion, qui est aussi complétement en désaccord avec les faits, et dont la commodité apparente peut seule faire illusion aux personnes qui ne cherchent pas à s'en rendre compte.

M. Cotteau a d'abord complété le sirème volume, qui s'arrête au milieu de la famille des échinoconidées; puis, à partir de 1861, époque à laquelle le Comié de la Paléontologie française se constitua pour continuer l'œuvre d'Alcide d'Orbigny, il a doune le septième volume ", qui, avec le reste des échinides réguliers et est accompagné toute la grande division des échinides réguliers et est accompagné des planches MVII à MCGIV de la série crétacée. L'auteur a bien voulu nous adresser, sur l'ensemble des échinides de la formation, le résumé de ses observations générales auquel nous empruntons ce qui suit :

536 espèces appartemant à cet ordre ont été recneillies dans les couches crétacées de la France et de l'Algérie, et elles forment un ensemble reinarquable, sous le rapport stratigraphique, comme sous celui des caractères zoologiques. Toutes sout propres à la comation, et le plus grand nombre d'entre elles appartiement à des horizons qu'elles ne franchissent jamais; très-peu passent d'un étage à un autre. Elles se répartissent d'aifleurs d'une manière fort inégale dans chaque étage.

Il y a dans les calcaires nécomiens 130 espèces, dont 8 remontent dans les argiles à Plicatules; dans celles-ci. 48, dont une seule (Pygaster truncatus) remonte dans le gault. Ce dernier en renferme 30, dont 3 (Discoides egilindrica, Pesudotiadema Blanchei) reparaissent au-dessus. Dans les deux premiers étages de la craie tuffeau, 120 epèces ont été rencontrées, dont les 3 que nous venons de rappeler existaient auparavant et 7 se continuent plus haut. L'horizon de la craie micacée du bassin de la Loire et du Sud-Ouest a présenté 51 espèces, dont 8 se continuent au-dessus; celui de la craie de Touraine, 80, dont 13 plus anciennes et 10 que fon retrouve daus la craie blanche, laquelle en a présenté 122, 104 espèces sont

<sup>11)</sup> La dernière livraison qui complète ce volume a paru en février 1867.

propres à celle-ci, et toutes s'éteignent avec les dernières assises de la formation.

Ces 536 espèces d'échinides appartiennent à 73 genres, répartis dans 9 familles (10 spatangidées, 5 échinocorydées, 3 collyvitidées, 19 cassidulidées, 6 échinoconidées, 5 salénidées, 4 cidaridées, 16 diadématidées, 5 échinidées).

Plus de la moitié des genres sont propres à cette période; les autres existaient pendant l'ère jurassique, ou se sont continués pendant l'ère tertiaire, ou bien encore ont véru pendant l'une et l'autre. Un très-petit nombre, dépassant les couches tertiaires supérieures, existent à l'époque actuelle.

Si l'on s'attache à suivre les évolutions de ces différents types, depuis leur apparition jusqu'à leur extinction, plus ou moins rapide suivant les circonstances, on voit que ao genres sur 73 avaient pris naissance pendant l'ère jurassique. Parmi eux, les uns ne lardent pas disparaître dans la suivant : tels sont les Collipries, les Pygurus, les Pygurus,

Les 53 autres genres apparaissent avec les dépôts crétacés, Plusieurs (Isaster, Heteraster, Archiacia, Anorthopygus, Tennocidaris, Heterodiadema, etc.) naissent et meurent dans le même étage. Les Echinospuagus; les Épiaster, les Phyllobrissus, caractérisent les étages inférieurs; les Micraster, les Cardiaster, les Echinoconus, les Salenia, les Cyphosoma, caractérisent les étages supérieurs, on y atteignent leur plus grand développement. Les Holaster, les Pyrina, les Goniogygus, les Codiopsis, au contraire, parcourent tous les termes de la série, en laissant dans chacun d'eux des espèces propres à les caractériser. Beancoup de genres s'éteignent avec les dernières assisse critacées, Quelques-uns enfranchissent les limites; tels sont les Homiater, les Pericanum, les Podiater, les Schizater, les Conorigueu, les Scheini, les-Cidaria, etc. dont les uns disparaissent dans les premières assises tertairies, et les autres, retrouvant pour ainsi dire une nouvelle énergie vitale, se développent plus encore que durant l'ère crétacée. Les genres Schizater, Echinolompas, Cidarii et Pounmechinus seraient les sents survivant aujourd'hui.

En résumé, des 73 genres observés en France, 20 naissent dans la période jurassique, 38 sont propres à la formation crétacée et n'en dépassent pas les limites, 18 remontent dans les dépôts tertiaires, et 4 se retrouvent dans les mers actuelles.

Considérés dans leur ensemble, les échinides crétacés on une physionomie particulière et propre à les faire distinguer de ceux des faunes jurassiques et tertiaires. Dès les premiers dépôts nécocmiens, se développent simultanément les spatangidées et les échinocory dées, qui n'avaient enocre offert aucun représentant. Or cette apparition a cela de remarquable, qu'elle ne se manifeste point par quelques rares individus, mais par une profusion d'Echinospatigus (Taxastry et d'Holoster, none-seulement en France, mais enocre partont où ces dépôts ont été observés. Ce fait, auquel on pourrait ajouter beaucoup d'autres faits semblables, est peu favorable à la prétendue transformation des types suivant les milieux et les temps.

Enfin, sur les 73 genres d'échinides crétacés recueillis sur notre territoire, M. Cotteau en a fait conaître : à nouveaux, dont plusieurs sont propres à la France et sont très-remarquables sous divers rapports (Heterokunyas . Anorthogyas, Temociaria, Orthocialris, Heterodiadam, Orthopsis, Lossoma, Pedinopsis, Micropedina, etc.).

La description des polypiers de la formation crétacée a été entreprise par M. de Fromentel, que ses études préparatoires sur les animaux de cette classe désignaient naturellement pour traiter ce sujet dans la continuation de la Paléoniologia française. Six livraisons et 7 a planches ont paru. Après une introduction fort étendue. Test

Polypines.

teur a décrit les espèces des familles des dasmiens, des caryophylliens, des turbinoliens et des trochosmiliens (1).

9) Nous signalerous ici, comme er rapportant à la faune crétocie, les mémoires suivants dont les résultats sont compris, pour la plapart, dans des publications défin mentionnes : Considérations en suitates, par Alcied Orbitagy (Andeline des seiners, 3) javaire 1842; Annales des reiners natives, par le la compressión de considération au l'examinate, par la considération au l'examinate des réplaciques en créateire, par Null. 2016.

184a; Annales des seineux naturelles, vol XVII): — Camièrienias sur l'encileria des gratiropoles créacés, par le même (Arm. des sciences natur. vol. XIX): — Constiturians cologiques aur les mêmes (Academie ques brechispoles, par le mêmes (Academie des sciences, a sout it 85°; Annales des sciences naturelles, vol. VIII); — Nos sur le Balindites enquênces, par N. Beşte (Journal de conclyfiologie, vol. V. p. 370, pp. 1856).

# CHAPITRE III.

### TERRAIN TERTTAIRE.

Dans l'étude des faunes et des flores tertiaires de la France nous nous conformerons à la marche adoptée dans notre livre de 1866, qui n'est que celle déjà suivie dans les tomes II et III de l'Histoire des progrès de la géologie, sauf qu'ici l'ordre des temps était renversé et que nous avious procédé des plus récents aux plus anciens ou de haut en bas. Nous examinerons donc successivement les travaux paléontologiques qui se rapportent : 1º au bassin de la Seine, 2º au bassin inférieur et au bassin supérieur de la Loire, 3º aux bassins de la Garonne et de l'Adour, 4° au Languedoc, 5° aux bassins du Rhône et de la Saone, 6° au bassin du Rhin. Dans chacune de ces sections nous traiterons des trois formations tertiaires inférieure, moyenne et supérieure, et de leurs subdivisions, conformément aux divers tableaux de l'ouvrage précité (1). De même que dans les chapitres précédents, nous éviterous de répéter les indications consignées dans l'Histoire des progrès de la géologie, qui s'arrête à 1848, sauf pour les publications générales relatives à l'ensemble des dépôts d'un bassin, ou lorsque l'intérêt et la clarté d'une question pourraient l'exiger.

Jusqu'ici la classe des mammifères terrestres n'avait joué qu'un rôle insignifiant dans la usture; aucune trace même nen a encore été signalée dans notre pays; mais elle y apparaît avec les premiers sédiments tertiaires, et sa suprématie ne tarde pas à se révéler. Aussi mentionnerons-nous, dans chaque division, les espèces qui y ont été rencontrées avec quelques fossiles des autres classes propres à les caractériser. Ce nouvel étément introduit dans nos

(i) Géologie et Paléontologie, p. 637 à 654; 1866. Un changement cependant, auguel diverses considérations nous onl conduit depuis, est celui qui reporte au terrain quaternaire le dépôt de Saint-Prest, près de Chertres. Observations générales études leur donnera plus de variété et plus de grandeur, puisqu'il étend aux animaux fositiel els plus élevés, plus nombreux en Françque partout ailleurs, des considérations qui, jusqu'à présent, u'avaient guère compris que les invertébrés. Si nous ajoutons encorque l'examen des flores tertiaires de notre pays a tout récemment apporté dans la science une multitude de faits intéressants, il devra en résulter, pour le lecteur, un tableau général de la nature organique, infiniment plus animé, plus riche et plus complet que tous ceux des époques antérieures.

## \$ 1 ". FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU BASSIN DE LA SEINE.

Malgré les découvertes incessantes faites dans les divers système à courbes tertaines du bassin de la Scine, et peut-être même à cause de cela, il n'existe pas encore de tableaux des faunes de ces systèmes. Les travaux spéciaux de départements n'ont donné des sites de fossiles que pour deux d'entre eux, pour celui de l'Aisne et pour celui de l'Aisne et pour celui de l'Oise, listes qui remontent à plus de vingt ans et ne sont plus au courant de la science. Quant aux recherches de détail faites sur les diverses parties du bassin, elles sont généralement exécutées sans vue d'ensemble, sans plan déterminé et à peu près au basard. Aussi ne pourrons-nous donner, comme nous l'eussions désiré, des résumés comparatifs de ces diverses faunes et serons-nous réduit à chercher nous-même les quelques aperque généraux qui ressortent le plus naturellement de cette multitude de faits, lesquels vont s'accumulant sans cesse en attendant la construction de l'édifice dans lequel ils doivent entrer.

Formation inférieure. Le groupe des sables inférieurs, placé entre la craie et le caleaire grossier, offre, dans sa hauteur, ciuf horizons paléontologiques dont les caractères se rapprochent d'autant plus de ceux de la faune du calcaire grossier qu'ils sont plus récents. Deux de ces horizons sont exclusivement marins; un est d'origine mixte ou d'eau saumêtre et renferme parfois des couches lacustres; le qualrième est

exclusivement d'eau douce, et le cinquième ou le plus ancien, généralement marin, montre cependant sur quelques points des restes d'animaux qui ont vécu dans les eaux douces.

La glauconie inférieure, dont les équivalents plus ou moins modifiés se retrouvent dans le sud de l'Angleterre et en Belgique, puis dans les Flandres, l'Artois, la Picardie, etc. particulièrement aux environs de Beauvais (Bracheux, Abbecourt, Noailles, Saint-Martin-aux-Bois, Bresles), de Laon et de Reims (Chálous-sur-Vesle, Jouchery, Brimont, Villers-Franqueux, Triguy), présente une laume particulière, comprenant 115 à 130 espèces déterminées de mollusques acéphales et gastéropodes. Quelques traces de Nautiles et quelques rares polypiers y ont dét signalés sur un très-petit nombre de points; mais les brachiopodes, les radiaires, les bryozoaires et les rhizopodes n'out encore été mentionnés nulle part. On y cite néanmoins 1 à espèces de mollusques terrestres, quelques Valvées, qui remonteraient dans les marnes au-dessus, et 12 Gyrènes. Dans le voisinage de Jonchery (Marne) M. de Saint-Marceaux y a receutili 125 espèces de coupilles, dont près de la moité seraient nouvelles i.

C'est dans le grès psammitique de cet étage, sur le chemin de Charmes près de la Fère, que M. Fromager trouva les restes du plus ancien mammifère de nos dépôts tertiaires, associés avec des débris d'une Émyde. Remis à F. Cuvier, pour les galeries du Muséum, ils ont été décrits par de Blainville, d'abord sous le nom de Palaeouyon et ensuite sous celui d'Arctoyon prinaeus 3°. C'est un carnassier de la taille du Loup, voisin du Raton et de l'Ours, et qui avait peattère des habitudes aquatiques comme la Loutre. Sa dentition a des caractères particuliers; ceux du crâne, le grand écartement des arcades xygomatiques, l'Inumérus très-fort et les crètes deltoidiennes longues et saillantes, ont fait penser à Laurillard 30 que ce pouvait être un didelphe plus omnivore que les Thylacines et les Dasyures.

<sup>(9)</sup> Bull. Soc. géol. a\* série, vol. XV, p. 553; 1858. p. 400; 1849. — P. Gervais, Zool. et

<sup>1</sup> Outéog. fasc. 9. p. 73. pl. XIII; 1841. Paléont. françaises, 2º édit. p. 221; 1859.

Dans le département de l'Oise, L. Graves la mentionne, au même niveau, plusieurs espèces de poissons (Lepidotus Maximiliani, Otodus macrotus et obliques, Lamas compressa et elegnas, Graydhina hastalai). On y cite également, à la Fère <sup>26</sup>, le Rhombus minimus avec les restes de Tortue, et les coquilles les plus fréquentes à ce niveau sont indiquées ci-dessous <sup>26</sup>. C'était donc, si l'on a égard à l'étendue de ce dépôt, une faune très-pauvre, comparativement à celles qui lui ont succéide, et tout à fait d'accord avec celle des conches correspondantes de la Belgique, du bassin de la Tamise et de celui du Hampshire. L'organisme de ces premiers temps de l'époque tertaire semblait pour ainsi dire s'essayer, sous une température et dans des conditions physiques peu favorables, bien différentes de celles où s'était développée la faune crétacée supérieure qui l'avait précédée.

Dans le voisinage même de Paris les couches immédiatement au contact de la craie, constituant une sorte de conglomérat, ont fourni plusieurs espèces de Trionys et de Crocodiles de grande taille mais non décrites. En 1855 Constant Prévost y signala, dans la colline de Meudon, un tibia d'oisean auquel il donna le nom de Gastorais parisieusis. Suivant MM. Éd. Lartet, Valencieunes et Hébert lés ces os devaient provenir d'un oiseau nageur, tenant à la fois des échassiers et des palmipèdes, et plus fort que l'Autruche actuelle. Plus tard M. R. Owen lés, après une étude comparative très-détaillée de ces restes avec les parties correspondantes dans les

18 Lambert, Cours de géologie, p. 178; 1862. Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. XL, 15 mars et 8 juin 1855.

<sup>(1)</sup> Essai sur la topographie géogn, du dép. de l'Oise, p. 196; 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Volata depressa, Lam.; Pleurotoma cancellata, Desh.; Buccinum fissuratum, id.; Fissuralla costaria, id.; Panopara remensus, id.; Corbula regulbiensis, Morr.; Cyprina sextellaria, Desh.; Pholadomya cancela, Sow.; P. Konincki, Morr.; Cueullea cras-

satina , Lun.; Cardita pectuncularis , id.; G.
multicostata , id.; Crassatella compressa , id.

<sup>30</sup> Les restes d'un fénour du même oiseau furent trouvés peu après à quelques mêtres de l'endroit où l'on avait recueilli le tibia.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> Quart. journ. geol. Soc. of London, vol. XII. p. 3a4; 1856

genres connus, les rapprocha des Dinornis de la Nouvelle-Zélande, et particulièrement du D. cauarinus, à cause de la forme générale et des proportions de son extérmité, qui le rendraient également voisin de l'Aptornis et du Notornis du même pays. Le savant anatomiste anglais pense que cet oiseau gigantesque était plutôt adapté à la vie terrestre qu'à la vie aquatique, et qu'il devait appartenir à un genre distinct de tous ceux que l'on connaît vivants ou fossiles.

Des ossements de mammifères, dont la détermination est restée douteuse, ont été aussi déconverts dans ce gisement, tels que ceux de carnassiers (Palaonietis?); mais il n'en est pas de même d'un grand herbivore appartenant au genre Coryphodon et décrit par M. Hébert, sous le nom de C. Droeni. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces restes, pris tantôt pour ceux d'un Lophiodou, natôt pour ceux d'un Anthracotherium. Avec ces vertébrés ont été rencontrées des coquilles d'eau donce (Paludines, Ausdonta Cordieri et antiqua, Physa Héberti, 2 Cyclades, etc. "9), puis des Cérties et des coquilles marines provenant peut-être du calcaire pisolithique.

La première faune exclusivement d'eau douce est celle du calcaire marneux de Rilly-la-Montagne, près de Reims, dont on retrouve quelques traces dans la vallée de la Veste et au sud, près de Sézanne. 50 espèces appartenant à 18 geures ont été, pour la plupart, décrites par de Boissy <sup>10</sup>, 35 sont des coquilles terrestres et 15 sont aquatiques. L'Illetts hemispherix, la Physa gigantea, le Cyclostoma Arnoudi, la Paludina aspersa, sont les plus répandues. Presque toutes sont couvertes de stries obliques, très-serrées et très-régulières, qui impriment à cette petite faune un caractère particulier. Quelques-unes attoignent de grandes dimensions, d'autres sont presque microscopiques. L'absence de Limnées est une circonstance sinquière comme la rareté des Plauorbes, que de Boissy

3 Cyclades, 2 Psidies.

Sables
et
colcaires
incustres
do
Rilly.

<sup>1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 624.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ge sont : 5 Cyclostomes , 2 Glausilies , 1 Mégaspire , 7 Maillots , 6 Agatines , 3 Bu-

limes, 7 Hélices, 1 Succinée, 1 Vitrine, 3 Garichies, 1 Auricule, 2 Planorbes, 2 Physes, 1 Auryle, 2 Valvées, 1 Paludine,

n'avait pas trouvés malgré les recherches les plus attentives. Pas une trace de vertébré n'y a été observée non plus.

Mais ces caractères négatifs n'entrainent pas nécessairement l'antériorité de ce dépôt lacustre sur les sables marins de la glauconie inférieure. On sait d'ailleurs que des coquilles marines de cette même glauconie ont été trouvées par M. Prestwich dans les sables blancs inférieurs au calcaire lacustre, avec y Avivées, 1 Oyclade et 1 Maillot de ce deruier. On peut penser que cette partie orientale du bassin a été complétement émergée avant le dépôt des lignites, qui marquent cusuite une période d'abaissement, laquelle a continué jusqu'à ce que la mer ait complétement envahi de nouveau le nord de la Frauce.

Plore de Ségapos M. Ad. Brongniart avait indiqué dans les calcaires lacustres de Sézanne (Marne) quelques cryptogames (Marchanties sezannensis, Polypodites thelypteroides, Pecopteris Pomeli, Asplenium Wegmanni, \*). Mais M. le comte G. de Saporta, qui avait déjà donné un premier aperçu général de la flore de cette localité <sup>2</sup>, vient de publier un travail du plus haut intérêt et qui jette une vive clarté sur la végétation de ces premiers temps de l'époque tertiaire<sup>1</sup>.

Après avoir cherché à se rendre compte de la manière dont se forment encore les tiús d'ani douce de nos jours, l'auteur trouve que tous leurs caractères se représentent dans le dépùt fossiifère de Sézanne. e. La stratification, dit-il dans son élégante introduction, en est irrégulière ; la roche concrétionnée, d'autant plus puissante qu'on se rapproche plus de la partic centrale, s'affaiblit sur les bords pour passer à des amas de sable marneux faiblement agglutinés; des llépatiques, semblables à nos Marchania, c'est-à-dire propres à tapisser les rocaliles humides, remplissent certains blocs de leurs

<sup>(1)</sup> Tableau des genres de végétaux fossiles, p. 115.

D'Études sur la végétation du sud-est de la France. (Ann. des sciences natur. 5\* sér. Botanique, vol. III, p. 43; 1866.)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mémoire sur la flore fossile des travertins anciens de Sécanne. (Mém. Soc. géol. de France, 2° série, vol. VIII, avec 35 planches et des dessins dans le texte, 1867.)

empreintes, et se recouvrent mutuellement, de manière à faire voir qu'elles out végéés ur place; enfin les mêmes tubes de Phryganides, si communs dans les tufs actuels et dans ceux de l'âge quaternaire, sont également répandus à Séraume, où il existe peu de blocs qui i'en présentent des traces.

« Il paraît donc certain que ce dépôt s'est formé sous l'empire des mêmes conditions que les tufs, ce qui explique la ressemblance singulière qui, par l'analogie des éléments végétaux, le relie à ceux d'un âge à peine antérieur au nôtre. On peut en conclure avec certitude que les plantes que je décrirai vivaient groupées autour d'une source d'eau vive, tombant en cascade sur des roches incessamment augmentées par de nouvelles couches de travertin; que cette source, sans doute considérable, était située au fond des bois, dans des conditions favorables au développement des végétaux; que les eaux venaient se briser contre des parois tapissées d'Hépatiques, couronnées de grandes fougères, de frais ombrages, de végétaux à larges scuilles, dont l'ensemble reporte la pensée vers ces forêts luxuriantes qui s'élèvent aujourd'hui, non loin des plaines de l'Inde, dans les vallées escarpées du Népaul et du Sikkim-Himalaya. C'est cette végétation dont nous allons tâcher d'analyser les éléments et de décrire ensuite les espèces.

Un preimier coup d'œil jeté sur l'ensemble de cette flore montre qu'elle est sans liaisou apparente avec les flores tertiaires plus récentes, aussi bien qu'avec celles de la craie supérieure; elle est composée en grande majorité de dicotylédoues à très-larges feuilles, rarement complètes, très-uniformes d'aspect et de nervation, difficiles à déterminer par la nature même de l'empreinte, qui consiste en un moulage de deux surfaces souvent très-dissemblables.

«La répartition des végétaux de Séranne dans trois grandes classes, les cryptogames, les monocotyfédones et les dicctyfédones, ne présente, continue M. de Saporta, aucune difficulté. Les cryptogames compreunent quelques llépatiques et une très-belle série de foughere, dont les formes variées devaient offirir de précieux éléde foughere, dont les formes variées devaient foir de précieux élé-

Paléontologie.

ments d'assimilation, puisque certaines d'entre elles portent des traces de spores. Les monocotylédiones se trouvent réduites à un petit nombre d'espèces, dont une pourtant, s'écartant de l'uniformité du type ordinaire, semble se rattacher directement aux pandanées. A côté de ces deux groupes si inégaux, les dictoylédiones offrent en apparence une confusion inextricable.... C'est en interrogeant les formes les plus répandues, celles dont je pouvais le mieux saisir l'aspect et les variétés, que je rencontrai quelques espèces évidemment congénères des Sausgran, des Cassus, des Magnolia, des Etisphan, enfin des formes faisant partie, à quedque titre, des laurinées, des sterculiacées et des tilinéess. En joignant à ce premier groupe des fougères caractéristiques appartenant aux genres Belednum, Asplemium, Albophila, j'obtenais un eusemble dont les affinités, en majorité tropicales, se trouvaient pourtant avoir des rapports avec des formes de la zone tempérée horéale.»

Aussi M. de Saporta, sans se placer à un point de vue exclusif, compara successivement la végétation de Sézanne avec celles de l'Île de France, du Népaul, du Japon, du Brésil, de l'Amérique du Nord, trouvant cà et là des relations plus prononcées et plus naturelles entre les espèces fossiles et celles qui vivent encore dans les régions montagneuses, les îles et les partics boisécs et élevées des pays situés sous les tropiques ou dans leur voisinage, qu'avec celles de la zone tropicale proprement ditc. Bientôt la découverte de types encore vivants sur les lieux lui a prouvé que les genres précédents s'y trouvaient associés avec des Aunes, des Bouleaux, des Ormes, des Peupliers, des Saules, des Lierres, des Cornouillers, des Viornes, des Noyers, etc. «L'élément européen actuel ne joue cependant qu'un rôle secondaire dans la végétation de Sézanne, ajoute M. de Saporta; il s'efface devant les grandes tiliacées, les Pterospermum, les Cissus et beaucoup d'autres genres, ce qui explique, indépendamment des dimensions inusitées des feuilles, pourquoi il est resté longtemps inconnu.

« Distinguée, dit plus loin le même savant, par la présence de

types probablement disparus, mais en possédant d'autres qui semblent empruntés aux régions actuelles les plus diverses et à toutes les zones, la flore de Sézane n'est évidemment calquée sur aucun des ensembles que nous avons sous les yeux. Complétement originale par la nouveauté et la singularité des combinaisons qu'elle présente, elle se rattache pourtant à l'Europe moderne par les principaux genres qui depuis sont restés fixés sur notre sol. C'est par elle qu'une sorte de chaine continne part des temps actuels pour aller se rattacher à la période tertiaire la plus ancienne, reliant ainsi le présent à un passé très-reculé par une succession non interrompue des mêmes formes. r

Nous reproduisons ci-dessous le tableau de la flore de Sézanne, et nous indiquerons ses rapports généraux avec les flores immédiatement antérieures.

| PARILLES               | GENES          | 6EMES       | NUMBER       |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|
|                        | APPROXIMATORS. | ACTEULS.    | 94° 8591.4°. |
| Characées              |                | Chara       | 1            |
| Marchantiées           |                | Marchantia. | 2            |
| Polypodiacées          | (              | Adiantum    | 1            |
|                        |                |             |              |
|                        | (              | Asplenium   | 3            |
| Cyathéacées            |                | Alsophila   | 3            |
|                        | Cyatheites     |             | 2            |
|                        | Hemitelites    |             | 2            |
| Cypéracées             | Cyperites      |             | 1            |
| Pandanées              | Ludoviopsis    |             | 2            |
| Myricées               |                | Myrica      | 3            |
| Bétulacées             |                | Alnus       | 2            |
| Detuiacees             |                | Betula,     | 2            |
| Cupulifères            | Dryophyllum    |             | 4            |
| Ulmacées               |                | Ulmans      | 2            |
| Morées et Artocarpées. | Protoficus     |             | 4            |
|                        | Artocarpoides  |             | 2            |
| Salicinées             | (              | Populus     | 1            |
|                        |                | Salix       | 3            |
| Monimiacées            | Monimispeie    |             | 3            |
|                        |                |             |              |

| PANILLES.      | GETRES<br>APPROXIMETER. | GENRES    | 70%<br>981 25 |   |
|----------------|-------------------------|-----------|---------------|---|
| (              |                         | Laurus    |               | 6 |
| Laurinées      |                         | Sassafras |               | 1 |
|                | Daphnogene              |           |               | 3 |
| Apocynées      | Echitonium              |           |               | 1 |
| Caprifoliacées |                         | Viburnum  |               | 1 |
| Styracées      |                         | Symplocos |               | 1 |
| Araliacées     | (                       | Hedera    |               | 1 |
|                |                         | Aralia    |               | 6 |
| Ampélidées     |                         | Cissus    |               | 2 |
| Cornées        |                         | Cornus    |               | 1 |
| Hamamélidées   | Hamamelites             |           |               | 1 |
| Magnoliacées   |                         | Magnolia  |               | 1 |
| Sterculiacées  |                         | Sterculia |               | 2 |
| Malvacées (    | Pterospermites          |           |               | 1 |
| Büttnériacées  |                         |           |               |   |
| Tiliacées      | Grewiopeis              |           |               | 6 |
| Célastrinées   | Celastrinites           |           |               | 4 |
| Juglandées     | Juglandites             |           |               | 3 |
| D1             | 1                       | Rhamnus   |               | 1 |
| Rhamnées       |                         | Zizyphus  |               | 1 |

Bien que cette flore, qui comprend 87 espèces appartenant à 39 genres dont 24 vivent encore et 15 ont des caractères douteux, semble d'abord ne pas differer dans son ensemble des autres flores tertiaires, si ce u'est par l'abondance des fougères, M. de Saporta a cherché quelles pouvaient être ses analogies avec des flores autri-rieures ou crétacées les moins anciennes, telles que celles des sables d'Aix-la-Chapelle, des environs de Blankenburg (Harz), des lignites de Fuveau, de Molletien, en Moravie, enfin des couches du Nébraska dans l'Annérique du Nord. De ces comparaisons il est résulté pour lui que la végétation tertiaire de Sézanne se rattacherait à celle da crais auprérieure, par l'affinité de certaines formes dont l'Asplexima Forsteri serait l'exemple le plus frappant, par la présence commune des cyathées, des pandanées, et des genres Myrien, Dryophyllnus, Nassufyas, Cissus, Magnolia, Inglans.

Cette énumération, tout incomplète qu'elle est, suffit cependant pour faire voir que la flore de Sézanne tire son origine d'une flore plus ancienne, encore peu connue, dont elle doit être la continuation et le développement. Quoique l'ensemble de la végétation de la période crétacée ne puisse être bien jugé, on peut y apercevoir deux catégories de plantes, distinctes par leurs éléments constituants et leur physionomie : « L'une, dit M. de Saporta, comprend des protéacées et des types australiens; l'autre, des types semblables à ceux de la zone boréale et renfermant, par conséquent, des formes restées indigènes depuis. - C'est à cette seconde catégorie que se rattacherait particulièrement la flore de Sézanne avec ses Ormeaux, ses Peupliers, ses Lierres, ses Cissus, ses Magnolias, ses Viornes, ses Cornouillers, ses Sassafras et ses Novers, dont les analogues doivent être cherchés surtout dans les régions situées au nord de l'équateur, tandis que c'est au sud de la ligne que se rencontrent maintenant les types de végétaux auxquels peuvent être assimilées les espèces des sables d'Aix-la-Chapelle.

Les relations de notre flore tertiaire inférieure avec celles qui font suivie sont, on le conçoit, plus nombreuses et plus faciles à établir, mais nous ne suivrons pas l'auteur dans cette nouvelle démonstration; il nous suffit de faire voir la manière dont il a envisagé son sujet, les aperçus ingénieux qu'il en a déduits, et nous renverrons le lecteur au travail lui-même. Les espèces que l'auteur y décrit et les nombreux dessins qui accompagneut cette description constituent un jalon précieux pour la connaissance des plantes qui végétaient alors sur le sol de cette partie orientale du bassin de la Seine.

Le troisième horizon paléontologique se sépare nettement de tous les autres, malgré ses caractères mixtes ou le mélange des coquilles marines, d'embouchure, d'eau saumaltre, ou exclusivement d'eau douce. Développé dans le bassin de la Tamise, puis sur les côtes du Sussex, manquant au nord de l'axe de l'Artois, nous le retrouvons, sur les côtes de France, à Montreuil-sur-Mer, à Sainte-Marguerite près de Dieppe, et on peut le suivre sans interruption de Gisors à

Étage des ligaites. Épernay, comme nous l'avons établi en 1839. Les lits de coquilles qui accompagnent les banes de lignite, les sables argileux et les argiles, sont particulièrement composés d'Ostro elloracina, de Gyrena cunsifornis et antiqua, de Cerithium variabile, funatum et turbinatum, de Melana inquinats, de Melanopsis buccinoidea et de Neriting globulus. L'unio Wateleti, la Teredina personata, la Paludina lenta et le Buccinum semicostatum s'y trouvent également dans certaines localités.

Les animaux vertébrés rencontrés dans ces dépôts sont : une espèce de carnassier du genre Civette (Viverra gigantea, Blainv., ou Palæonictis) et surtout le Coryphodon eocænus. Depuis longtemps on y avait signalé, dans le Laonnais et le Soissonnais, des ossements rapportés au Lophiodon ou à l'Anthracotherium; mais M. Hébert [1], après avoir réuni tous les matériaux connus et les avoir comparés avec soin, a montré qu'ils appartenaient en réalité au genre Coryphodon créé par M. R. Owen, et à l'espèce que ce dernier savant avait désignée sous le nom de C. eocanus. A cette occasion M. Hébert crut pouvoir en séparer les restes trouvés dans le conglomérat de Meudon et auxquels, ainsi que nous venous de le dire, il avait assioné le nom de C. Oweni. La taille de ce dernier vertébré devait dépasser celle du Tapir de l'Inde, et le C. eocænus devait être encore d'un tiers plus grand ou de la taille du Rhinocéros de Sumatra. Les caractères spécifiques sont d'ailleurs tirés de la comparaison attentive de toutes les parties de l'appareil dentaire. C'est surtout dans les liguites de Sarron, près de Pont-Sainte-Maxence, que M. de Verneuil a pu rencontrer les matériaux les plus complets pour la description de ce grand pachyderme; d'autres proviennent des cendrières de Guny près de Coucy-le-Château (2),

Ces dépôts ont fourni, parmi les reptiles, une grande Tortue (Trionyx vittatus, Pom.), particulièrement à Muirancourt près de

<sup>(1)</sup> Recherches sur la faune des premiers sédiments tertiaires parisiens. (Ann. des sc. natur. & sér. vol. VI, 2 pl. triples, 1857.)

<sup>&</sup>quot;. M. P. Gervais a conservé le nom de

C. anthracoideum à l'espèce des lignites que de Blainville, comme Cuvier, avait rangée parmi les Lophiodon. (Voyez Zool. et Paléont. franç. 2\* éd. p. 128; 1859.)

Noyou, avec la Viserra gigantea et d'autres genres, le Crecodilus depressifron, Blaive, du Mont-Renaud près de la même ville, et dont les dents se trouvent dans une multitude de localités, des restes de serpents et de poissons (Sphyramodus pricus, Ag., Lepidosteus suessonensis, Gerv., Lepidotsu Marimiliani, id.) 30.

Les coquilles fluviaitles et terrestres n'ont pas offert moins de 53 espèces, dont plus de la moitié proviennent du mont Bernon près d'Épernay <sup>(g.</sup>. Dans le voisinage même de Paris ce niveau a été constaté dans diverses exploitations ou en creusant des puits. A Issy on a trouvé récemment des restes de reptiles crocodiliens, de poissons, la Physa Hebern, la Palvaina auexonensis, des Cyclades, des Anodontes, des Limnées, des Planorhes et des végétaux <sup>(g.</sup>).

Immédiatement au-dessus des lits sableux et argileux coquilliers qui accompagnent les lignites, règneut souvent un ou plusieurs abuncs de grès avec des empreintes vépétales, ordinairement de monocotylédones peu déterminables. La carrière de Belleu près de Soissons, où ces grès avaient été exploités anciennement pour le pavage de la ville, était depuis longtemps abandonnée et n'avait laissé aucun souvenir, ni offert d'intérêt aux naturalistes, lorsque, en 1865, en dépavant quelques rues de Soissons, on remarqua que les grès renfermaient une grande quantité d'empreintes de plantes. M. Watelet <sup>8</sup> les recueillit avec soin et y reconnut un assez grand nombre d'espèces plus ou moins déterminables. D'après les feuilles, les fleurs même et des fruits ou graines, il mentionne des fougères, des Chênes, des Hétres, puis Torme, le Châtaignier, le Lancier, le Plataine, le Banainer, des algues marines de très-grandes

Gris et reliagues,

O. L. Graves, Euni are la spographic géognotique du dip, de l'Oire, p. 256.
© Ge sont : a Cyclostomes, 1 Bulime, 5 Hélices, 1 Succinée, 1 Carichyams, a Anricules, 5 Planobes, a Physes, 1 Linnée, 1 Ancyle, 2 Valvées, 4 Bithynies, 4 Paludines, 5 Mélanopsides, 4 Mélanies, 6 Nétities, 1 Paliém, 3 Uio, 11 y a en outre

<sup>13</sup> Cyrènes, et 1 Térédine très-fréquente aux environs d'Épernay.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Dumont, Bull. Soc. géolog. 2° série, vol. XXI, p. 87; 1863.

<sup>(6</sup> V. Calland, Notice sur la flore fossile du Soissonnais. (L'Argus soissonnais, 25 mai 1865.) — Watelet, Revue des Sociétés surantes, vol. 1, p. 182; 1862.

dimensions, d'énormes gousses de légnunieuses, des Palmiers qui devaient être gigantesques, des noix de pins, etc. L'auteur de cette découverte, agrandissant ensuite son cadre, a entrepris une publication intitulée: Description des plantes fossiles du bassin de Paris, sur laquelle nous reviendrous ci-arpès.

M. de Saporta (1), qui a pu juger aussi des caractères de cette végétation renfermée dans les grès de Belleu, trouve qu'elle a conservé en général l'aspect de celle de Sézanne. Le Lastrea telupteroides y reparaît parmi les fougères; des Dryophyllum, des Daphnogènes et le Protodaphne Delessei s'y tronvent aussi. En l'absence des grandes malvoidées (Grewiopsis) se montrent des formes des étages suivants. telles que le Dryandroides (Banksites), l'Emula, un Ficus très-grand, un Diospyros semblable à ceux de la Hamerie près du Mans, ll y a au moins trois Palmiers, dont quelques-uns sont fort remarquables par les frondes flabellées, multifides, dont les segments, plus ou moins bisides au sommet, sont pourvus d'une côle médiane. Outre ces Flabellaria, des fruits annoncent la présence de Aipadites ou d'un genre voisin des Pandanus. On remarque encore des traces de Sequoia, et les principales dicotylédones paraissent être des Ficus, des Dryophyllum, des laurinées, des Cissus, des araliacées, des anacardiacées et, comme on vient de le dire, des légunineuses. Ces dernières, d'apparence tont à fait tropicale, impriment un caractère particulier à celte végétation qui termine la période des dicotylédones platymorphiques, et prélude à la suivante.

Glaveronie movemor. Les fossiles du second horizon, tous marius, signalés par M. Melleville (n et par nous la aux environs de Laon, de Bièvre, de Mons-en-Laonnais, de Saint-Gobain, etc., plus tard par MM. Watelet (n). Lambert (n) et Deshaves, aux environs de Soissous (Aixy.

<sup>(</sup>i) Annales des sciences naturelles: Botanique, 5° série, vol. III, p. 49; 1866.
(ii) Bull. Soc. géol. 1° série, vol. VIII, p. 248; 1837.

D'Archiae, Descript. géol. du départ.

de l'Aisne, p. 147, pl. XXII, fig. 6; 1843.

(a) Recherches sur les sables terticires du Soissonnsis, fasc. 4, p. 16; 1856. (Soc. hist. archéol. et scient. de Soissons.)

<sup>(2)</sup> Étude géol, sur le terrain tertiaire au

Cœuvres, Sermaise, etc.), sont surtout l'Outree revilamella, var. minor, le Petunculus polymorphus, les Bostellaria herigata et Geoffori, avec d'autres espèces de bivalves et d'univalves au nombre de près de 250. Le Cerithium angustum, la Neritina Schmideliana, la Turriella hybrido, la Carlita suessonessis, la Nummutiles planulata, etc. relient d'ailleurs cet horizon au suivant, dont il n'est séparé que par quelques mêtres de sable.

Le niveau fossilitére que nous avons depuis longtemps désigné sous le nom de lits coquilliers du Laonnais et du Soissonnais "est le plus important du groupe et celui qui a aussi été l'ôbjet de plus nombreuses recherches. Dans le département de l'Aisne, MM. Melleville "du Watelet" et Lambert "i; dans celui de l'Oise, L. Graves "a et M. Deshayes, sur une multitude de points, ont ajouté beaupu à nos premières listes et fait connaître de nouvelles espèces de mollusques. M. P. Gervais "et M. Pomel ont de leur côté déterminé un certain nombre de restes de veréthérs, complétant ains la connaissance de cette faune renfermée dans une assise de quelques mêtres dépaisseur, mais d'une constance de caractères remarquable depuis les environs de Gisors issuri'à cexu de Reims.

3 to espèces y sont signalées dans le département de l'Oise, où la localité de Cuise-la-Motte, sur la rive ganche de l'Aisne, est célèbre à juste titre. Parmi les reptiles erocodiliens M. Pomel a distingué les C. heterodus et obtasideus; parmi les chéloniens, l'Emys Bullochi (Platemys), les Apholidomys granosa et levigats; parmi les

nord du bassin de Paris, p. 52; 1858.— Cours élémentaire de géol. p. 183; 1862.

(9) D'Archiae, Bull. Soc. géol. de France, vol. VI. p. 245. pl. III., 1835; — vol. X, p. 183; 1839. — Mém. Soc. géol. de France, vol. V, p. 163; 1843.

\*\* Bull. Soc. géolog. de France, 1\*\* série.
vol. VIII. p. 248; 1837; — vol. IX.
p. 212; 1838. — Mém. sur les ables tertiuires inférieurs, avec la description de 78 espèces de coquilles infédies de ce ter-

rain. (Annales des sciences géol. de Rivière, vol. 11, 10 pl. 1843.)

<sup>(3)</sup> Recherches sur les sables tertiaires du Soissonnais, 9 pl. 1851; fasc. 9, 9 pl. 1853; fasc. 4, 9 pl. 1856.

(v) Étude géol. sur le terrain tertiaire au nord du bassin de Paris.

" Essai sur la topogr. géognostique du départ. de l'Oise, p. 279; 1847.

<sup>(9)</sup> Zool. et Paléont. françaises, 9° édit. p. 516, pl. LXVII, LXVIII, 1859. erquillers.

ophidiens, le Palaophis giganteus, dont les vertèbres annoncent un serpent de la taille du Boa. Il y a 27 espèces de poissons (1), et parmi les mollusques, 4 céphalopodes, 170 gastéropodes, 100 acéphales, 5 Serpules, 1 Pentacrine, 3 ou 4 petits polypiers, point de spongiaire, et de très-rares rhizopodes, à l'exception de la Nummulites planulata et de l'Alveolina oblonga 2. Quoique les listes actuelles élèvent à plus de 400 les espèces de coquilles connues dans cet étage, il est toujours resté très-pauvre en fossiles des autres classes d'invertébrés, caractère négatif que nous observons depuis la glauconie inférieure et qui ne cesse qu'avec la période suivante ou du calcaire grossier. Si, au point de vue des fossiles, quelques personnes ont pu réunir cet horizon à ce dernier groupe, quoique les espèces communes aient un facies assez différent, on ne comprend pas que, sous le nom d'étage suessonien, Alc. d'Orbigny ait pu associer des horizons paléontologiques aussi différents que ceux dont nous venons d'esquisser les caractères, et l'on comprend encore moins qu'il ait trouvé des imitateurs.

Calcaire grossers. Les sables et les argiles, avec des traces de lignites qui couronnent le groupe et supportent immédiatement le calcaire grossier paraissent avoir offert quelques restes de l'ortnes et des coquilles d'eau douce; mais aucun détail n'a encore été donné à leur égard.

(1) Carlorhynchus rectus, Ag. Chrysophrys, indét. Lanna elevan, id. Lepidotus Maximiliani, id. Carcharodon sulcidens, Ar. Oxyrkina hastalis, id. Scarus tretodon, Pom. Notidanus recursus, id. Myliobates acutus, id. Phyllodus Duvali, id. - canaliculatus, id. Galeus minor, id. - inconstant, id. Otodus apoculatus, id. - punctatus, id. - latidens, id. - macrotus, id. - teliapirus, id. - Leverquei, id. Lenne orutissime, id. Raig echinata, Pom. - marginalis, Ag. - compresse, id. Squatina Gravesi, id. Sargus serratus, Gerv. - contortidens, id. Prietie, n. sp.

<sup>18</sup> Les espèces les plus constantes de cet horizon son1: Ovulatuberculous, Ducl.; Terchellum fusiforme, Lam.; Voluta depressa, id.; Cerithium pyreniforme, Desh.; Fusus regularis, Sow.; Solarium bistriatum, Desh.; Bifrontia laudineauis, id.; Turritella. hybrida, id., T.edita, Sow.; Natica hybrida, Desh.; Nerdina Schmideliana, Chemn.; Melanopsis Dufrenei, Desh.; Gyrena Gravesi, id.; Venericardia suesoonensis, d'Arch.; Nummulites planulata, d'Orb.; Alveolina oblonga, id.

Les quatre étages du calcaire grossier, tels que nous les avons depuis longtemps admis et caractérisés 11, n'out pas été, quant à leurs faunes, l'objet de beaucoup de travaux particuliers. Au mois d'avril 1863, M. Calland (2) nous annonca la découverte, tout à fait nouvelle pour le nord du bassin, d'ossements de Lophiodon dans le calcaire grossier supérieur du plateau de Jouy, au nord de Soissons, avec des restes de Crocodile et des plantes charbonnées. M. Watelet (s), à qui la découverte paraît être due, donna des détails plus circonstanciés, en admettant dans ce gisement 3 espèces de Lophiodon (L. isselense, parisiense, et une troisième de fort petite taille). L'année suivante (1), ce dernier naturaliste, avant observé une tête complète qu'on venait d'extraire de la même carrière, crut reconnaître une espèce nouvelle, qu'il désigna sous le nom de L. Cuvieri; mais M. Hébert, en annoncaut que cette pièce remarquable se trouve actuellement à la Faculté des sciences de Paris, l'attribue au L. parisiense des couches correspondantes de Nanterre (5).

Dans le même temps, un autre mammière, provenant aussi du calcaire grossier supérieur de Jumenourt, au sud-est de Coucy-le-Château (kinse), donné au Muséum par M. Guérin, était décrit par M. A. Gaudry, sous le nom de Paloplotherium codicieuse <sup>100</sup>. C'est la plus ancienne forme conuue du type des Palaotherium, le Paloplotherium aumeteus Owen des dépòls lacustres d'Hordwell étant un peu plus récent, et le P. minus, confondu d'abord avec les Palaotherium, se montrant aussi avec eux dans le groupe lacustre moyen au niveau du gypse.

Nous avions déjà insisté sur les alternances remarquables de

O'Archine, Eull. Soc. géol. vol. X, p. 185; 1839. — Mêm. Soc. géol. vol. V, p. 228; 1843. — Hist. dee progrès de la géologie, vol. II, p. 580; 1849. — Géol. et Paléont. p. 640; 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Bull. Soc. g/ol. 2' série, vol. XV, p. 474; 1863. — L'Argus soissonnais, 21 avril 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. XV, p. 679.

<sup>(4)</sup> Ibid. vol. XXI, p. 298; 1864. (5) Ibid. vol. XXI, p. 300.

Omptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LVIII, p. 953. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, vol. I, p. 15, 1 pl. 1865.

conches lacustres dans le calcaire grossier supérieur du département de l'Aisne, et M. Michelot (1) y a signalé récemment, près de Longpont, les fossiles suivants : Achatina Nodoti, Paludina novigentiensis, Orbignyana, Bithynia Deschiensiana, Limnea Michelini, Planorbis Leymeriei, Chertieri, Helix Edwardsi, Mêlées aux espèces marines de ce niveau, ces coquilles fluviatiles et terrestres ont, comme nous le verrons tout à l'heure, servi à retrouver le même horizon dans la partie orientale du bassin.

Dans la classe des crustarés, le Pseudocarcinus Chauvini, du calcaire grossier inférieur de Crisolles près de Novon, a été décrit par P. de Berville 2. Un Xanthopsis, un corystien et la Calianassa prisca proviennent du même étage de Parnes, de Chaumont, etc. (3). Ém. Goubert, en donnant des listes de fossiles et surtout des nombreux échinides de la base du groupe, dans le canton d'Écos (Eure), y a joint 3 espèces nouvelles de cet ordre, décrites par H. Michelin (4) (Porocidaris tuberculosa, Cassidulus Sorigneti, Hebertia parisiensis). Parmi les 19 espèces de cette localité, on remarque : 1 Periaster, 1 Macropneustes, 4 Hemipatagus, 2 Cassidulus, 1 Pygorhynchus, 1 Echinantus, 1 Psammechinus, 3 Scutellina, 1 Echinocyamus, 1 Calopleurus, puis 1 Astérie et d'autres espèces non décrites, associées avec plusieurs poissons (Carcharodon disauris, heterodon, Otodus apiculatus, macrotus, Lamna elegans, contortidens, compressa, acutissima, Hopei).

M. A. Passy a décrit comme nouvelle, et sous le nom d'Ovula gisortiana, une très-grosse Ovule recueillie dans le calcaire grossier moyen des environs de Gisors (a). Mais cette coquille nous paraît être la même que celle décrite et figurée, en 1850, par M. J. de C. Sowerby, dans l'ouvrage de Dixon, sous le nom de Cypræa

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. 2º série, vol. XXI, p. 212; 1864.

<sup>(1)</sup> Ibid. vol. XIV. p. 108, 1 pl. 1856. (3) Alph. Milne-Edwards, Bull. Soc.

géol. 2' série, vol. XVIII. p. 659; 1860.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. XVII. p. 146, 1 planche. 1859.

<sup>(</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XLVIII, p. 948; 1859.

Coombii, et provenant des argiles sableuses de Bracklesham, précisément sur l'horizon du caleaire grossier à Certihium giganteun. Plus tard, elle a été décrite et figurée de nouveau par M. Fr. Edwards, qu'il a regarde seulement comme une variété de la Cyprea tuberculosa (Ovula id., Ducl.) (1).

En l'absence d'un catalogue général des fossiles du calcaire grossier, nous citerous, pour donner une idée de la richesse de sa faune, la liste donnée par L. Graves, il y a déjà vingt ans, pour le département de l'Oise. Elle comprend 800 espèces d'invertébrés (6 céphalopodes, dont 3 Sepia, 1 Béloptère et 2 Nautiles; 430 gastéropodes, 93 échinodermes, 27 polypiers et 4γ rhizopodes, 30 Serpules, 33 échinodermes, 27 polypiers et 4γ rhizopodes). Parmi les poissons, il γα 12 espèces, dont 8 ont été déjà signalées dans les fitz coquilliers, et les à autres sont les Carcharodon heterodon, leptodon, toliapieus, et le Chrysophrys mitra. Dans le département de l'Aisne nous avons cité environ 500 espèces provenant du même groupe éx.

Quant aux mammifères du calcaire grossier supérieur des environs immédiats de Paris, les anciennes déterminations ont été revues par M. Gervais le 1 par M. Pomel l', et quelques espèces nouvelles ont été décrites. Ce sont : le Lophindon parisiense de Nanterre, de Passy et de Vaugirrad; les Pachymolophus Duroit et Prevosti de Gentilly; le Dichobune Robersienum de Passy; le D. suillum de la même localité et un autre indéterminé. Des restes de Crocodles sont également cités dans le calcaire grossier supérieur de

<sup>(</sup>i) A Monogr. of the occese mollusca, part. iii, p. 131, pl. XVI, fig. 2; XVII, fig. 5, 1854. (The palaontographical Society, 1854.)

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> On doit à M. Baudon les notices suivantes sur des fossiles du calcaire grossier du département de l'Oise: 1° Descript, de deux coquilles nouv. de Saint-Félix (Journal de conchyliologie, vol. IV, p. 21 å.

<sup>215, 1</sup> pl. 1853); — 2\* Descript. de coq. fossiles de Saint-Félix, etc. (ibid. p. 321-333, 1 pl.); — 3\* Descript. de coquilles fossiles de Mony et de Monchy-le-Château (ibid. vol. V, p. 92, 1 planche, 1856).

<sup>(9)</sup> Zool. et Paléontol. françaises, 2° éd.
p. 117-125, pl. XVII, XVIII, XXXV; 1859.
(9) Arch. de la Bibl. univ. de Genève, vol. V, p. 207; 1867.

Passy. Une espèce de Lophiodon, qui différerait du L. parisiense par son avant-dernière molaire supérieure, aurait aussi laissé quelques traces dans les carrières de Gentilly.

Les poissons de ces mêmes couches ont été pour la plupart signalés et décrits par M. Agassiz, dans son grand ouvrage sur les poissons fossiles, et, plus récemment, par M. P. Gervais <sup>10</sup>. Un Chrysophrys est indiqué à Passy, le Denker Faujasi à Nanterre, le Laise macrourus à Sèvers, le Labras major à Passy, et d'autres plus petits, dans la couche à Zostères, avec l'Aonathurus Duvali. Le Zanelus coernus et l'Holatanthus microcephalus sont encore des acanthoptérygiens eténoides du calacire grossier de nos environs. Parmi les cycloides, l'Henritynychus Deshayasi et le Macrottoma allum proviennent des carrières de Nanterre. Des Myliobates, le Pristis parisiensis, le Lanna elegana, les Carcharodon disauris et recidens, comme l'Otodus obliquus, sont également des formes plus ou moins répandues dans les diverses assies du groupe.

Les mammières pachydermes dont nous venous de parler dans le calcaire grossier supérieur, au nord et au centre du bassin où ils avaient vécu sur des terres émergées, très-voisines sans doute des eaux peu profondes où se déposaient ses couches, existaient aussi en même temps vers ses limites est et sid. Les incertitudes où l'on était resté sur le véritable niveau du gisement des Lophiodons aux environs de Sézanne et de Provins ont enfin cessé, et l'on peut se faire actuellement une idée plus exacte de l'espace qu'habitaient ces animaux.

Dès 1829, Nodot <sup>18</sup> signalait des restes de ces herbivores à la côte des Éparnailles, à t kilomètre de Provins, dans une rolte regardée comme appartenant au calcaire siliceux de la Brie, ce qui était assez naturel, vu le développement de cedernier aux environs. Vingle-six ans plus tard, M. Hébert <sup>3</sup>, en présentant des freguents

<sup>(</sup>i) Zool. et Paléont. françaises, p. 5-14-531, pl. XLII, LXXII. — Voyez aussi Hébert, Bull. Soc. géol. de Francs, 2° série, vol. XII, p. 350; 1855.

<sup>(%)</sup> Annales des sciences natur. 1" série, vol. XVIII, p. 630, pl. IX, fig. 1-4. (%) Bull. Soc. géol. 2" série, vol. XII, p. 351; 1855.

de mâchoires inférieure et supérieure, d'humérus, de tibia, etc. d'un Lophiodon gigantesque, trouvés par MM. Eggana et Videgrain. dans un dépôt d'eau douce de Sézanne, les rapprocha des précédents, et pouvait croire qu'ils appartenaient au même horizon, de sorte que le genre Lophiodon aurait survécu à la faune des Palæotherium. Il y avait sans doute là une anomalie peu admissible, puisque nulle part dans le même bassin les deux genres n'avaient encore été trouvés ensemble; aussi l'auteur ne garantissait-il pas le parallélisme du gisement de Sézanne avec le calcaire de la Brie. M. Gervais (1), qui avait alors des idées plus arrêtées sur le niveau général des Lophiodons, reconnut que les ossements en question provenaient d'une grande espèce de ce genre, intermédiaire entre les L. lautricense et isselense, dont la taille devait approcher de celle du Dinotherium, et qu'il a décrite plus tard, sans toutesois en figurer les pièces. Il lui a laissé le nom de L. giganteum, qu'il eût mieux valu abandonner, puisqu'il avait été donné à une espèce douteuse dont les pièces sont égarées aujourd'hui et dont le gisement différent peut être aussi incertain.

D'un autre côté, la faune lacustre de ces mêmes caleaires de Provins, de Villenauxe, qui, comme ceux de la côte de Saint-Pares, près
de la Sausotte, à une lieue de Nogent-sur-Seine (Aube), ne sont
séparés de la craie que par une couche d'argile et un lit de sable
blane et ferrugineux, diffère de la faune du gypse comme de celle
des caleaires lacustres inférieurs de Rilly. Ainsi, à la côte des Éparmailles, M. Deschiens nous a signalé, quoique avec doute, à cause de
fétat des échantillons, qui sont des moules : Planorbis Leymeriei,
Limna Michélmi et Nodoi, Helix Edwardai? et Cherrieri?, Paludina
nonigentiemis, Achatina Nodoi?, Bithynia Deschiensiana. A la côte de
Saint-Parres, qui fait partie de cette longue falisse terminant à l'est
les dépôts tertiaires inférieurs du bassin de la Seine, et de dessous
laquelle sort la craie des plaines de la Champagne, mais où des
sosements de manmifères n'ont pas encore été rencontrés, le même

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. 2\* série, vol. XII, p. 351; 1855. - Zool. et Pal. franc. p. 129; 1859.

naturaliste a recueilli 19 espèces de coquilles pourvues de leur test, dont les 8 précédentes, 6 nouvelles (a Paludine, 1 Pomaña, 1 Planorbe, 1 llélice, 1 Achatine, 1 Papa), puis la Paludina Orbigayama, le Planorbis Cheriori, I Ilelia Berthelini, les Clausilia campanica et novigenciensis, toutes décrites et figurées par M. Deshayes. Il y a, en outre, des ovoides caleaires de diverses dimensions qui pourraient provenir d'œufs de reptiles.

Malgré tous ces documents, la question relative à l'âge de ces dépôts lacustres n'était pas résolue, faute d'un terme de comparaison directe avec ce qui existe vers le centre du bassin. C'est ce terme qu'a trouvé M. Hébert, et qu'il a fait connaître dans une lettre que nous avons communiquée à l'Académie (1). A 2 kilomètres au nord de Villenauxe, des fossiles marins se montrent dans des calcaires recouvrant, comme à Provins, l'assise lacustre à Lophiodons, et qui, suivant l'idée première, avaient été rapportés à la base des sables supérieurs, au niveau des marnes à Huîtres de Montmartre. Mais les espèces recueillies en cet endroit durent faire rejeter ce parallélisme et abaisser ce niveau à l'horizon des sables movens. Ce sont, en effet, les Cerithium tricarinatum et pleurotomoides trèsnombreux, le C. subula?, la Melania hordeacea, la Calyptrea trochiformis, 1 Natice, 1 Psammobie, 1 Donace, voisine de la D. retusa, Cardita cor-avium, 1 Lucine, l'Anomia pellucida. Quatre de ces espèces sont aussi abondantes en ce point qu'à la partie supérieure des sables movens du centre du bassin, et l'on peut admettre, avec toute probabilité, que les calcaires lacustres sous-jacents représentent le calcaire grossier supérieur avec les marnes lacustres qui le surmontent dans la même région centrale,

Plus récemment, le même géologue ™ a cru en retrouver encore le prolongement dans sa partie sud, sous les plaines de la Beauce et du pays chartrain. Les territoires de Morancez, de Corancez et de Ver lui ont présenté des calcaires semblables à œux de Provins, remplis

<sup>10</sup> Comptes rendus de l'Académie des \*\* Comptes rendus de l'Académie, vol. LV, sciences, vol. LIV, p. 513; 1862. p. 150; 1862.

des Planorhes les plus communs dans cette dernière localité et à la côte de Saint-Parres, avec la même Bithyma qu'on y trouve aussi, 3 espèces d'Helix, dont 2 également de ce dernier point, 1 Linnée et 1 Paludine.

Enfin un autre gisement, beaucoup plus doigné, et même tout à fait en dehors du bassin actue de la Seine, nous paraît devoir être encore rapporté à ce niveau, malgré l'absence de toute donnée stratigraphique. Ce sont les calcaires lacustres d'Argenton (Indre, qui se retrouve à Issel (Aude) (c'est le grand Lophiodon d'Issel et d'Argenton, Cuv.), le L. mentiuss (L. secondaire d'Argenton, Cuv.), le L. minutum (pelit L. d'Argenton, Cuv.), le Propuleodéreirum argentonicum d'et un Dichloure

Ainsi la faune du calcaire grossier supérieur aurait, par ses manmifères, une extension géographique plus considérable que les précédentes, et, par suite, comme horizon géologique, une importance qu'on ne lui connaissait pas encore.

Saufles crustacés, toujours en petit nombre, on voit que les autres classes d'invertébrés sont représentées, dans la période du calcaire grossier, beaucoup plus également que dans celle des sables inférieurs, où les bryozoaires, les mollusques céphalopodes et brachiopodes, les radiaires, les polypiers et même les rhizopodes sont à peine mentionnés, et cela malgré le renouvellement presque complet des espèces entre la glauconie inférieure et la base du calcaire grossier. Les circonstances physiques sous l'influence desquelles se sont déposées toutes ces assiese sableuses étaient donc hien différentes de celles pendant lesquelles se forma la série suivante des calcaires. Mais, dans l'une et l'autre, la fréquence du retour des caux douces, accusée par la présence des coquilles fluviaities et terrestres, comme

(1) M. P. Gervais (Zool. et Paléont. francaises, p. 116) s'est attaché à montrer la confusion qui existe chez les auteurs qui ont assimilé les ossements provenant d'Argenton au Palautherium d'Orléans, qui est un Anchitherium.

Paléontologie.

par celle de mammifères pachydermes dans des couches pen épaisses et la faible puissance des dépôts marins pronvent que les eaux étaient peu profondes, et que des oscillations d'une amplitude peu considérable suffissient pour porter la surface du sol tantôt andessus tantôt an-dessons du nivous général des mers.

L'ensemble de la faune du calcaire grossier, beaucoup plus riche que celle des sables inférieurs, dénote aussi une température plus élevée et des conditions plus favorables. Si, dans le sens horizontal on géographique, les divisions de ce groupe conservent des caractères pétrographiques et paléontologiques remarquablement constants, dans as hauteur, qui ne dépasse nulle part la omètres, et qui, par conséquent, représenterait un laps de temps peu considérable, depuis la glauconie grossière jusqu'aux marnes qui supportent les sables moyens, ses fossiles sont cependant très-différents. Comme ces formes innombrables se succèdent et s'enche-tèrent intimement dans la série des couches, et qu'elles ont été suffisamment étudiées dans cet espace limité, où les dépôts n'ont été troublés par aucune perturbation bien notable, on a donc ici un exemple précienx de la manière dont les types organiques se suivent dans la série des âges <sup>1</sup>0.

Sables et gris morese. De même que pour les précédentes, nous ne pouvons donner, sur la faune des sables et grès moyens que des résultats partiels et peu complets. Ainsi, dans le département de l'Oise, l'assise inférieure a présenté 3g7 espèces (I poisson, 1 Spia, 2 1 6 gastéropodes, 133 acéphales, 4 bryzozaires, 8 Serpules, 1 cidairs, 28 polypiers, 5 rhizopodes), dont un assez grand nombre sont communes au calcaire grossier; la supérieure, 186 (1 poisson, 108 gastéropodes, 63 acéphales, 2 crustacés, 2 Serpules, 4 bryzozaires, 3 polypiers, 3 rhizopodes).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Les fossiles caractéristiques de ce groupe sont trop connus pour que nous les rappelions ici; nous nous bornerons à renvoyer le lecteur au t. II, p. 580-591

de l'Histoire des progrès de la géologie.

11 L. Graves, Essoi sur la topographie géognostique du département de l'Oise.
p. 180. 185; 1817.

Depuis la liste que nous avons donnée en 1843 (1), les recherches faites à l'est, dans les vallées de l'Oureq et de la Marne, ont été très-fructueuses. Ém. Goubert (2), qui s'est beaucoup occupé de ce groupe, y a distingué trois niveaux de fossiles assez caractérisés et constants. Le premier, qui correspond à l'assise inférieure de L. Graves, repose sur les marnes du calcaire grossier. Visible particulièrement à Valmondois, Lisy-sur-Ourcq, Acy, Mary, Jaignes, etc., il renferme des cailloux roulés de silex et de calcaires lacustres, perforés par des Saxicava vaginoides, la Fistulana angusta, les Pholas aperta et conoidea, des Vioa, etc. Les fossiles sont roulés, particulièrement les polypiers qui sont nombreux; la Nummulites variolaria s'y trouve à profusion. Le deuxième niveau ne présente ni galets, ni coquilles, ni polypiers roulés. Les fossiles sont fragiles, et il n'y a plus de Nummulites. Il est caractérisé par les Cerithium scalaroides et mutabile, la Melania hordeacea, la Cytherea elegans, à Pierrelay, Beauchamp, Ezanville, Caumont près de la Ferté-sous-Jouarre, etc. L'antenr y distingue deux assises : l'une, qui surmonte le grès à Beauchamp, serait représentée par les calcaires de Lisy, d'Étrépilly, de Mary, de Tancron, etc.; l'autre serait séparée de la précédente par des grès. Le troisième niveau, que recouvrent les calcaires lacustres de Saint-Ouen, renferme surtout les Fusus polygonus et subcarinatus, les Cerithium Cordieri, pleurotomoides, Roissyi, tricarinatum, la Corbula angustata, la Cytherea deltoidea, la Nucula deltoidea, l'Avicula fragilis. Les deux derniers horizons correspondent à l'assise supérieure de Graves.

Plus à l'est encore et provenant du territoire de Verneuil (Marne), M. de Raincourt's a publié des listes de fossiles des

(1) D'Archine, Descript, géol. du départ. de l'Aiene, p. 227; 1843.

<sup>19</sup> Butl. Soc. géol. 2\* série, vol. XVIII, p. 144; 1859; — vol. XVIII, p. 445; 1861.

<sup>(2)</sup> Bull. Soc. géol. a' série, vol. XVII, p. 499; 1860; — vol. XVIII, p. 565; 1861. — Voyez aussi Descript, d'un roureau genre (Goodalliopsis) et de nouvelles expèces du basain de Paris et de Biarit; par MM. de Raincourt et Munier-Chalmas. (Journal de conchyliologie, avril 1863, a pl.) 1 o espèces sont des sobles moyens. 1 est du calcaire grossier et 1 de Biaritz. sables moyens, qui comprennent 3 ho espèces, dont 73 seraient nouvelles. Sur 2 h Cérites, 7 sont nouveant, sur 13 Plenrotomes, il y en aurait 9, etc. Les gastéropodes et les acéphales sont ici en même nombre, 162, ce qui est très-rare, car en général les acéphales l'emportent dans les faunes secondaires, et les gastéropodes dans les fannes tertiaires. Les échinides, les Serpules, les bryozoaires, sont à peine représentés. Il n'y a que po polypiers et point de crus-tacés, ni de Aumantiles rariolaria. M. de Bainocourt signale, en outre, au milieu d'espèces non roulées et très-fragiles, le Melanopai burci-noidea, l'un des fossides les plus caractéristiques de l'étage des lignites. Cette faune présenterait douc, vers le bord oriental du groupe, des modifications assez prononcées relativement à ce que nous venous de voir vers le centre et l'ouest.

Il n'y a point de manmifères ui de reptiles signalés dans les sables moyens, et il y a peu de restes de poissons (Lamma cartissina, Raia, Mghobates, Sphoradan lens, etc.). Mais ce qui distingue leur faune de celle du caleaire grossier, dont elle contient d'ailleurs un certain nombre d'espèces, soit roncive factes, c'est l'abondance des crustacés et des polypiers. Parmi les premiers nous citerons le Pseudoarcinus Hericari (Portunus id., Desm.), les Callianassa Héberi et unavodatajda", le Pagarus arenarius et le Pammagrapusa parisiensis. Parmi les seconds, la plupart des espèces ont été figurées dans Uronographic cophylosofique de Il, Nichelin's et reprises dans l'oruge général sur les coralliaires de MM. Milne-Edwards et J. Haime, publications auxynelles nous reuverrous le tecteur. L'Acicularia parantina's est un des fossiles les plus répandus dans la vallée de la Marne?

Calcaire larestre moyen. Sixième Au-dessus des calcaires d'eau douce de Saint-Ouen, qui partout forment le sixième étage ou la base du groupe lacustre moyen, et dont la faune n'a pas subi d'augmentation sensible depuis que

<sup>(1)</sup> Alphouse Milne-Edwards, Histoire des crustocés podophthalmaires fossiles, pages 16, 21, 153, planches IX-XII, 1861.

<sup>\*</sup> Pl. XLIII. XLVI.

D'Archiac, Mémoires de la Société géologique de France, vol. V. page 386, pl. XXV, fig. 8, a; 1843.

nons en avons parlé (1), nous avons dû intercaler dans la série une nouvelle subdivision, motivée par la découverte faite par Arnoud en 1842 et publiée par de Pinteville. Vers l'extrémité de la montagne de Reinis, une couche marine, avec Pholadomyes (P, ludensis), Psammobies, Cames, Corbules, Bucardes, Arches, Hultres, Anomies, Turritelles, Miliolithes, etc., est placée entre les calcaires lacustres du sixième étage et les calcaires, les marnes et les meulières, également lacustres, représentant sur ce point les trois premiers. Dans le voisinage même de Paris, vers le pied des collines qui l'entourent, cette même assise a été retrouvée entre le calcaire de Saint-Ouen et la troisième masse du gypse, et l'on y cite, outre la P. ludensis, la Clavagella coronata, la Corbula gallica, le Cardium obliguum, la Natica mutabilis, avec de nombreux Planorbis corneus, Limnea longiscata, Cyclostoma mumia, c'est-à-dire des fossiles marins des sables movens, mélangés avec des coquilles d'eau douce du calcaire immédiatement sous-jacent. Dans les mêmes localités, des poissons, des insectes, des crustacés, des débris de tortues et des végétaux (Amphitoites parisiensis, etc.) sont fréquents.

La connaissance de la faune du quatrième étage ou du gypse a quantitation marqué une phase nouvelle dans l'histoire de la science. Les découvertes de Cuvier devaient avoir un grand retentissement par la nouveauté des résultats, l'intérêt que présentait déjà leur ensemble et tout ce qu'elles laissaient entrevoir pour l'avenir. Elles ont eu en outre, du moins jusqu'à présent, une bonne fortune rarement réservée à ce genre de recherches : c'est que depuis cinquante ans on n'y a presque rien ajouté, et qu'elles ont encore tout le mérite qu'elles avaient à l'origine. Les travaux d'exploitation incessants et

(1) Hist. des progrès de la géol. vol. II, p. 561; 184q. - Nous devons cependant mentionner l'Anchilopus Desmaresti, pachyderme de taille moyenne, voisin de l'Anchitherium et du Lophiodon, décrit par M. Gervais, et qui, suivant M. Hebert, anrait été trouvé aux Batignolles dans cette

assise. (Comptes rendus de l'Académie. vol. XLIV, p. 136.) Mais M. Gervais a reconnu en outre des restes de Pachynolophus on petit Lophiodon, «provenant certainement, dit-il, du calcaire de Saint-Ouen. " (Zool, et Paléont, françaises, p. 86, note, pl. XXXV, fig. 18.)

l'attention des collecteurs de fossiles toujours éveillée ont bien peu contribié à augmenter la faune de cette période. Cependant, l'étude des anciens maiériaux, complétée par de plus récents, a fait adopter quelques arrangements nouveaux dans les geares et les espèces précédemment établis, a fait préciser davantage et modifier les caractères de certains autres fossiles, incomplétement décrits ou restés sans dénomination spécifique particulière, de sorte qu'il y a nécessité pour nous de reprendre un sujet deven tout à fait classique et de montrer quel est son état actuel, par suite des études de MM. de Blainville, Laurillard, P. Gervais, Pomel, R. Owen, Giebel, J. Pietet, J. B. Fischer et Hern. de Meyer.

## PARTE DO GYPSE.

N-mailton. Chenorikas. — Vesportillo parisiensis, Pict. (Chauve-souris foss. de Montmartre, Cuv.; V. serotinoides, Blainv.), de la famille des Chauves-souris insectivores, la seule connue à fétal fossile.

CARNASSIERS. — Hyenodon parisiennis, Laurill. (carnassier voisin du Raton et du Coatis, Cuv.; Taxotherium, id., Blaiuv.; Pterodon Guvieri, Pom.; Hyenodon, id., Pict.).

> Pterodon daspuroides, Blainv., Gerv. (Thylacyne des plâtrières, Cuv.; Pterodon parisiensis, Blaiuv.; Hyemodon daspuroides, Pict.).

> Canis parisiensis, Laurill., Gerv. (Chien des plâtrières, Cuv.; C. lagopus fossilis, Blainv.).

C. gyparum, Cuv. (4\* éd. vol. V, p. 514), espèce douteuse, connue par un seul os du métacarpe, et beaucoup plus grande que la précédente.

Gyatherimperinieure, Poun, sp. (Genette des philirières u' s., Curz., Ferrera parinicuis, Blainz.; Genette des philirires ur 3, Curz.; Conicierenteles, Blainz.; Cyandeiro partirente, Poun.). — La réuniou, proposée par M. Gerenis, de ce genre aux Cyandon, ainsi que l'Elevyen, tous dreux de M. Aymard, et le Gyandeiri, Brav. et Poun, seable être justifiée par le peu d'importance des caractères différentiels invoqués pour leur distinction.

Rosgeres. — Sciurus fossilis, Gieb. (Écurenil des plâtrières, Cuv.).

Therydomys? Cuvieri, Gerv. (second Loir des plâtrières, Cuv.; Wyoxus, id., Gieb.; Isoptychus. id., Pom.). Myozus spelous, Fisch. (Loir des phitrières, Cuv.; M. parisiensis, Gieb.).

Pacturas aux rássocacturas. — Palestebrius magrams, Ort.; indeterminatum, id.; cruzums, id.; katum, id.; medium, id.; curzum, id. ces explores de ce geure, crié par Carier, sont celles qui out épouval le moins de changements par les études des zoologistes qui font suivi. Les matériaux nouveaux n'out été si asser nombreux ni asser complets pour apporter de notables modifications dans leur caractéristique. De Blairville, comme no terrad nats lexariem parsi de crierre, les réunit expendant au P. comsume, qui appartient à as section 1" dont les modiares inférieures sont en crissant. Le Plendedrium minus a seul sersi de type au Pelapholderium minus, Owen (Plagiolophus, id.) Pom.).

Pachiternes actionacties. — Microtherium obliquum, Herm. de Mey. (Anoplotherium [Diclobune] id., Cur.; Amphinzeryz: obliquus, Pom., Gerv.). Microtherium marinum (Anoplotherium [Dichobune] id., Cuv.; Amphimeruz id., Pom., Gerv.).

> Xiphodon gracile, Cuv. (Anoplotherium id., Cuv.; Dichobune cervinum, Owen; D. ovina, id.?).

Anoplotherium commune, Cuv.

Anoplotherium secundarium, id.

Les Anoplotherium Cuvieri et Duvernogi, Pom. (1) à trois doigts à chaque pied (Eurytherium, Gerv.), semblent encore douteux.

Eurytherium latipes, Gerv. (Anoplotherium platypus, Pom.).

Aphelotherium Duvernoyi, Gerv.

Adapis parisiensis, Cuv.

Charopotamus parisiensis, Cuv. (C. Cavieri, Owen; C. gypsorum, Desm.).

Dichobune leporinum, Cuv.

Haratelaux. — Galethylax Blainvillei, Gerv.

Didelphis Cuvieri, H. de Mey. (Chauve-souris, de la Méthr.; Sarigue des plátrières, Cuv.; D. gypsorum, Owen).

Didelphis Laurillardi, Gerv.

M. Gervais (Zool. et Paléont. françaises, p. 264, 265) uset la première de ces espèces sous le nom générique de Didelphis, la seconde sous celui de Peratherium, et, p. 334, toutes deux sous ce dernier

Comples rendus de l'Académie, vol. XXIII, p. 16. - L'Institut, 1851, p. 217.

Owers

nom, que M. Pictet ne trouve pas encore suffisamment justifié d'après ce que l'on connaît des deux espèces des environs de Paris (0).

Dans la classe des oiseaux, G. Cavier avait décrit des restes procenant de 1 és épocses, déterminées autout par l'exament des pieds, mais dont 9 seulement poursient être rapportées à des genes connus (1 Bécasse, 1 Alouette de mer, 1 Bis.; Caille, 2 Pélicans, 1 Grand-duc, "Chouette, Bullassarl) M. Gervais, en reprenant res premières dounnées et y ajoutant le produit des recherches subséguentes, précine comme résultal des sei duels, particulierment sur les passereaux et les échassiers, la liste suivante des oiseaux connus dans le grape de nos environne ?:

Oiseaux de proie: Greax J. Haliornas ou Pardiori Swiz? nr 14, Cur. — Passereum; Stita Zurier, e Cimipueux: Genaguez aniqueux. — Gallinaeés: Catemiez P. Éclassiers: Scolgaez? Perliri, suivant. Bilauchard, Triaga? Haffansui, Peldata? Andera? Nuscessius gypsereum. — Palamjedes: Pelenaux, Ainsis 13 oiseaux sont determinés génériquement. M. Blanchard avait aussi traité ce sujet dans sex destreminés aequipue nieuxe Bander et des caractives arollogiques des gallinacés ou guillaés? M. Alph. Milne-Edwards, dans son grand travail en course de publication, signale entrore le Gyparonia Curieri, le Palacotyz Blanchardi, le Palacotycus Curieri et l'Agnosperus Leuvillerdi.

Parmi les emprenites qui a observées M. I. Denosyers dans le gyne des environs de Paris <sup>10</sup>, il a signalé sutrout des trares nombreuses provenant d'oiseaux, et dans lesquelles ou peut recomanitre deux types bien exaretérisés: I nu romprenant les empreintes de grandeur médiorre, dont no diget est dirigée na vant et deux en debors et un peut ca arrière; l'autre, des empreintes beaucoup plus grandes, soit en creux, soit en relief, dont les grands doigts sont paragés en plusieurs plalanges comme celles que l'on consult dans le grès rouge du Connecticut, et que M. Alph. Milne-Esbands conspare aux trares que laissensient nos oiseaux courares sur un linon arqueux <sup>10</sup>, Les doigts sont au nombre de trois comme chez l'Au-

<sup>(1)</sup> Cours de Paléont, vol. 1, p. 396.
(1) Zool, et Paléont, françaises, 9° édit.
p. 405; 1859.

No. 1009. No.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Comptes rendus de l'Académie des neiseuces, vol. XLIA, p. 67; 1859.
<sup>20</sup> Mémoire sur la distribution géologique des oiseuux fousiles, p. 151. (Annales des seiseuce natur, 4° série, vol. XI, 1863.)

truche d'Amérique. La grandeur des empreintes est variable, mais on pourrait, dans celles de ce second type, distinguer plusieurs espères dont une on deux pouviseit dépaser la taille de l'Autruche actuelle d'Afrique; les plus grands doigts de deux d'entre ellegulent presque ceux des plus grands ornithichnites du Connecticut. Néannoins, comme dans ce déraiter pays, aucun débris n'a eucore été rencontré provenant de ces divers animaux dont les traces neuveur trévére ains l'existence d'au moiss - exsières.

On aurait pu s'attendre à reucontrer aussi dans ces dépôts plus de dévise de l'alsace des reptilles qu'on n'en a trouvé jusqu'à présent. Parmi les chéciones nous circrous l'Emp perincianis, (T. des plátrières, Cur.), et la Trionge perincianis (T. des plátrières, Cur.), et la Trionge perincianis (T. des plátrières, Cur.), et la Trionge perincianis (T. des plátrières, Cur.) and se couches grosseus es Samois des portions de plastron d'une grande espèce d'Emple ont été recueillies, et Valenciennes les a décrites avec soni 7:

Parmi les sauriens on ne connaît que l'os frontal et un humérus dérils par Cuvire, ténuignant de l'existence d'un Crocodile vivant sur les borts de ces anciens lacs de nos environs. Cest lo Crocodilau parsièrasis, Gieb. (C. Cavieri, Gray), voisin des C. sclerops et génès. L'humérus, rapporté à une autre espèce que l'os frontal, a servi à l'établissement du C. Trimmeri, Gray.

Les paissons du gypes avisent fourni à Cavier e sepèces (un Spar, un nouveau geme voisin des Amére, un autre du Brochet, un troisième des Mormyres du 7ul ou des Géellies de la Caroline, une Truite, une autre ressemblant au Cypriuolous, des Cyprius et plusieurs sepèces indéties, e qui lui faisait dire : Tons ceras de non repüles et de nos poissons du gypse dout on a po oblemir des fragments suffisants annoncerd, comme nos couglies, que les condeise remplies d'os de Palesolarism et d'autres quadrupèdes inconnus n'out pas été formée, dans l'eau de la nuer? ». Plus tard, M. Agassis décrivit, de provenant de ces mêmes couches, le Sograu Cavieri, le Duradis vericuits, le Sydamodpris Cavieri, le Nateru Intérnatus, ce dernier hétérocerque se rapprochant des Anies, autrant M. Gerasis.

Nous rappellerons encore ici les curieuses observations de M. J. Desnoyers sur les empreintes de pas d'animaux dans le gypse des euvirous Empression

(1) C. R. de l'Acad, vol. LVII., p. 853; 1863. — 1) Recherches, etc. vol. V, p. 636.

Bootster

Sensoth, Cough

de Paris et particulièrement dans la vallée de Montanorang <sup>10</sup>. Ces empreintes, découvertes à la surface des bancs supérieurs du gypse exploité, ordinairement les plus riches en ossements, paraissent se rapporter, les unes à plusieurs des animaux que l'on y connaissait déjà, les autres à des animaux dont on n'a pas encore trouvé les extes. On en a rencontré, des deux côtés de la vallée de Montmoreucy, dans les assises qui se correspondent : à l'est, le long de la forêt et depuis les carrières de ce village jusqu'à celles de Saint-Leu et de Frépillon; à l'onest, depuis Argenteuil et Sannois jusqu'à Herblay. Dans la même masse il y a des empreintes à cinq ou six niveaux différents, et elles ont été retrouvées aussi dans les collines de Montmarter, et e Pantin, de Clichs, de Danmartin, etc.

Les empreintes, en creux à la face supérieure des baurs et en relief en dessous, sont recouvertes d'une mince pellicule ou enduit marineux, comme les ossements du gypse et comme les empreintes de pas d'animanx du trias. M. Desnoyers les attribue à des Anoplo-therium et à des Palacotherium de diverses tailles, à des carnassiers, à plusieurs oiseaux gigantesques dont nous venons de parler, et surtout à des tortues d'eau douce et terrestres, à des reptiles voisins des Varans et des Geckos, enfin à des têtards de Salamandres ou de batracieus.

Observation disense. Outre le centre du bassin aux environs de Paris, où la faunc des vertébris du gypse s'est noutrée particulièrement riche, les dépôts aulalogues et contemporains des environs de Meaux et de Childreau-Thierry, à l'est, ont également fourni des ossements de manumières (Pulseotherius maines ou Pulsphérius); et, dans la butte de Montméliant, au nord, des restes de Pulseotherium magnum, d'Anoplotherium commune, ont été rencontrés avec des débris de poissons (Sphenolepis Cusieri, Josychius ziphodou).

On remarquera que les ossements des plâtrières, quoique souvent isolés, ne sont jamais roulés ni accompagnés de cailloux, ce

Bulletin de la Societe géologique, 2º série, vol. XVI. p. 936; 1859.

qui pronve que les animaux d'où ils proviennent vixaient sur les bords des lars on des lagnues où ces dépôts se sont formés, loin de tout cours d'au violent, qui y aurait apporté des sédiments plus on moins grossiers et de diverses natures, dont on ne trouve en effet aucune trace.

L'éteudue superficielle de ces lagunes peu profondes ne peut pas être évaluée à moins de 1000 lieues carrées, égalant ainsi celle du lac Ladoga. Il est évident, en outre, que leur profondeur ne pourrait se déduire, sans erreurs manifestes, des altitudes actuelles des points extrèmes où nous voyons aujourd'hui les dépôts de ces eaux douces.

Gette revue sommaire des vertébrés du quatrième étage, où les mammifères senls sont représentés par 28 ou 30 espèces, montre qu'alors régnait autour de l'emplacement futur de l'aris une faune presque entièrement différente de celles qui l'avaient précédée connue de celles qui l'out suivie. Elle indique aussi une température élevée et des conditions extérieures d'existence très-calmes et favorables : car un pareil développement de mammifères, la plupart herbivores, suppose une grande richesse de vigétation. Les cisseans et les poissons prouvent également des moyens d'existence très-variés, et les reptiles, quoique peu nombreux encore, ne laissent pas que de confirmer les déclucions précédentes. Avec la faune du gypse étérnit tout un ensemble de types de mammifères qui, dans le calcaire grossier, avaient pour ainsi dire préludé par des formes voisines et qui se reproduiront plus tard, mas avec de nouvelles modifications.

Quant aux invertebrés, particulièrement les mollissques d'eau douce, peu nombreux en espèces, mais dont les individus sont prodigieusement multipliés, leur succession n'a pas absolument suivi la même marche, la durée de leur existence paraissant avoir été heaucoup plus prolongée.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait ern que les dépôts compris entre les couches marines à *Pholadomya ludensis*, inférieures au gypse, et les marnes marines à Hnîtres, base des sables de Fontailatte que s

nebleau, étaient exclusivement d'eau douce, sauf un fait local signalé dès 1806, au pied nord de la butte Montmartre, et resté isolé depuis comme sans explication; mais des observations récentes sont venues prouver que, vers le centre du bassin lacustre dont nous nous occupous, il y avait eu, de même que dans le sud de l'Angleterre, des envahissements momentanés de la mer, qui avaient interrompu en ce point la succession des sédiments lacustres. Ém. Goubert 1) signala d'abord des empreintes de Cérites, probablement des C. tricarinatum et pleurotomoides, entre les deux principales masses de gypse au fort de Romainville, puis, sur le revers occidental de la butte d'Orgemont, une marne blanchâtre avec Lucina Heberti et squamosa, au-dessus d'un banc de gypse exploité et recouvert par toute la série supérieure. On remarquera que, si les Cérites de la première localité appartiennent à la faune des sables moyens, une Lucine de la seconde est des sables supérieurs, comme la Corbulomya Nysti, la Corbula subpisum et la Nucula Lyelli, indiquées depuis.

Au conumencement de l'aumée dernière, MM. Bioche et Fahre (a) observèrent à leur tour des coquilles marines entre la troisième et la quatrième masse de gyse, à Argenteuil, dans une première couche de marne calcaire divisée en trois lits d'une épaisseur totale de 3 mètres, et dans une autre située plus haut, qui semble devoir être comprise dans la deuxième masse de gyses. La précision des détails donnés par les anteurs exclut tonte idée d'une méprise de leur part, et ces laits sont la confirmation de ce qu'avait dit Ém. Gouhert.

M. Deslayes, après une étude comparative des fossiles recueillis par MJ. Bioche et Fabre a vec ceux tronvés anciennement par Contant Prévost et Desmarest dans le gisement analogue de la Hutte-aux-Gardes, reconnut que, sur environ 55 espèces déterminables no ponvait en citer 9 de la faunce des sables de Fontaineblean (Luciua Heberti, Carbula subjuraus, Carbulougu Mysti, Telliua Mysti, Paun-

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. XVII, p. 600, 312; 1860. (2) série, vol. XVIII,

mobia stampinensis, Nucula Lyelliana, Avicula stampinensis, Calyptraa striatella, Turritella communis), et 8 de celle des sables moyens (Corbula pyxidicula, C. ficus, Pholadomya ludensis, Cardium grannlosum, Cerithium tricarinatum, C. deperditum, Fusus sublamellosus, Voluta depauperata); d'où le savant paléontologiste conclut que, dans la partie inférieure du gypse, deux faunes se rencontrent et se mélangent. Quant à l'assise de grès marneux qui occupe le fond de la carrière et qui supporte toute la série gypseuse, elle renferme également des coquilles marines rapportées à la faune des sables moyens, laquelle aurait ainsi reparu après les calcaires lacustres de Saint-Ouen. M. Deshayes décrit ensuite 5 espèces nouvelles provenant de ces gisements (Cultellus Brongmarti, Diplodonta Guyerdeti, Crassatella Desmaresti, Voluta Fabri, Mytilus Biochei), et déduit de ces faits, bornés à quelques lieues carrées : 1º que la formation tertiaire moyenne ne commence qu'après le dépôt des grès de Fontainebleau; 2º que la série entière du gypse a été déposée dans la mer.

Il seraif superflu de répéter ici tout ce qui a été dit depuis ciuunous venous de rappeler avec l'attention qu'ils méritent ne peuvent infirmer, d'une part, les données stratigraphiques et paléontologiques générales qui leur sont opposées, ni avoir plus d'importance ici que rieu out les accidents lacustres du même ordre que l'on rencontre à tant de niveaux différents, qui ne perdent pas pour cela leur caractère d'ememble. D'un autre côté ces associations ou mélanges de deux faunes marines consécutives ne sont qu'un de ces chaînons qui, sur un point ou sur un autre, relient les divisious géologiques les plus distinctes en apparence.

Les marnes marines qui supportent les sables de Fontainebleau constituent, à l'inverse des accidents bornés que nous venons de rappeter, un véritable horizon géologique et patéontologique, bien caractéris é dans le centre et le sud du bassin, depuis les buttes de Montméliant, de Chavençon et de Serans jusqu'à Châtean-Landon.

Formstien meyenne. Subles et grès supérieurs, Associées d'aburd aux dépûts gypeux sons-jacents, elles ont dû en ètre séparées lorsqu'on eut recomm leur indépendance, et ètre considérées au contraire comme la preuve du retour complet de la mer dans le domaine que parcouraient auparaxant les Palacherium, les Anpolherium, les Xiphodon, les Cheropatums, etc. Les Ostrea longivatris, callifeva, cyathula, des Cardium, des Veius, des Gérites, la Natica crassatina, des côtes de Lamantin (Halitherium Gentardis), Sy nontreut constantment.

La masse même des sables et grès supérieurs présente en outre deux niveaux de fossiles marius. L'un, vers sa base, est celui de Jentre près d'Étampes, de Morigny, d'Étrédy, d'Ormesson près de Nemours, etc. Il renferme environ 120 espèces de coquilles dont les plus aboudantes sont : Melania semidecussata, Deshagesia parisiensis, Trochou incrassatus, T. cyclostoma, Coribhian dentatum, elegans, Boblagri, trochlorer; l'obta Rathieri, Lucius agnamosa, Cytherea splendida, Pertunculus obocatus, angusticostatus, Corbula striau, var. b. etc. C'est ce même niveau que nous avons, avec M. de Verneuil, signalian nord, à la base du mont Paguotte et de la butte de Saint-Christophe, dans la forèt de Hallatte (Oise), avec le Cyclostoma plicata, la Natica Sorrerbyi, la Cytherea incrassata, la Cypena semistricia, etc.

Le nivean supérieur, connu seuleneut sur un petit nombre de points aux environs d'Étampes et observé d'abord par M. Hébert (b., se trouve immédiatement sous les couches lacustres et reuferme une vingtaine d'espèces de coquilles, dont près de la moitié existaient dans l'assis inférieure, telles que la Lucian Ichert, la Quérier inrassada, le Cerithium phénatum, la Cardita Bazini, etc. An-dessous, un lit de marnes, avec Cerithium Lamarcki et Paludina Dubiusoni, marque encore, en ce point et à la fin de la période, une de ces alternances d'eau saumaître semblable à celles que nous avons signalées taut de fois.

Cette faune marine des sables et grès supérieurs, avec les marnes

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Bulletin de la Société géologique, vol. XII, p. 1317; 1855; — vol. XVII, 2' série, vol. VIII, p. 342; 1851; — p. 45-53, etc. 1859.

également marines sous-jacentes, et nous pourrions dire d'avance toute la faume tertiaire moyenne du bassin de la Seine, est donc très-pauvre, malgré le laps de temps considérable qu'elle nous représente, car nous n'y connaissous eurore aucun reste de marmifères terresters, d'oiseaux, de poissons, de crustacés, de broyenzaires, de radiaires, de polypiers, de spongiaires ni de rhizopodes. Nous y voyons signalés quelques débris de manmifères marins, cités depuis longtemps comme des côtes de Lanantin (Halitherium Guettard), et des coquilles peu variées. Aucune forme, ni végétales ni animale, ne dénote un clima plus chand que celui de nos jours, résultat d'accord avec ce que nous montrent les couches fluviomarines d'Hampstead, dans File de Wight, et celles du Limbourg, que nous regardons comme du mème âge.

La difficulté de distinguer spécifiquement, dans beaucoup de cas, les coquilles fluviatiles et terrestres les fait quelquefois négliger. En effet la ressemblance des types à toutes les époques, ressemblance telle qu'un Pupa du terrain houiller se confondrait facilement avec ceux qui vivent de nos jours, explique le peu d'intérêt qu'elles inspirent généralement. Peut-être aussi les naturalistes qui s'en occupent ont-ils parfois établi leurs espèces sur des caractères insuffisants ou d'une valeur contestable, oubliant que, suivant tonte probabilité, cette persistance si remarquable des types génériques pourrait bien exister aussi dans les types spécifiques, moins nou-

breux qu'on ne le pense et moins limités stratigraphiquement. Quoi qu'il en soit, le dépouillement que nous avons fait des travaux les plus récents à ce sujet, et particulièrement de ceux de M. Deshayes, nous montre, décrites et figurées comme provenant du groupe lacustre supérieur, 68 espèces réparties dans 8 genres (c Cyclostomes, 10 Maillots, 4 Achatines, 22 Hélices, 4 Planorbes, 22 Limnées, 2 Ancyles et 2 Bidignia). Une dizaine environ de ces espèces ser etuvent en dehors du bassin de la Seine, soit en Allemagne, darst louveut et ne dehors du bassi de la Seine, soit en Allemagne, darst louveut et ne dehors du bassi de la France.

A une ou deux exceptions près, qui même sont encore dou-

Salcuire Sacustre supérieur. teuses, toutes les espèces terrestres, ou 38 sur 68, appartiennent au sud du hassin ou aux couches les plus récentes, à partir de la rive gauche de la Seine jusqu'à Orléans. Ces coquilles abondent surtout dans les bancs du caleaire à Hélices, qui, aux buttes de Promond, de Bunnond, de Bromeille, etc. commence à recoverir les caleaires marmeux reposant immédiatement sur les sables de Fontainebleau. Dans les caleaires de Pithiviers, comune dans ceux de Pontournois, les Hélic Traitani, Morqueau, Lemoni, le Planorbis corrut, sont répandus à profusion, tandis qu'à la base même du groupe, au contact des grés, à la sortie d'Étampes, une multitude de petits Papa submicroscopiques, avec des Hélices et des Limiées, marqueut l'abandou complet et pour toujours de ce sol par les eaux de la mer.

Des environs de Fontainebleau à Chartres et à Bambouillet, les marnes et les caleaires lausstres qui surmontent les grès renferment aussi plusieurs espèces d'Ilélices, le Cyclostoma antiquus, des Achatines, des Planorbes (P. solidus, depressus, corus, Prevositus) et bon mobre de Limines; mais les Paludines ou Birbapais sont comparativement rares et peu variées. Vers le centre du bassin et surtout au nord, dans les silex meulières ou les caleaires siliceux, on trouve les Limane cornea, epiméria, fabula, symetrica, le Planorbis Prevoctinus, la Paludina pygamea, puis le Cerithium ou Patamides Lamarcki, apparaissant déjà vers la fin de la périede des sables sous-jacents, enfin des graines de Chara. On observe ces fossiles à la limite extrême des couches siliceuses, sur la crête même de la forêt de Villers-Cotterets, à 255 mêtres d'altitude.

Toutes les formes de cette faune sout très-ordinaires, on pourrait même dire vulgaires, et aucun caractère particulier ne les distingue, contrairement à ce que nous avons vu pour les faunes du calcaire lacustre inférieur de Billy et du calcaire grossier supérieur, dans la partie orientale du bassim, où tontes deux présentaient des formes particulières. Les coquilles de cette dernière faune larustre sout en ontre généralement petites, quelquefois même presque microscopiques, et rien n'aunonce qu'elles aient vécu sous une température plus élevée que celle de nos jours à la même latitude.

Les végétaux sont, comme on sait, les graines de Chara medicaginula, fréquentes partout et différentes de celles des périodes précédentes, des empreintes de tiges et de fruits rapportées à des Nymphaa (N. Arethuse), des feuilles de monocotylédones, de Prêles ou d'équisétacées (Culmites anomalus), qui confirment les déductions précédentes.

Des faits assez remarquables, quoique négatifs, ne doivent pas ètre non plus passés sous silence dans l'histoire biologique de cette phase tertiaire de nos environs. C'est d'abord l'absence, dans un aussi vaste lac ou série de lacs très-rapprochés, de toute trace de mollusques acéphales d'eau douce. Ainsi, point de Mulettes, point d'Anodontes, point de Cyclades, genres qui sont d'ailleurs toujours plus ou moins rares dans les dépôts tertiaires, comparativement aux gastéropodes pulmonés. C'est ensuite l'absence, dans les limites hydrographiques du bassin de la Seine, de restes d'animaux vertébrés, tandis qu'en suivant ces dépôts au sud, dans celui de la Loire, on y voit apparaître des mammifères qui reilent ces sédiments d'eau douce à exux de la période marine qui leur a succédé.

> Outrages généreus.

Après avoir mentionné, en suivant un ordre chronologique, les travaux particuliers qui se rapportaient à la connaissance de diverses faunes tertiaires du bassin de la Seine, considérées dans les diverses localités, il nous reste à signaler encore des ouvrages plus étendus et plus généraux, ayant pour objet l'étude de certaines classes d'animaux dans toute la série de ses couches marines et d'eau douce.

. . .

Le premier et le plus important est sans aucun doute celui qu'a entrepris M. Deshayes en 1856, sous le titre un peu compliqué de : Description des animaux sans verièbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces

Puléontologie.

...



actuellement connues<sup>10</sup>. Cette publication était donc la continuation de celle que nous avons vu commencer en 1834 et terminer en 1839, et en même temps une révision de cette dernière, complétée par de nouvelles recherches et de nouvelles observations. Ges circonstances ont engagé l'auteur à modifier profondément la classification de de Lamarck à laquelle il s'était conformé d'abord, et à créer un assez grand nombre de genres nouveaux. Nous n'avons pas à déscuter ici l'opportunité ni la valeur de ces changements, mais nous regrettons que le lecteur ne puisse commencer par se familiariser avec eux, au moyen d'un Tableau synop-ique présentant l'ensemble des classes, sous-classes, ordres, families et geures, tels que M. Deshayes les comprend aujourd'hui.

Après avoir traité des mollusques acéphales et des brachiopodes, l'auteur montre qu'aux 339 espèces de son premier ouvrage il eu a ajouté 702 nouvelles dans celui-ci, ce qui porte le total des coquilles bivalves à 1041 espèces, réparties dans 33 familles et 85 genres. Les changements apportés par ces nouvelles études sont le dédoublement de 14 genres anciens, mieur définis et mieux limités actuellement, puis l'admission de 29 genres entièrement nouveaux pour ces dépôts tertiaires. 23 de ceux-ci étaient connus à l'état vivant ou fossile dans d'autres pays, et 6 ont été créés pour des espèces ne rentrant dans aucun genre connu.

Des résultats fort intéresants ressortent de la comparaison que fait ensuite M. Deshayes de la répartition des 10 ú1 espèces d'acéphales dans les divers groupes, à peu près tels que nous les admettons, avec leurs subdivisions. Ainsi, de ces 10 ú1 espèces il y en a 323 dans les abbs inférieurs, la 12 dans le calaire grossier, 2ú1 dans les subles mogens, 65 dans les subles nupérieurs. Des sables inférieurs 34 espèces se continuent dans le calcaire grossier; de celui-ci g6 remontent dans les sables moyens. Entre ces dermiers et les supérieurs no onçoit

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> 3 vol. in-4° de texte et 2 vol. in-4° de planches (196), 2 nov. 1856-15 déc. 1865.—Nous avons omis de rappeter (In-

troduction, p. 10) que, dès 1822, M. Deshayes avait publié un Mémoire géologique sur les fossiles de Valmondois, in-h', 1 pl.

qu'il n'y ait aucune espèce commune, par suite de l'interposition du groupe lacustre où l'on a pu voir, par certaines allernances, comment, ésst effectnée la succession. Aiusi, des 1041 espèces 130 passent d'un groupe à un autre et 911 s'éteignent graduellement.

Ces 130 espèces ne représentent d'ailleurs que les grandes oscillations, celles des groupes; mais, si l'on suit la distribution ou le mouvement dans les sous-divisions on étages, on trouve qu'il y a 296 espèces à oscillations courtes ou passant seulement d'un de ces étages à un autre; de sorte qu'avec les 130 précédentes on a 546 espèces, ou les ; du total, qui se meuvent plus ou moins dans la hauteur de la série, et 615 qui naissent et meurent dans les divisions géologiques où nous les observons. Il n'est pas douteux que les calculs faits sur les gastéropodes n'eussent conduit M. Deshayes aux mêmes conclusions et confirmé ainsi le principe que nous avons déduit, dès 1842, de l'examen comparé des faunes de transition, et plus tard de cetul des faunes siturienne et jurassique d'Angleterre.

Cherchant ensuite comment naissent les \$5 genres dans la série des temps, M. Deshayes observe que \$35 d'entre eux avec 102 es-pèces se développent dans la glauconie inférieure, et que, sur ce nombre, 3 ne la dépassent pas. 5 geures marins et a lacustres apparaissent dans les lignites. Plus haut, 13 geures se montreut dans le deuvième niveau de fossiles, et 9 dans le premier ou les lits co-quilliers du Soissonnais, ce qui, avec 2 du calcaire lacustre de Rilly, forme 66 geures et 3-2 sepèces de hivalves qui ont appara uvant le dépôt du calcaire grossier. Si fon continue ce mode d'appréciation en remontant dans ce dernier groupe, on voit que 16 geures seulement s'y sont ajoutés aux précédents pour donner le chiffre de \$1 3 espèces, et que 3, pendant le dépôt de sables moyens, ont fourni 4 espèces.

« En définitive, dit l'auteur (p. 121), quel spectacle nous offre le bassin de Paris Ples apparitions d'espèces et leur extinction plus ou moins rapide; les unes résistant peu aux causes de destruction. les autres un peu plus, d'antres plus encoré, toutes enfin disparaissant à certaines limites, les plus vivaces servant de lieu commissant à certaines limites, les plus vivaces servant de lieu commisà toutes les parties de l'ensemble, et les autres rattachant entre elles les sous-divisions d'une moindre importance.»

Nous devons faire remarquer, à notre tour, que si l'hiatus est ic complet eutre la faune de la gianconie inférieure et celle de la craie blanche qui la supporte généralement, il l'est beaucoup moins lorsqu'on rétabit par la pensée la faune du caleaire pisolithique, celle de la craie supérieure de la Belgique, et peut-être d'autres encore qui viennent s'intercaler çà et là dans l'ordre des temps. La plupart des geures dont nous venous de donner les chiffres y estaieint déjà et même dans des dépôts bien plus anciens. Enfin nous dirons que, dans les questions de cette nature, il faut, pour rester dans le vrai absolu, ne pas se borner à l'étude d'un point et d'un lass de temps aussi limité.

M. Deshayes coucht aussi de ses données une plus grande force de création dans les premières périodes; mais il est douteux que, s'il edi considéré les autres classes et même les mollusques gastéropodes, il edi tohtenu les mêmes résultats quant à la marche de leur dévenloppement, inverse de celle du temps. Ainsi les crustacés, les molides, les radiaires, les polypiers, les spongiaires et les rhizopodes, pour ne parler que des invertébrés, sont à peine représentés pendant ce même temps que l'auteur regarde comme ayant eu la plus grande force de création, tandis que nous les voyons se développer, au contraire, dans le caleaire grossier et les sables moyens.

On doit donc regretter encore plus que M. Deshayes n'ait pas rempli le programme que promettait son titre de Description des animaux sans erichèes déconvets dans le basin de Paris, titre qui, en restreignant aux faunes tertiaires de cet espace le vaste champ qu'avait parcouru de Lamarck daus son Histoire naturelle, permettait d'entrevoir des résultats plus complets. D'autres conclusions eussent certainement surgi d'un pareil eusemble de faits, et, en y faisant entrer les considérations que devait suggérer l'étude comparative du développement des vertébrés, atteignant son maximum à l'époque du gypse ou après celui des invertébrés, il en serait ressorti des aperçus généraux, sans donte d'une grande valeur. Nonseulement le savant naturaliste a arrêté aux mollusques céphalopodes la construction du monument qu'il a élevé à la paléozoologie tertiaire, mais encore il n'a pas exposé pour les gastéropodes, si nombreux, des considérations analogues à celles dont nous avons résumé les points les plus essentiels pour les mollusques acéphales, et nous sommes réduit, afin de donner au moins une idée de la richesse de cette partie de la faune tertiaire de nos environs, et en même temps de l'étendue du travail qui nous les a fait connaître, à extraire les chiffres suivants de la table des matières du troisième volume.

Les mollusques céphalés, ou mieux les gastéropodes, ont présenté 119 genres, comprenant environ 1790 espèces, parmi lesquelles on compte 236 Cérites, 108 Pleurotomes, 77 Natices, 87 Fuseaux, 48 Scalaires, 45 Volutes, 44 Turritelles et de nombreux Turbo, Troques, Rochers, Mitres, Mélanies, Buccins, Cônes, etc. 5 genres de céphalopodes ont donné 14 espèces peu importantes et plus ou moins rares. Ainsi la classe entière des mollusques, moins les bryozoaires, a fourni jusqu'à présent 2,845 espèces, réparties dans 200 genres marins, d'eau douce, d'eau saumâtre ou terrestres, provenant de nos dépôts tertiaires du bassin de la Seine. On a vu en outre que les sables inférieurs, les sables movens et quelques autres horizons avaient présenté récemment des espèces nouvelles non comprises dans cette énumération; par conséquent la totalité des espèces de cette classe qui sont ou pourront être reconnues encore doit dépasser le chiffre de 3,000.

Si nous passons à une autre classe d'invertébrés, nous trouve- Enterestration rons aussi un travail qui, sans avoir l'importance des recherches de M. Deshayes, n'en a pas moius un intérêt réel par ses déductions théoriques. Dans sa Description des entomostracés fossiles des terrains tertiaires de la France et de la Belgique(1), M. J. Bosquet rappelle d'abord que les ostracodes comprennent 1 1 genres (Cypris, Cypridea, Candona,

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie royale de savants étrangers, in-4°, 6 planches. Bolgique, (Vol. XXIV des Mémoires des 185a.)

Estheria, Cytherella, Bairdia, Cytheridea, Cythere, Cypridina, Lyncus, Cyprella), et que, parmi eux, 2 sont éteints (les Cyprella marines, les Cypridea d'eau douce). Des 9 autres, qui ont des représentants dans la nature actuelle, les Cypris, les Lyncus, les Estheria, vivent dans les eaux douces; les Candona, dans les eaux douces et saumatres; les Cytherella, les Bairdia, les Cytherida, les Cythere, les Cypridina, exclusivement dans les eaux marines.

Les dépôts tertiaires de la France et de la Belgique ont présenté, 38 espèces d'entomostracés ou ostracodes : 1 Cypris, 4 Cytherella, 13 Bairdia, 3 Cytherida, 6 l. Cythere, 1 Cyprella. M. Bosquet, contrairement à toutes les dounées géologiques et aux données paléontologiques générales bien interprétées, plaçant les grès de Fontainebleau dans la formation inférieure, nons n'adoptons point parconséquent son mode de répartition des espèces, et nous y substituerons les résultats suivants, déduits des éléments fournis par sontableau, ce qui ne change rien d'essentiel au fond de la question, c'est-à-dire au mode de succession des espèces dans le temps. Nous ne considérerons aussi que le bassin tertaine de la Eneps, parce que c'est le seul qui donne des éléments d'une certaine valeur. Le terrain tertaire inférieur des autres parties de la France n'a rien fourni à l'auteur, non luigue le sussérieur.

Des 46 espèces signalées dans les dépôts de nos environs, 18 ont été trouvées dans les sables inférieurs, 39 dans le calcaire grossier, 24 dans les sables moyens, et 8 sont communes aux trois faunes; sur ces 8, quatre descendent dans les dépôts crétacés les plus récents, et l'une d'elles jusque dans la craie moyenne; 8 se montrent aussi à la fois dans le calcaire grossier et les sables inférieurs, 7 dans le calcaire grossier et les sables moyens. Des 18 espèces des sables de Fontainebleau, 11 avaient paru auparavant, et des 26 de la formation tertiaire moyenne d'autres parties de la France 3 seulement sont dans le même cas: soit 1 \u00e4 en tout. Mais il ne faudrait pas tirer de ces derniers chiffres un argument en faveur du classement géologique qu'a suivi l'auteur; car on conçoit fort bien qu'il y ait plus de

rapports paléontologiques entre la faune des sables supérieurs et la faune sous-jacente du bassin de la Seine qu'entre ces dernières et celles des faluns de la Touraine, de Bordeaux et de Dax, qui nonseulement sont beaucoup moins anciens que les sables de Fontainebleau, mais encore appartieunent à des bassins différents.

L'examen du tableau de M. Bosquet fair ressortir, en outre, d'une manière frappante le principe que nous avons formulé dès 184a; a voir : l'extension horizontale des espèces en repport avec leur durée dans le temps. Ainsi la Bairdia subdelloidea, qui à été rencontrée dans la craie tuffeau, la craie blanche, la craie supérieure, dans toute la série tertaine en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Italie, dans les deux Amériques, vit encore dans la Méditerranée, sur les côtes mord de l'Angleterre, dans l'océan Indien et autour de la Nouvelle-Hollande. La Bairdia arcuata est à peu près dans le même cas. Deux autres espèces de la craie supérieure, la Cydrerella Musseri et la Bairdia subglobous parcourent toute la série tertiaire inférieure pour s'étémidre dans la moyenne. L'une d'elles, la C. Mussteri, est connue à la fois en Suède et dans l'Amérique du Nord. La C. punetatula, qui existerait dans toute la formation crétacée, remonte-rait jusqu'au calcaire grossier et même jusqu'aux sables supérieurs.

Ainsi ces petits crustacés viennent, par leur distribution, confirmer un autre principe que nous sorons formulé, savoir que, dans chaque classe en particulier, comine dans les classes comparées entre elles, les animaux inférieurs ou les moins élevés en organisation, de même que ceux de moindre taille, ont à la fois la plus grande extension géologique et géographique, ou dans le temps et dans l'espace et dans l'espace.

Après ces travaux spéciaux, il n'est pas inutile de montrer combien les résultats apportés par des études, moins complètes, sans doute, sur les restes des autres dasses d'invertébrés, mais cependant en rapport, suivant toute probabilité, avec la nature des choses, sont, jusqu'à présent du moins, au-dessous des précédents, quant à leur intérêt. Ainsi, dans le Prodrome de paléonologie d'Alc. d'Orbigny, publié en 1850, la fauue des sables inférieurs ne présente point de

diters. Genelation. bryozoaires ni d'échinides; il y a 1 polypier et 4 rhizopodes. Celle du calcaire grossier a offert 20 bryozoaires, 27 échinides, 28 polypiers, 68 rhizopodes, 1 Cliona; celle des sables moyens n'a point présenté de bryozoaires, mais 1 échinide, 13 polypiers et 5 rhizopodès.

Quelque incomplète que soit cette énumération, elle ne peut pas être très-édoignée de la vérité, et elle fait ressortir le prodigieux développement des nollusques acéphales et gastéropodes, de même que leur prédominance sur tons les autres invertébrés, pendant l'ère tertiaire de la région qui vient de nous occuper, Quant au développement maximum des invertébrés pris en masse, il correspond à la période du calezire grossier comme celui des vertébrés à celle du gryse.

M. A. Watelet a publié, sous le titre de Description des plantes fossiles du basin de Paris", des restes de végétaux provenant de plusieurs lorizons tertiaires du nord de la France, tels que la glauconie inférieure, les calcaires lacustres de Rilly, de Sézanne, les lignites, les grès qui recouvernt ceux-ci, puis le calcaire grossier. Nous reproduirons les tableaux des familles et des geures avec le nombre des espèces de ces derniers, tels que l'auteur les a donnés à la fin de son ouvrage.

PLORE DE LA GLAUCONIE INFÉRIEURE (VERVINS, FIEULAINE [?] LA FÈRE (AISNE). Esphors. CETPTOGAMES VASCULABLES. Abiétinées... 1 Pinus...... 1 Fougères... 1 Taniopteris.... 1 DICOTTLÉBONES ANGIOSPERMES APÉTALES. MONOCOTILÉDONES. Myricées.... 4 Myrica..... 4 (Bambusium .... 1 Morées . . . . Ficus . . . . . . 1 Graminées . . 8 Poacites . . . . 5 Platanées... 1 Platanus..... 1 Cyperites..... 2 ( Grevillea . . . . . 1 Protéacées... Zingibéracées. 1 Amomophyllum . 1 Dryandroides... 1 Palmiers . . . 2 Flabellaria . . . 2 DICOTTLÉDONES STRNOSPERMES. POLTPÉTALES. Cupressinées. 1 Cryptomeria . . . 1 Sterculiacées, 1 Sterculia....

<sup>(1)</sup> In-4° avec 60 planches, 1865-1866.
— M. Pomel avait publié dans l'Écho du monde sarant de 1864, sur les plantes fossiles du calcaire grossier des environs

de Paris, une note intéressante, reproduite l'année suivante (Bulletin de la Société géologique de France, volume 1, p. 307; 1845).

Flore,

## PLORE DES CALCAIRES LACUSTRES DE RILLY, DE SÉZANNE, DES LIGNITES DU SOISSONNAIS, ETC.

| Families.                | Genres. Espèces,         | Families.                            | Geores. Espices                            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| CETPTOGAMES CELLULATEES. |                          |                                      | Castanea                                   |
| Alones                   | Corallinites 1           | Cupulifères                          | 4 Corylus                                  |
|                          | Marchantites 1           |                                      | Carpinus s                                 |
| nopallo activity         |                          | Ulmacées                             | 1 Ulmus 1                                  |
| CRYPTOGAMES TANCULABLES. |                          | Morées                               | Ficus                                      |
|                          | , December .             |                                      | ( Artocarpidum                             |
| P                        | Pecopteris 1 Asplenium 2 | Platanées                            | 2 Platanus                                 |
| rougeres 4               | Polypodites 1            | Salicinées                           |                                            |
| Chamadan                 | Chara 2                  |                                      | (Cinnamomum 1                              |
| Characees 2              | Chara 2                  | Laurinées                            | 3 Daphnogene                               |
| MONOC                    | OTILÍBONES.              |                                      | Laurus                                     |
|                          |                          |                                      | OXOPÉTALES.                                |
| Naïadées 1               |                          |                                      | 1 Echitonium                               |
| Palmiers 1               | Palmacites 1             |                                      | OLTPÉTALES.                                |
| Name of Street           | NGIOSPERWES APÉTALES.    |                                      | 3 Dombeyopsis.                             |
|                          |                          |                                      |                                            |
| Bétulacées 3             | ( Betula 1<br>Alnus 2    |                                      | 1 Juglans                                  |
|                          | ( Alnus 2                | Amygdalées .                         | 1 Amygdalus                                |
| P1 0 P P P C P P P P     | COUVEANT LES LIGNITES (  | eries commères                       | DESTANT COURSELLES                         |
| PEONE DES UNES RI        | PONT-ARCY, BAZOCHES      |                                      |                                            |
|                          |                          |                                      |                                            |
| Facuities.               | Genres. Espèces.         | Familles.                            | Genres. Espèces                            |
|                          | Di                       |                                      | Flabellaria                                |
| Aigues 1                 | Phymatoderma . 1         | Palmiers                             | Phanicites  A nomalophyllites.  Palmacites |
| Hypoxylées 3             | Spharia 1<br>Xylomites 2 |                                      | Anomalophythtes.                           |
|                          | Verrucaria 1             |                                      | Palmacites                                 |
| Lichen t                 | Verrucaria 1             |                                      |                                            |
| CETPTOGAMES VASCULAIRES. |                          | BICOTTLÉS                            | ONES GIMNOSPERMES.                         |
|                          |                          | Taxinées                             | 1 Podocarpus                               |
| Fougères 2               | I.ygodium 2              | Tunnicos III                         |                                            |
| MOXOCOTTLÉDONES.         |                          | DICOTTLÉDONES ANGIOSPEEMES APÉTALES. |                                            |
| Graminées                | Poacites 1               | Myricées                             | Comptonia                                  |
|                          | Smilacites 1             |                                      | Myrica                                     |
|                          | Cannophyllites 1         |                                      | Betula                                     |
|                          | Caulinites 3             | Bétulacées                           | 2   Betula                                 |
|                          |                          |                                      |                                            |

| 282                                                    | PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE. |                   |                  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Families.                                              | Genres. Ecolors.            | Families.         | Genres, Espèces, |  |
| Pruntes.                                               | Quercus 10                  | Éricacées 1       | Andromeda 1      |  |
| Cupulifères. 15                                        | Fagus 2                     | POLT              | PÉTALES.         |  |
|                                                        | Castanea 2                  | Anonacées 2       | Anona 2          |  |
|                                                        | Carpinus 1                  | Magnoliacées, 1   | Magnolia 1       |  |
| Ulmacées 3                                             | Ulmus 3                     | Büttneriacées 2   | Dombeyopsis 2    |  |
| Cimacees 3                                             | Ficus 10                    |                   | Apribopsis 2     |  |
| Morées 13                                              | Artocarpidism. 3            | Tiliacées 6       | Grewia 4         |  |
| Balsamifluées                                          | Liquidambar . 1             | Sterculiacées, 1  | Sterculia 1      |  |
|                                                        |                             | Acérinées 1       | Acer 1           |  |
| Salicinées 6                                           | Populus 2                   | Malpighiacées 1   | Banisteria 1     |  |
|                                                        | Saliz 4 .                   | Sapindacées . 1   | Cupania 1        |  |
| Laurinées 22                                           | Cinnamomum 5                | Sapinuacces . 1   | (Juglans 3       |  |
|                                                        | Daphnogene 5                | Juglandées 5      | Carya 2          |  |
|                                                        | Persea 4                    | Combrétacées a    | Terminalia 2     |  |
|                                                        | Benzoin 1                   | Gomes-income      |                  |  |
|                                                        | Laurus 7                    | Myrtacées 1       | Eugenia 1        |  |
| Daphnoidées 1                                          | Pimelea 1                   | Pomacées 1        | Pirus 1          |  |
|                                                        | Petrophiloides 1            |                   | Trigonella 1     |  |
| 1                                                      | Hakea 1                     |                   | Dolichites 1     |  |
| Protéacées 10                                          | Lomatia 1                   |                   | Piscidia 1       |  |
|                                                        | Bankria 4                   |                   | Cercis 2         |  |
|                                                        | Dryandroides 3              | Papilionacées 16  | Gleditechia 1    |  |
| MONOPÉTALES.                                           |                             | 1 aprilonacces 10 | Cæssipinia 2     |  |
| Apocynées 1                                            | Apocynophyllum. 1           |                   | Mezoneurum 1     |  |
|                                                        | Chrysophyllum 1             |                   | Entada 1         |  |
| Sapotacées 2                                           | Sapotacites 1               |                   | Acacia 3         |  |
| Ébénacées 2                                            | Diospyros 2                 |                   | Leguminosites 3  |  |
| PLORE DE CALCAIRE GEOSSIER (ARCTEIL, MONTROUGE, JOEY). |                             |                   |                  |  |
| Families,                                              | Grares. Espèces.            | Pamilles.         | Grares. Espèces. |  |
| CATPTOGAR                                              | IS CELLULATERS.             |                   | ES VASCULAIRES.  |  |
|                                                        | Confervites 1               |                   |                  |  |
|                                                        | Laminarites 5               | Fougères 3        | Tæniopteris 3    |  |
|                                                        | Fueus 4                     | Characées 1       | Chara 1          |  |
|                                                        | Chondrites 1                | Équisétacées 1    | Equisetum 1      |  |
| Algues 22                                              | Corallinites 1              |                   |                  |  |
|                                                        | Sphærococcites 1            | MONOCUTTLÉBONES.  |                  |  |
|                                                        | Delesserites 1              |                   | Zosterites 2     |  |
|                                                        | Fucoides 6                  | Naïadées 14       | Caulinites 5     |  |
|                                                        | Algacites 2                 |                   | Potamogeton 7    |  |
|                                                        |                             |                   |                  |  |

| Femilies.                   | Genres. Espèces.           | Familles.      | Genres. Espèces. |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Nipacées                    | 1 Nipadites 1              | 1              | Grevillea 1      |
| Palmiers                    | Flabellaria 1 Palmacites 1 | Protéacées 3   | Lomatia 1        |
|                             | Palmacites 1               | (              | Dryandroides 1   |
| DICOTTLÉDONES ANGIOSPERMES. |                            | WONOPHTALES.   |                  |
|                             |                            | Apocynées 1    | Echitonium 1     |
| Bétulacées                  | 1 Betulinium 1             | POLTP          | ÉTALES.          |
| Ulmacées                    | 1 Ulmus 1                  | Nymphéncées. 1 | Nymphæa 1        |
|                             |                            |                |                  |

Si l'on compare ces tableaux avec les descriptions contenues dans le texte de l'ouvrage, on reconnaît tout de suite qu'ils n'en sont pas l'expression numérique exacte, et qu'il y a de fréquentes discordances entre les unes et les autres. En hornant cette comparaison aux cryptogames et aux monocaylédones, par exemple, on voit que le tableau de la faune du calcaire grossier ne renferme que à Fueus, au lieu de 6 indiqués dans le texte, 1 Coralinites au lieu de 1, 1 Spherococcies au lieu de 2, 6 Fuoides au lieu de 1, 2 Algacies au lieu de 1. Le geure Chara, dont 1 espèce est indiquée dans le calcaire grossier, et a se trouvent mentionnées dans la flore des lignites et des calcaires lacustres sous-jaceuts, en présente dans le texte 9, dont 1 du calcaire lacustre supérieur, 1 de la Suisse, 3 de calcaire lacustre moyen ou siliceux, 1 du calcaire grossier, 3 de sa lignites ou de couches adjacentes.

Du genre Equientum a espèceus sont décrites: une seule figure dans le tableau du calcaire grossier, l'autre est des lignites. Le genre Arundo, représenté par 1 espèce des lignites, et 1 du calcaire siliceux, ne figure dans aucun tableau. Le genre Poacies, dont 8 espèces sont décrites, 5 dans la glauconie inférieure et 3 dans les grès qui recouvrent les lignites, n'est représenté que par 1 espèce dans cette dernière assise. Le Musophyllum du terrain quaternaire ne figure naturellement dans aucun tableau, non plus que les 5 Canlinites du calcaire grossier, partiellement décrites par M. Pomel, Des 9 Poamogreion décrits il en manque 1 dans le grès des lignites, 1 de la meulière supérieure. Enfin des 5 Palmacies déclinates que fait de la meulière supérieure.

crites il en manque 1 du calcaire grossier et 1 des dépôts quaternaires.

Nous ne pousserons pas plus loin cet examen comparatif du texte et des données numériques des tableaux; il suffit de ces quelques remarques pour avertir le lecteur de contradictions, peut-être apparentes seulement, mais dont nous avons en vain cherché l'explication dans l'ouvrace de M. Watleet.

Appendice. Cotestin. Avant de passer à l'étade des faunes tertiaires du bassin de la Loire, il nous reste à parler de celle d'un petit point situé précisement à égale distance de la côte sud de l'Augleterre et du bassin de la Seine, pour chercher si, malgré son isolement complet, ses fossiles permettraient de déterminer son âge avec une certaine précision, et si ses analogies la rapprochent davantage des couches du Hampshire que de celles des environs de Paris. Malheur-us-ement, depuis le mémoire de M. J. Desnoyers, qui remonte à plus de quarante aus, aucune étude spéciale n'a été fiaite des dépôts tertiaires du Cotenfin, et nous aurous bien peu à ajouter à ce que nous avons déjà dit à ce sujet <sup>(9)</sup>.

Le sol des communes de Néhou, Sainte-Colombe, Hauteville, Orglande, Fréville, Gourbeville, etc., a du être émergé, depuis la craie à Baculithe ou supérieure jusqu'au moment où se formaient, au nord, les couches de Brackleslaun, et, à l'est, le calcaire grossier moyen, car tout le groupe tertiaire inférieur manque avec la base du calcaire grossier que caractérisent les Nummulites, Immédiatement après ces dépols, d'une quinzaine de mètres d'épaisseur, cette surface dut être émergée, puisque les sables moyens n'y ont pas plus de représentants que les inférieurs. Des couches lacustres, des sables et des marnes à lignites avec des coquilles d'eau douce, d'eau saumâtre et des dents de sauriens, suivies de marnes d'environ 10 mètres d'épaisseur totale, avec de lluttres et des ossements de manmifères marins, témoigneut encor iet d'oscillations comparables

<sup>&</sup>quot; Histoire des progrès de la géologie, vol. II. p. 509 et 638.

à celles des grands bassins. D'après 85 espèces bien déterminées de l'assise marine la plus basse, on pourrait placer celle-ci au niveau du Cerithium giganteum ou du C. cornucopiae de Bracklesham, qui y est fort abondant. Les suivantes représenteraient le calcaire grossier supérieur ou d'autres couches plus récentes.

Nous avons dit aussi que des fossiles du crag rouge avaient été observés à Bauville-la-Place; mais, depuis lors, M. de Caumont to en erencontré dans la lande d'Aubigny au sud-est de Périers, et M. Hébertés, en visitant cette localité, a pu y recueillir 22 espèces de co-quilles dont 8 auraient leurs analogues vivantes, 8 se trouveraient, 9 dans celui du Suffolk, 10 dans celui d'Anvers, et, dans les faluns du bassin de la Loire, 4 seulement, comprises dans les 8 vivantes; aussi l'auteur déduit-il, pour les fossiles de Bauville, une concloud différente de celle de M. Lyell, et rapporte-t-il le dépôt local du Bosc-d'Aubigny, placé à 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, à la formation tertaire supérieure et non à la movenine.

# \$ 2. FAUNES ET PLORES TERTIAIRES DU BASSIN DE LA LOIRE.

# BASSIN INFÉRIEUR.

Pour éviter de trop multiplier les divisions géographiques, nous comprendrons sous ce second titre, non-seulement les dépôts fossifieres appartenant au bassin lydrographique de la Loire, mais encore d'autres situés au delà, disséminés dans le Maine, la Vendée, la Bretagne, etc. Ces dépôts dépendent des formations inférieure et moyenne. Les uns et les autres sont discontinus, toujours d'une faible épaisseur, reposant sur les roches les plus diverses et n'ayant de commun que leurs caractères pétrographiques et palécooologiques qui nous serviront à les relier entre eux. Nous étudierons d'abord les faunes les plus auciennes, dont les unes sont marines et

<sup>(9)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, vol. VIII, p. xxxv; 1849. p. 55g; 1849.

se montrent à l'embouchure de la Loire, dans les îles voisines et sur quelques points de la Bretagne, et les autres d'eau douce se trouvent lorsqu'on remonte la vallée vers l'est.

Fernation inférieure. Dépôts mar na. Nous avons déjà indiqué la situation de quelques-uns de ces dépôts 'i depuis lors, des recherches plus détaillées ont montré que, dans le départeuent de la Loire-Inférieure, sans affecter de relations directes avec ceux des faluns heaucoup plus récents, ils étaient moins éloignés de la mer actuelle que ces derniers, occupaient deux dépressions daus les terrains anciens et étaient recouverts de sable et d'argile quaternaires. L'un de ces dépôts, situé au nord de la Loire et traversé par le canal de Nantes à Brest, est celui de Gamphon; Tautre, au sud et parallèle à la côte, est celui d'Arton et de Chémeré,

M. F. Cailliaud 2) donne de la première localité une liste de fossiles qui comprend 180 espèces de coquilles, lesquelles, à 8 ou 10 exceptions près, se retrouveraient dans le calcaire grossier du bassin de la Seine, entre autres 30 Cérites, puis une dizaine de polypiers, l'Orbitolithes complanata et l'Alveolina oblonga. La liste de la seconde localité comprend 73 espèces qui, sauf 2 ou 3, se représenteraient aussi aux environs de Paris. Des 7 espèces d'échinides, quelquesunes peuvent paraître douteuses, d'autres auraient leurs analogues dans le calcaire grossier de Blave; mais la présence du Cœlopleurus Agassizi de Biaritz est assez singulière ici. Dans ces deux faunes dominent les types du calcaire grossier, tels que le Cerithium giganteum; mais on peut s'étonuer de rencontrer une analogie aussi complète dans des conditions aussi différentes et à une aussi grande distance, tandis que, d'un autre côté, il n'y aurait, suivant M. Cailliaud, que 30 espèces communes entre les gisements, si rapprochés, de Campbon et d'Arton.

Dans le bassin de Machecoul, les couches tertiaires inférieures reposent au nord sur les schistes cristallins, plongent au nord-ouest, se montrent autour de Bouin, forment la plage et la côte de Noir-

<sup>(</sup>i) Histoire des progrès de la géologie, vo'. II, p. 639; 1849. (vol. XIII, p. 36; 1855.

moutiers, ainsi que l'îlot de Banche à l'embouchure de la Loire, et sont toujours caractérisées par le Laganum tennissimum. Plus à l'ouest encore, le point extrème de l'Europe occidentale, formé par des couches de cet âge, porte le phare isolé du plateau du Four, qui n'est découvert que dans les grandes marées de l'équinoxe.

Les fossiles de cette localité recueillis par M. Cailliaud (1), et ceux que nous avait confiés notre ami de Boissy constituent une petite faune tont exceptionnelle, dont nous avons donné la liste (2). Les mollusques bivalves, à l'état de moules, sont, suivant M. Cailliaud, la Corbis pectunculus et une antre espèce, peut-être la C. lamellosa, un Pecten rapporté avec donte au P. sulcatus, la Cytherea rustica, la Lima spathulata. Nous y avons reconnu le Spondylus radula, un autre rappelant le S. rarispina et probablement l'Ostrea flabellula. Mais ce sont les échinides, tous pourvus de leur test parfaitement conservé, avec 3 espèces de Nummulites complétement étrangères au nord de la France, à la Belgique et à l'Angleterre, qui donnent à cette faune un caractère particulier. Les échinides comprennent 1 Echinocyamus, 1 Lenita, 2 Scutellina, 3 Sismondia, 1 Scutella, 1 Echinanthus, 1 Echinolampas, 1 Hemipatagus, 1 Eupatagus, Plusieurs de ces espèces se retrouvent dans les couches correspondantes de la baie de Bourgneuf, mais le fait le plus singulier est la présence de ces Nummulites, dont une, la N. Brongniarti, très-abondante ici comme au pied du versant sud des Alpes du Véronais et du Vicentin, n'a encore offert que de très-rares individus dans le bassin de l'Adour; les deux autres, la N. Meneghinii, assez commune, et la N. discorbina, très-rare. étaient jusqu'à présent propres à l'Italie méridionale et à l'Égypte.

Il y a plus de cinquante ans que, d'après des échantillors provenant des calcaires d'eau douce de la Chapelle-Saint-Aubin, près du Mans, Alex. Brougniart avait déterminé et décrit une Helix Menardi propre à la localité, le Bulinus pygmeus des meulières supérieures, mais offirant quelques caractères particuliers, un Cy-

locustors.

<sup>\*\*</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. XIII. p. 36; 1855.

clostome, les Limnea orum, longizeata, le Cyclosto manumia et le Certhium Inpidum. En 1837, F. Dujardin remarquait que les coquilles des dépôts lacustres de la Touraine ressemblaient beaucoup plus à celles des calcaires lacustres moyens du bassin de la Seine qu'à celles des calcaires lacustres moyens du bassin de la Seine qu'à celles des calcaires lacustres moyens du bassin de la Seine qu'à les des la Limnea longiscata, la L. orum, et en même temps le Plamorbis cornu, des graines de Charu medicaginula, un Cyclostoma Abberi, voisin du C. munia, de petites Paludines, des Pupa, une Helic voisine de l'H. Lemani. Ces fossiles pouvaient donc autoriser le classement des conches, dans l'un aussi bien que dans l'autre groupe. M. Millet, de son côté, en parlant des calcaires d'eau douce des arrondissements de Baugé et de Saumur, mentionne avec doute des espèces qui ne permettent aucune conclusion plus précise.

On a signalé récemment, aux envirous de Nogent-le-Notrou et du Mans, la Linnea longiacata, le Planorbir rotundus et les espèces que nous venous de rappeler; mais la question stratigraphique et par conséquent l'âge de ces dépôts restent pour nous complétement à résoudre; car si les fossiles indiquent un certain parallélisme entre les couches lacustres du Maine, du Perche, de l'Anjou et de la Touraine et le groupe moyen du bassin de la Scine, leur relation avec les calcaires lacustres supérieurs n'a pas été établie, soit de Tours à Orféans, soit de Nogent-le-Rotrou à Chartres. Ce synchronisme supposé aurait une autre conséquence, c'est que, dans ces provinces de l'Ouest, les sables, les grès et les poudingues placés sous les calcaires et dans lesquels nous ne vojons citées que des empreintes de plantes!", au lieu de correspondre aux grès de Pontamiebleau,

O a Culmitea, a Banobusious, a Flabelaria, et, parmi les dicotylédones, a Myrica, a Lawau, a Caligeanhus, a Banksia, a Acacia, a Inglans, a Bhannus, a apocynce, etc. (Voye Millet, Palcionologie de Maine-et-Loire, p. 131; 1854.) Les grès de Sargé et de Sai. a-Pavace (Sarthe) ont présentél Applesium Martinia, i Thelellaria, le Lawrus Decaismenna, le L. Forbesi, la Dryamérosles avuula, une fougère ressemblant au Prair Condaminei et une feuille du Ficus Girbell, fossiles qui ne font pos heister M. Heer b placer ees grès dans la formation indérieure. (Hecherches aur le climat et la végétation du pays tertisire, traduct, de Ch. Gaudin, p. 137. comme on le croyait, pourraient être abaissés jusqu'au niveau des sables moyens.

Formation moyenor, Calesires Incustres,

Quoi qu'il en soit, les caleaires lacustres à Hélices de l'Orféanais sont en debors de la question, et leur âge, comme on l'a vu, se déduit de leur superposition directe et de leur association avec ceux de la Beauce qui recouvrent les grès de Fontainebleau. Les environs d'Orféans ont présenté d'assez nombreux manmifères qui manquaient dans le bassin de la Seine, et qui sont fort différents des animaux de l'étage du gypse dont nous avons parlé. Nous ne rappellerons pas les recherches de Defay, de Guettard, de Faujas et de Cuvier sur les ossements provenant des carrières de Montabuard, depnis longlemps abandonnées, mais nous dirons quelquée mos de changements apportés à la détermination des geures et des espèces, qui, par suite, out fait disparaître des relations palécosologiques que l'on avait crues fondées, avec d'autres faunes plus anciennes.

Cest ainsi que le Paleodherium aurélianems, Ĉuv., est devenu le type du genre Anchibierium, H. de Mey., caractéristique de cet horizon dans d'autres parties de la France. Le Chevreuil de Montabusard, Cuv., ou Cerus aurelianemis, après avoir fait partie des genres Dorcalerium (D. Naui, Kaup) et Forcocrus (D. crassus, Lart.), est resté atlaché au genre Hyemaachus, sous le nom de H. erassus). Le Chéropolame d'Avaray, de Lockhart, est devenu le Sus Lockhart jour M. Gervais ", qui en a aussi distingué le S. belaicus. Un Lagomys ou Titanomys est eucore cité dans le même gisement, mais peut-être les restes de Rhinocéros et surtout ceux de Mastodon argustidens y sont-lis plus douteux. En résuné, aucun Lophiodon ni Paleotherium n'existe réellement dans ces couches, comme on l'a cru et répété pendant longtemps.

Au-dessus de ces calcaires, des amas de sables argileux et de graviers rougeâtres, de 20 à 25 mètres d'épaisseur par places, s'étendent Subleo et gratiera l'Orléanais

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Voyez Alph. Milne-Edwards, Recherches sur la famille des chev-vains, p. 205, pl. XI et XII, 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Zoologie et Paléontologie françaises, 2º édition, p. 178, 179, planche XXIII, 1859.

sur une grande partie des territoires de Chevilly, d'Avaray, de Saint-Maure, des Aydes, des Barres, de Saint-Paravay-la-Colombe, de Bacon et de la forêt d'Orlèans. On y a découvert une faune de mammières, plus récente par conséquent que celle des caleaires lacustres et beaucoup plus riche. Les recherches persévérantes de Lockhart<sup>10</sup> et celles de M. Nouel en out singulièrement aceru la connaissance, aussi bien que les études zoologiques de M. P. Gervais <sup>10</sup> et de M. P. Domel <sup>15</sup>.

Les restes de vertébrés recueillis dans ces subles sons : Amphieyan gigentum. Lart. A. mojn, Bainav; Vierera tidenhole, id.; Caster adopperatious, Lart.; Diso-therium Curieri, Kaup; D. bovarieum, id.; Mastodon augustideus, Cav.; M. pyranicus, Lart.; Bhiocerus brashypus, id.; R. ministart T. Cav.; R. aurélimentus, Noul<sup>19</sup>; Anchiberium aurylimentus, Gerr; Andreacherium augustus, Cav.; A. omidieum, Gerr; Paleocherus typus, Ponn.; Charetherium (Cheromorus), Amphirragulus, Orocoldus, Trionys, Terutho<sup>19</sup>.

Au sud de la Loire, les sables de la Sologne semblent faire suite aux précédents, et lorsqu'on s'avance dans le département de Loiret-Cher, particulièrement aux environs de Saint-Aubin, de Thenay, de Pontlevoy et de Blois, des sables marins très-coquilliers paraissent être auxsi la continuation de ceux dont nous venous de parler;

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Yoyez Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 5 a 8. — Soc. des sciences, belles-lettres, etc. d'Orléans, t. VII. — Bull. de la Société géologique, 2\* série, vol. XI, p. 5 o.

Tool. et Paléont. françaises, 2º éd. passim, 1839.

Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles, etc., 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Nouel, Mémoire sur un nouveau lthinocires Jossile trouvé dans une sublitre de Neuville-aux-Bois (Loiret) en 1865. (Mém. Soc., d'agriculture, sciences, olc. d'Orleans, vol. VIII., 6 pl. 1866.) La tôte est complète, et henucoup de pièces. provenant de sept

individns trouvés dans la même carrière, ont permis de donner de cette espèce une description beaucoup plus satisfaisante qu'on ne peut le faire ordinairement.

qu'on no peut le nave ortunatement.

"M. de Vibryo, a signalé, dans un dépôt de cet âge, sur la commune de Chitany (Leire-Chev), des fousilles qui rappellent plutôt la faune de Tavergne que celle des avvieres d'Orléans. Ce sont la Melania apulsariera, des reates de Hibmcores minutes et peut-être da R. gamatenzie, d'Anteracciterium, de Crocolle, d'Emya, de Trionyz, (Bull. Sov. gést. a' série, v.O. XVII p. Ajr. 1860.)

ils reposent sur les calcaires lacustres ou, en leur absence, sur les poudingues incohérents qui séparent ceux-ci de la craie.

Malgré ces apparences, diverses considérations nous firent regarder ces dépôts sableux et caillouteux à ossements de manumifrere des deux rives de la Loire comme plus anciens que les faluns marins, et c'est ce que nous avons exprimé dans un tableau général donné précédemment<sup>10</sup>. Mais deux observations récentes de M. Bourgosis <sup>16</sup> sont veues confirmer nos présomptions. Dans une tranchée exécutée à Suèvres, entre Mer et Blois, les ossements de vertébrés que nous venons d'énumérer étaient accompagnés de coquilles fluvatilies et terrestres, étrangères à la faune des faluns, sauf la *Lionnea* pachygaster, mais appartenant aux assises supérieures du calcaire de la Beauce et se trouvant même dans des dépôts correspondants en Allemagne.

De l'autre côté de la Loire, près de Thenay, la superposition directe des faluns marins aux sables rouges à ossements et de ceux-ci au caleaire lacustre a pu être constatée, circonstance qui explique, comme le dit l'auteur, la présence de certaines espèces des caleaires de la Beauce et de l'Auvergne.

Par suite de ces déterminations les sables de la Sologne, qui remontent jusqu'au pied des collines du Sancerrois, ne représenteraient plus l'ancien rivage de la mer ni les dépôts de sables grossiers et coquilliers ou faluns situés à l'ouest et dont nous avons indiqué depuis longtemps la distribution géographique.<sup>19</sup>.

Aucun travail d'ensemble n'a encore été entrepris sur la faune des faluns du bassin de la Loire et de la Bretagne, l'une des plus riches de la France, des plus faciles à étudier, puisque ces dépôts Felons Gioéralités,

<sup>(1)</sup> Géologie et Paléontologie, p. 639.

Comptes rendus de l'Acad. vol. LXIV. p. 429; 1867.

<sup>49</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. II , p. 508, 523. Nous avions publié en 1839 une petite carte où étaient marqués

tons les dépôts de faluns connus alors. La carte géologique du département de la Loire-Inférieure par M. Cailliaud est la sour qui, depuis ce temps, en au indiqué un plus grand nombre dans l'étendue qu'elle embrasse.

sont exploités partout à fleur de terre, n'ont qu'une très-faible épaisseur, et que tous les fossiles y sont dans un état de conservation remarquable. Certaines localités ont été de tout temps explorées par les collecteurs, et il existe aujourd'hui dans les collections particulières ou publiques, soit du pays, soit de Paris, des matériaux immenses qui font vivement désirer qu'une étade comparative en soit faite avec soin, ainsi que celle de leurs diverses associations dans chaque localité, depuis le département du Loiret jusqu'à l'embouchure de la Loire. Il est probable que d'un parvil examen ressortirait la distinction de plusieurs fauues particulières, soit géographiques, soit successives ou d'âges différents, comme on peut le soupeonner déjà lorsque, par exemple, on compare celle des environs de Doué ou de l'Anjou avec celle de la Touraine.

Nous devrons done, pour donner une idée, fort incomplète encore, de ce que renferme cette faune complexe, indiquer ce qui a été fait dans certaines localités, et, pour n'y plus revenir, nous commencerons par la liste générale des mammifères terrestres ou marins rencontrés dans les faluns, particulièrement des départements de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Naine-et-Loire.

Pliopithecus (de Sansan); Dinotherium Cuvieri, Kaup; D. bavarieum, id.; Mastodon turicensis, Schinx; M. angusidens, Cuv.; M. pyremoicus, Lart.; Ilhinoceros brachypus, id.; R. minutus, Cuv.; Anchitherium aurelianense, Gerv.; Listriodon splendens, Herm. de Mey; A misodon aurelianensis; Sus belsiacus, Gerv.; S. choroides, Pom.; Dierocerus; Hyemoschus crassus, Lart., sp.; Antilope clavata, Gerv.; Halitherium Jossile, Gerv.; Delphinus Renori, Laurill 10.

Hippopotame, Equus, Bos, Capra, etc. qui appartiennent à des âges plus récents. Dans l'Helitherium fossile rentrent aussi les citations d'Hippopolame, de Manates, de Phoques, de Morse, de Dogong, de Metaxitherium, de Trichechus, etc. Une errour

O Dans cette liste, comme dans celle des sables de l'Orkéanais, heaucoup de geures cités précédemment out dû disparaltre, lels que les Palæotherium, Lophiodon, Cheropotanus, qui appartiennent à des périodes plus anciennes, et d'autres.

Si, procédant actuellement de l'ouest à l'est, nous recherchons ce qui a été publié sur ce sujet depuis 1848, époque à laquelle s'arrête le tome II de l'Histoire des progrès de la géologie, nous ajouterons à ce que nous avons dit des faluns de Saint-Juvat, près Dinan (Côtes-du-Nord), de la Chaussairie et de Saint-Grégoire, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), le résultat des recherches de M. Marie Rouault (1), très-fructueuses surtout pour les vertébrés. Il y signale deux espèces nouvelles de Phoques (P. Gervaisi et Larreyi), mais chacune d'après une seule canine; le Mastodon angustidens, le Dinotherium Cuvieri, l'Halitherium medium, un Crocodile et de nombreux poissons; parmi les ganoïdes, 1 Sargus, n. sp., 1 Pycnodus, n. sp., 5 Sphærodus, dont 2 n. sp., 1 Chrysophrys, 1 Capitodus; parmi les placoides, 1 Glyphys, n. sp., 2 Carcharodon, 2 Galeocerdo, 1 Hemipristis, 1 Notidanus, 1 Sphyrna, n. sp., 5 Oxyrhina, dont 2 n. sp., 6 Lamna, 1 Odontaspis, 2 Myliobates, dont 1 n. sp., 2 Ætobates, dont 1 n. sp. et le nouveau genre Nummopalatus (N. Edwardsi). Ce dernier serait caractérisé par une succession de plaques dentaires palatines, superposées et formées chacune de séries de dents circulaires, contiguës, convexes en dessus et concaves en dessous. On voit que ces petits bassins isolés au milieu des terrains anciens de la Bretagne nous ont conservé de curieux spécimens de la faune ichthyologique de ce temps-là,

Suivant M. Cailliaud, les dix-huit localités où les faluns ont été observés dans le département de la Loire-Inférieure ont fourni 180 espèces dont un grand nombre auraient leurs analogues dans le crag de Sutton et d'Auvers. Aucune liste détaillée et encore moins aucune description n'ayant été publiées pour justifier cette assertion, nous ne sommes pas à même d'eu apprécier la valeur, mais on peut remarquer qu'elle est en contradiction avec le caractère général de la faune des faluns telle que nous la connaissons partout ailleurs.

d In Loire-Inférieure,

de gisement peu pardonnable a fait indiquer le dernier fossile cité, le D. Renovi, dans le calcaire grossier, puis dans des

dépôts moins anciens du département de l'Orne.

(1) C. R. Acad. vol. XLVII, p. 99; 1858.

Département de Maissact Lain

Pour le département de Maine-et-Loire, M. Millet (1) a donné, il est vrai, des listes fort étendues, mais qui ne nous instruisent guère davantage. D'abord la citation des genres Tapir, Bœuf, Ours, doit reposer sur d'anciennes erreurs, qui ont été rectifiées; ensuite l'existence de deux espèces d'oiseaux ponrrait demander un examen approfondi, comme celle du Dinotherium, sans qu'on puisse affirmer que ce soit le D. giganteum. Des restes de Rhinocéros et d'Hippopotame sont également signalés, mais ce dernier est plus que douteux à ce niveau. Les environs de Doué sont d'ailleurs l'un des gisements les plus riches en débris d'Halitherium fossile, et l'ou sait que les dents de ce mammifère marin ont été prises souvent pour celles de l'Hippopotame, et ses côtes pour celles du Lamantin. La présence de dents de Crocodile est très-admissible, et, quant aux 10 genres de poissons (Mustelus, Rhinobatus, Hybodus, Scyllium, Otodus, Carcharias [Carcharodon] dont un, le C. productus, à en juger par la dimension de ses dents, aurait en 27 mètres 50 cent. de long (2), Oxyrhina xiphodon, Lamna, Ziguena et Notidanus), on conçoit que nous laissions à l'auteur la responsabilité de ses déterminations génériques, a espèces connues étant seules citées.

Parmi les animaux invertébrés, M. Millet mentionne y crustacés (
1 Cancer, 1 Maya et 5 Balanes), puis à annélides et ag6 espèces de mollusques. Sur ce nombre, 219 sont suivies du nom de l'auteur, asns ancun détail qui permette de juger de leurs caractères, et les 77 autres ràpprennent rien de plus que ce que l'on saviet, et l'on peut même douter de la réalité de plusieurs d'entre elles; car il y en a une quinzaine qui appartiennent au tervain tertiaire inférieur, et dont les nons avaient été pour la plupart déjà rectifiés dans le Pradrome d'Ale. d'Orbigny. Des 57 espèces de bryozoaires, qui paraissent être citées d'après ce dernier ouvrage et dont la plupart ue sont pas figurées, nous n'avons rien à dire, non plus que des

<sup>(1)</sup> Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 144-179; 1854.

<sup>(9)</sup> M. Agassiz cite le C. rectidens de

Noyant, comme la plus grande espèce connue; ses dents, de 4 p. 6 lig. de long, annoncersient un poisson de 43 pieds.

ao autres suivies encore du nom de M. Millet. 6 échinides et 11 polypiers terminent cette liste des faluns de l'Anjou, dont on voit qu'il serait hasardé de tirre quelque conclusion; car, si dans le département de la Loire-Inférieure nous avons fait remarquer qu'une affinité très-prononcée de la faune des faluns avec celle du crag ronge paraissait peu probable; di est encore moins probable que, dans un pays aussi exploré que le département de Maine-et-Loire, il y ait plus des trois quarts d'espèces nouvelles qui n'auraient pas encore été décrites dans quelque dépôt du même âge.

Le gissement du Molin-Pochard, situé à 3 kilomètres de Mirebeau (Vienne), a fourni à M. de Longuemar une quarantaine d'espèces qui, à l'inverse de ce qu'on vient de dire, seraient toutes commes dans d'autres localités ou à d'autres niveaux <sup>11</sup>: aussi plusieurs d'entre elles avant d'être admisse nous paraisent-elles exigre un nouvel examen.

avant de tre dunises nous paraissent-ents exiger un nouve examen. Le mémoire de F. Dujardin, Sur les couches du sol en Touraine, publié en 1837, avait commencé une énumération assez importante de la faune des faluns au sud et au nord de Tours. Sans revenir ici sur ce que nous en avos dit ailleurs %, nous ferons remarquer que si, parmi les mollusques, les céphalopodes manquent, et si aucun rhizopode n'à été signalé non plus, les genres Cône, Olive, Ancillàire, Cuprane, Volher, Roberts, représentés par des escolives, Ancillàire, Cuprane, Volher, Roberts, représentés par des es-

polypiers qu'on y rencontre aussi, une température des mers chaudes. Les restes de Lamna contoridens, de Mylobates, de Chrysophrys, de Sargus incisicus, sont, parmi les poissons, les plus fréquents. M. Mayer<sup>13</sup> a décrit 22 Trochus, 19 Cérites et 16 Buccins pro-

pèces nombreuses et de grandes dimensions, dénotent, comme les

(i) Recherches géologiques et agronomiques, etc. in-8°, p. 97; Poitiers, 1866.
 (ii) Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 513; 1859.

(b) Journal de conchyliologie, 3° série.
vol. X, p. 272, 1 planche, 1862. — Le même auteur avait donné successivement

plusieurs autres notes sur les coquilles fossiles des faluns de la Touraine, de Santests, de Saint-Avitet de Dax. (Voyer Journal de conchyliologie, vol. VI, 1857; — vol. VII, 1858, 1859; — vol. VIII, 1860; — vol. IX, 1861; avec 7 planches en tout.) Département de la Vienne

Département d'Indre-et-Loire. venant des faluns de Mauthelan, de Pontlevoy, de "aulmy et de Ferrière-l'Arçon. M. Rambur". La décrit également les Helix extincta, asperula (termaiulata, Duj.) et unsilicieris (confondue avec l'H. algiris), le Planorbis incrassatus (P. corneus, Duj.), le Gyelostoma sepultum. Le Concholppa Deshayesi, de Louhan et de Mauthelan, où il est d'ailleurs très-rare, est jusqu'à présent la seule espèce du genre citée en Europe; une autre se trouve au Chifi.

Parmi les radiaires échinides, les Scutella truncata et producta se montrent en Touraine comme en Anjou, de même que le Chypeaster marginatus et l'Arbacia monilis. Les polypiers figurés et décrits par H. Michelin 2, ainsi que plusieurs bryozoaires, puis étudiés plus complétement et classés par MM. Milne-Edwards et J. Haime 3 sont nombreux, particulièrement les astréens. Sur 21 espèces en tout, 18 appartiennent aux faluns de Sainte-Maure. Les bryozoaires sont au contraire bien moins variés ici qu'en Anjou, où, à Doué par exemple, il y a 26 espèces citées, sur 34 que signale Alc. d'Orbigny pour l'ensemble des faluns. Parmi les spongiaires ou amorphozoaires perforants, deux espèces de Cliones ont laissé leurs traces sur la plupart des coquilles; mais cette propriété est aussi partagée par certains bryozoaires de la famille des térébriporides, dont M. P. Fischer a fait connaître récemment 3 espèces qui ont attaqué les coquilles des faluns : ce sont les Terebripora Orbignyana, falunica, et le Spathipora sertum [1].

Département de Loir-et-Cher. Dans le département de Loir-et-Cher, les environs de Poultvoy, de Thenay, de Saint-Aubin, etc., ont fourni aux collections de trèsriches séries de fossiles, mais nous ne connaissons pas de listes qui permettent de juger en quoi l'ensemble de leurs caractères differ de ce que nous venons d'indiquer dans les départements de l'Ouest.

<sup>(1)</sup> Journal de conchyliologie, 3° série. vol. X, p. 86 el 172, 1 planche. (1) Iconographie 200phytologique, p. 307.

pl. LXXIV-LXXIX; 1847.

\* Histoire naturelle des Corolliaires.

Hutoire naturelle des Corollaires

<sup>3</sup> volumes in-8°, 1857-1860. passim. <sup>(2)</sup> Nowelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, volume II. quatrième fascicule, p. 293, planche XI; 1866.

Nous y voyons seulement citées, à Chavagne, 5 espèces de rhizopodes (1 Polystomella, 2 Globulina, 1 Polymorphina, 1 Textularia) qui jusqu'à présent nous avaient fait complétement défaut <sup>(1)</sup>.

Enfin. daus le département du Loiret, les dépôts marins ont cessé; des sables, des argiles et des graviers superficiels renferment la faune de vertébrés terrestres dout nous avons parlé et qui ne sont pas contemporains des faluns, mais plus anciens, comme les sables de la Sologne. On doit remarquer néaumoins que les uns et les autres reposent le plus ordinairement dans les dépressions du calcaire à Helix, et que les restes de mammiferes trouvés dans les alums sont pour la plupart les mêmes que ceux des dépôts arénacés précédents d'oi ils proviennent, ayant été sans doute arrachés de leur gisennent originaire par des cours d'eau qui les charriaient ensuite dans la mer. Seulement, les os éy présentent toujours roulés, noirs, avec un aspect particulier, surtout les côtes d'Haliberium, ce qui les fait distinguer de ceux des sables meubles superficiels, dépoursu de coquilles narines.

### BASSIN SUPÉRIEUR.

Les dépôts lacustres du bassin inférieur de la Loire sont, jusqu'à Cosne, rirconscrits on limités par les diverses zones concentriques secondaires, et occupent par rapport à celles-ci une position normale; mais ceux du Bourbonnais et de l'Aluvergne, qui remplissent les bassins supérieurs de la Loire et de l'Allier, affertent an contraire une position irrégulière relativement à ces mêmes conches crétadées, jurassiques et triasiques, car ils se sont formés au delà de leurs limites, au fond de dépressions ouvertes dans les roches cristallines, granitiques ou schisteuses, dernières ramifications du massif central. Ils se trouvent par conséquent à des niveaux plus élevés que les dépôts supposés de même àge de l'Orlénanis, de la Touraine, etc., et sont

(4) Alcide d'Orbigny, Prodrome de paléontologie, vol. III, p. 155-160; 1852.

échelonnés depuis les plaines de la Beauce jusque dans le bassin du Puy-en-Velay, à des altitudes qui croissent ainsi graduellement de 140 jusqu'à 800 mètres.

Nous étudierons donc successivement les faunes et les flores terrestres et d'eau douce des plaines du Bourboumais, du bassin de la Limagne, dans la vallée de l'Allier, et celles du Velay, dans celui de la flaute-Loire, constituant trois régions géographiques naturelles, voisines sans doute, mais assez distinctes cependant pour que nous puissions nous rendre compte des caractères organiques différents qu'elles présentent. On comprend d'ailleurs que les conditions où se trouvient les animanus parcourant les plaines et les plateaux de l'Orféanais, de la Touraine, etc., qui ne tardèrent pas à être euvahis ou bordés par la mer des faltuns, n'étaient pas les mêmes que celles qui régnaient sur le pourtour des laces et des marais où se dépossient les calcaires à Indusia et à Cypris, les marnes, les sables, les grès, les tufs, produits de sources thermales, plus ou moins semblables aux calcaires de Vichy, ainsi que les sédiments charriés par les torrents.

Bourboassi

Par sa position géographique, la faune tertiaire moyenne du Bourbonnais, placée entre celle de l'Orléanais au nord et celles de l'Auvergne et du Velay au sud, à l'entrée d'une région montagneuse de tout temps émergée, devait offirir un intérêt particulier. Sa connaissance est, en grande partie, due aux recherches de M. Poirrer<sup>100</sup>, e Les ossemeuts, dit-il, out été principalement recueillis dans les communes de Sorbier, Clavaroches, Trezel, Jaligny, Châtel-Perron, Vaumas, Saint-Pourçain-sur-Rèbre et Dompierre, sur le parcours du chemin de fer de Bert. Les espèces fossiles que je suis parvenu à découvrir sont aujourd'hui aussi nombreuses que celles fournies par les calcaires de Langy, de Saint-Gérand-le-Puy, de Gannat, etc., où l'on a vu qu'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avait dirigé ses études paléuzoologiques. » De son côté, M. Pomel,

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique, géol. et paléont, aur la partie nord-est du 2° série, vol. III, p. 346; 1846. — Notice département de l'Allier, in-8°. 1859.

dans le Bulletin de la Société géologique d'. et mieux encore dans son Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles du bassin de la Loire. D'. a présenté l'ensemble de tout ce qui était alors comus sur ce sujet. C'est donc à ces travaux que nous emprunterons ce qui suit, en énumérant, dans un ordre zoologique, les éléments dont cette faune se compose. Nous regrettons toutefois que ces nombreux matériaux n'aient pas encore été l'objet d'un travail comparatif et descriptif plus approfondi, accompagné de planches représentant toutes les espèces nouvelles, afin que lon pût juger de leur valeur.

## FAUNE TERTIAIRE MOYENNE DU BOURBONNAIS.

CHEIROPTÈRES. - 1: Palæonyctis robustus, Pom.

Managration

Insectivones. — 3: Geotrypus antiquus, Pom.; Sorex antiquus, id.; S. ambiguus, id.

Rosens. — 12: Scienta Feigeneuxi, Pom.; S. Chalamini, id.; Stempoffer Echerit, and Chalachemy id. Herm. de Ney., Catter vicineratie, Gerv.); une seconde explect? Myrxus murims, Pom.; Mus gerandinnus, id.; Myurim antiquam, id.; Osugodus echiaquides, id.; A rekouwag arreerassus. Lixiz, et Par. (A. chicallidorde, Gerv.); Platoneum antiquam, Id.; Osugodus echiaquides, Chalachema antiquam, Chalachema antiquam, id., id., id., andiquam, id., id., id., andiquam).

Carsises. — a h. Lawieiu Valenni, Pom. (Lawe id., Ét. Cooff. Saint-Hil.);
P. musteline, id., Plecicis robustus, id.; P. grancius, id.; P. Musteline, id., Plecicis robustus, id.; P. gracciis, id.; P. Creiteti, id.; P. Johnson, id.; Creiteti, id.; P. palmerui, id.; P. palmerui, id.; P. elgueru, id.; Amphicti antiquus, id. (Vierera antiqua, id., Vierera antiqua, id., Imperiente, id.; A. lemaneusi, id.; Hempestus antiquus, id. (Vierera antiqua, dents supérieures, Blainty, J. Hemaneusi, id., Catractiv Valente, Gerv.);
H. primera, Pom.; Amphigon brevientris, id.; A. leptorynchus, id.; A. lemaneusi, id.; A. new des id. (A. elemaneusi, id.; A. new des id.).

M. Poirrier fini remarquer qu'acune expèce de Féis n'a été découverte dans la vallée de la Bèbre, ni à Lange, ni même en Auvergne

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. III, p. 365; 1846; — vol. IV, p. 378; 1846. — (1) In-8°, 1854.

dans la formation tertinire moyenne, sauf peut-être le Mecairodus? Le Cephalogalus Geoffreyi et le Cynelos major, décrits mais non figurés par M. Jourdan, et provenant des calcaires à Indusia de Billy près \u00e4arenne et de Langy, pourraient peut-être combler partiellement cette lacune.

- PADIOSCIDIESS. 6: Mastodon tapiroides, Cuv.; environs de Gannat; Dinotherium, quelques dents près d'Aigueperse; Acerotherium lemansense, Pom. (Bhinoceros incisieus d'Auvergue, Blainv.); A. Groiseti, Pom.; Bhinoceros paradorus, id.; Tapirus Poirrieri, id.
- Pacitizes arcinoscritists, stituses.— 11: Palarocherus major, Pom.; P.
  Papara, id.; P. noillus, id.; Anderocatherus magnum, Curs, Anderocherus
  (Byopotamus, Owon) volumus, Pom. (Anthencotherium id., Curs,
  Bothrindon platordynchus, lynn); A. hyptorynchus, Pom., (Bothrindon id.,
  Aym.); Camutherium kinterartum, Pom. (Copogunatu d. E. Cool.
  Saint-Hill); C. metopius, Pom.; C. elegaus, id.; C. Geoffreyi, id.; C.
  gracia; id.
  - REMINANTS. 7: Dremotherium (Palecomeryx, H. de Mey.) traguloides, Pom., D. Feignouxi, Ét. Geoff.; Amphitragulus elegans, Pom.; A. lemanensis, id.; A. Boulangeri, id.; A. memioides, id.; A. gracilis, id.
  - Marscriaux. t: Didelphis arvernensis, Gerv. (D. Bertrandi, id., D. elegans, Aym.).

53. M. Pomel, dans le Catologue préciée, a mentionné un asser grand nombre de débris d'oiseaux; mais, à l'exception des gennes Plemiopierus, dans el Arbet et d'un oiseau voisin des Namentas, il n'a fait aucme détermination particulière. M. Gervais, dans Zoologie et Pellemiologie réponeire (p. 4. to, j. 1.), à décrit et liguré des restes d'un Phénicoquère (P. Cociéri) et d'un Aquile on Pendion, ainsi que de plusiours autres espèces on genres indéterminés, Mais ces là M. Alph. Milhe-Edwards que nous devons le plus de détails précis à ce suiet.

Nous dirons d'abord que, d'après son Memoire sur la distribution géologique des oiseaux fousiles, les dépôts qui nous occupent avaieut présenté, par suite des recherches de M. Poirrier surtout, 1 d'expèces : a accipitrès diurnes (Aquila prise et Gresair), 3 nocturnes, dont 2 Grande-dues (Bubo Poirrieri et averennais) et 1 Chouette

Berne des Sociétés savantes, vol. 1, p. 126; 1862.

(Strux antiqua); 1 Graffe, Chevalier (Totanus Lartetianus); 4 Phénicoptérides (P. Croizeti, Palarodus ambiguus, crassipes, gracilipes), 1 Palmipède Iamellirostre (Canard, Anas Blanchardi), 1 longipenne (Mouette, Larus Desnoyersi), 2 totipalmes (1 Pélican, Pelicanus gracilis; 1 Cormoran, Graculus littoralis).

Mais les études plus récentes de l'auteur, consignées dans un ouvrage beaucoup plus important et en cours de publication, ont éleré à 43 le nombre des espèces d'oiseaux fossiles reconnues aujourd'hui dans ces mêmes dépôts lacustres de l'Allier. Elles sont réparties dans 25 genres comme il suit : Rapaces diurnes : Milvus deperditus . Aquila prisea, A. Gervaisi; - nocturnes : Bubo arvernensis, B. Poirrieri, Strux antiqua. - Passereaux : Motacilla humatia, M. major, M. passer. -Grimpeurs : Picus Archiaci. — Colombides : Columba calcaria, Pterocles, nov. sp. - Gallinacés : Paleortyx gallicus, P. brevis, P. phasianoides. - Rallides: Rallus Christi, R. eximius, R. nov. sp. -Phénicoptérides: Palarodus ambiguus, P. gracilipes, P. minutus, P. crassipes, P. Goliath. - Gruides: Grus excelsa, G. problematica, - Ciconides : Ibis pagana, Pelargopsis magnus, Ibidopodia palustris. --Totanides: Totanus Lartetianus, T. n. sp., Tringa gracilis. - Palmipèdes longipennes : Larus Desnoyersi, L. elegans, L. totanoides, Hydrornis natator. — Colymbides: Colymbus consobrinus. — Totipalmes : Pelicanus gracilis, Graculus miocanus, G. littoralis, Sula arvernensis. - Lamellirostres: Anas Blanchardi, A. consobrinus, A. natator.

CHÉLONIENS. - 7: Testudo hypsonota, Pom. (T. gigantea, Brav.); T. lemanensis, Brav.; Ptychogaster Vandenheckei, Pom.; P. emydoides, id.; P. abreviata, id.; Chelydra Meilheuratiæ, id.; Trionyx antiqua, id.

CROCODILIERS. - 1 : Diplocynodon Rateli, Pom.

LACERTIENS. - 2 : Sauromorus ambiguus, Pom.; S. lacertinus, id.

OPHIDIENS. - 1 : Ophidion antiques, Pom.

BATRACIENS. - 1 : Batracus lemanensis, id.

Unopères, - 1 : Chelotriton paradoxus, id.

Il y a, en outre, beaucoup de débris indéterminés de reptiles. principalement de tortues et de batraciens, puis d'oiseaux et de poissons d'eau douce, surtout aux environs de Châtel-Perron,

En résumé, la faune des vertébrés connus et déterminés des

calcaires lacustres du Bourbonnais comprend 121 espèces, dont 65 mammifères, 43 oiseaux et 13 reptiles.

rertébeés.

Certaines roches de ce pays sont presque entièrement composées de tubes de Phryganes, cimentés et réunis par un dépôt caleaire, d'autres sont formées par l'accumulation des Cypris. Les coquilles terrestres et d'aut douce (Ilélices, Limnées, Planorbes, Palludines, Linió) y sont plus ou moins répandues, sans avoir encore été l'objet d'un ravail particulier; le Cerithium Lamarcki s'y montre également avec des Cyrènes.

Bassin de In Limago

La composition générale des dépôts tertiaires du bassin de la Limagne, compris entre les roches granitiques, qui en occupent le fond, et les divers produits volcaniques, nous présente de bas en haut : 1° des grès feldspathiques ou arkoses, des poudingues, des argiles diversicolores, jusqu'à présent sans fossiles, sauf dans quelques lits calcaires de la partie supérienre, où sont signalées des Cyrènes, des Hélices et des Paludines; leur âge absolu est donc incertain, et une partie de ces couches, d'ailleurs peu constantes, pourrait être rapportée à la formation inférieure; a° une série de marnes et de calcaires exclusivement d'eau donce, dont l'âge, déterminé par les animaux aquatiques et terrestres qu'on y trouve, est rapporté à la formation moyenne de l'Allier et de l'Orléanais. Ces assises ont été fréquemment traversées par les éruptions basaltiques, et c'est dans les tuís et les conglomérats ponceux très-développés qui les recouvrent, que se rencontrent les éléments d'une autre faune de mammifères terrestres, représentant à son tour la période tertiaire supérieure.

La coupe de la montague de Perrier, près d'Issoire, montre la position relative de ces faunes, et, de plus, on y voit la dernière se diviser en deux parties assez distinctes. Si l'on y ajoute celle de l'époque quaternaire, également représentée aux environs, on comprendra que les paléontologièses, qui les premières se sont occupés des fossiles de ce pays, tels que MM. Devèze et Bouillet, Croizet et Johert, a'aient pas saisi tout de suite leurs différences et les caractères généraux de chaque faune. Ce n'à été que par suite des études de

MM. de Laizer et de Parieu (1). Bravard (2) et surtout de M. Pomel (3) que le classement de lous ces matériaux a pu être fait d'une manière plus méthodique, tout en laissant désirer encore, comme les précédents, une description plus complète.

Ceux qui appartiennent à la formation tertiaire moyenne ont été rencontrés dans les calcaires des Chauffours et d'Antoing, près d'Issoire, de Cournon au sud de Clermont, de Marconin près de Volvic, de Gergovia, de Saint-Germain-Lambron, de Bournoncle-Saint-Fierre, près de Brioude, etc.

## PAUNE TERTIMBE MOYENNE DE L'AUVERGNE.

ISBECTIONES. — 9: Geotrypus antiquus, Pom. (Talpa antiquus, condeparabes et acutidentes, Blainv.); G. contidens, Pom.; Galeoppalae myadionis, id.; Mgajade miadam, id.; Plesinosrex talpoides, id. (Erinocesa pericinoides, Blainv.; P. id., Gerv.); Myavarches Pietei, Pom. (Sorex armeus, Blainv.); Echiogopie Lauvillarid, id.; E. gracilis, id.; Erinocesu arrevmenta, Blainv.); Echiogopie Lauvillarid, id.; Erinocesu arrevmenta, Blainv.); Echiogopie Lauvillarid.

BONGRINS. — 11: Struegiber Ecderi; Pous (Chilicony id.) II. de Mey, Castre veinieuris, Gerv.); Mysmor auslijoum, Pous, IM. museuloide; dit. M. minutum; der.), Mysmor auslijoum, Pous, IM. museuloide; dit. M. minutum; id.; M. engustidens; id.; Theridonys breviespu, Jourd. (Editomy id., Lair. et Par.); T. dubin; Pous, Groupodus eckimyside; Pous, Archeonys averaments, Lair. et Par.; Palanemes autiquum, Pous. (Istioderous) pendaments, Gerv.); Ambiliqua autiquus, Pous.

Carnassiers. — 6 : Lutrietis Valetoni, Pom. (Lutra id., Ét. Geoff.); Plesiogale Waterhousi, id.; Plecictis genetoides, id. (Mustela plecictis, Laiz. et

(i) C. R. de l'Acad. vol. VII, p. 442; 1838; vol. VIII, p. 133; 1839. — Ann. des sc. nat. 2\* série, vol. XI, p. 27, 1839. — Voy. aussi la note de la page 460.

O Monogr. de la montague de Perrier, près d'Issoire, avoc carte et a pl. 1818. — Considérations sur la distribution des monuniferas terrestres fussiles du départ. du Puy-de-Dôme, in 6°. 1855. — Bull. Soc. géol. 2° série, vol. III, p. 197; 1846. — Ann. seimifiques de l'Aucergne, vol. XVI, p. 400; 1848. De Essai sur la coordination da terrain terisirir da diparti, da Paya-Doine et da monde la France (dan scienci, llatienter, etc., de l'Asserges, vol. XV, p. 1901. 1984.— Balls See, gild x "deris, vol. III. p. 5791. 1984.— dans. sciencifipera de l'aucregar. De N. XVI, p. 168., 312 1883.)— Catalogue médicalique et descripcij des verificiré frankes, etc. 1883.

Par.); Canis brevirostris, Croiz.; Hyanodon leptorynchus, Laiz. et Par.; H. Laurillardi, Pom.

Pacayberre. — 12: Distallerium gigunteum, Kaup; D. Curieri, id.; Acerotherium Bemaenue, Pom. (Blimceros incirius d'Auvergne, Blainv., etc.); Bhinovec Orcitei? Pom. R., Parndacue, id., Androscolbrish mouse, Cuv.; A. Curieri, Pom. (4. onicieum, Gerv.); Synaphokou gergoniemus, Pom. (4. Curieri, Pom. (4. onicieum, Gerv.); Synaphokou gergoniemus, Pom. (Alernocubreum id., Croix; S. brechtygnatus, Pom.); Conocherium commune, Brav. (C. Inicurvatum, Blainv.); C. happynatum, Pom. (Oplederium id., Laix, et Par., C. metopius, pars, Pom.); C. Gergiegi, Pom.; Lophomorie Claderium!

Ruminants. — 1 : Dremotherium Feignouxi, Ét. Geoff.

MARSUPIAUX. — 2: Didelphis arvernensis, Gerv. (D. Bertrandi, id., D. elegans, Aym.); D. antiqua, Pom. (Centetes id., Blainv.).

Les restes d'oiseaux ne sont pas rares; le Phænicopterus Croizeti,

Gerv., est signalé dans les calcaires de Gergovia. On y rencontre souvent des œufs et, ce qui est moins commun, des plumes. επικ. Cntιοπεκs. — h : Testudo hypronota, Pom. (T. gigantea, Brav.); T. lemanensia,

Brav.; Ptychogaster Vandenheckei, Pom.; Chelydra Meilheuratia, id.

SAURIERS. — 1 : Diplocynodon Rateli, Pom.
LACERTIERS. — 6 : Varanus lemanensis, Pom.; Dracenosaurus Croiseti, id.
(Scincus id., Gerv.); Sauromorus ambiguus, Pom.; Lacerta antiqua, id.

BATRACIESS. — 4: Batrachus lemanensis, Pom.; B. naiadum, id.; B. lacustris, id.;
Protophrynus Arethuse, id.

Unopèles. - 1 : Chelotriton paradoxus, Pom.

4 : Perca lepidota, Aym.; Cobitopsis exilis, Pom.; Lebias cephalotes, Ag.; L. perpusillus, id.

Les mammifères de cette faune moyenne de la Limague comprenent donc h'i espèces, réparties dans 28 genres, 10 espèces ou un quart se retrouvent dans les dépôts correspondants du Bourbonnais, au nord, et 8 dans ceux du Velay, au sud; 1 a été rencontrée près d'Aurillac, sur les dermières pentes du Cantal; 2 appartiennent à l'Orléanais, 1 est signalée dans le bassin de Mayence. Les 11 geures de reptiles comptent 1 h espèces, dont 7 ont été rencontrées dans le Bourbonnais, 1 dans le bassin du Puy. 3 genres de poissons ont offert 4 espèces dont 1 est très-répandue dans les marnes gypseuses d'Aix.

mentille (s.

Les animaux invertébrés dont on retrouve les restes dans les dipôts qui nous occupent étaient tous lacustres. On n'en a pas encore observé dans l'arkose de la base; dans les argiles bigarrées ronges et vertes on a rencontré quelques Hélices et quelques Paludines. Les assiese marneuses, qui se montrent dans toute la largeur du bassin, avec une épaisseur de 200 mètres, renferment, dans les premiers banes qui succèdent aux argiles et aux grès, des Cyrètus, le Certibian Lamorét, des Planothes et des Paludines, Plus hant, de se marnes feuilletées sont remplies de Cypris faba; des calcaires concrétionnés sont pétris de tubes de Pluryapues (fudusia) avec de petites Paludines, de grandes Liminées et des Planothes.

M. Bouillet, qui s'est occupé des coquilles fossiles de l'Auvergne et du Cantal, a donné un Catalogue comprenant : 21 espèces d'Hélices, 1 Succinée, 3 Bulimes, 2 Agathines, 1 Clausilie, 4 Maillots, 2 Vertigo, 1 Cyclostome, 15 Planorbes, 21 Limnées, 2 Ancyles, 9 Paludines, 1 Valvée, 1 Mulette, 2 Cyclades, 1 Testacelle, 1 Mélanie, 1 Mélanopside, 3 Cyrènes et 7 Cérites. Sur ces 99 espèces, la moitié à peu près appartiennent à la région du Cantal. En outre, 60 environ seraient éteintes ou n'auraient plus leurs analogues en France. Pour les Hélices en particulier, la moitié des espèces vivent encore sur le sol de l'Auvergne, Mais on doit remarquer qu'à l'époque où ce travail a été fait, la succession des couches, ou mieux leur distinction en étages, n'était pas encore bien établie, et que, dans cette liste, les fossiles des différents niveaux ne sont pas séparés. Enfin on y voit mentionnées des espèces de Mélanies, de Mélanopsides, de Cyrènes et de Cérites dont la présence nous paraît très-donteuse, même dans les couches les plus basses. C'est donc un travail qui mériterait d'être repris au point de vue zoologique et stratigraphique.

Plusieurs des coquilles précédentes sont, dans les calcaires marneux de la colline de Gergovia, associées à une flore essentiellement différente de celle que nous trouverons dans les tufs et les alluvions égétam.

Paleontologie.

ponceuses de la montagne de Perrier. Les empreintes végétales se rapportent à un Érable, au Phyllites cinnamomeifolia, à des feuilles de Saule, de Platane, de Potamogeton, peut-être de protéacées, à un Comptonia, avec des gousses et des feuilles pinnées de légumineuses voisines du Robinia pseudo-acacia, un fruit peut-être de malvacée, des restes de conifères; puis on rencontre dans les marnes à dusodyle de Coran des Carpolithes talictroides, des fleurs de graminées, des tiges de Chara, etc. Ces plantes, qui vivaient lors de la plus grande extension des eaux dans le bassin de la Limagne, s'accordent avec la fanne pour faire placer les dépôts qui les renferment dans la période tertiaire moyenne. Le soulèvement qui y mit fin, ayant émergé la plus grande partie de cette région et facilité l'écoulement des eaux vers les plaines du nord, il ne sera plus resté que quelques flaques d'eau, dans lesquelles se sont accumulés les tufs basaltiques et trachytiques qui, eux aussi, nous ont conservé les restes de la faune tertiaire supérieure dans cette même colline de Perrier et dans un petit nombre de localités, telles que le volcan du Coupet, etc. (1)

Les schistes bitumineux de Menat, qui renferment des poissons (Perca angusta, Ag., Cychurus Valencienuesi, id., Perclupa brevierps, Pom., Esaz?) avaient été jugis plus récents que les dépôts précédents, mais l'étude de leurs plantes a conduit M. Heer "à une contaison différente et assez précise. Les feuilles, aussi inombreuses que variées, sur des argiles brunes schisteuses, très-légères, rappelant singuilièrement celles des liquites des bords du Rhin, et modifiées sans doute aussi par le voisinage des roches ignées, ont présenté

du P. Gerraisi; des chéloniens: Testudo gigas, T. lemaneusis, T. media, T. minuta; des élodites: Eusys claveris, et 1 crocoditien (Saurocainus). (Congrès scientifique de France tenu au Pay en 1855.)

(8) Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire, traduction de M. Ch. Gaudin, p. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Aymard signale à Bournouclesiant-Pierre, près de Brioude, et par conséquent encore dans le bassin actuel de la Linague, 8 espèces de vertébrés qui y marquersient le niveau de la faune de Boazon dans le bassin du Puy, Ce sont : Canie ou Cjanolou debina, Bouzatherium redumum (Hibacores brioztensia, Brav.), Pulevolterium brivateuse, Brav., de la taille

28 espèces de plantes, dont 20 avaient été trouvées ailleurs. De ces dernières, il y en a 17 de la mollasse suisse. Le plus grand nombre appartient à ces types de la formation tertiaire moyenne que l'on rencontre partout (Lastraa stiriaca, Sequoia Langsdorfi, Libocedrus salicornoides, Quercus lonchitis, Ficus tiliæfolia, Cinnamomum lanceolatum et polymorphum, Diospyros brachysepala, Echitonium Sophiæ, Eucalyptus oceanica, Cassia Berenices, Acacia parschlungiana). Mais, à côté, il y a d'autres végétaux propres à certaines localités dont quelquesunes sont fort éloignées (en Suisse, en Italie, en Autriche, dans l'Allemagne centrale, la Silésie, sur les bords du Rhin, etc.). 8 espèces particulières à ces schistes sont fort remarquables pour la plupart (Quercus Triboleti, Celtis Couloni, Dryandroides stricta, Fraxinus Agassiziana, Acer Schimperi, Anchietea borealis, Prunus deperdita, Casalpinia gallica). Les feuilles les plus abondantes sont celles du Corylus grosse dentata; puis viennent, snivant M. Tribolet, celles des Acacias, d'une fougère, d'un Sequoia et des Chènes.

Nous diviserons ici, comme nous l'avons fait précédemment [0]. la faune de cette période en deux parties, l'une plus ancienne et l'autre plus récente. Leur gisement est dans la colline de Perrier: la première se trouve à la base, au-dessus des calcaires précédents; la seconde, vers on sommet. Tontes deux different essentiellement par leur composition. La faune la plus ancienne, qui n'a point encore présenté de cheiroptères ni d'insectivores, comprend les genres et les espèces de mammifères qui suivent :

Formation supérirore.

## PREMIÈRE PAUNE TERTIAIRE SUPÉRIRURE DE L'AUVERGNE.

RONGRURS. — h: Castor issiodorensis, Croix.; Arvicola robustus, Pom.; une seconde espèce; Hystrix, indét.

CARNASSIERS. — 16: Ursus arvernensis, Croiz. et Job.; Lutra Bravardi, Pom.; L. mustellina, id.; Zorilla antiqua (Babdogale, Pom.); Felis arvernensis, Croix. et Joh.; F. pardinensis, id., id.; F. brachyrhynca, Pom. (F. par-

20.

V. Géologie et Paléontologie, p. 644; 1866.

diarani jeune, Cruiz,) F. inindorrania, Cruiz, et Joh.; F. brevirante, dui. di. (F. Perrieri, pars, Cruix, F. bysterbynekus, Bruv.); F. incerta, Pom.; Michairodia (Wegmulheron, Cruix, et Joh.) cultidran, Cur. sp. (Felis id., Brux., Cruss id., Cux., Cruix.); M. macruscelis, Pom. sp. (Felis ingantheron, Brux.); Hyame Perrieri, Cruix, et Joh.; H. arernensis, id. id.; H. dubia, id. id.; Canis inagamastoides, Pom. (C. issioderania, Cruix, berbesius, Brux.).

Proboscidiess. — 2: Mastodon arcernensis, Croiz. et Iob. (M. brevirostris, Gerv.); M. Borsoni, Hays (M. arcernensis vieux, Gerv., vellavus, Aym., Vialetti, id.?), du type du M. tapiroides, Cuv.

Pachydernes périssodactyles. — 2: Rhinoceros (Atelodus) elatus, Pom.; Tapirus arvernensis, Croiz. et Job.

Pachtdernes arctiodactyles. — 1 : Sus arverneusis, Croiz. et Job. (Sus provincialis, Gery.?)

Brussets <sup>(1)</sup>. — 15: Cerus Perrieri, Croix et Joh; C. inindorenti, id. id.; C. Everiarum, vid. id.; C. pardinenti, id. id.; C. runoides, Pom. (C. Etteriarum, var. Groix); C. (Anaghedia: s. g.) ardeus, Croix et Joh; C. eladocrus, Pom.; C. runosus, Groix, et Joh; C. eladocrus, Pom.; C. runosus, Groix, et Joh; C. golgediais, Gerv.); C. eusanus, id. id.; C. leptocrus, Pom.; C. platycerus, id.; G. elafosta, Groix; B. elaphus, Pom.; Anilope entique, id.

Ainsi 18 genres de mammifères comprenant la o espèces composent la faune de l'assise inférieure, dans laquelle dominent les ruminants et les carnassiers, ceux-ci étant représentés par de mombreux Feñs, C'est en général le caractère des faunes de cette période, contrairement à celui des faunes précédentes. Elle diffère également de la faune moyenne du département de l'Allier, et n'a encore présenté ni oiseaux, ni crecodiliens, ni chélonieus, ni lacertiens. C'est d'ail-leurs um des types les plus complets de la faune des mammifères de cet âge et l'un des plus authentiques par sa position géologique.

La faune la plus récente de la colline de Perrier, que nous avions rapportée d'abord à l'époque quaternaire, nous a paru depuis devoir être regardée comme la dernière manifestation de l'organisme ter-

il y en a 21 consacrées au même sujet et dont 9 sont restées sans lexte correspondant et même sans explication des figures.

<sup>(</sup>ii) Dans l'ouvrage de Devèze et Bouillet, 12 planches sont consacrées aux débris de Cerfs; dans celui de Croizet et Johert,

tiaire, avec laquelle vivaient déjà quelques types qui se sont perpétués lors des premiers dépôts quaternaires; 11 geures comprenuent les 12 espèces suivantes :

SECONDE PAUNE TERVIAIRE SUPÉRIEURE DE L'AUVERGNE.

INSECTIVORES. - 1 : Erinaceus major, Pom,

Carnassiers. - 2 : Ursus spelæus, Cuy.: Huana brevirostris, Aym.

PACHYDERMES. - 5 : Elephas meridionalis, Nesti; Rhinoceros leptorhinus, Cuv., Tapir; Equus robustus, Poun.; Hippopotamus major, Cuv.

RUMINANTS. - h : Cervus ambiguus, Pom.; C. macroglochis, id.; Capra Bozeti, id.; Bos priscus, Schloth.

Dans ces mêmes tufs supérieurs de la colline de Perrier, M. Pomel cite plusieurs plantes indiquant le voisinage d'une forêt: 1 Frêne, 1 Orme, 1 Charme, d'espèces nouvelles, et des feuilles de Saules, de Chênes, de Carex, etc.

Nous donnerons ici la liste des mammifères ensevelis dans les produits volcaniques du Coupet, près de Paulaguet, particulièrement observé par M. Dorlhac (1). Quoique ce point soit situé dans le département de la Haute-Loire, il fait partie du bassin de la Limagne, séparé de celui du Velay par l'arête cristalline de Fix. On reconnaît cependant que plusieurs espèces, très-différentes des précédentes, pourraient rattacher ce gisement à la faune des environs du Puy. Ce sont, d'après M. Aymard :

Rosget as. - 2 : Mustela indét.; Oreomys claveris.

Felis indét.; Hyana brevirostris, Aym.

Manusoferes Carnassiers, - 4: Machairodus Sainzelli, M. pliocanus, tous deux plus grands que les M. neogous et cultridens, et à canines supérieures dentelées;

PACHYDERMES. - 6: Anancus macroplus, Ayın. (Mastodonte du Velay); Rhinoceros mesotropus; Tapirus Vialetti; Equus Ligeris, E. indét.; Sus indét. RUMINANTS. - 5 ou 6 : Cereus, plusieurs espèces se rapprochant de ceux de Sainzelle et de Vialette; Antilope torticornis; Bos indét.

Grande espèce indét.

Oceano

(1) Annales de la Société des sciences, arts, etc. du Puy, vol. XIX, p. 506; 1854.

du Connet

Sur ces 17 ou 18 espèces, appartenant à 1/1 genres, plusieurs sont jusqu'à présent propres à cette localité, et, pour accorder ces circonstances contradictoires de l'enfouissement d'une faune tertiaire dans des produits volcauiques très-récents, l'auteur suppose que les ossements auront été déplacés de leur premier gisement puis enveloppés dans les déjectious volcauiques postérieures. Il nous semble que l'examen de la roche qui a du entourer les os dans lorigine et qui a été étraggée en même teuns pourrait échairci le fait.

Département de la Loier,

La richesse de la faune tertiaire movenne du Bourbonnais et de la Limagne cesse presque tout à fait lorsqu'on remonte la vallée de la Loire dans le département de ce nom, et que l'on étudie, comme l'a fait M. Gruner, les bassins de Roanne et de Feurs, séparés par le massif ancien de Neulize. Cette circonstance est d'autant plus singulière, qu'ils offrent une série de roches assez comparables à celles des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Les conditions physiques de cette portion du bassin de la Loire, relativement aux animaux et aux végétaux, ou seulement à la conservation de leurs débris, out donc été assez différentes de celles qui régnaient an nord comme de celles qui régnaient au sud dans le bassin supérieur du Velay. Ce bassin de la Haute-Loire est certainement, à surface égale, le point de la France le plus curieux à la fois ponr le minéralogiste, le géologne et le paléontologiste. Sous le rapport des phénomènes physiques, les deux époques extrêmes de l'histoire de la terre v sont largement représentées, depnis les granites et les gneiss les plus anciens jusqu'aux produits volcaniques les plus récents et les plus variés. L'endroit le plus bas de la vallée est déjà à 500 mètres d'altitude, et c'est entre cette cote et 800 mètres que nons observons, au fond et sur les flancs des nombreuses dépressions exca-

vées dans les roches primaires, lous les sédiments d'eau douce renfermant les faunes et les flores dont nous allons parler, Au-dessus d'eux se sont ensuite étendus ces immenses nappes trachytiques, basalitques, phonolithiques et laviques, res tufs et ces conglomérats volcaniques imprimant au payage ce caractère original et sévère à

du Velay.

la fois, qui frappe si vivement le voyageur qui l'observe d'un point élevé, ou en parcourant seulement la route du Puy à Pradelles.

Saus rappeler ici ce que nous avons déjà dit sur ce bassin (1), tout semble prouver que, depuis l'origine des choses, depuis la for-\* mation du gneiss et malgré sa faible altitude, jamais il n'a été régulièrement envahi par les eaux de la mer. De cette émersion à toutes les époques, de cet état physique permanent du sol pendant des périodes incalculables, il est résulté des conditions particulières qui ont dû influencer les phénomènes biologiques de manière à les diversifier d'autant plus de ceux des pays environnants, que ceux-ci sout plus rapprochés des régions soumises aux envahissements de la mer, aux alternances de ses eaux avec les eaux douces, comme on le voit en descendant, au nord, dans les bassins et les plaines de la Loire et de la Seine; à l'ouest et au sud, dans ceux de la Garonne; à l'est, dans ceux du Languedoc et du Bhône. A ces circonstances sont venus s'ajouter aussi, vers la fin de l'époque tertiaire, pendant l'époque quaternaire et jusqu'au commencement de l'époque actuelle, des produits volcaniques qui, s'étendant sur les dépôts lacustres anciens et s'enchevêtrant avec ceux qui se formaient dans le même temps, out encore compliqué les résultats bien autrement que dans la Limagne, parce qu'ils s'accumulaient dans un bassin plus resserré.

Les causes qui ailleurs ont déterminé les grands horizons géologiques et paléontologiques n'ayant pour ainsi dire point réagi à l'intérieur de cette enceinte, la succession des êtres organisés y manque de repère général, et ces causes ont pu s'opposer à ce que des espèces très-caractéristiques dans d'autres régions y aient pénétré et s'y soient propagées. Ainsi les grands mammifères quaternaires, ordinairement les plus caractéristiques, n'y ont pas été recomms pour la plupart ou sont très-ares, tandis qu'on y observe d'autres espèces du même geure et en grand nombre dans des dépôts que, par suite, on hésite à placer dans la formation tertiaire supérieure plutôt que dans la suivante.

<sup>&</sup>quot; Histoire des progrès de la géologie, vol. II. p. 666; 1849.

On comprend, d'après cela, pourquoi les géologues el les paléotologistes du pays n'ont pas tonjours pur se guider dans leurs classifications sur ce qui avait été fait ailleurs, surfont pour les temps les plus rapprochés de nous. Ainsi ils out cru reconnaitre, dans la formation tertiaire supérieure, trois faunes terrestres et une quatrième plus récente, qui serait alors la seule quaternaire. Ajontons que ces quatre associations d'aminaux vertébrés sont seulement mises en rapport avec les phénomènes volcaniques dont le synchronisme est tonjours fort dontent, et dont les derniers auraient été contemporains de la plus récente de ces quatre faunes.

Dans l'impossibilité de substituer une classification plus générale et plus méthodique à celle adaptée par les géologues du Pay, nons avons suivi celle qu'a proposée M. Aynard au congrès scientifique de France, tenn dans cette ville en 1855, en la disposant sous la forme d'un tableau qui rend facile à saisir les relations des diverses parties et que nons avons inséré à sa place dans une publication réceute 9. Nons nous y conformerous dans ce qui suit, en examinant les corps organisés des luit étages dont se compose la série sédimentaire des environs du Pay, et d'après les travaux de Md. Bertrand de Done 9, Effs hobert 2 A, Munard 8 of Done (Lotalogue méthodique et descripif des vertébrés fossiles, etc. 1854).

Fermation inferiore? L'étage inférieur (n° 8), formé d'arkose, n'a présenté que des débris de tiges monocotylédones, et, dit-on, des empreintes de fougères

(i) D'Archiac, Géologie et Puléontologie, p. 645; 1866.

(\*) Mémoire sur les ossements fossiles de Saint-Privat. (Ann. de la Soc. des sciences, arts, etc. du Puy, vol. III, p. 195;

(1) Aun. de la Soc. des seiences, arts, etc. du Pay. 1836. — Voyez Hist. des progrès de la géol. vol. 11, p. 666 et suiv.

(4) Essai monographique sur un noureau geure de mammifères fossiles de la Haute-Loire nommé Entelodon, suivi d'un aperçu are tas glies familifren du département, et. pl. (4m. de 18 Nex. des se., et. 18 Nex. des 19 Nex. de 19 Nex.

(Cycloperia et Pecopteria) avec des fruits et des feuilles provenant de dicotylédones. Bapportée sans motifs bien déterminants au terrain secondaire, cette première division nous semblerait pouvoir représenter tout aussi bien un des groupes tertiaires inférieurs. Dans les arglés, les marues et les caleaires bigarrés (n° 7) qui vieunent audessus, on cite quelques raves ossements au Bas-Charnier, près du Puy. Ils ont servi à établir le Paleouherium primævum, espèce trèsdouteuse.

L'étage n° 6, composé de marnes et d'argile, renferme des amas de gypse, exploités dans le voisinage même du Puy, et il a fourni des

azientifique de France tesse au Pay en 1855, p. 3.6.3.6. n. On doit regrette que hon nombre d'espèces étéré dans les listes suivantes « d'après M. Aymard. Nei aprilières, complétes, de discussions présibles de leurs caractères, el surfoul de lons densins, que le meilleur teste peut remplacer. On conçoit donc qu'il nous resise encore nne grande incertitude quant à leur valeur résile.

(1) Au mois de décembre dernier, M. Vinay, maire du Puy, nous a communiqué des cailloux très-roulés de calcaires brunâtres, ferrugineux, à grain fin, à cassare terreuse, et d'autres blanchâtres qu'il avait extraits d'une arkose à grains ile quartz avec feldspath rose et kaolin, située non loin de la ville, sur la ronte de Monestier. Dans leur cassure les cailloux brunâtres montraient des moules et des empreintes bien caractérisés d'Ammonites interruptus (Parkinsoni) el Garrantianus; les cailloux blanchâtres, de nombreuses empreintes de coquilles hivalves obliques. très-déprinées, ornées de stries concentriques et paraissant dues à des Posidonomyes, c'est-à-dire des coquilles appartenant les unes à l'oolithe inférieure, les autres pouvant provenir du lies supérieur, de l'étage d'Oxford ou même du tries.

Cette assise puissante, arénacée, qui semble représenter ici les premiers sédiments déposés à la surface des roches cristallines du bassin, renferme en outre un grand nombre de plantes dicotylédones qui seraient de l'époque tertiaire. Cette curieuse découverte doit faire admettre de grands changements dans le relief du pays du côté de l'est, depuis la formation de l'arkose avec les cailloux qu'elle renferme, lesquels n'ont pu y être apportés que du Vivarais. On peut concevoir que des soulèvements se sont produits dans cette région, à partir de la période tertiaire supérieure, avec le commencement des phénomènes ignés, lors des éruptions trachytiques, phonolithiques et basaltiques, et qu'ils auront modifié les caractères orographiques des roches plus anciennes, an point de faire complétement disparaître tonte relation entre le bassin actuel du Puy et les roches secondaires des environs de Privas ou d'Aubenas, il'où ces cailloux auraient été entraînés par des courants dirigés du S. E. au N. O.

ossements rapportés d'abord au Palacotherium magnum? Cuv., au P. relamma, id. (Monacrum id., Aym.), et an P. grada, id., ou subgracie, id. Mais, 'dun autre côté. le P. amicienes, Gerx., comprendrait, à ce qu'il semble, d'abord les ossements regardés comme provenant du P. magnum, dont ils différent par la proportion des molaires et par l'absence de hourrelet interne de la base aux deux dernières mo-laires supérieures, ensuite ceux du P. subgracile, Aym. A ces restes de mammifères, rappelant la fauue du gypse des environs de Paris, sont assoriés de petits crustactés isopodes (Elsaiphus limaus), des Cypris voisines de la C. faba, de petits poissons, des œufs d'oiseaux de marais, très-volumineux, avec des ossements, pais des Limnées, des Planorhes, des Plantorhes, des Plantorhes, des Cyclades, et des Clandares, des Plantorhes, des Cyclades, et des Chaldmes, des Cyclades, et des Plantorhes, des Cyclades, et des Chaldmes, des Cyclades, et des

Fernation theyenne. Les calcaires marneux de l'assise ur 5 sont les plus riches en débris organiques, et la colliue de Bonzon, sur les bords du Riou-Pessoulliou, en a présent fun telle diversité qu'ils semblent offici les dépouilles d'une grande partie des animaux qui peuplaient la contrée et des végédaux qu'i en couvraient le sol pendant les premiers dévolts retriaires moverus.

e Si Ton considère cependant, dit M. Aymard, que ces débris révèlent encore peu d'espèces véritablement terrestres; que beaucoup de celles qu'on y trouve font supposer l'existence de plusieurs 
autres; qu'ainsi d'Ialiat aux carnassiers insectivores une plus grande 
variété d'insecte qu'on u'en a rencoutré à l'état fossile; que d'autres 
carnassiers, tels que l'Higenodon, le Cymodon, le Surroccinus, evigacient 
pour leur proie de nombreux ongulés herbivores; que les pachydereues et les ruminants avaient besoin à leur tour d'une foule de 
végétaux terrestres et aquatiques; si Ton a égard enfin au nombre 
des oisseux déjà commus et aux conditions de la vie animale et végétale de tous les êtres organisés, reptites, poissous, mollusques, crustacés, insectes et plantes dont on a retrouvé des traces, on jugera sans 
doute que les fossiles déterminés, quoique réellement nombreux, 
n'offrent cependant qu'une liste eucore fort incomplète de la faute 
et de la flore du pass à ce moment. -

Mampaferer

Les vertébrés sont représentés par des restes appartenant aux quatre classes. Les mollusques, les articulés (insectes et crustacés) et les infusoires sont également représentés. Les mammifères offrent des monodelphes, des subdidelphes et des didelphes, dont nous énumérerons les espèces comme il suit :

### PAUNE ET PLORE TERTIAIRES NOVENNES DU VELAY.

INSECTIVORES. - 1 : Tetracus nanus\*, Aym.

Garassiers. — 3: Cynodon velaunus\*, Aym.; C. palustris\*, id.; Elocyon martrides\*, id. (Cynodon, auct.)

RONGEURS. — 6: Theridomys aquatilis\*, Aym.; T. Jourdani\*, Gieb.; Myotherium\* minutum, Aym.; M. aniciense\*, id. (démembrement du genre Mus); Decticus antiquus\*, Aym.; Elomys priscus\*, id.

Ébentés. — 1 : Akenodon primævus\*, Aynı.

Pachydernes périssodactyles. — 4: Ron:ontherium\* (Rhinoceros, Acerotherium)
velaumum, Aym.; R. Cuvieri\*? id.; Palæotherium Gervaisi\*, id.();
P. ovinum\*, id. (Paloplotherium).

PLENTERRIUS ARCTIONACTIES. — 11: Entelodom \* magruum, Aym. (Elotherium, Pom.); E. Bontoni, Aym., Bothriolon (Aucodas, Pom.) potterhipscham, Aym. (epu-d-ter. Hypomenut); B. Hepscham, id., B. etchamuz, Cainotherium commune? Brav.; Zooligun\* Peteti, Aym.; Gelocus\* communis, id. (Amphitragulus, id.); G. minor, id.; Palacon\* riporium, id. Lathonus cullevais; id.

RUMINANTS. - 1 : Orotherium \* Ligeris . Avm.

Subdidelibres. - 1: Hyanodon leptorhynchus, Laiz. et Par. (2)

Didelibes insectivores. — 3: Peratherium elegans, Aym.; P. crassum, id.; P. minutum, id. (3)

(1) La présence de Paleostérium vers la base de la formation moyenne se concilie avec la continuité des deux séries lacustres, qui ne sont pas séparées, counne dans le bassin de la Scine, par une série natrine, celle des sables de Fontainebleau. Quant au Palophotherium, nous savons que c'est une forme un peu plus ancienne encore, une forme une pulsu ancienne encore,

mais dont la persistance peut également s'expliquer ici.

<sup>(n)</sup> Nous laissons ici ca genre, sans préjuger sa place définitive, pas plus qu'en le mettant, comme ci-dessus, avec les monodelphes. (n) Les Peraterium différent des Sarigues par les prémolaires inférieures, dont la

September 15, Capitalia

Ainsi 21 genres de manmiferes comprennent 31 espèces. On y remarquera l'absence du Dinotherium, que nons avons si souvent vu dans les autres faunes supposées du même âge. Ces divers mammiferes, que M. Aymard'a particulièrement étudiés et déterminés au moyen d'une grande partie de leurs squelettes, montrent heaucoup de genres propres au Velay, et, sur 31 espèces, 24 au moins, ou les trois quarts, n'auraient pas été trouvées ailleurs : ce sont celles dout le nom est accomnamé d'un astérisque.

 La classe des oiseaux comprend divers ordres et au moins 15 espèces. La plupart sont de grande et de moyenne taille, entre celles des Flamants et des Grues et celle des Harles. Les oiseaux natus-

perces. La punpara son de granule et ue moyenne tante, entre centes des Flamants et des Grues et celle des Harles. Les oiseans palustres, échassiers et palmipèdes se rencontrent suriont fréquemment. Il y a aussi des rapaces. Dans la tribu des Faucons on remarque l'execus litoralis; parmi les échassiers, le Cannackelus palustris, Aym., voisin des Pluviers; l'Elovuis grandis, qui se rapproche des Flamants, est accompagné des E. litoralis et autiquus, Aym. Les palmipèdes longipeunes ont présenté le Dolgropteus viator, Aym. et les palmipèdes longirostres le Mergua Bouzoni, Aym., voisin des Harles de nos

jours.

Beptiles

poissons.

Les reptiles sauriens sont de grands crocodiliens (Sauroccinus latus et Gerenini, Apun, et parmi les lacertiens on remarque l'Erpsolus minutus, Apun, avec le Saurebus aquattini, al. Les chélonicens sont des fortues terrestres (Chernies), des fortues élodites et pent-être des potamites. Les batraciens anoures sont représentés par les .1m-phirena palustris et communis. Une seule espèce de petit poisson, dont les individus sont répandus à profusion, est eucore le seul représentant de sa classe.

troisième est plus lorte, par les arrièremolaires, qui croissent plus rapidement de la première à la deruière, et par le talon bicuspide de celle-ci. Les trois espèces de Ronzon sont plus voisines des Sarigues de l'Amérique du Sud que des didelphes de la Nouvelle-Hollande. Ils avaient comme les premiers 8 incisives en has. C'étaient des insectivores aquatiques et palustres. Les Sarigues actuels sont terrestres, le grand Cobis de la Guyane étant le seul qui vive dans les marécages des bords de la mer. Les articules sont, parmi les insectes, des coléoptères et des hydrocaultares (Vecticus palastris et minuta), des curculionides (Akulosanphus montanus), des névroptères libellulides (Megasemum rouzoenes, Aym.), des diptères tipulaires loñgicoles (Dechaneurum infonsum, Aym., D. primæcum, id.), des tubanieus (Æmodipsus bornensis), tous propres aux heux humides. Les crustacés isopodes sont représentés par l'Elosiphus limous, les ostracodes par la Gypris faba, les mollusques par des Limnées, des Planorbes, des Hélices, des Paludines, des Mélanies, des Cyclades, etc. Les infusoires sont jusqu'à présent restés indéteruniós.

Vegetour,

mollengen.

Les restes de plantes sont également nombreux. Ce sont des feuilles, des fleurs, des fruits très-variés, surtout de dirotylédones, des légumineuses, des Comptonia, puis des Prèles et des characées. M. Aymard pense, en outre, qu'un laps de temps assez considérable a dà s'écouler entre l'extinction de cette faune et de cette flore et bes produits organiques qui, venus ensuite lors des premières éruptions basalitiques, sont complétement différents. La plupart des genres et aucune des espères provenant des conteis précédentes n'ont laissé de traces dans les alluvions sous-volcaniques; de nouveaux êtres les ont remplacés, et une partie de ces dermiers ont vécu dans le pays jusqu'à l'entière extinction des volcans'<sup>10</sup>.

Le quatrième étage ou la quatrième assise de la série tertiaire du Velay, qui comprend les anciennes alluvions voleaniques, appartiendrait à la période supérieure; elle en présenterait la faune la plus ancienne, caractérisée par de grands mammifères qui manquaient dans la précédente. Cesont deux Féti du gener Machairodus, le M. Sainzelli, plus grand que l'espèce du Brésil, et le M. pliocanne, plus fort aussi que le M. eultridens de l'Auvergne, deux Hỳènes (M. breiritotris et Vialetit), lous propres au Velay. Parmi les ronquers

supérience.

<sup>(1)</sup> Les plantes de Roche-Sauve, au pied des Coirons (Ardèche) sont : Liquidambar europerum, Fagus dentata, Sapindus falcifolius, Pterocarya denticulata, rappelant une flore tertiaire moyenne. (Voyez Heer, Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire, p. 117, traduct. de Ch. Gaudin.) on comple l'Orromys clareria, voisit du Castor, et Hydrix; parmi les proboscidiens, les Mastodon macrophus (Inneuu), velhavus, de trèsgrande taille, et peut-être arcerneuuis et l'idelti. Le Rhimecras mesoropus qu'on y trouve est distinct de tons ceux de l'Auvergnes; le Tapirus Visitat à des formes plus élégantes que le T. overençues; l'Equus Ligeris est plus petit que les chevaux de la Limagne; enfin il est probable que les runninants de cette faune offerent aussi des expèces particulères de Cerfs avec l'Autilope torticornis.

Les articulés et les mollusques au contraire ne semblent pas différer notablement de leurs congénères actuels.

La flore se distinguerait aussi de celle des autres contrées seulement sous le rapport des espèces que les circonstances de climat, d'altitude, de nature du sol et d'autres causes locales restreignent aujourd'hui aux limites de cette région.

Dans la faune suivante, ou dans la troisième assise, formée par les brèches boueuses intermédiaires, apparaissent trois genres noueuax pour le pays : l'Éléphant, l'Hipopotalme et le Chieu, avec des espèces particulières de Cerfs et d'Antilopes. Le Macairodus Sainzelli, l'Ilgenne breuirostris, s'y trouvent avec des carnassiers vermiformes, des Chevaux, des Rhinocéros, des Sangliers, des Bœufs, dont les espèces sont à peu près les mêmes que dans la quatrième faune.

Enfin la dernière ou la plus récente de la formation ne renfermerait plus d'Hippopotame, de Macairodus ni de Chien. Quant aux autres mammifères, ils ne différeraient de ceux de la faune quaternaire que pour les Ekphants, dont un, IE. giganteus, se distinguerait par sa taille elévée. Le Bhinocèros de l'époque quaternaire s'y montrerait déjà. L'espèce dominante de Cheval affecte des formes plus trapues que dans la période précédente. Les Cerfs sont plus vanibreux, de plus grande taille, et leurs bois sont plus variés. Les restes d'oiseaux sont aussi plus fréquents. Plusieurs de ces espèces se sont continuées d'ailleurs dans la cinquième faune de M. Aymard, qui appartient à l'époque quaternaire et dont nous parlerous plus loin.

Ainsi, dans le Velay, les grands carnassiers étaient moins nom-

breux que dans la Limague, à en juger d'après les deux faunes de la colline de Perrier, mais les grands pachydermes étaient également abondants de part et d'autre. Dans le bassin du Puy, la formation tertiaire supérieure présenternit trois niveanx paléontologiques son tien de deux que nous avons sigualés en Auvergne. Toutes ont été d'ailleurs contemporaines des phénomènes volcaniques, depuis l'arrivée des trachytes jusqu'à la formation des volcans à cratères, qui coincide avec l'époque quaternaire <sup>6</sup>.

Eufin, pour la région plus élevée du Cantal, on a vu <sup>16</sup> que M. Bouillet avait découvert des restes de Dinotherium au-dessous du tuf pouceux d'Aurillac, et nous avons rappelé ci-dessus les recherches du même paléontologiste sur les coquilles fluviatifes et terrestres des dépôls tertiaires de cette région qui atteignent jusqu'à 1000 mètres d'altitude.

# \$ 3. FAUNES TERTIAIRES DU SUD-OUEST.

Observations pénérales.

Les dépôts tertiaires du midi de la France occupent la vaste dépression qui s'épare le plateau central du piede de Pyrénées, étécndant de l'ouest à l'est, des côtes de l'Océan à celles de la Méditerranée, puis ils recouvrent une grande partie du bassin inférieur da Blône. Ils forment ainsi quatre répions géologiques assez naturelles

O Les listes mivantes, données récomment par M. F. Bober?, justifient les récercis pas nous avons faits sur la distinction de ces diverses faueus tertiares appérieurs et sur la détermination des espèces. En effet. I rusteur signale, sur le plateus supérieurs de Vialette: Manadon Berrani, M. averarania, Phinocress nes-genéraies, Taprius Vialetti (T. averarania). Cerus partineasis, Epuna Légeris, Hignen Vialett. Dans les couches ou ginements des philatous intermédiaires de Solibles et de Sainte-Aune, à mentionne: Elpada et de Sainte-Aune, à mentionne Elpada et de la commente de la co

meridionalis, Hippopatamus major, Bhisoceros maguniams, Bos clatus, Greus solilancus, C. Duna poliganeus, C. Duna rellarus, C. Duna cuascus, Antilepe toritcornis, Chrevoltus (Gran Rosel's), Equar Ligeris, E. robutus, grand Tigre (Phi mileotar), Hymach bereirastris, Guni kyamus, Marci. Le tout est plus ancien que la bribela ho somemats de la Denis de la bribela ho somemats de la Denis de les fossiles sout differents de oux que renference cette dernière.

(3) Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 670.

<sup>\*</sup> Observations sur l'homme famile de la Denise, brochure in-8°, le Puy, 1861.

dont deux, situées à l'ouest ou océaniques, sont représentées par le bassin de la Garonne et celui de l'Adour; deux, à l'est ou méditerranéemes, sont représentées, l'une par les parties bases du Languedoc, entre les Cévennes et les Pyrénées, l'autre par les plaines et les plataams inférieurs de la Provene et du Dauphiné. Or ese quatre régions, comparées entre elles, offrent des différences tout anssi prononcées, quant à la nature et à l'origine des dépôts et quant aux corps organisés qu'ils renferment, que celles qui existent entre les quatre régions du Nord désignées sous les noms de : bassin de la Seine et de la Loire, bassins de la Belgique, de la Tawise et du Hampshire. Ces différences sont nécessairement aussi en rapport avec d'ancientes dispositions orographiques qu'un peu d'attention permet de retrouver.

C'est aiusi que le bassin de la Garonne, qui semble, au premier abord, n'avoir fait qu'un avec celui de l'Adour, pendant l'époque tertiaire, eu était cependant séparé par un haut-fouid, que nous traduisent quelques pointements de roches secondaires alignées suivant la ligne de partage des deux bassins hydrographiques actuels et qui expliquent les différences géologiques et paléontologiques si profondes qu'on v observe.

Dans le bassin inférieur de la Garonne, nous retrouvons les récquentes alternauces de dépôts marins et d'eau douce qui carhetrisent le bassin de la Seine et le sud de l'Angleterre; dans celui de l'Adour tous les sédiments sont marins, comme en Belgique et dans le bassin de la Tamise.

La formation inférieure du bassin de l'Adour ne présente qu'une série continue de couches marines atteignant 1 100 mètres d'épaisseur, et caractérisée, dans toute sa hauteur, par la présence des Nummulites. Rien de semblable ne s'observé dans celui de la Garonne, ol les Nummulites n'ont pénéré, à ce qu'il semble, que vers leur déclin à la base de la formation moyenne, dans la partie du calcaire à Astéries qui avoisine les argiles bleues de Gaas, son équivalent au sud. Par l'interposition de couches lacustres, les petites divisions de la formation moyenne de la Garonne n'ont qu'une faible analogie avec celles du sud. Pris dans son ensemble, le bassin tertiaire de la Garonne est plus comparable avec ceux des vallées de la Seine et de la Loire réunies que ne l'est celui de l'Adour; on peut y retrouver les représentants du caleaire grossier, du caleaire lacustre moyen, des sables de Fontainebleau, du caleaire lacustre supérieur et des faltuns. Dans le bassin de l'Adour les analogies sont beaucoup plus éclogiées. Enfin ni dans l'autre nous n'apercevous d'équivalent paléozoologique de la partie du groupe inférieur du nord comprise entre les lits coquilliers du Soissonnais et la craie.

Maintenant, pour décrire les fannes tertiaires du Sud-Onest, nous diviserons cette étude par rapport à trois régions géographiques d'un ordre secondaire, mais géologiquement encore assez naturelles, la première comprenant le bassin inférieur de la Garonne, en remontant jusqu'aux envirous de Marmande, de Nérac et de Lectoure, à la limite des sédiments marins; la deuxième, le bassin de l'Adour, et la troisième, le bassin supérieur de la Garonne, où nous ne rencoutrerons plus que des dépôts lacustres. Nous nous conformerons, pour les subdivisions géologiques, à l'ordre adopté dans les tableaux que nous avons déjà publiés (1). Ici, comme précédemment, les listes générales manquent encore; aucun essai de coordination des travanx particuliers sur les fossiles n'a été entrepris, ce que la richesse bien connue des gisements fait d'autant plus regretter. Nons y suppléerons, du moins autant que possible, en ce qui concerne les animaux vertébrés (2), sans reproduire toutefois les détails qui se trouvent déjà développés dans le tome II de l'Histoire des progrès de la géologie (p. 680-704).

- (1) Géologie et Paléontologie, p. 647,
- O Le Répertoire méthodique des animaux fossiles du sud-ouest de la France, décrits dans les tomes I à XX du Bulletin et des Actes de la Société Linnéenne de Bor-

Paléontologie.

deaux, 1896-1855, par M. V. Raulin, est d'une concision tellement excessive qu'il ue peul répondre au desideratum que nous exprimons ici, (Yoyez Actes de la Société Limérense de Bordeaux, vol. XV, sixème livraison.)

### BASSIN INPÉRIEUR DE LA GARONNE.

Formation inférieure. Subles et coleaire de Saint-Palair.

Les fossiles des sables et du calcaire blanc de Saint-Palais, de l'îlot de Cordonan, du rocher de Saint-Nicolas on d'Usseau, recouvrant la craie de Royan, à l'embouchure de la Gironde, ont été décrits ou mentionnés par nous(1) et par M. Desor (2). Les échinides, qui en constituent le plus grand nombre, forment une petite faune locale qu'on n'a encore retrouvée nulle part. Déjà l'îlot du Four, à l'ouest du Croisic, nous avait présenté quelque chose de semblable, mais qui se rattachait, à certains égards, aux roches des îles voisines, tandis qu'ici l'isolement est complet. Des 13 espèces d'échinides (3) qu'on y connaît, le Periaster verticalis et le Toxobrissus elegans sont les seules espèces qu'on retronve dans les couches nummulitiques du sud; l'une d'elles avec l'Echinopsis elegans est citée dans le calcaire de Blave; les autres sont propres à la localité, car la var. a de l'Echinolampas subsimilis s'éloigne tellement du type général qu'elle pourrait, à quelques égards, en être séparée. On a recueilli avec ces échinides des Peignes de petites

<sup>10</sup> D'Archine, Mémoires de la Société géologique de France, 2° série, vol. II, p. 145, pl. III, fig. 11; 1846; — vol. III, p. 397, 6 pl. 1850. — Hist. des progrès de la géologie, vol. II, p. 701.

3) Synopsis des échinides fossiles, 1858.
Voyez aussi V. Raulin, Congrès scientifique de France, 21° session, vol. III, p. 327; 1861-1863.

<sup>(2)</sup> Pesudodiadem pingue, Des.; Goniopigua pelagiensis, d'Arch.; Carlopleurus Delbori, Des. (C. Agassici, var. d'Arch.); Echinopsis clegaus, Ag. (11 ya sans doute ci confusion de giuement ou d'espèce, car la localité de Saint-Muur-sur-Loire, citée d'ahord dans le Catalogue raisonad des échinides, p. 50. puis par M. Desor dans le Sympais, appartient à la craie tuffeau inférieure où nous avons trouvé l'oursin désigné par nous comme un Arbacia et dans le Catalogue raisonné sous colui d'Echinopsis elegans. On ajoute encore : «localité de Saint-Estèphe, calcaire grossier infér., » puis, terrain nummul, de Royan, par une autre erreur, car on n'y a jamais trouvé de Nummulites.) Echinocuamus subcaudatus, Ag.; Echinolampas dorsalis, id.; E. subsimilie, d'Arch., var. a, Periaster verticalis (Schizaster id., d'Arch.); Schizaster Archiaci, Cott. (S. vicinalis, d'Arch.); S. Stuleri, Ag.; Toxobrissus elegans, id. (Brissopis, id.), diffère probablement du véritable B. elegans du calcaire grossier; Gualteria Orbignyana, Des., Echinocardium subcentrale, Ag. (Amphydetus id., d'Arch.).

dimensions, les Ostrea fabellula et cynabula, mais point de Yummulites. C'est senlement dans des cailloux roulés de caleaire brun jaunâtre, dur, épars dans la terre vépétale sableuse qui recouvre la eraie des environs, que nons avons trouvé fréquemment la Nummulites planulata associée à l'Aireolina oblomga comme dans les his coquilliers du Soissonnais<sup>(3)</sup>.

Le calcaire grossier de Blave n'a encore présenté que trois deuts d'un mammifère que Cuvier rapportait avec doute à un Hippopotame (H. dubios); de Blainville les attribuait à un mammifère marin du genre Manates, et plus récemment M. P. Gervais les a fait rentere dans le genre Halitherium, en leur laissant le nom spécifique assigné par Cuvier. Cet H. dubius est douc le plus ancieu mammifère comu du bassin de la Garoume. Pour les traces de reptiles, on ne connaît que celle mentionnée aussi par Cuvier et qui consiste en une dent de Crocodile qu'a fait figurer M. Gervais et. L'Ozuphina Deori est le seul représentant de la classe des posioris.

Calcuire groosier de Blaye, etc.

Les mollusques de ces mêmes baues, placés depuis longtemps sur l'horizon du calcaire grossier de Paris, sont particulièrement: la Cléaegelle coronata, la Corbs pertuendus, l'Irra seapulina, l'Ostrea cubitus, la Calspirea trochiforais, le Pileopsis cornucopia, le Cerihium giganteum, le Bostellaria fusurella, le Terbellum concolutum, M. Raulin y signale 14 espèces déchinides 2, dont 9 sont propres au pays, 6 se retrouvent dans le nord de la France et 1 dans le bassin méditerrament. Les Miliolithes y sont très-répandues, et l'Orbiolithes complanata y atteint des dimensions exceptionnelles.

bitolithes comptanata y attent des dimensions exceptionnelles.

Le parallélisme de la mollasse du Fronsadais avec le gypse de Montmartre a depuis longtemps été établi par les mammifères

Mollane da Fronsidais.

Hist, des progrès de la géol, vol. IV,
 Zoologie et Paléostologie françaises,
 63; 1851.
 Echinopais elegans, Ag.
 Sanométés marginalis, id.
 Echinopais elegans, Ag.

(a) Echinopsis elegans, Ag. Hebertia Gacheti. Echinocyanus affinis, Des. Scutellina unumulina, Ag. Sismoudia occitana, Des.

Echmanthus Desmonlinsi, id. Echmolosspan affinis, Des Moul. — stelliferus, id. — oralis, id. Echinolampas similus, Ag-Periaster Baulini, Cott. Schizester latue, Des. Texnbrissus elegans, Ag.

21.

qu'on y a trouvés, particulièrement à la Grave, commune de Bautac, près de Libourne. Ce que l'ou a dit de cette faune depuis
Cuvier est peu important ". Elle compreud les Paleotherium crussum, Cuv., girondieum, Blainv., Gerv. (P. magnum de Bordeaux, pour
quelques auteurs), medium, Cuv., le Palophotherium minus avec
Elemp Curier i et la Trioung Lavurlland; d'autres manusilères voi
été cités probablement par suite d'erreur de gisement. Parmi
les plantes, L'Eudogeniez echinatus du Soissonnais aurait été trouvé
près de Marmande.

Calcuire Issuerre blanc du Périgoné Les calcaires lacustres blanes du Périgord, qui viennent audessus, ne renferment, dans la région qui nous occupe, que des coquilles d'ean douce et terrestres, particulièrement aux environs de Nérac et de Moissae, puis de Castellon-sur-Dordogue. Ce sont. le Cyclostoma aubpyrenaicum, les Linnea Lartei et longiscata, les Planorbis rotundus et subpyrenaicus, les Helix aginensis, Debenuzi, Gassiesi, Ramondi, etc. %

Formation mogenue, Calraire à Astéries et à Nation crassation Un bauc caractérisé par l'Ostres longirostria annonce ici, comme dans le bassiu de la Scine, la base de la formation tertiaire moyenne (Saint-Aubin, la Gasparde, Sainte-Foy-la-Grande, Blaye), et audessus vient le calcaire à Astéries ou de Bourg, de Saint-Macaire, de Langou, de la Réole, etc., dont la place dans la série, au niveau des sables et grès de Fontainebleau, n'a cité établie que par ses fossiles au nord comme au sud 3º. Ceux que l'on y a signalés plus particulièrement sont des restes d'Haliderium, recueillis dans les carrières de Cenac, au sud-est de Bordeaux, et de Trachytherium Baufui, Gerv. 40, des calcaires de la Réole. Ce dernier fossile consiste en un troisème molaire dont la couronne présente sept tubercules disposés sur trois range, avec deux racines, dont la postérieure, la plus forte,

<sup>(1)</sup> Hist. des progrès de la géol. vol. II, p. 690 et 703.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Raulin, Distrib. géol. des asimoux vertebrés, etc. Il y a probablement une erreur de gisement pour l'Helix Bassondi.

<sup>(3)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. Il, p. 691-697.

<sup>(4)</sup> P. Gervats, Zoologie et Paléontologie françaises, page 282, planche XIII, figures 2 et 3.

est dirigée en arrière. Quoiqu'elle puisse provenir aussi de quelque mammière terrestre suillien, l'auteur, jusqu'à plus ample informé, rapproche cette dent singulière de celle des l'althièrions, ou verra plus loin que son gisement est peut-être plus récent. Aux environs de Montségur, diverses pièces provenant du même étage ont été rapportées par M. Lartet à un Haliherions voisin des H. Schiezi et Guettardi<sup>10</sup>. Le Carcharvolon productus, les Oxyrhina hautaits, riphodon et Desori sont les poissons les plus fréquents. Pour les invertébrés, nous reproduirons ci-dessous, d'après M. Raulin <sup>10</sup>, la liste des espèces les plus essentielles.

Des recherches plus récentes de M. Tournouër out complété les précédentes, quant à l'importance et à l'étendue du calcaire à Astéries, considéré stratigraphiquement et paléontologiquement <sup>2</sup>. Ce géologue a constaté, en effet, sur la rive droite de la Garonne, de Marmande au confluent du Taru, que le calcaire marin de Saint-Macaire finit eu coiu dans la mollasse d'eau doure de l'Agenais, qui le continue réellement et renferme, à Hantevignes, L'Anthra-conterium minus, à Moissac, l'A. magnum avec le Rhinoceros minutes, à Houssac, l'A. magnum avec le Rhinoceros minutes, à Hautevignes même, vient un autre calcaire qui, s'étendant dans

termedia. Basta, I'mun Agelume. Polygiere Bilgraguite brevisimos. — Edutordeures: Autrina Ieris, Den Moni, (Cronstor); Editmograma pirfornii; Bana decapira; Soutellim perpita; Soutel

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. 2\* série, vol. XXIII, p. 684; 1866.

Milliscques: Cypres a phodes; Communication of Milliscques (A., Castir maniflarir; Sreambus listinium; St. (Castir maniflarir; Sreambus listinium; St. (Turbinella muricatis; Faciliaria poliplaris, Ceritivina calerdonum; gibberanum; Christophieri pondicion; Penerinamin, Grati, Melania castellati, id.; Turrisella strangulatis; Furbo Purkinami; Treates tragislatis et laborum. Bast.; Delphinula mongrinata, Grat., et exabisa; Deslanguia seriolatis; Milliscques and Castilia del Castil

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LXI. p. 197; 1865.

tout l'Agenais, caractérisé par l'Helix Ramondi, le Cyclostoma elegans, antiquus, la Limuea dilatata, représente le calcaire lacustre supérieur de la Beauce.

Anx envirous de Montségur, le caleaire à Astéries a présentées restes d'Ilaluberius, d'Acretherium, d'Authracotherium voisin des A. onoideum et mogramm, de l'Hyopotamus bovinus? d'Hampstead et un fragment de maèchoire de runninant (Drenotherium?), au milieu de tous les fossiles marins de cet horizon.

Jusqu'alors les Nummulites du bassin de l'Adour n'avaient pas encore été signalées dans celui de la Garonne; M. Tournoute trouvé à Meilban, sur la rive droite du Lisos, dans la partie moyenne de l'étage, une roche arénacée jaune, remplie de N. intermedia, si abondante à la basse de la Grunation moyenne des Landes, associée ici avec une variété de la N. variobraria.

A partir de ce niveau, les nouvelles études stratigraphiques de M. Tournouër" ont modifié les anciemes classifications dont nous avons exposé les nombreuses péripéties, et le fableau que nous avons donné depuis "nomtre l'ordre dans lequel semblent devoir ter rangés aujourd'hui les divers falms coquiliers marins et les couches lacastres du bassin de la Garonne. Ces relations, appuyées par des listes de fossiles partielles, mais suffisantes, fernient cesser les incertitudes qui existaient encore sur l'âge de ces dépôts; mais la paléontologie proprement dite n'a pas eu à enregistrer beaucoup de faits nonveaux.

Faluns de Batas. Au-dessus des mollasses, des argiles et des calcaires lacustres

(9) En se basant sur la répartition des fossiles tertinires moyens dans les bassins de la Gironde et de l'Adour, M. Tournouer en a déduit des conclusions plus étendues, alinsi il a fait voir que les lignites à Anbracotheriam de Cadibona, sur le versant méridional de l'Apennin de la Ligurie, et les conches fossilières à Numentiles intermedia qui s'appuient sur le versant nord

doivent représenter le calcaire à Astéries du bassin de la Gironde comme les faluns bleus de Gaas dans celui de l'Adour.

<sup>(2)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, a' série, vol. XIX, page 1035; 186a.

<sup>49</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 680-700; 1849. — Géologie et Paléontologie, p. 647; 1866.

de Villandraut, viennent les faluns de Bazas et de Mérignac, où I'on cite l'Anchitherium aurelianense, Cuy., le Chærotherium Dupuni ou Palæocherus major, Pom., et, suivant M. Raulin (1), l'Halitherium fossile et le Trachytherium Raulini, que nous venons de voir indiqué par M. Gervais dans le calcaire de la Réole, où, de son côté, M. Raulin ne le mentionne pas. C'est du même niveau que proviennent les singulières dents incisives trouvées dans les carrières de Bournic (Lot-et-Garonne). Elles auraient appartenu à un sirénien voisin des Dugons et des Halitherium, et M. Lartet les désigne sous le nom de Rytiodus (R. Capgrandi)(2). Les poissons appartiennent au Sargus incisivus et au Myliobates micropleurus. Pour les invertébrés, nous renverrons à la liste des principales espèces qu'a donnée M. Raulin (3) et qui caractérisent plus particulièrement les diverses assises, telles que les argiles vertes à Cérites, les sables jaunes coquilliers, les couches à Ostrea undata, celle à Ostrea crispata de la Réole, de Nérac, de Sos, d'Aiguillon; celle à Cerithium pictum de Saint-Justin, etc. Les marnes intercalées dans les calcaires lacustres de Saucats, de Noaillan, etc. renferment l'Helix girondica, la Limnea girondica, le Planorbis subpyrenaicus, la Paludina Dubuissoni, le Cerithium Lamarcki, et le Dreissena Brardi.

Les faluns de Léognan, de Saucats, etc., qui viennent ensuite, ne semblent pas, malgré leur extrême richesse en débris organiques, devoir constituer un véritable horizon géologique, à cause de leur peu d'extension dans le pays. Les sables jaunâtres, grisâtres, consolidés par places et donnant un moellon peu solide, employé pour la bâtisse, ne sont développés que sur une faible étendue. C'est le gisement d'une dent de mammifère marin dont M. P. Gervais avait fait le Phoca Pedroni (1), mais qu'il croit plus voisine de celles des Dauphins, entre autres du D. macrogenius ou Champsodelphis id., trouvé dans a même assise avec le C. Bordæ, Gerv. La première de ces

Calcuire de Saucats de Léognou , etc.

Distrib. geol. des anim. vert. p. 384.

<sup>18</sup> Butt. Soc. géol. 2' série, vol. XXIII,

p 673, 1 pl., 1866.

<sup>(3)</sup> Congrès scient, de France, 28° session, vol. III, p. 67, 1861-1863.

<sup>1)</sup> Zool, et Paliont, françaises, p. 274.

deux espèces était connue depuis longtemps. Ses débris, rapportés au Gavial par Lacépède, étaient devenus pour Cuvier le type de son Dauphin à longue symphyse.

Le Squalodon Grateloupi, Gerv., est sans doute le plus renarquable des fossiles de ce gisement. Ses dents, comprimées, crénelées, à racine double ou triple, figurées par Scilla comme provenant de l'île de Malte, mentionnées par M. Agassiz sous le nom de Phocodon, par M. Owen comme ayant appartenu peut-être à l'Hippopotamus minor ou Halitherium, avaient été regardées par Grateloup comme un type de reptile voism de l'Iguanodon et qu'il avait désigné sous le nom de Squalodon, tandis que Lauvillard Tappelait Creaid-plainus, et Pedroni Delphinoides. M. Pictet le réunit au Zeuglodon des États-Unis du Sud, dans sa famille des zeuglodontes, distincte des cétacés et des sirénoides, et M. Gervais le laise dans celle des Dauphins et dans la tribu des Phocéniens ½. Les poissous sout cit fort nombreux, et nous en reproduirous la liste ci-dessons<sup>60</sup>

<sup>10</sup> Zoul, et Paliont, françaises, p. 30-de, et Paliont, françaises, p. 30-de, — M. Van Beneden, dans see Richerd, dans les Richerds var les ausseneits processus die crog d'Autres var les ausseneits processus de Confession (Man. Acad. A. & Belgipse, vol. N.X.V., 1855.), a repris complétement l'historie de egenre, où hopbes sont actuellement décrities comme appartenant au meme horizon dans l'Europe occidentale. Dès 1846 l'auteur avait pensé que r'euit un c'écade soullier d'un nême type éque le Zougholou. Des matériaux plus compléte no fait reconnaîte 30 dents à chaque méchoire, dout 6 incisives sur l'internumblière, contamilhier, actualise, sombholbes aux inci-munilhier, actualises, sombholbes aux inci-munilhier, actualises, sombholbes aux inci-

sives el presque droites, 8 prémolires à une seule racine, à couranne caniniforme, se modifiant de la première à la quatrième, 1 à molaires à deux racines, la couranne comprime, à lordes créacles, le couranne comprime, à lordes créacles, le plantées obliquement d'arrière en avant. Plusieurs des mammifères maries menionnés prévédemment pourraient, suivant l'auteur, renière dans ce geure, et a esviente plus alors que des doubles emplois, (5) Distribution géologique tes animuscretireix (Astea de L'Acad, imp. de Barcretireix (Astea de L'Acad, imp. de Bar-

Spharodus lens, Ag. Hessipristis paucidens, id. Oxyrhina Desori, Ag. Notidanus primirenius, id. - serra, id. - hastalis, id. Galeocerdo aduness, id. Carcharodon angustidous, id. - xiphodon, id. - latidens, id. - megalodon, id. Lanna elegans, id. Sphyrana lata, id. - evassidens, id. - polygyrus, id. - - prisea, id. Oxyrkina cyclodonta, Pedroni. Muliobates girondieus, Pedroni.

denux, etc., 1856):

Un nouveau type d'Ichthyodorulithe, provenant de Léognan, a été signalé par

d'après M. Baulin. Quant à celle des invertébrés, les plus caractéristiques de ces gisements, elle est trop connue, et depuis longtemps, pour que nous ayons autre chose à faire qu'à renvoyer le lecteur aux ouvrages qui en ont parlé récemment <sup>17</sup>.

Dans le haut du vallon de Saucats, on a constaté la superposition des faluns de Salles aux précédents, et quelques auteurs, comme M. Mayer, semblent disposés à y voir un premier dépôt tertiaire supérieur, question sur laquelle nous reviendrons ci-après. Nous dirons cependant ici que M. Ranlin (2), avant déterminé 64 espèces sur 110 provenant de cette localité, en a trouvé 26 de la formation supérieure des collines subapennines, ou vivantes, desquelles 7 descendraient dans les faluns plus anciens. Des 38 autres, 18 se représenteraient également dans les faluns de Léognan ou de Mérignac, ce qui, avec les 7 précédentes, fait 25, tandis que 22 restent propres à la localité de Salles. Il y aurait ainsi, sous le rapport des fossiles, à peu près autant de raisons pour rénnir ce gisement à la formation tertiaire moyenne qu'à la supérienre; mais, par ses caractères stratigraphiques, l'auteur l'associe au sable des Landes. M. Tournouër 5, en discutant la valeur des espèces et leur nombre relatif, peuse au contraire que les faluns de Salles doivent être rangés dans la formation moyenne, où ils constitueraient un niveau particulier.

C'est probablement de cette assise que proviennent la dent caniniforme décrite et figurée par M. Gervais, sous le nom de Smilocamptus

M. Gervais. Ce fossile comprimé, dont le bord postérieur offre un sillou médiau avec deux rangs de deutelures en seie, rappelle l'aiguillou dorsal des Chimères, et a reça le nom de Dipristis chimeroides, (Comptes rendus de l'Académie, vol. LVII, p. 1007; 1863.)

(1) Voyez V. Raulin, Congrès scientifique de France, 28' session, p. 67, t. III, 1861-1863. — Répertoire méthodique des animaux fossiles du sud-ouest de la France. (Aetes de la Société Linn, de Bordeaux, vol. XX, 6° livr.) — Grateloup, Catalogue zoologique renfermant les dévir fossiles des animaux vertébrés et invertébrés du bazain de la Gironde, in-8°, 1838. — Actes de l'Académie de Bordeaux, a° aunée, 1840. p. 911, 1831, 693, etc.

Bull. Soc. géologique, 2' série, vol. IX. p. 412; 1852.

<sup>(b)</sup> Ibid. a\* série, vol. XIX, p. 1071; 186a. Folius de Salles. Burgueti<sup>(1)</sup>, puis une portion de mâchoire inférieure de Dauphin<sup>(2)</sup>. Une moitié de mandibule de Baleine a été aussi observée dans les faluns de Salles par M. Lartet<sup>(3)</sup>.

Nons avons indiquié de nombreuses publications sur les fossiles du bassin de la Gironde, dues à MM. Grateloup, Billaudel, Pedroui, Ch. Des Moulins, etc. et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce que nous en avons déjà dix<sup>3</sup>. Quant aux polypiers assez nomercux dévrits dans les grandes publications de MM. Milne-Edwards et J. Haime, et aux rhizopodes cités dans le Prodrome d'Alcide d'Orbigny, Tabsence de données précises sur les étages précédents d'où lis proviennent ue nous permet pas de les meutionner autrement ici.

#### BASSIN DE L'ADOUR.

En commençant cette section nous avous insisté sur la cause générale qui semblait avoir différencié les faunes tertiaires des bassins de la Garonne et de l'Adour; mais il y en a encore de particulières à ce dernier bassin et qui ont dù influencer aussi les produits de la vie, quoique pas assez expendant pour substituer, aussi fréquemment, des produits d'ean donce à des produits marins. L'arrivée au jour de roches ignées sur une multitude de points a occasionné des dérangements notables dans les reliefs du pays ou du fond de la mer. Aussi les coupes naturelles un peu

<sup>(</sup>i) Zool. et Paléont. françaises, p. 319. pl. XLt. fig. ú.
(ii) Bull. Société géologique, 2° série, vol. X, p. 312; 1853.

<sup>(9)</sup> Ibid. a\* série, vol. XXIII, p. 684; 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 702. — On doit aussi à MM. Bauliu et Delhos l'Extrait d'une monographie des Ostrea du terrain terhaire de l'Aquitaire, qui fuit regretter que dessins représentant les types admis par les auteurs n'aient pas fixé leurs caractes des contraits de l'acteur des caractes de l'aient de l'acteur de l'aient de l'aie

ubres d'une manière plus certaine que des descriptions, quelque acacte qu'elles soient. 33 espèces sont énuméries, parmi lesquelles 8 sont nouvelles, et, des 25 autres, il n'y en aurait pas 10 qui soient connues sous leur vériable nons, (Budient de la Société péologique de France, 2º série, vol. MI, page 11/6; 1855). Voyca musi forteboup et V. Basilo. Catalogue des mollusques terrestres et fuerialité ariunt de fissaile de la France continente et insulaire, 9 tableuux; Bordeaux, 1855.

étendues sont-elles rares, et les dépâts, étudiés depuis longtemps avec soin, ne sont-ils pas tous encore parfaitement connus malgré la richesse de leurs faumes. De mêune que pour le bassin de la Garonne, nous avons exposé en 18 ág et 1850 les données acquisles sur la géologie et la paléontologie de cette région, qui depuis es a été l'Objet de nouvelles recherches, surtont de la part de MM. Delhos, Tournouër et Jacquot. Nous avons déduit de ces dernières le tableau de la composition géologique du bassin, tel que nous l'avons publié en 1866, et auquel nous nous référerons dans ce qui suit, en commencant par la faute tetraire inférieure <sup>60</sup>.

La paléontologie du groupe numunitique, qui représente seul ici la formation inférieure, puisque le premier et le troisième paraissent y manquer, peut être considérée sons deux points de vue, qui n'ont pas été traités en même temps ni par les mêmes personnes; il est donc mécessaire, pour éviter toute confusion, de les envierses présentement. Les fossiles out d'abord été décrits, soit dans des

Formation Inférieure. Groupe passimuldiose.

(1) Géologie et Paléontologie, p. 647; 1866. - Avec cette faune du bassin de l'Adour commencent un ordre de faits assez différent de ce qui précède et une antre manière de les exprimer, parce qu'ils ont été longtemps aussi différemment interprétés, et que, par suite, ils ont donné lieu à des discussions que nous avons exposées dans le tome III de l'Histoire des progrès de la géologie, Pour nous, le soulèvement qui a donné aux Pyrénées feur relief actuel a eu lieu à la fin de la période tertiaire inférieure, qu'il sépare ainsi physiquement de la suivante. Aussi, lorsque des plaines de la Gascogne et de l'Aragon on s'approche du pied nord on du pied sud de la chaîne, voit-on les dépôts tertiaires inférieurs se redresser avec les dépôts crétacés sous-jacents et en suivre toutes les inflexions générales, Ce phénomène n'est point d'ailleurs la cause de la différence des faunes; d'antres, moins énergiques, avaient auparavant, dans un espace plus restreint vers l'est. fait succéder des dépôts lacustres à des dépôts marins. Mais, en modifiant les dispositions orographiques et hydrographiques du pays, ces derniers soulèvements ont occasionné une plus grande extension des dépôts lacustres dans certaines de ses régions et des discordances qui ne s'observent pas dans d'autres, Aussi, là où ces inflnences ne se sont pas produites, comme dans les Landes et les Basses-Pyrénées, voyons-nous la fanne tertiaire marine inférieure se fondre pour ainsi dire dans la movenne, et les Numunlites se perpétuer dans celle-ci jusqu'à ce que le cycle normal de leur existence ait été accompli.

mémoires généraux, où l'on n'a point tenn compte des diverses couches nummulitiques d'où ils provenaient, soit, pour un certain nombre, dans des monographies particulières de classes, d'ordres ou de genres; ensuite des travaux stratigraphiques détaillés ont fait connaître le mode de distribution ou d'association de ces mêmes fossiles dans les diverses couches. Les circonstances où les auteurs se trouvaient placés ont déterminé .cette marche inverse de celle que l'on suit habituellement.

Mémoire genéraus.

Nous avons mentionné et décrit, en 1836, quelques fossiles des falaises de Biaritz, entre autres des échinides (Spatangus ornatus, etc.), des Serpules, une très-grande Huître fort épaisse, des Peignes (P. Boissyi et id, var.), la Numulites biaritzensis, etc. 11 En 1842, S. P. Pratt démontra, par l'examen des roches en place et par celui des fossiles, que les falaises de Biaritz appartenaient au terrain tertiaire inférienr 2. Le mémoire stratigraphique plus étendu de M. Thorent 3 est venu confirmer tont ce qu'avait avancé son prédécesseur, et l'étude des fossiles que ce dernier avait recueillis, comprenant 56 genres et 106 espèces, nons en fit connaître 57 nouvelles ou non figurées, dont nous avons donné la description (4).

Les déductions auxquelles nous fûmes amené dans ce premier essai ont été confirmées depuis et sont venues donner un intérêt paléontologique réel à ces falaises de Biaritz, aux couches correspondantes des bords de la Nive près de Bayonne, à celles d'un caractère un peu différent du département des Landes, aux environs de Dax, de Montfort, de Saint-Sever, et plus loin encore à celles des environs de Pau. Les polypiers et les bryozoaires semblaient dominer dans cette faune, ainsi que certains rhizopodes; les échinides étaient représentés par 15 espèces, les annélides par 7 Serpules,

D'Archine, Mém. Soc. géol. de France, vol. II. Tableau, p. 21, pl. XIII, 1836.

<sup>2)</sup> Proceed, geol. Society of London, vol. IV. p. 157; 1843. - Mém. Soc. géol. de France, 2º série, vol. II, p. 185; 1846.

vol. t. p. 181; 1846. (4) D'Archiac, Mém. Soc. géologique de

Mém. Soc. géol. de France, 2º série. France, 2' série. vol. II. p. 189, 5 pl. 1846.

les conclières par 3 a, tandis que les criuoides et surtout les gastéropodes étaient plus ou moins rares. Comparée à ce que l'on ronnaissait alors dans le département de l'Aude à l'est, cette faune ne présentait que ;; d'espèces communes, et cette différence entre les fossiles contemporains aux extrémités d'un même versant de la chaîne se maintenait encore, lorsque l'on considérait le développement des geures et même des classes. Nous avons montré, d'un autre côté, que les analogies étaient au contraire assez prononcées avec des faunes géographiquement beaucoup plus éloignées. Enfin 17 espèces étaient communes aux conches tertaires inférieures du nord de France et de l'Angleterre, surtout de l'horizon du caleaire grossier.

Quatre ans après, la Description des fossiles du groupe numunitique reveaillis par S. P. Pratt et M. J. Delbos aux environs de Bagonne et de Dax<sup>10</sup> est venue compléter la précédente sans modifier sensiblement les rapports généraux déjà exprimés. Le tablean qui termine ce second mémoire renferme 3 o3 espèces, dont 5  $\dot{m}$  peu déterminables en laisseut 24g bien caractérisées. Sur ce nombre , 13g, on plus de la moitié, sont propres au pays ; 11, ou  $\frac{1}{\gamma}$ , comuunes aux conches correspondantes du département de l'Aude; 34, on  $\frac{1}{\gamma}$ , à d'autres gisements, plus ou moins éloignés; 55, ou  $\frac{1}{\gamma}$ , aux dépôts du nord de la France, de la Belgique et de l'Angleterre, et un certain nombre de formes, 33 environ remonterient plus haut dans la série de formes, 43 environ remonterient plus haut dans la série.

Comme précédemment, les polypiers et les bryozoaires sont nombreux, représentés par 71 espèces; les rhizopotes, variés dans deux genres aculement, mais trà-répandus; les échinides, très-abondants, presque tous propres an pays et de graude taille, à l'inverse des polypiers; les annélides ou tubes serpuliformes, très-diversifiés aussi et propres à ces couches. Parmi les mollusques, les bivalves étaient encore beaucoup plus fréquents que les gastéropodes, à l'inverse de ce qu'un observer généralement: il y en avait un tiers de plus. Les différences déjà signalées avec les fauues des couches

<sup>&</sup>quot; D'Archine, Mém. Soc. géol. de France, 2º série, vol. III, p. 397, 6 pl. 1850.

nummittiques de FEs se maintiennent anssi, ce dont nous chercherons plus loin l'explication et ce que confirme la faune locale de Bosd'Arros, prés de Pau. D'un antre côté, cette deruière, située à vingt lieues de Biaritz, n'offrait, alors que nous écrivious, que bien peu d'espèces communes avec les falaises du fittoral. Ainsi il y avait peu de polypiers, peu d'aumélides, point d'échinides, point de crustacés, tandis que la prédominance des gastéropodes sur les acéphales y était huls mononée peu-têre que nartout ailleurs.

M. Alex. Rouault, à qui on doit l'étude des fossiles de Bos-d'Arros recueillis par M. Lejeune, y a distingué 144 espèces, dont 128, mieux caractérisées, lui ont présenté 88 espèces nouvelles (1). Les 56 déjà connues appartenaient toutes an terrain tertiaire inférieur. Sur ces 144, il y avait 95 gastéropodes, 25 conchifères, 11 rhizopodes, 9 polypiers, 2 annélides, 1 crinoïde et 1 échinide. 81 espèces étaient propres à cette localité de Bos-d'Arros; 63, dont 56 connues, se retrouvaient dans d'autres localités. De ces 63, il y en avait 38, on plus de la moitié, dans le bassin de la Seine, 20 à Biaritz, 14 en Angleterre, 9 dans les Corbières, 6 dans le Vicentin. En y réunissant les espèces de Biaritz et des environs de Dax, l'auteur trouve 427 espèces (151 gastéropodes, 112 conchifères, 78 polypiers et bryozoaires, 39 échinides, 20 rhizopodes, 11 annélides, 6 brachiopodes, 4 crustacés, 3 crinoïdes, 1 céphalopode, 1 cirrhipède, 1 stelléride). Ainsi, en 1850, se trouvèrent rassemblées, étudiées, décrites et figurées plus de 400 espèces fossiles, provenant des couches tertiaires inférieures ou nummulitiques des Basses-Pyrénées et des Landes, c'est-à-dire plus qu'on n'en connaissait dans la région méditerranéenne; mais, à ce dernier égard, le tableau général de la faune nummulitique que nous avons donné dans le tome III de l'Histoire des progrès de la géologie et dont nons reproduisons les chiffres ciaprès, dans la troisième partie, n'a pas tardé à montrer l'accroissement rapide des connaissances dans cette direction.

<sup>&</sup>quot; Mém. Soc. géol. de France, a' série, vol. Ilt., p. 457,5 pl. 1850.

Monographics. Crustoefs,

Les crustarés, si pen nombrens dans le calcaire grossier du Nord et du bassin de la Gironde, qui manquent même tont à fait dans les sables inférieurs, sont an contraire parmi les fossiles les plus répandus de ce groupe nunmultitque du Sud. Nous l'avions remarqué depuis longtemps; mais l'excellent travail qué a publié récement M. Alphonse Milne-Edwards a mis ce fait dans tout son jour <sup>10</sup>. Il a décrit, comme provenant de ses couches, dans le bassin de l'Adour, particulièrement aux environs de Dax, de Saint-Sever, de Nouse, d'Hastingues <sup>31</sup> et de Saint-Laurent-de-Gosse, 1 de spèces de la famillé des cancériens; mais il est remarquable que les portuniens et les thalassimiens, quoique plus ou moins fréquents dans les couches contemporaines des autres régions, ne sont représentés ici que par quelques traces dastaciens et de palémoniens, recueillies à Hastingues. Sur ces 1 d espèces, il y en a 1 3 qui sont nouvelles, out et déplacées dans de noveaux genres.

Ces espèces sont : l'Atergatis dubius. le Palaeocarpilius macrocheilus Desm.; cette demirier, très-caractéristique des environs de Dax, se retrouve en Italie, en Égyple, dans l'Inde et peut-être jusqu'à la Chine, distribution d'autant plus remarquable qu'aucune espèce de crustacés de nos jours n'existe aussi ectaimement à la fois dans les mers d'Europe et dans celles de l'Inde. Rangée successivement dans à genres, elle a requ cim nons spécifiques, depuis celui de Caner lapidescens de Rumphius jusqu'à celui d'Atergatis platychela de M. Reuss. Pais viennent le Paleocarpilius aquitanicus, dont le gisement nous paraît douteux comme appartenant à la formation inférieure; les Phyteteodes tuberculous et pustulous, l'Harpaetoeureinus punculatus, Desm., l'rès-érpandu dans l'ouest de la France et à l'étranger, les Desm., l'rès-érpandu dans l'ouest de la France et à l'étranger, les

teur, s'y être donné rendez-vous. Il y a là plus d'espèces que sur tous les autres points réunis du groupe. Il y signale particulièrement un crabe triangulaire du groupe des Maiens, le seul bien caractérisé qui ait été trouvé jusqu'à présent à l'état fossile.

<sup>(1)</sup> Histoire des crustacés podophthalmaires fossiles, in-4°, 31 planches, 1861-1865.

<sup>(9)</sup> Hastingues, petit village sur le hord du Gave, à une lieue de Peyrehorade, est une localité très-remarquable par la quantité de crustacés qui semblent dit l'au-

H. Souverbiei et quadrilobatus, Desm., le Xauthopsis Dufouri (Cyclorunthus id., Delbosi et lamellifrons, Hist des pragrès de la géologie, vol. Ill., p. 30 h), id. var. major, le Titanocarcinus Raulinianus, un Etisus, nov. sp., les Galenopsis typicus et pustulosus.

Radiaires échinides. Les radiaires échinides donnent aussi à la faune de ce système un caractère particulier que nous avions également fait remarquer et qui devient plus frappant encore par suite des recherches toutes spéciales de M. Cottean D. An pied du versant nord des Pyrénées, les échinides sont associés par régions dans le groupe nunmulitique, de telle sorte que les espèces des départements de l'Ande, de l'Arrège et de la Haute-Garonne ne sont pas celles du département des Landes on des environs de Das, lesqueles different à leur tour de celles de Biaritz. Ce dernier gisement, le plus riche de tous, a fourni à lui seul 43 espèces sur g3, et plusieurs d'entre elles ont des formes tout à fait particulères.

Si nous anticipons, à leur égard, sur ce que nous dirons tout à l'heure de la distribution stratigraphique des fossiles, nous verrons que les marnes et calcaires à Serpula spirulae sont les coucles où ils abondent le plus et qui, à elles seules, en ont présenté 36 espèces. Les plus fréquentes sont le Cidaris subularis, l'Echinolampa subsimilis, l'E. ellipsoidalis, le Periaster vericalis et le Schizaster Leymeriei; d'antres sont plus rares, et quelques-unes n'ont encore présenté qu'un seul exemplaire; 8 sont signalées sur d'autres points et 26 sont propres à ces assises <sup>3</sup>. La variété des tipes estencore plus

(1) Bull, Soc. géolog. 2° série, vol. XXI, p. 81; 1863. — Échinides fossiles des Pyrénées. (Congrès scientifique de France, 28° session, Bordeaux, 1861-1863.)

<sup>13</sup> L'auteur fait remarquer que le Salenia Pellati serait ici le dernier représentant de la famille des salénidées, crue longtemps propre au terrain secondaire. Ce fossile, rare d'ailleurs, provient des couches inférieures de la série. La Scutella auktringuns, que Grataboup avait décrite et que nous aviens replacée dans son véritable gisement des 1850, pais la Seuéla Coillimal de Macheout sont les deux seules septes signalées dans le terrain tertisire inférieux. I Echinsushus Pollai, tris-rare, est la plus grande espèce du geure. Le Brisspatagus Causonit est le type d'un nouveau genre participant des Brissus et des Espatagues. renarquable que le nombre des espèces et des individus, car ces 36 espèces appartiennent à 23 genres représentant presque toutes les familles de la classe. Recueillies au même niveau (celui de l'Ostrea varilametla), sur une étendue de quelques centaines de mètres, elles constituent un eusemble très-remarquable, et » jamais à aucune point du globe, dit M. Cotteau, les oursins ne se sont développés avec une aussi grande profusion de genres et d'espèces, et tout fait présumer que de nouveaux types seront encere découverts dans ces roches. »

Des 11 espèces provenant des coucles à Operculines et à Éugaingus ornatus, a existaient déjà au-dessous, a dans d'autres localités et 6 leur sont particulières. L'auteur, adoptant les divisions proposées par M. Pellat pour la série des falaises de Biaritz, y indique comme il suit la distribution des espèces d'échinides dans cinq assises groupées en deux étages.

|                                                         | ( Niveau supérieur à Operculina                                                                   | Espèces, |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Sables et grès à Operculines<br>et à Eupatagus ornatus. | ammonea                                                                                           |          |  |
| Marnes et calcaires à Serpula spirulea.                 | Marnes à Turbinolia calcar<br>Niveau de l'Ostrea rarilamella<br>Calcaire à Echinanthus sopitianus | 32       |  |
|                                                         | Calcaire à Echinanthus sopitianus                                                                 | 47       |  |
|                                                         | Espèces communes                                                                                  | i.       |  |
|                                                         | Total                                                                                             | 43(1)    |  |

Deux espèces trouvées sur d'autres points des Basses-Pyrénées donnent un total de 45 pour les échinides nummulitiques de ce département. Celui des Landes en a présenté 25, dont 8 se

De 9 espèces qui sont communes à d'autres localités, 1 se retrouve à Sabarat (Ariége) et à Castel-Gomberto; l'Echinolampas subsimilis, dans l'Ariége, l'Aude, en Égypte et dans l'Inde; l'Amblypygus Arnoldi en Toscane; l'Eupatagus ornatus dans plusieurs parties de l'Espague et dans le Vicentiu; le Pygorhynchus grignoneusis dans les Corbières et à Grignon, Parnes, etc. dans le calcaire grossier. retrouvent parmi les précédentes (6, de sorte que les couches nummulitiques du bassin de l'Adour out offert jusqu'à présent 6 2 espèces de radiaires échinides.

Bhisopoles.

Eufin les rhizopodes helicostègues, des genres Nammultie et Operculie, et les cyclostègues, tels que les Orbitoides, y sont répandus à profusion. L'étude particulière que nous en avons faite à plusieurs reprises <sup>2</sup> nons a fait recomatire a3 espèces de Nammulties dont la répartition, dans la hanteur de la série, ri a pas encore été rigoureussment déterminée <sup>25</sup>. Nous pouvons dire sendement que les Nummetites internedie, gomanesseis et case dominent surtout vers le hant du groupe, avec l'Operculina ammonea; la N. biaritenais vient plus bas; les grandes Numuulties (complanta, preforata et ses variétés, exponeas, granulos et spiro) sont de la partie moyenne, surtout dans le département des Landes. Les Orbitoides Fortisi, submedia, pappraces, stallata, radiam et sella ne sont pas moins répandues que les Numnulties; mais les autres rhizopodes, particulièrement les Alvéolines, si fréquentes dans les couches du même âge d'autres pays, sembent y manquer complétement, et les agaistègues n'ont pris aucun

(0) Co sont: Porocidaria eerrata, Cidaria subularia, Echinolampaa subuinulia, Schizanter rimosus, S. Leguereici, Toxobrissus elegana, Macropneustes puleiuntus, Eupatagus ornatus. Les 17 autres sont: 1 Micropaia, 2 Cidaria, 2 Echinanthus (Delbosi et haptagonus), 1 Echinolampa, 1

2 Conoclypeus (conoideus et Bordæ), 2 Hemiaster, 1 Cyclaster, 2 Periaster, 2 Schizaster, 1 Prenaster, 1 Macropneustes.

Mém. Soc. géol. de France, 2' série, vol. II., 1846; — vol. III., 1850. — Monographie des Numnulites, 1853 (en commun avec J. Haime).

## (a) Ge sont les:

| No | mmulites complanata. | Nu | mmulites Brongniarti.         | Nu | mmuliter planulata, v |
|----|----------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------|
| -  | Dufrenoys.           | -  | perforata, var. A, Bets. var. | -  | rasca.                |
| _  | Puschi,              | -  | Rouaulti.                     | _  | varioleria, var.      |
| _  | distant, var.        | _  | Lucasang.                     | -  | exposens.             |
| _  | intermedia.          | -  | Ramondi.                      | -  | granulosa.            |
| _  | garanemsis.          | -  | biaritzensis.                 | _  | mamillata.            |
| _  | Molli.               | _  | obesa.                        |    | spira.                |
| -  | lavigata (*)         | _  | irregularis.                  | -  | Thorenti, n. sp.      |

<sup>&</sup>lt;sup>(e)</sup> Celte espèce a été plesieurs fois citée, et récemment encore par M. Jacquot, mais nous ne l'avons jamais reconnue blen positivement provenant de ce pays.

développement comparable à ce que l'on a vu dans les bassins de la Garonne et de la Seine.

partition

Les dépòts nummultiques forment, dans le bassin de l'Adour, deux haudes allongées de l'O. S. O. à l'E. N. E., l'une dans la vallée de l'Adour et du Gave, depuis les falaises de Biaritz jusqu'à Peyrehorade et au delà, l'autre dans la Chalosse, entre l'Adour et le Luy. Les géologues qui, dans ces derniers temps, se sont orcupés d'établir des divisions dans cet ensemble et de rechercher la répartition des fossiles dans chacune d'elles ne sont pas encore parreuns à recomaître des horizons très-neis et très-constants, à la fois sur les côtes et dans l'intérieur; les listes partielles ne concordent que d'une manière générale, et, dans l'impossibilité on onus sommes de les reproduire toutes, nous devons nous horner à indiquer les principales classifications proposées et à ajouter seulement aux divisions de la plus récente d'entre elles les espèces que l'auteur y signale.

Dès 3847, M. Delbos avait établi trois étages dans le groupe ummultique des Landes <sup>10</sup>, et, d'après ce que nous savions alors, les crustacés, les Térébratules avec les Staracés dominaient presque exclusivement dans fétage inférieur et les Xummulties dans le supérieur. Les échindes se montraient dans les trois étages, mais lus particulièrement dans le deuxième; les polypiers et les gastéropodes étaient fort rares partout, contrairement à ce que nous commissions sur la côte de Bairitz.

Plus tard, le même géologue, dans un travail plus général<sup>10</sup>, a mieux caractérisé ces divisions. L'étage inférieur, ou des marms à Térébratules, hien développé dans la bande nord ou la Chalosse, entre l'Adour et le Luy, autour de Gassen, de Louer, de Gamarde, de Trabay, de Sainte-Colombe, etc., peu épais mais fort constant, repose directement sur la craie et s'étend à l'est jusqu'à Gondures.

d'une description géologique du bassin de l'Adour, in-h" avec carte et coupes, 1854.

22.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Voyez Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 29; 1850.
<sup>2</sup> M. Delhos, Thèse de géologie: Essai

L'étage moyen, très-développé aussi dans les deux bandes, est celui des calcaires et des marnes à Norpula spirulma avec de nombreuses hummulites. Composé de calcaires plus on moins sableux et marneux, il présente des associations partientières de fossiles; il se voit surtout dans les falaises de Biaritz et ac continue à l'intérieur vers fest jusqu'à Brassempony. Le troisième étage se divise en deux assises: l'une inférieure, qui est le calcaire à Eupatagus ornatus, s'observe an-dessous de Biaritz et ne se montre peut-être ailleurs que près de Louer; l'autre, formée par les grès et sables à Operentines, qui n'existent qu'à Biaritz et à Bayonne, pourrait constituer un tâtage distinct. Les limites suppéricielles de chaeme de ces divisions s'avancent d'autant plus vers l'est qu'elles sont plus aucieunes, ce qui ferait supposer que la mer où elles se sont déposées a successivement reculé du S. E. a. n. N. O.

Koechlim-Schlumberger<sup>1,1</sup>, ayant parcouru les falaises de Biaritz du nord au sud, a demércè les fossiles qu'il y avait recueillis, en faisant de longues dissertations sur plusieurs d'entre eux, mais sans en signaler de nouveaux, sauf un moule d'Unio qui nous semble plus que donteux. Il n'a proposé d'ailleurs aucune classification des divers termes de la série, et ne connaissait sans doute pas celle de M. Delbos.

M. Edm. Pellat<sup>2</sup>, comme on l'a déjà vu, a procédé avec plus de méthode; il a placé les fossiles daus chaque division, et le tableau qu'il donne de cette répartition pour les falaises de Biaritz peut être utile à consulter. On y remarque surtout que les marnes à Turbinônia calero out pu être mises au niveau du gisement encore problématique de Bos-d'Arros, près de Pau, par la découverte de beaucoup de gastéropodes de cette dermière loralité, dont l'horizon paléontologique se trouve ainsi déterminé.

Malgré ces divers travaux, M. Jacquot, venu le dernier, a pu y ajouter encore des faits intéressants dans sa Description géologique

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bull. Soc. géolog. 2\* série. vol. XII.
<sup>19</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2\* série.
p. 1235; 1855.
vol. XX, p. 674; 1863.

des falaises de Biaritz, de Bidart, etc. [1] Il adopte aussi la division en trois termes principaux. Le plus inférieur, de beaucoup le plus puissant, se développe an sud, depuis Handia jusqu'an rocher du Goulet et à la falaise du l'ort-des-Basques; le deuxième, caractérisé par l'Enpatagus ornatus, constitue les deux côtés du Port-Vieux et porte Biaritz; le premier ou supérieur s'étend du phare à la Chambred'Amour, et comprend les calcaires sableux grisatres à Operculines. Malgré son intérêt, puisqu'elle sert de terme de comparaison pour toute la région des Pyrénées occidentales, cette conpe manque encore de deux données essentielles : 1° d'être recouverte au nord par les dépôts qui ont dù succéder aux couches à Operculines; nº de montrer au sud la superposition directe de la série tertiaire à la craie, leur contact étant masqué par des danes de sable, et de plus une faille avant interverti la position des premières couches crétacées qui affleurent au delà. La stratification est, en outre, dérangée sur plusieurs points: ce qui ne permet pas une évaluation très-exacte de la puissance totale des assises nummulitiques, estimée par l'auteur de 1000 à 1100 mètres, au lieu de 2000, que lui assignait M. Thorent.

On conçoit qu'il serait impossible de nous prouonere, entre les auteurs que nous venons de citer, quant à la meilleure distribution des fossiles dans les diverses couches. Chacun d'eux y a indiqué naturellement les espèces qu'il avait rencontrées, et ces listes partielles n'ont vieu de comparable à ce que nous avons vu faire dans des conditions plus normales. Si nous rappelons de préférence celles de M. Jacquot, éest que sa coupe nous a paru stratigraphiquement la plus compléte, et que, si ses listes l'étaient moins que les autres, elles auraient toujours l'avantage d'une plus grande précision quant à la répartition des espèces fossiles et à leur utilité théorique et pratique <sup>80</sup>.

<sup>(1)</sup> Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, vol. XXV, 1864.

<sup>\*)</sup> Pour abréger, nous supprimerons les

noms d'auteurs après chaque espèce, et renverrons au mémoire de M. Jacquot et aux paléontologistes précédemment cités.

Les calcaires sableux de Handia, partie la plus inférieure de la série, renferment:

Valsella lingulaformis, V. Jaketa, Ostrva lungicuda, Spondylus ashspinosus, Peters subriporitus, P. bisriteusis, Picatala Koniucki, Sepula dilatata, S. apitale, Diatopora, Lobali, Horarae Edmendel, Oculian Teorgas, Heteropora ruguas, Cidaria pseudoserrata, Schicaster Leymeriei, Porocidaris servata, Echianuthus sopitusus, E. bearitensis, Bourgentieisus Thoresti, Gustandia Thiolai, Nummuhles bisriteusis, Ordinedia sella, O. radinas, O. admenda, O. Fertici.

Dans le prolongement de ces calcaires, M. Jacquot a observé, le long de la plage, au débouché de la vallée de Mouligna, un gisement de fossiles important en ce qu'il marquerait ici le niveau des crustacés, si fréquents dans la bande nord de Trabay, de Samt-Sever, etc. Les Cycloxanihus Dufouri, Delboni (Namhopsis) et le Cancer quadrilobatus (Harpaetocarcinus) sont accompagnés d'autres brachyures de grandes dimensions et mieux conservés qu'au nord; c'est aussi l'horizon bien caractérisé des marnes à Térrèratules de M. Delbos.

La série normale des couches qui viennent ensuite, observée particulièrement au rocher du Goulet, montre encore la contimation de la mème faune, mais avec des échinides plus nombreux, car la liste suivante fait voir que, sur 57 espèces en tout, il y en a 29 appartenant à cet ordre de radiaires, tandis qu'il n'y a pas un seul gastéropode.

Ostrea rardianella, O. Archied' V. Valedle Joleata, Syondylus anhipineus, Plicatula Kamicki, Peter tripartius, P. Simitrasia, P. Theresti, Pinna transmera, Terebental temistriata, Serpula sprinten, S. dilatta, Eschare shipriferais, E. labitiosa, E. sudcharece, Betropen Favettria, Idamene Petri, Distroppen Labitiosa, E. sudcharece, Betropen Favettria, Idamene Petri, Distroppen Labi-Patholpera momillata, Herropen rugues, Epategra Demonlini, Prinspotague Camment, Marcopenusta Pollati, N. pulmintus, Schicater ambalarena, S. Leyanriei, Periastre verticulis, P. Hebrit, P. bioritensis, Prenaster Julieri, Hemister, Pollati, Andlyggus Arnoldi, Echinolomya subvinsili, E. bioritensis, E. elipidisi, Pganyluskar gripamenta, P. Deuer, Edinambur Pollati, Simondo

<sup>(</sup>i) Ces désignations ont dû être substituées ici, de même que plus loin, à celles plus exactes aujourd'hui.

sulata, Echinocyamus bientireusis, Salenia Pellati, Gideria paradaserrata, C. subaris, Calopherurus Agastii, Echinopsia serenate, Cyphoanna cribrum, C. Pellati, Microgaia bientireusis, Panmacchinus bientireusis, Buergueticrimus Thoreati, Guettardia Thiolati, Nummulitre bientireusis, N. complanata, N. veriolaria, Orbitoides Periti, O. nubadia, O. sella.

Les marnes bleues de la côte des Basques ont présenté à M. Jacquot quatre niveaux fossilifères qui n'avaient pas été distingués avant lui et que nous devous signaler aussi. Le premier, caractérisé surtout par une extrême abondance d'Orbitoides Fortisi, renferme en outre : Dinya Deshayesiana, Terebratula tennistriata, Serpula alata, S, spirulaa, Lunulithes glandulosa, Scyphia Samueli, Heteropora rugosa; de nombreux débris d'échimides, Cycloseris audianeusis, C. lenticularis, Orbitoides papyracea, O. submedia. Le deuxième niveau est caractérisé par une grande quantité de Peutacrimites didactylus associés avec les espèces précédentes. Le troisième a offert surtout beaucoup de bryozoaires, 10 ou 12 des espèces déjà citées, des Orbitoides, puis le Trochocyathus subundosus, l'Ostrea subhippopodium et toujours une absence complète de gastéropodes et d'acéphales dinivaires, circonstances qui, jointes à l'abondance des échinides, des bryozoaires, des rhizopodes et des crustacés, donnent à toute la série, depuis sa base jusqu'ici, un caractère particulier.

Mais avec le quatrième niveau ou la dernière assise, qui couronne l'étage inférieur, suivant la classification de M. Jacquot, et qui vient affleurer au piedde la falaise, nou loin de l'établissement des bains de la côte des Basques, apparaît une faune essentiellement différente de tout ce qui l'avait précédée et annonçant des modifications profondes dans les conditions d'habitat. Lei plus de crustacés, plus de bryozoaires; les échinides sont rares ou peu variés; mais il y a des polypiers turbinoliens, des acéphales dimyaires et monomyaires, et a 2 gastéropodes dont 13 de Bos-d'Arros. Sur les 38 espèces en tout qui ont été déterminées, 22 appartiennent à ce dernier gisement, dont elles établissent ainsi définitivement le invieau dans la série générale du pays. Nons pensons que ces faits doivent l'emporter sur la présence de la Terebratula temistriata et de la Serpula spiruleu pour déplacer la limite de l'étage, et nous regarderions ce niveau renarquable, plutôt comme le commencement d'un nouvel ordre de choses que comme la fin de l'ancien. Quoi qu'il en soit, nous reproduirons la liste suivante de ses espèces, en indiquant par un astérisque celles des environs de Pau.

Asciliaria conalifora, A. spissa\*, Nibra scalaria, Triton mohibrium\*, Fusus maximus\*, F. bulliformis, Cerdinian subfiquile\*, Turritella consides 7, T. Duesli\*, T. unimqularia\*, T. carinifora, Solarium marginatum, S. Pomoli\*, Natica glaucinoide\*, N. nigaretina, Melania constellata, Pentalim tensitriatum\*, Syondylu palavai; Phentulla Beamouthus tensitriatum\*, Syondylu palavai; Phentulla Beamouthus, Dimya Drehaysima\*, Chana granulusa, Trigonocolis striata\*, Corbula Archioa\*, Terebratula tensitriata\*, Serpia spirulora\*, S. inceripat («Agranulusa)\*, N. numigita Eucasana\*, N. levejata\*, N. pirvi\*, Orbitodes Pertini\*, O. radina\*, O. sella\*, Balasapalyllia geniculata, Trechecyathus pyrenaicus (Turbinolia calear), Flabellum Delirenoi.

Cette liste montre, en outre, que 10 des espèces connues hors du bassin de l'Adour appartiennent au calcaire grossier moyen et inférieur du bassin de la Seine, dont cette assise représenterait peut-être l'horizon, malgré tout ce que le reste de la faune offre de différent. Ce qui suit n'aurait d'ailleurs rien d'inconciliable avec cette supposition.

Le deuxième étage, celui des grès à Euponagus ornatus, qui forme les falaises au-dessous de Biaritz, du Port-Vieux, de la Roche-Percée, de l'Atlalay, du port des Pècheurs et de la villa Eugénie, ne contient plus les dernières espèces caractéristiques des marnes sous-jacentes; de nouvelles formes y accompagnent l'Eupataguss, le fossile le plus anciennement connu de cette côte; ce sont : la Scutella subtetragona, la Nummulties intermedia, les Cadrais primates et atriadagramos, l'Echinolamps Delbosi, et une grande Hultre, rapportée à IO, gigantea, mais qui n'est peut-être encore que IO, rarilamella. De nombreuses empreintes de plantes sont signalées dans les grès.

L'étage supérieur ou des grès et calcaires à Operculines, qui s'étend

du phare à la Chambre-d'Amour, où il est recouvert par les sables modernes, se sépare aussi du précédent et renferme heaucoup d'acchplales, d'échindes et surtout me prodigeuse quantité d'Opereulma ammonsa, avec la Tornatella alligata, les Ostrea raritanella et Archieci, les Perten Thorenti, Grucesi, Michelotti, la Captheroa Veraeuili, la Pholadomya Puschi, le Teredo Tournali, l'Hemipatagua Pelati, les Schizaster vicinalis et rimonus, l'Echinolaupaa subsimilis et la Nummalites intermedits.

Si nous avons insisté sur les détails de cette coupe plus que nous ne le faisons ordinairement, c'est parce qu'elle doit, à l'avenir, servir de terme de comparaison pour la formation tertiaire inférieure des Pyrénées, et que, jusqu'à présent, la répartition des divers éléments de sa faune n'avait pas encore été appuyée sur des données stratigraphiques suffisantes.

Nous pouvons dès ce moment faire une première application de ces résultats. On vient de voir en effet que, par des considérations exclusivement paléontologiques, la place du gisement de Bosd'Arros dans la série, restée jusque-là incertaine, se trouvait déterminée; or si, de ce dernier point, on s'avance encore plus à l'est, vers Pontac, Ossun, Montgaillard, et enfin Orignac, sur la rive droite de l'Adour, non loin de Baguères-de-Bigorre, on reconnaîtra le véritable horizon des couches nummulitiques qui s'approchent le plus de l'ancienne séparation des bassins ou golfes océanique et méditerranéen. Les espèces fossiles de ces localités recueillies par M. Lartet et que nous avons déterminées (1) ne sont point celles qui caractérisent la région nummulitique orientale, mais au contraire celles de la région occidentale, en particulier de Bos-d'Arros, et par conséqueut celles du quatrième niveau ou assise supérieure de l'étage à Serpula spirulara de la côte de Biaritz, située à plus de 40 lieues à l'ouest de ces points.

En nous reportant actuellement dans le département des Laudes, au sud de Dax, pour y étudier la formation tertiaire moyenne,

1) Butt. Soc. g/olog. 2\* série, vol. XVI, p. 813; 1859.

Fernation movemer.

qui semble avoir succédé, sans ancune interruption, à la précédente. nous trouverons sa base constituée par les faluns bleus et les calcaires à Natica crassatina, La roche principale est une marne bleue, argileuse, très-coquillière sur la rive gauche du Luy (Gaas, Tartas, le Larrat), avec Natica crassatina, N. Delbosi, Trochus labarum, T. Boscianus , Turbo Parkinsoni , Cerithium gibberosum , C. lemniscatum (1). Dans cet étage les calcaires sont de simples modifications pétrographiques des faluns. A Lebarritz, le calcaire, très-tendre, est rempli de bryozoaires, de polypiers et de coquilles bien conservées. Dans les carrières de Garans, les calcaires renferment, à l'état de moules, les mêmes espèces qu'au Larrat, et ils avaient été pris pour les représentants du calcaire grossier comme à Lesperron, près de Dax; mais M. Delbos a montré que les fossiles n'autorisaient pas ce rapprochement. La présence des Nummulites intermedia et garansensis avec les grosses Natices, le Strombus latissimus et les antres coquilles de cet horizon (Cardium discrepans, Delphinula scobina, D. marginata, Turritella strangulata, Cerithium Charpentieri, Cypræa splendens, etc.) était un fait nouveau que les observations ultérieures out confirmé 3.

Eu réalité, cet étage représente le caleaire à Astéries du bassin de la Garonne, où se truuvent les mêmes fossiles, l'Astéries levis, l'Ethinozyamus piriformis, etc.; mais les recherches ultérieures de M. Tournouter s'ont fait ressoriir des relations paléoxologiques restes jusque-là imaperçues. Ces relations sont établies par la présence de formes identiques ou presque identiques avec des espèces tertuires inférieures (Crassatella tenuida, Lucina gigantea, Melani costellata, Natica patula, N. sigaretina, Delphinula suleta, 1, Dumerjonat,

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Voyez Delbos, Bull. Soc. géolog. 2º série, vol. V, p. 419; 1848.

D'autres espèces caractéristiques de cet étage sont: Natica augustata, Deshayesia neritoides, Cerithium Konincki, C. terebéllum, C. trochleare, Fasciolaria polygonata, F. subcarinata, Turbinella pu-

gillaris, Cassis mamillaris, Triton Hisingeri, Strombus auricularius, S. Jasciolarioides, Cardium telluris, Cardila Bazini, Ostrea longirostris (cette dernière espèce manque à Gaus).

<sup>&</sup>quot; Bull. Soc. géolog. 2\* série, vol. XIX , p. 1074; 1862,

Trockas monitifer, Ceribitian angulatuma, Pleurotuna filoso) et d'autres, peut-ètre identiques aussi, auxquelles on aurait ajouté la préposition aub, dans l'idée précoque qu'elles ne pouvaient pas être les mêmes que celles de la formation inférieure. Outre les Nummulities précédentes, les N. Rosaudi, Lucanana et planulata, var., y autreit été rencontrées également. Or cet étage reposant directement sur les couches du groupe nummulitique proprenent dit, saus l'interposition de dépôts lacustres comme dans un grand nombre de cas, la continuation des formes marines semble être ici un fait tout naturel.

M. Tournonër a donné beaucoup de détails qui tendent à prouver le mélange des faunes, en montrant que, dans les mêmes couches, on observe les types inférieurs associés non-seulement à ceux qui caractériseut le mieux les faluns bleus et le calcaire à Astéries. mais même aux espèces plus rares qui relient cette faune à celle des falous moins anciens. Plus récemment encore, l'étude de la distribution des Nummulites dans cette série lui a fait conclure que, si la faune de l'étage à Natica crassatina du département de la Gironde se lie à celle des faluns bleus de Dax, elle se rattache également, dans le bassin de l'Adour, à l'ensemble de la faune nummulitique inférieure, et particulièrement sans doute à celle des dernières falaises de Biaritz (1). Au nord et au-dessus de Pevrehorade, les calcaires et les marnes à Serpula spirulæa sont surmontés de marnes fossilifères qu'on pourrait croire représenter les assises supérieures de Biaritz, car on y trouve une grande quantité d'Orbitoides Fortisi et sella et de Nummulites Rouaulti, mais associées à 80 espèces de mollusques, pour la plupart de types tertiaires moyens.

Ces faits ont suggéré à M. Tournouër l'idée de modifier le classement des couches nummulitiques supérieures, en réunissant cet étage des faiuns bleus aux grès et calcaires à Operculines de la côte

Bull. Soc. géolog. 2° série, vol. XX, p. 665; 1863.

pour constituer sou groupe numanthique supérieur. Mais la question, ainsi posée, aurait d'autres conséquences peu admissibles, lorsqu'on sortirait du bassin de l'Adour, pour classer les dépôts contemporains des bassins de la Garonne, de la Seine, etc., et peut-être les études dont à occupe M. Matheron la résondront-elles d'une autre manière. Quant aux objections de M. Pellal l'a, appleant un examen comparatif plus approfondi des fossiles, elles ne détruisent pas au fond des rapports palécoologiques généraux qui ne sont pas exclusivement propres à cette régions.

En effet, si l'on compare la faune des sables du Limbourg avec celle des couches sous-jacentes, soit en Belgique, soit en Angleterre, ou dans le nord de la France, si l'on compare de même celle du bassin supérieur de la Bormida avec la faune nummultitique des Alpes-Maritimes, on y trouvera des associations plus ou moins semblables à celles du bassin de l'Adour, par cette raison que la succession des dépôts marius n'y a pas été interrompue par l'envahissement momentané des caux douces, comme dans le bassin de la Seine et dans celui de la Garonne, et que les caractères organiques se sont modifiés graduellement, suivant les lois propres à la succession des êtres dans le temps, sans hiatus bien sensible, parce qu'il n'y a pas eu de cause physique extérieure pour le produire.

Faltine jaunes

Les faluus jaunes, ainsi que les désignait Grateloup, s'observent à soint-Paul, prèr Day, à Saint-Avit, au nord de Mont-de-Marsan, et à Saint-Sever. Cet étage, placé ris ous les sahles des Laudes (Mandillot, Abesse, Moulin-de-Cabannes, Castelerabe, etc.) est extrèmement riche en fossiles et a fourni la plus grande partie des matériaux que Grateloup a décrits dans ses nombreuses publications <sup>9</sup>. Pour en donner une idée, nous rappellerons que, dans son Tableau statistique des coquilles fossiles du bassin de l'Adour, où les espèces des diverses coucleis tertiaires étant confondues, les dédurespèces des diverses coucleis tertiaires étant confondues, les dédur-

<sup>(</sup>i) Bulletin de la Société géologique de France, a\* série, vol. XX, page 670; 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Voyez, pour ces documents, Hist. des progrès de la géolog, vol. II, p. 704-710.

tions de l'auteur n'auraient pas aujourd'hui une grande importance, il mentionne 706 espèces, réparties dans 81 genres, et dont 260 auraient leurs analogues vivantes. Sur ce nombre, 9 sont terrestres, 14 fluviatiles, 44 de l'Océan d'Europe, 26 des côtes de Gascogne, 102 de la Méditerranée et de l'Adriatique, 162 des mers équatoriales. Des 446 connues seulement à l'état fossile, 330 se retrouvent dans le bassin de la Garonne, 246 dans les marnes sub-apennines et en Sicile, 132 aux environs de Paris, 136 dans les faluns de la vallée de la Loire, et 286 seraient propres aux environs de Dax. Si Grateloup eût pu terminer son grand ouvrage sur la Conchyliologie fossile du terrain tertiaire du bassin de l'Adour (1), dont le premier fascicule parut en 1840 et ne renferme que des gastéropodes, on aurait eu un point de départ qui manque encore pour des études comparées plus complètes,

M. Delbos (8) décrit, au nord de Saint-Avit, un calcaire lacustre recouvrant le falun, et qui serait parallèle au calcaire d'eau douce jaune de l'Armagnac. Quelques observateurs l'ont reconnu depuis au sud, jusqu'aux environs de Navarreius et en amont d'Orthez, le long du Gave, mais toujours sur une faible épaisseur. Les faluns jaunes avec les calcaires qui en font partie sont placés sur l'horizon de ceux de Bazas et de Mérignac, de Sainte-Croix-du-Mont. Leurs fossiles les plus répandus sont :

Lucina scopulorum, Arca cardiiformis, Melanopsis aquitanica, Neritina subjecta, Monodonta Araonis, Cerithium margaritaceum, C. bidentatum, C. inconstans, C. plicatum, Fusus Lainei (Pyrula), Rostellaria dentata, R. decussata, Strombus Bonelli, Cypræa subleporina, C. subannularia, Nautilus Aturi (nous laissons provisoirement sous ce dernier nom cette coquille remarquable, qui a été placée dans 6 genres [Aganide, Nautilus, Clymenia, Ammonites, Aturia, Megasiphonia] et a reçu 7 noms spécifiques; nous ne pouvons toutefois la regarder, avec les paléontologistes auglais, comme identique avec le Nautilus zigzag, Sow. ou l'Aturia zigzag, Bronn (1), caractéristique de la formation inférieure). Les polypiers y

<sup>(1)</sup> Vol. 1, in-4°, 46 planches, Bordeaux, 1840.

cription géologique du bassin de l'Adour, p. 55; 1854. (1) Thèse de géologie: Essai d'une des-(5) Voy. Fred, Edwards . A monography

sont (également nombreuv et hieu conservés : Dendrophyllia, Septantrea, Astron (rericuleux, Ellisiana, Guetterdi), Prisonatirea irregularia, Lorgolphilla Battevit, Madrepron lacendula, Erplannia e guidipiemia, Psellippor arritulla (0, Parmi les thioppoles on y citic : Fronkelaria, i Marginulina, A Nonionina (in N. commis es trouve dans d'autres parties de la France, en Autriche et en Inlie), 9 Operculina ; Bulimiana, 2 Globulina, 2 Polymorphiana, 8 Spiroleculina, 3 Triloculina (0, Les radiaires schinides paraissent) y être très-arres, car nous n'y voyons citées que quelques radioles de Cidaria pandenia;

Faluns de Saubrigues, de Saint-Jessde-Marsacq, etc. « Les marnes coquilières de Saubrigues, la mollasse assifère et les faluns à Cardita Jouanneir sont, dit M. Delhos », trois sortes de dépôts qui ne se trouvent nulle part réunis sur un même point, et sont au contraire fort éloignés géographiquement les uns des autres. « Examinons donc leurs faunes séparément.

Les faluus de Saubrigues et de Saint-Jean-de-Marsacq, au sudouest de Dax, sont, comme le crag du Suffolk et les faluus du bassin de la Loire, exploités pour l'amendement des terres, et écet ainsi que les dépouilles des générations éteintes depuis des milliers de siècles aident encore au développement de la végétation qui aliment les générations actuelles. Ces marnes bleuâtres avec des bancs solides calcarifères subordonnés, isolées au milieu des Landes, sans relations stratigraphiques connues, offrent des fossiles différents de ceux des autres gisements. Ce sont particulièrement:

Corbida medesu, Jacina spinifera, Nurala morgaristaesu, Loda morginata, Area dilawii, Pima nobilis, Petera pleurometea, Ostrea crassirina, Dentalium gadus, Natice tigrina, N. sublabellata, Ringiculu buccines, Solarium purulayrepeteisum, Pleurotuma pumus, P. cataphracta, P. vulgusinima, P. terebra, P. obelisus, P. seminarginata, P. dimidiata, P. obenga, P. muille, Yusus coronatus, Mures, privata, Baccimus mbehramirum, B. badurus, Nasaa asperula, Castsi incrassata, C. arisatla, Terebra plicaria, Columbella columbelloida, Mira serobiculata, Ancilleria glandifornii, Comus subocutaquita, C. Putchi, Naulia Heninghami.

of the eocene mollusca, part. 1: Cephalopoda, 1849. (Palarontogr. Society.) — J. Morris, A catalogue of brit. foss. 2' éd. p. 306; 1854.

(1) Voyez Milne-Edwards et J. Haime.

Hist, naturelle des coralliaires, vol. I-III, 1857-1860.

Alcide d'Orbigny, Prodrome de paléantologie, vol. III, p. 152-163.

Thèse de géologie, etc. p. 59.

Wollasse maillere.

La mollasse ossifère, particulièrement développée dans la vallée du Luy, au sud-est de Day, à Sort, etc. a été désignée ainsi à cause des nombreux ossements de mammifères marins et de poissons qu'on y trouve. Ce sont : le Champsodelphis macrogenius, Gery., que nous avons déjà cité dans les faluns de Léognan, en en rappelant la synonymie depuis Lacépède et Cuvier, et le C. Borda. L'une des dernières communications de Valenciennes à l'Académie des sciences eut pour objet la description d'un troisième Dauphin, auquel il donna le nom de D. lophogenius (1) et dont la mâchoire inférieure avait été trouvée près de Montfort. Elle portait 19 dents, dont 7 brisées; les 12 restantes sont coniques, pointues, un peu recourbées en dedans et ayant à la base un petit tubercule. La symphyse soudée, ossifiée, est relevée, dans toute sa longueur, par une crète osseuse très-prononcée, séparant une goultière peu profonde qui s'étend de chaque côté le long de la base. Cette espèce paraît être très-voisine du D. frontatus vivant. Des restes de poissons, tels que des dents de Carcharodon megalodon et d'autres genres, des dents de Crocodiles et des os d'oiseaux, y sont également signalés. Parmi

Enfin les faluns à Cardita Jouannett sont plus développés que les deux autres dépôts placés sur le même horizon. Ils se montrent dans une direction différente au nord-est de Daz, dans la vallée de la Midouze, à Mont-de-Marsan, à Tartas, et à la partie supérieure de la colline de Saint-Sever. On y rapporte aussi la roche impréguée eq djume de Bastemes, celle de Gaujac et les sables coquilliers de Sallespisse, on M. Delbos a constaté la présence de fossiles

les caquilles se trouvent le Peten scabrellus, une grande espèce non décrite, le Trochus patulus, la Panopea Menardi et la Cardita Jouaneti. Les échinides de grande taille sont les Chyvaster altus, portentons, marginatus; l'Échinolampas hemisphericus, le Conoclypeus semiglobous. Deux bryoxoaires voisim des Launtlithes, la Capularia Curieri et le Trochopora comica, y sont également mentionnes.

> h Cardite Jouannels,

<sup>1)</sup> Comptes rendus de l'Académie, vol. LIV, p. 788; 1862.

caractéristiques. Cenx-ci sont : Mactra triangula , Arcopagia corbis, Venus subplicata, V. umbonaria , Cardita Jouanneti , Pectunculus polyodontus , Pecten Bendanti , Conus Berghausi .

Ces dépòts coquilliers du bassin de l'Adour, comme ceux de Salles dans les Landes de Bordeaux, ont été rapportés par quelques personnes, entre autres, par M. Delbos, à la formation tertiaire supérieure, à cause de la présence d'un certain nombre d'espèces fossiles des collines sub-apennines; mais, si fon remarque que les sables des Landes, dépourvus partout de débris organiques, les recouvrent transgressivement, on ne verra aucun motif pour comprendre les uns et les autres dans la même formation. Ces derniers ne pourraient d'ailleurs être comparés aux sables jaunes de l'Italie, toujours trèsfossilières, intimement liés aux marnes bleues sons-jacentes dont ils renferment les coquilles en grande partie, et qu'ils accompagnent constamment.

# BASSIN SUPÉRIEUR DE LA GARONNE.

Considérations générales

En recherchant les populations d'animaux qui ont successivement habité le rivage nord-est de l'ancien golfe dont nous nous occupons, on a vu les dépôts marins alterner plusieurs fois avec les dépôts lacustres et ces derniers occuper seuls le pays en remontant an sud-est le grand bassin de la Garonne. Le rivage opposé ou méridional, au contraire, ne nous a pas offert de couches lacustres bien suivies sur une grande étendue, tandis que les sédiments, surtout pendant la période tertiaire moyenne, y ont enseveli des dépouilles d'animaux marins non moins nombreux qu'au nord. Lorsqu'on s'avance vers l'est, les traces du séjour des eaux marines disparaissent, et l'on ne trouve plus dans le bassin supérieur de la Garonne, compris entre Cahors, Castres, Pamiers et Tarbes, qu'un grand développement de marnes sableuses, d'argiles et de calcaires déposés dans les eaux douces. Ces couches avaient été rapportées par Dufrénov à la formation tertiaire movenne, par suite de considérations stratigraphiques générales, et les recherches paléontologiques si fructueuses exécutées depuis sur beaucoup de points ont confirmé ces premiers aperçus.

Malgré les travaux dont ces couches ont été l'objet, il semble difficile dy établir, dans le sens de la hauteur, des divisions réel-lement importantes. Il y a certainement, dans la partie orientale du bassin, de la vallée du Tarn à Alby, Castres, Castelmaudary et Pamiers, des dépôts tertiaires inférieurs : ce sont ceux qui, torsqu'on s'approche ensuite du pied des Pyrénées, ont participé aux relèvements des assises nummultitiques; mais nous ne nous occuperons pass ici de leurs fauues et ne traiterons que de celles de la formation moyenne. Nous alisserons, pour la section suivante, l'examen des calcaires et des mollasses d'eau douce qui, des pentes méridionales de la montagne Noire, passent dans le bassin de l'Aude et font alors partié du versant méditerranéen.

La composition des diverses assises de ce système, comme le rélef de la région qu'elles constituent, est fort simple. Ce sont, vers la base des Pyrénées, des argites calcarifères micacées, des sables et des grès, aussi micacés, formant des roches peu dures, facilement désagrégées, no stratification régulière et toujours horizontales. Plus au nord, vers le confluent du Tarn et de la Garonne, ces roches deviennent plus calcaires et passent à de véritables calcaires compactes, alternant à plusieurs niveaux dans la hauteur des collines et constituant des plateaux bordés par des sepèces de corniches en saille. La pente générale est dus ud au nord, et les points les plus élevés qu'atteignent ces dépôts sont naturellement le long du pied de la chaîne.

Des restes d'animaux vertébrés out été trouvés sur heaucoup de points et dans diverses couches, depuis des altitudes de 20 mêtres jusqu'à Aoo. Pour les invertébrés ou les coquilles de mollusques, ce sont les argiles et les marues qui renferment particulièrement des espèces terrestres; les sables et les grès calcaréo-argileux ou mollasses offrent des espèces fluviatiles; enfin les calcaires, des espèces lacustres; de sorte qu'il y a une certaine relation entre les

Paléontologie.

.3

caractères minéralogiques des roches et ceux des mollusques dont elles contiennent les dépouilles.

On ne connaît point, dans cet espace, de représentants d'une faune tertiaire supérieure, plus ou moins analogue à ce que nous avons vu dans la Limagne et dans le Velay, et tout au plus pour-rons-nous tracer, dans cettle faune tertiaire moyeune, deux horizons paléozoologiques comparables à ce que uous a présenté l'Orléanais las sables des plateaux et les calcaires lacustres sous-jacents.

Pour éviter la confusion dans l'expoés des richesses paléontologiques de ces dépôts, nous en parlagerons l'étude, en prenant pour guides deux naturalistes qui ont eux-mèmes limité le champ de leurs principales recherches, chacun à une région géographique particulière, sans pour cela rester étranger au domaine de son voisin. Après les travaux que nous avons déjà rappelés <sup>50</sup>. M. Ed. Lartet publia, en 1851, une Notice sur la colline de Sansan, suivie d'une récapitulation des dicerses espèces d'animaux verièces fossiles troucés, soit sur ce point, soit dans d'autres localités du même dege, au pied de Pyrénées. Ce travail important était accompagné d'une liste de coquilles fossiles terrestres et d'eau douce du département du Gers. Mais, comme cette partie de la science n'est pas restée stationnaire, Tautuer a bien voulu, par des aunotations particulières, nous indiquer, pour chaque espèce, les changements qu'il avait apportés lui-même à son mémoire.

De son côté, M. J. B. Noulet a domné, en 1861, le tableau de la répartition straitgraphique de fossiles tertaires moyens du Sud-Ouest, d'après leurs gisements dans les bassins de la Garonne et de l'Ariège, c'est-à-dire en suivant une bande ou zone étroite, mais fort longue, qui, commençant au piet des roches soulevées des Pyrénées, suit le cours de l'Ariège, celui de la Garonne jusqu'à la vallée de la Save, à l'ouest, s'étend au nord à travers les départements de la Haute-Garonne, de Tarnet-Garonne, pour

Hist. des progrès de la géol. vol. II, p. 710-714; 1819.

arriver, entre Touneius et Marmaude, dans le voisinage des dépôts marins que nous commissons. Ainsi ces deux publications se complètent l'une l'autre; mais toutes deux finisient désirer alors, comme aujourd'hui encore, des descriptions plus étendues et surtont de nombreux dessins représentant des objets trop brièvement indiqués dans leurs carectères pour qu'on en ait une commissance suffisante. Nous examinerons d'abord ces mémoires séparément, et, en terminant, nous combinerous leurs résultats de manière à présenter l'ensemble de la faune de la réviou tout entière.

M. Noulet <sup>10</sup> a énuméré les éléments zoologiques de son travail suivant l'altitude à laquelle chaque espèce a été observée, depuis zo mètres jusqu'à Aoc; mais nous ne voyons pas l'avantage de ce procédé, rien ne prouvant que les animaux aient vécu précisément au niveau où nous les trouvous enfouis. Il adopte d'ailleurs la même marche pour les coquilles fluviatités et terrestres. Quant à nous, nous suivrous, comme précédemment, celle qui nous semble la plus propre à faire saisir les caractères de ces faunes.

Vallées de l'Ariége et

et de la Garonne.

Mamantires.

Quantunes. — 1: Droppibleur Fontoni, Lart. Deux moitiés de mâchoire inférieure ont été trouvées par M. Fontan près de Saint-Gaudens, en 1856. Ce siuge, de grande taille, vivail avec le Rhinocéros, le Macvolderius naumainuse, le Direcerus elegans, dont les débris ont été rencontrés dans le même gienneul?

Roxgei Rs. — 3: Castor subpyrenaicus, Lart. (3) (Steneoßber Nouleti, Pom., 1854); Steneoßber viciacensis, Gerv.; Lagomys sansaniensis, Lart. (4)

ÉDENYÉS. — 1: Macrotherium sansaniense, Lart. [9], Pangolin gigantesque, Cuv. (M. giganteum, Gerv.).

Carvassiers. — 3: Viverra simorrensis, Lart., espèce plus grande que la V. sansaniensis; Hyanodon brachyrhynchus, F. Duj. (6) trouvé à Rabastens pai

De la répartition stratigraphique des corps organisés fossiles du terrain tertiaire moyen du sud-ouest de la France. (Mém. Académie des sciences, etc. de Toulouse,

5\* série, vol. V, 1861.)

(1) Comptes rendus de l'Académie, vol.

XLIII, p. 219. avec 1 pl. 1856.

Notice, etc., p. 11.

Mid., p. 21.
Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. IV, p. 190; 1837. — Notice, etc., p. 22.

" Comptes rendus de l'Académie, vol. X., p. 124; 1840.

#3

F. Dujardin et non signalé par M. Noulet; Amphicyon leptorhynchus, Pom.

- Paonosciates. 5 : Mastalon anguntilons. Cave, M. topicoides, id., M. pyrsnicus, Lart., Dinutherium gignateum, Karp. Un laussin complet de Dinutherium, déconvert en 1864 à Estenacrabe (Haute-Garonne), et décrit par M. Sauna Solaro <sup>10</sup>, mesure »", to et densit avoir «"18 de de la symphyse du publi su bord postérieur le plus élevé de l'ado de la symphyse du publi su bord postérieur le plus élevé de l'ado cui basin comun un présent de parvilles dimensions, et si la longueur du Dinutherium gignateum, évaluée d'après la tête d'Eppelsheim, devait être de "p".33, l'espèce d'où provient eet os si remarquable était semabilement plus grande encore. De os, dos dents, des défenses, des portions de michoire du même animal, se trouvent sur une multitude de jointiax avenirons et à un terb-shible prodondeur.
- Pactivienus s'faisobactilis. 6: Ilhiaceros brochyms, Lart. (Aerotherium Golffuni'i Kaup.); R. simorreasis, Lart.; R. stendactylus, Lart., la plus grande des esphees du bassin de la Garonne: R. minutus, Cuv. R., machenier du me trèn-grande esphee pout-letre différente! Listriodon splendeus, Herm. de Mey., Lart., Gerv. (Tapirotherium, Blainv.); Aschikerium aurélianeuse, Gerv. (Paleotherium id., Cuv.).
- PACHIDENUS ACCIDENCIUS. 7: Nu simorensis, Lart.; Cheromorus Dupupi, Lart. (Cherotherium, id., Palevchorus mojor, Pom.); C. nannairensis, Lart.; C. Nouleti, Lart. (Palevchorus typus, Pom.); Eluterium magrum, Pom. 111; Anthracotherium minimum, Cav. (Cheromorus id., Pictel); A. magrum, Cav.; A. indét.
  BUNINISS. — 3: Demostherium, peut-étre plusieurs espèces? Dicrocens elegans.
- Lart. (Cereus di, Lart., C. disrocerus, Grev.), l'un des fassiles les plus constants ave la Vivera simorrensis, le Dremotherium, le Lagonay, le Caisabetrium, les Chevonaeus, le Marcotherium et le Drayolikeus, des Engdes, etc., de diverses localités; Caisaberium Vauleti, Lart., placé par d'autres auteurs avec les pachylectens arctiodatyles

11. PALMIPÈDES. — 1 : Pelagornis miocænus, Lart.

Bentil-s.

Guélosiers. — De nombreux restes de Tortues terrestres (Testudo Larteti), d'Emydes et de Trionyx accompagnent presque constamment ceux des mammifères.

<sup>1)</sup> In-4° avec 3 pl. Toulouse, 1864. — <sup>(2)</sup> Gatal. méth, p. 89. — Bull. Soc. géol, 2° série, vol. IV, p. 1083.

CROCODILIENS, - Les débris de Crocodiles paraissent être plus rares.

FLUVIATILES ET TERRESTRES. - 6 genres et 19 espèces : Clausilia maxima, Helix Fontani, Larteti, orne: aneneis, aginensis, Ramondi, Bartayresi, Tournali,

> frontonensis; Cyclostoma Larteti, elegans, antiquum; Melania aquitanica, Limnea dilatata , Larteti; Unio Lacazei , Leymontianus , flabellifer , brevi-

plicatus, subtrigonus. « Ainsi, continue M. Noulet (p. 44), on peut déduire de l'in-

ventaire que nous venons de dresser des fossiles de la vallée de la Garonne et de celle de l'Ariége, que la faune des couches lacustres de la formation tertiaire moyenne dura pendant un laps de temps très-considérable, à en juger par la grande surface qu'occupent les dépôts, et surtout par la grande épaisseur qu'ils atteignent, même en ne tenant compte que de la partie accessible à nos recherches.

« Pendant sa longue durée, cette faune, loin de rester la même, se modifia continuellement sans cesser d'être une. Ce fait intéressant résulte de la liste précédente et de la distribution des espèces qui la composent. On voit qu'à mesure qu'on s'élève des couches les plus basses vers les plus hautes, certains types disparaissent pour ne plus se montrer, en même temps que d'autres types qui les accompagnaient se présentent encore au-dessus, mais pour disparaître à leur tour, tandis que certains de leurs contemporains persistent, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive aux couches les plus superficielles. En un mot, il y a apparition et disparition successives d'espèces, sans aucune de ces interruptions brusques qui auraient produit des hiatus dans la série. Ce sont des extinctions et des renouvellements partiels qui s'opèrent de manière à présenter une faune fréquemment rajeunie, si l'on veut, mais ja mais complétement interrompue; de telle sorte qu'à la fin nous n'y rencontrons plus aucun des représentants des couches profondes qui sont les plus anciennes. »

La connaissance des ossements fossiles du département du Gers Vellées du Gere. remonte déjà à un siècle et demi. Ce fut en 1715 que Réaumur, décrivant les fausses turquoises de Simorre, au sud d'Auch, re-

connut qu'elles devaient leur origine à des os et à des deuts de mammifères imprégnés de substances métalliques. Un fragment de dent fut représenté dans les Mémoires de l'Académie des sciences "i; d'autres échantillons furent décrits par Daubenton sous le titre de Deuts périgées aguat des rapports arec celles de l'Hippopotame. De semblables découvertes furent faites dans le même pays à diverses époques; mais ce n'est que depuis trente ans qu'il a acquis une véritable et juste célébrité par les recherches fécondes exécutées par M. Lartet, près du village de Sausan, situé sur la rive droite du Gers, à trois lieues au sud de la ville d'Auch.

A partir de 1835, ce savant publia successivement plusieurs notices qui firent comaître les richesses paléozoologiques de cette localité, richesses qui furent utilisées en partie par de Blainville dans son Ottéographie, par Laurillard dans ses articles du Dicionneire universet d'histoire naturelle, comme par MM. Pomel et P. cervais dans leurs différentes publications, et, en dernier lieu, par M. Alph. Milne-Edwards. Nous prendrens pour base de l'énumération de cette faune la note qu'à donnée M. Lartet en 1851, et qui comprenait tout ce qui avait été recueilli dans les fouilles exécutées par lui sur le pourtour de la colline de Sansan 3°. On conçoit un certain nombre d'espèces ont déjà été citées dans la liste précédente, puisque en réalité est le même grand bassin lacustre, que mous avons divisé uniquement pour en faciliter la description.

«Les ossements de moyennes et de grandes dimensions, dit M. Lartet <sup>5</sup>, sont indistinctement distribués dans toutes les assises

<sup>&</sup>quot; Année 1715, p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cette colline, achetée par l'État en 1847, est aujourd'hni la propriété du Muséum d'histoire naturelle, qui seul a le droit d'y faire continent les fouilles commencées par M. Lartet. Les à hectares qu'elle comprend n'ont été explorés que sur les afflieurements extérieurs des couches, et à l'On estime à 15,000 on 10,000 m².

tres cubes ce qui a été fouillé, il en reste an moins vingt fois autant à explorer lorsqu'on pourra, ce qui est bien à désirer, appliquer des fonds spéciaux à des recherches que tont annonce devoir être aussi fructuenses que celles que l'on a déjà faites.

<sup>(3)</sup> Notice sur la colline de Sansan, suicie d'une récapitulation des diverses es-

du dépòi de Sansan. On y rencontre de temps à autre les pièces osseuses d'un même squelette dans leurs relations originelles, et sans autre altération que la dépression subie par les parties peu résistantes sous le poids des couches superposées avant leur complète solidification. En général, les os des grands herbivores abondent davantage dans les couches inférieures.... L'ensemble de ces couches à fossiles constitue, soit par sa structure, soit même par sa composition minéralogique, un fait exceptionnel dans la contrée. Nulle part, en effet, dans un rayon de plusieurs lieues, on n'a encore trouvé une réunion de caractères palécozologiques empruntés à un aussi grand nombre d'espéces animales de toutes les classes, qui sans nul doute ont dù vivre dans des conditions très-diverses, mais dont les habitations respectives out néanmonins pu être très-rapprochées.

\*Les dépôts sablomeux des environs de Simorre, de Lombez, etc., que nous considérons comme étant de la même période géologique que celui de Sansau, quoique vraisemblablement plus récents, renferment, outre des ossements de Rhinocéros, de Mastodontes et d'autres grands mamnifères, des débris de Castor, de Tonyx, et quelquefois aussi des moules de Mélanies et de Mulettes plus particulièrement fluviatites, comme les Trionyx. A Sansau, ces deruiers chéloniens et les deux geures de coquilles précédioniens n'ont pas été rencontrés; mais il y a une grande quantité de batraciens amphibies, de tortnes paludiues, et surtout de Planorbes et de Limnées essentiellement des marais. "

Cela posé, nous donnerons la liste générale de cette faune, qui comprend aujourd'hui 71 espèces de mammifères, réparties dans

plees d'animaux vertébrés fossiles, etc. par M. Ed. Lartet, acce une liste des coquilles terrestres, lacustres et fluviatiles fossiles du même terrain, par MM. Noulet, Dupuy et de Boissy, broch. in-8°, Anch. 1851. — Voyez aussi Dupuy, Essai sur les mollusques terrestres vicants et fossiles du département du Gers, iu-8°, Auch. 1853. — Description de quelques espèces de coquilles terrestres fossiles de Sonsun. (Journal de conchyliologie, vol. 1. p. 300. 1 pl. 1850.) 3g genres, 18 espèces d'oiseaux appartenant à 12 genres, puis des reptiles chéloniens, sauriens, ophidiens et batraciens, au nombre de 28 à 30; quelques poissons et 40 espèces de coquilles fluviatifes et terrestres appartenant à 12 genres.

> " L'histoire des singes fossiles offre une particularité singulière. Cuvier écrivait dans les dernières années de sa vie : «Ce qui étonne, c'est que, parmi tous ces mammiferes, dont la plupart out aujonrd'hui teurs congénères dans les pays chauds, il n'y ait pas un seul quadrumane; que l'on p'ait pas recueitti un seul os, une seule dent de singe, ne fût-ce que des os ou des dents de since d'espèces perdues. Il n'y a non pins aucun homme; tous les os de notre espèce que I'on a recueillis avec ceux dont nous venons de parler s'y trouvaient accidentellement. " (Recherches our les ossements fossiles, vol. 1, p. 407, éd. de 1834.) Mais à peine Cavier est-il descendu dans la tombe que, dans l'ancien comme dans le nouvean continent, on voit les singes sortir presque en même temps de leurs sépultures tertiaires et quaternaires, comme pour venir protester contre la remarque du grand naturaliste.

> En effet, l'année même de la découverte de M. Lartet, MM. Backer et Darand signalaient un Semnopithecus fossile dans des dépôts tertiaires des collines sous-himalayennes ou Sewalik; en 1837.

MM. Falconer et Cautley trouvaient aussi dans l'Inde des restes de singes différents des précédents; eu 1837, M. Lnnd décrivait 5 espèces de singes provenant des cavernes à ossements du Brésil; en 1838 et 1839, le Vacacus cocanus (Eopithecus) est signalé dans l'argile tertinire inférieure de Kyson en Suffolk, et le Macaeus pliocœnus dans l'argile quaternaire de l'Essex; en 1839, Wagner décrit le Mesopithecus Pentelici de l'Attique, Dix ans après, les sables marins de Montpellier offrent à MM. de Christol et Gervais le Pithecus maritimus et le Sennopithecus monspessulanus. Nous venons de voir qu'en 1856 une grande espèce, le Dryopithecus Fontani, fut trouvée dans les dépôts probablement les plus anciens de la formation tertiaire movenne, et d'autres débris de quadrumanes ont encore été signalés ailleurs, dans des sédiments du même âge.

Ges déconvertes successives furent necueillies avec tout l'intérêt qu'elles méritaient; elles ne furent point contestées, et il ne vint à l'idée de personne de s'appuyer sur la phrase de Cuvier, qui n'était qu'une simple remarque sur l'état des connaissances de son temps, pour contester Cheiroptères. - 2: Vespertilio noctuloides, Lart.; V. murinoides, id.

Ivacrivanas. — 10: Erinecus assuminusis, Lart; E. dahim; id., et peut-être une troisième capece? Mygule antique, Poun. (M. assaminusis, Lart, qui le premier l'avait déterminée et dérrite, M. pyensaica, pars, Blaive); M. minute, Lart; Sovez assaminusis, Lart; S. Precusinus; d.d., S. Denogerienus, J. (a.), peuraire de la taile de la Musaraigne de l'Inde, la deuxième de la Musaraigne vilgaire, la troisième trèspette. Giberze assaminusis, id. I dagla tellur, Gerv. (T. assaminus, Lart, T. curspore, pars, Blaire), voisie de l'espèce vivantet? I. minute de rongeurs, dont une a 2 arrière-molaires inférieures au lieu de 3 (Dunghay, H. de Mey.).

Casassuss.— 16: Tarxoba sanusainus, Lart. (Mustel taxoba, Gerv.), plus petit que le Blaireau; Amphigon major, Blairu, de la taille des plus grands Ours; incivires à un seul lobe, canines avec des arbtes dentées en seix analogues à celles du Raton, molaires comme celles des Chiens, une troisième tubervulesse en hunt; Henseyas sanusainuis, Lart. (Hymartethensiopus, Gerv.), plus grand que le Loup, une molaire de moist que l'Ours à chaque machonire, Pendeegous anusainuis, id., Plus grand que le prévédent et très-voisis du Chien; Hydrosyn sanusainuis, id.; Mustel reveroides, Blaira, M. oilloides, Lard, Niescrita, id.; Puter aire reveroides, Blaira, M. oilloides, Lard, Vierra sanusainuis, id., Plus grande que la Genette commune V. ezilli, Blaira. (Galerax vierroides, Poun.), V. incerta, Lart.; V. simorrausi, id. Les capères des y derraites generas sont toutes très-rares. Péth spamoides, Lart. (F. quadridentata, pars.) Blaira, Pendelbrus quadridobrata. Gerv.), grande essève de la taille de la Panthèe avec une dent de

à ces races éteintes l'ancienneté qu'elles venaient ainsi réclamer de toutes parts. A cet égard on peut dire que les singes furent plus beureux que l'homme lui-

Nous ferons encore remarquer, avec M. Pictet, que ce que l'on sait de la distribution géographique des singes fossiles s'accorde avec celle que les singes vivants affectent aujourd'hui. Tous les singes de l'aucien continent sont, comme on sait,

des types pourrus de 3s dents, à narines neivéen, sépartes par use desion minee, tandis que tous ever d'Amérique ont 36 dents, et les narines aplaties, séparées par une deison égaisse. Or cette distribution des types surait éraité del Tapparition des quadrumanes sur la terre, car les singes fossiles, recueillis en Europe et en Asie, appariement tous à la première tribu et evex trouvés en Amérique à la seconde. plus en bas; Machairodus palmidens (Felis id., Blainv.); ces deux carnassiers, surtout le second, sont très-fréquents.

- RONGLES.— 1.2: Sciurus assunairanti, Lart., d'un tirrs plus grand que l'Écureuil commun; S. Gerenisimus, id., plus petit que le S. endgeuir; S. misuntari id., Myacras assunairantis, id., petit Loir de la taille de la Souris et très-commun; M. major, id., plus grand mais très-are; Cérendon assunairante, id.; C. moinis, id., C. missi, «I.d., moins grand que la Souris ordinaire. Ces rongeurs à molaires tuberculeures ressemblant à celles des Blast et en méemonbre, 6, les ont ependant moins compliquées quant aux tuberculeur. les trois espàces sont fréquentes. Arricchel Adois, id.; Carter subpyrantise, Latt.; G. annairantiss, id. (Siesegfier id., Gerv., S. Lartei, Pom., Myapotanus, Latt.), de la taille d'un Bat, tous deux tirs-arex; Lagounge assunairais, Latt., de la taille d'un gros Bat et ayant une molaire supérieure de moins que les Lièvres.
- Énastés. 1: Marouterium anumieure, Latt. (M. gignatum, Gerv.), de la taille de nos plus grands quadrujelets; c'est probablement le Pangoim gignatesque étable par Cavier sur une phabange onguéde. Les dents, de structure en apparance fibreuse, sont simples, sans racine et sans étui d'émail; tèle inconnue; presque tous les os des membres et les vertèbres out été trouvés.
- PADOSOLIEUXS. 4: Mastodou augustideux, Cuv. (M. simorrane, Lart., M. ansagustideux, pars, Blainty, très-commun A Simorre et dans toules les couches marno-sableuses du pays; M. tepiroider, Cuv. (M. Borsoni, Hays); M. denjori, Lart., petite espèce établie sur une seule dent; M. pprenairau, Lart., Atalilie sur quelleuse dents.
- Pacaturaux s'faiscoartitas. 6: Ilhinocens tetroducighus, Lart. (R. incisieux, Cuv., Blainv.); R. senamicasis, Lart., voisi ndu Schleiemacheri, plus petit que le précédent, trois doigts aux pieds de devant, trèscommus; R. Laurillardi, Lart., peu connu, très-rare; R. brachypus, Lart. (R. Goldfusir'i Kaup), pieds très-courts, deux fortes incisires en haut et en bas; R. nisoerensie, Lart., incisives moindres que dans le précédent, très-commun; Anchitherium aurélianeue, Gerv., trèscommus à Sunsan.
- Pachybernes arctiobactvies. 10: Calicotherium magnum, Lart. (Anicodon id., id.; Anophotherium id., id., A. grande, Blainv.), de la taille du Rhinocéros, très-commun à Sansan; Listriodon sphendem, H. de Mey.. faluns de la Touraine, mollasse de l'Isère et de la Suisse; Palacon.

cherus major, Ponz., P. gapus, id., Infuns et sables de l'Oricinanis. Chermoneus assensairos, Latt. (Chermoneus assensairos), Latt. (Seriemous assensairos), Latt. (Seriemous assensiillata et nieplex, Getr.); Sus sinsorensis. Latt.; S.P. Donti, id., Dioutherium. M. Lattel place ce grand mammifère à la suite des Appeleruses, an lieu de le rapprecher des proboccidiens; mais les nombreux restes qu'on rencontre dans tout le bassin de la Garonne et lui parsissent pass e rapporter, seve certifiade, a D. magnum d'Eppelshein; il clie avec doute la présence du D. Curieri; le D. internoffum, Blairu, Cerv., serail associé a D. magnum, aquel la plupart des auteurs rapportent le premier; ce seraient les D. medium et sexusdorium, Kanto.

RCHINATZ. — 8: Coress degense, Lart. (Dierocerus id., id.; Coreas dierocerus, Ger.), trèt-common; Hyemachias survinarensi (Cherveull de Montabuzard, Core., H. cressus, Alph. M.-Edw., et de purp), trèt-commun à Sansan; Paleomaryz Bojani, H. de Mey., grand ruminant de taille du Cheval, peu conne acocere, Micromery Flourenianus, Lart., peut-être un Moachur?; de la taille du Chervotain; des individus qui ne sont pas plus grands qu'un Lapini constituerzient peut-être unasi une seconde espèct. Mainfey dentate, Gerc., I. assansieusis, Gerc.), de la taille du Charmis des Pyrénées, commun; A. Mariniana, Lart.; Caisaderium Naufel, Lart.; Edu, riche-violium fe l'Aurocha.

RAPACES. — 3 : Halcotus piscator, Alph. M.-Edw.; Aquila minuta, id.; Stryx ignota, id.

PASSEBEAUX. - 1 : Corone Larteti, Alph. M.-Edw.

GRIMPEURS. — 2: Homalopus picoides, Alph. M.-Edw.; Necrornis palustris, id.

Gallinacis. — h: Palmoperdriz prisca, Alph. M.-Edw.; P. longipes, id.; Phasianus altus, id.; P. medius, id.

Rallibes. — 3: Ralliu major, Alph. M.-Edw.; R. dispar, id.; R. Beaumonti, id. Arbéides. — 1: Ardea perplexa, Alph. M.-Edw.

Totanides. - 1 : Numanius antiquus, Alph. M.-Edw.

Palmipèdes lamellieostres. — 3 : Anas velox, Alph. M.-Edw.; A. robustus, id.;
A. sansaniensis, id.

CRÉLONIENS. — 7: Testudo Larteti, Pict., très-grande espèce dont la carapace devait avoir 3 mètres de tour; T. Canetoliana, Lart.; T. Frinaciona, id.; Testudo pygrinea, id.; Emya sansaniensis, id.; E. Duneriliana, id.; Triouyz, indét. Brptiles.

Sairillo. — 9: Crocodile indél.; Lacerta sansaniensis, Lart., très-commun; L. Ponsortiana, id.; L. bifdentata, id.; L. Philippiana, id.; L. ambigua, id.; Anguis Laurillardi, id.; A. Bibronianus, id.; A.? acutidentatus, id.

Opurdiess. — 2: Coluber sausaniensis, Lart.; Vipera sausaniensis, id.

BATRACIENS. — 9: Bana gigantea, Lart.; R. sansaniensis, id.; R. loris, id.; R. rugosa, id.; R. pygmene, id.; Triton sansaniense, id.; T. Locationum, id.; Salamandra? sansaniensis, id.; S.J. Goussardiana, id. Restes divers de reptiles indéterminés.

Poissons. Plusieurs espèces de poissons, indéterminées et généralement rares.

Modowen Gastinopous. 3 : Linux Lutriti, Dup; Tentacella Lutriti, id.; Hélix Lutritie, Baisy (H. Assansimins), 1909.); H. overcasimins, Noul; H. Loymeriana, id.; H. Luwillardiana, id.; H. Ludvici, id.; H. Lasuniana, id.; H. Ludvici, Dup; H. contant familia, id.; Cleuslin maxima, Grat. (C. Lutrit, Dup.); Phys. Lutriti, Dup; C. materity, 1941; id.; P. Nouleliana, id.; P. irediana, id.; P. Belintilleana, id.; Verigo pygama familia, Noul; Carychino minimum familia, Dup. (C. Nouleli, Bourg.); Cyclustana Lutriti, Noul; Plancitie sumanimuis, id.; P. Dupuguma; id.; P. Lutriti, id.; P. Ludvici, id.; P. Rousimus, id.; P. Goustardiana, id.; Elmont Lutriti, id.; L. Rousimus, id.; P. Goustardiana, id.; Chamber Lutriti, id.; L. Lutrillardiana, id.; Melania oquitanica, id. (M. Eutrit ), id.; L. Lutrillardiana, id.; Melania oquitanica, id. (M. Eutrit ).

Actenales. — 9: Unio flabelliferus, Noul.; U. breviplicatus, id.; U. subtrigonus, id.; U. latiplicatus, id.; U. strictiplicatus, id.; U. Lacazi, id.; U. Laymontianus, id.; U. Larteti, id.; U. anodontoides, id.

Si maintenant nous réunissons les éléments zoologiques fournis par les deux listes précédentes, nous pourrons disposer, sous la forme d'un tableau, tout ce que nous connaissons de la faune tertiaire moyenne, terrestre et d'eau douce, qui vient de nous occuper.

RÉCAPITULATION

DE LA FAUNE TERTIAIRE MOYENNE DU BASSEN SUPÉRIEUR DE LA GARONNE.

|                        |                           | Genres. | Espèces. |  |  |  |
|------------------------|---------------------------|---------|----------|--|--|--|
| Mammifères. (          | Quadrumanes               | 2       | 2        |  |  |  |
|                        | Cheiroptères              | 1       | 2        |  |  |  |
|                        | Insectivores              | 5       | 10       |  |  |  |
|                        | Carnassiers               | 11      | 19       |  |  |  |
|                        | Rongeurs                  | 6       | 13       |  |  |  |
|                        | Édentés                   | 1       | 1        |  |  |  |
|                        | Pachydermes proboscidieus | 2       | 7        |  |  |  |
|                        | périssodactyles.          | 2       | 6        |  |  |  |
|                        | arctiodactyles            | 7       | 10       |  |  |  |
|                        | Ruminants                 | 8       | 9        |  |  |  |
|                        | Totaux                    | 45      | 79       |  |  |  |
| Oiseaux Totaux         |                           |         | 18       |  |  |  |
| Reptiles               | Chéloniens                | 3       | 7        |  |  |  |
|                        | Sauriens                  | 3       | 9        |  |  |  |
|                        | Ophidiens                 | 2       | 2        |  |  |  |
|                        | Batraciens                | 3       | 9        |  |  |  |
|                        | Reptiles indéterminés     | **      | 3        |  |  |  |
| Totaux.,               |                           |         | 29       |  |  |  |
| Poissons indéterminés. |                           |         |          |  |  |  |
| Mollusques.            | Gastéropodes              | 11      | 38       |  |  |  |
| , , , ,                | Acéphales                 | 1       | 9        |  |  |  |
| Totaux                 |                           |         | 47       |  |  |  |
| Totaux généraux        |                           |         | 173      |  |  |  |
|                        | -                         |         | _        |  |  |  |

Si l'on considère les mammifères de ce tableau, non pas relativement aux nombres absolus des espèces de chaque ordre, mais par rapport au développement, à la force et aux dimensions des animaux, on trouve que les carnassiers et les ruminants à bois sont beaucoup plus faibles que les pachydermes omnivores, herbivores, les rongeurs et les insectivores. Tel était aussi, comme on l'a vu, le caractère général de la faune tertiaire moyenne du plateau ceutral, par opposition à celui de la faune supérieure, dont on ne signale encore aucune trace dans le bassin de la General ronne. Cette absence est d'autant plus remarquable qu'on aurait pu croire une aussi grande surface plus favorable au développement d'une faune de grands mammifères que les vallées rétrécies de la Linnagne et du Velay.

Nous n'avons pas essayé de tracer plusicurs lorizons géologiques ou paléontologiques dans ce vaste espace, à cause du manque de repères stratigraphiques bien caractérisés sur une certaine étendue. On pourrait néanmoins présumer qu'il y eu a deux : l'un ayart pour type la colline de Sausan, l'autre les couches de Simorre; mais, au delà de la Garonne ou dans son voisinage immédiat, cette division serait difficile à poursuivre et serait peu d'accord avec les vues générales de M. Noulet, que nous avons reproduites.

Si, comme il est probable, le Dinatherium ou les Dinatherium appartiement aux assises élevées, le fait concorderait avec ce que nous avons vu dans le bassin de la Loire et avec ce que nous dirons plus loin. Les Ithinoceros brachipus et simorrenis, le Listriodon, le Palaencherus, le Sus simorrenis, pourraient apparteur au niveau supérieur; L'Anchihorium, l'Anthracotherium, le Rhinoceros minus, l'Amphigon major, etc., à l'inférieur, Quoi qu'il en soit, nous marquous encore de domées strafigorphiques suffisantes pour répartir dans deux étages, s'ils existent, les 79 espèces de mammifères que nous avons énumérèes, aussi bien que les autres fossiles vertébrés et invertébrés.

## § 4. FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU LANGUEDOC(1).

Considérations générales. Les formations tertiaires dont nous avons eu jusqu'à présent à étudier les restes organiques occupaient de plus ou moins grandes

Les recherches faites depuis quinze aus sur les dépôts tertiaires du Languedoc

surfaces en forme de bassins et limitées généralement par des contours plus on moins régulières. Leur disposition, relativement à ces contours tracés par les afflieurements des roches secondaires, affectait aussi une certaine symétrie; mais, dans ce qui nous reste à étudier du midi de la Prance, les dépôts du même âge offent un arrangement beaucoup moins symétrique, à cause des reliefs très-accidentés des roches plus anciennes sur lesquelles ils reposent.

Ainsi, dans le Lauguedoc et la Provence, les sédiments tertiaires qui bordent la Méditerranée sont, à la vérité, les plus récents; mais ceux qui les ont précédés s'appuient, à l'intérieur, d'abord sur la pente nord des Pyrénées de la Haute-Garonne et de l'Ariége, puis contournent, après y avoir pénétré en un point, le massif secondaire et de transition des Corbières, lls circonscrivent également les pentes ouest, sud et est de la montagne Noire, suivant, au delà, le pied des Cévennes jusque dans le Vivarais, interrompus ou découpés par des massifs secondaires préexistants, dont ils ont plus ou moins rempli les intervalles. Il en est ainsi jusqu'à la vallée du Rhône, et, au delà, sur la rive gauche du fleuve, dans la plupart des vallées secondaires de l'Isère, de la Drôme, qui y aboutissent, et en particulier dans celles de la Durance et de l'Arc, ainsi que dans le petit bassin de Marseille, Pour éviter autant que possible la confusion dans ce sujet un peu complexe, nous traiterons séparément des faunes et des flores du Languedoc, et ensuite de celles de la Provence et du Dauphiné,

Dans la première de ces provinces, les dépôts dont nous avons à parler se coordonnent encore assez bien aux confours très-découpés de la base des Pyrénées au sud, et de celle de la montagne Noire au nord. Ils occupent le détroit resserré que les dernières ramifications de ces chalms sisseut entre elles sous le mérides

ayant rendu à peu près inutile, si ce n'est comme point d'histoire, ce que nous en avons dit en 1849 et 1850, dans les tomes II et III de l'Histoire des progrès de la géologie, nous devons traiter ici ce sujet complétement. de Carcassoune. De part et d'autre les sédiments tertiaires reposent sur des roches d'âges très-différents, tantôt sur des schistes cristallins primaires, tantôt sur des schistes argileux de transition, et plus ordinairement sur des couches secondaires crétacées.

Les dépôts tertiaires des départements de la Haute-Garome, de l'Ariege, de l'Ariue, de Nyrieúe-Orientales, de l'Hérault et du Gard jusqu'à la rive droite du Rhône ont été représentés, suivant leur ordre d'ancienneté, dans un tableau que nous avons déjà donné plusieurs fois <sup>10</sup>, et ce sont les fossiles que renferment les différents termes de cette série dont nous avons à faire ressortir les caractères. Nous parcourrons ces divers horizons géologiques en nous dirigeant cette fois du sud au nord, ou des Pyrénés vers le Rhône, et en commençant, comme toujours, par les plus anciens, qui font suite à ceux de la formation crétacée.

lci, de même que dans le nord de la France, le sud de l'Angleterre et le bassin inférieur de la Garonne, nous trouvons intercalés, à divers niveaux, des dépôts lacustres ou d'eau douce au milieu de sédiments marins, et déjà nous pouvons signaler la correspondance remarquable du groupe lacustre moyen du Languedoc avec celui du bassin de la Seine qui renferme nos gypses des environs de Paris. Le groupe nummulitique correspond à la fois aux sables moyens, au calcaire grossier et aux premières assises des sables du Soissonnais, comme le groupe d'Alet à tout ce qui est au-dessous, savoir : les sables, les grès, les lignites, les calcaires lacustres de Rilly et la glauconie inférieure. Mais un caractère pétrographique très-prononcé dans les dépôts d'origine d'eau donce, et qui manque presque complétement dans les bassins du Nord et de l'Ouest, c'est le grand développement des roches clastiques, des poudingues, des brèches, des conglomérats alternant avec des roches argileuses ronges dans le premier et le troisième groupe de la formation inférieure, circonstance fréquente dans le voisinage des grandes chaînes et

<sup>(5)</sup> D'Archine, Bulletin de la Société . p. 631; 1861. — Géologie et Paléontogéologique de France, 2° série, vol. XIX. logie, p. 652; 1866.

Groupe d'Alet

qu'accompagne aussi une plus grande épaisseur des autres dépôts  $^{(i)}$ .

La formation tertiaire inférieure, telle que nous la comprenos, dans les départements de la Haute-Garone, de l'Ariége et de l'Aude, est complète en ce qu'elle y présente ses trois groupes parfaitement développés. Le groupe inférieur, que nous avons désigné sous le nom de groupe d'Alte's, a cause de son extension remarquable autour de cette petite ville, sur les deux rives de l'Aude, se compose en ce point de quatre assies, dont l'Épaisseur totale est d'environ 300 mètres, comprises entre les calcaires à Miliolithes, qui constituent les plateaux supérieurs des montagnes environnantes, et les schieses et calcaires de transition qui en forment la bac. Ces assiess sont de bas en haut : 1° gris quarticux; 2° marnes rouges inférieures et poudingues; 3° assies puissante de calcaire compacte gris-frieures et poudingues; 3° assies puissante de calcaire compacte gris-frieures et poudingues; 3° assies puissante de calcaire compacte gris-frieures et poudingues; and présentes. Nous n'y avons trouvé aucun fossile. A quelques lieues au sud, autour des Bains-de-Heunes, la formation crétacée supérieure s'interpose entre ces grès quartieux

(1) Un des motifs que l'on faisail valoir, il y a trente ans, pour rapporter à la craie le groupe nummulitique de ce pays cemme de toute la région des Pyrénées, était l'absence de mammifères fessiles. Mais, eutre que ce caractère négatif n'avait aucune valeur, opposé aux caractères positifs empruntés aux fossiles des autres classes et particulièrement des invertébrés, on commettait les inconséquences les plus étranges. Ainsi on niail, dans ce pays, l'existence d'un terrain tertiaire inférieur analogue à celui du bassin de la Seine, et l'en mettait dans le terrain tertiaire moyen précisément tontes les conches lacustres d'Issel el de Castelnaudary, dont les mammifères indiquent la faune que, dans le bassin de la Seine, on plaçail dans l'inférieur aussi bien que le caleire grossier. D'un autre côté, os s'auxi ces dépôts leurates d'objets leurates d'hôpts leurates d'hôpts leurates d'hôpts leurates d'hôpts leurates d'hôpts leurates d'hôpts leurates d'entre de condens numunitiques sous jeurates avec leuquilles ils sent partout concernants, et celle no obbiet que les couches marines de la Belgique, mises avec raison le parallèle avec celles du bassin des parallèles avec celles du bassin des parallèles avec celles du bassin des couches de la couche de manufiller terrets et que les couches numunitifiques du Midi rapportiées à la craise.

<sup>60</sup> D'Archiac, Société Philomathique, 14 juillel 1855. — Journal l'Institut, 99 août, 5 et 12 septembre 1855. — Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. XIV, p. 460; 1857. — Les Corbières, p. 315, coupse des planches III et IV et carte géologique, 1859.

Paléontologie.

el le terrain de transition, de sorte que l'on a la certitude que le groupe d'Alet est bien tertiaire; car les couches crétacées qu'il recouvre sont les plus récentes du pays. lei encore, malgré une épaisseur totale de 36g mètres, nous n'avons trouvé qu'une Arévoline et deux empreintes vépétales dans les grès inférieurs

Dans la région centrale des Corbières, autour de la Grasse, le groupe prend un grand développement; mais il est toujours trèspauvre en fossiles, et ceux-ci, très-mal conservés, semblent être d'eau douce et terrestres (gorges des moulins de Fontioncouze et crête de Moutserret). Au nord de Carcassonne, le long de la montague Noire, aux environs de Montolieu et de Conques, le système est très-atténué; mais les calcaires ont une importance relative plus considérable que les autres assises; ils représentent toujours les calcaires d'Alet, les grandes nappes du cours supérieur de l'Aude, les bancs puissants de la Grasse, de la région orientale de Saint-Victor à Thézan, etc. Mais ici les coquilles fluviatiles et terrestres étudiées par M. J. B. Noulet (1) donnent à ce niveau un intérêt que les précédentes localités n'avaient pas. Ce sont : Pupa montolivensis, Bulimus primævus, B. montolivensis, Cyclostoma uniscalare, C. Brauni, Physa prisca, Limnea Leymeriei, L. Rollandi, L. atacica, Planorbis primavus, P. conchensis,

Dans le département de l'Ariége, où nous avons d'abord suivi les divisions du groupe de Quillan à Bellesta et à Foix, M. Pouech on nous a fait connaître, plus à l'ouest, sous le méridien du Masd'Azil, sa composition très-variée, mais dans laquelle on retrouve toujours une puissante assise calcaire semblable à celle d'Alet, des argiles rouges, des grès blanes ou ferrugineux, des argiles noires pyrifeuses avec des coquilles marines, des psammites bruns et des poudingues constituant la dernière partie du groupe, non moins puissant ici que dans le département de l'Aude. Les observations ulté-

<sup>(</sup>i) Mémoire sur les coquilles du caleaire lacustre inférieur du département de l'Ande, 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XVI, p. 381, avec coupes, 1859.

rieures de M. Garrigou © ont pleinement confirmé les précédentes, et nous ne doutons guère qu'il n'en soit de même au delà, dans le département de la Haute-Garonne, malgré les idées théoriques particulières émises par M. Leymerie. Les fossiles sout encore imparitainement connus; mais exeu que nous devons à M. Tabbé Pouceh, observateur si exact et si consciencieux, ne permettent pas de douter que, dans cette partie de la zone, un certain nombre de ces couches ue soient d'origine marine. Les fossiles recueillis dans les assises 25, 33 et 34 de sa coupe sont, pour la 35°: Cardina azilense, Pettunculus maenasis, Melanoguis buccinoidea, var. g. (Feuza), Natica, Cerithium; pour la 33°: des ossements probablement de repities, des deuts de crocodiles, des ossements peut-être d'un grand ammifiere (l'), enfu pour la 34° ou les marcus beues du Mas-d'Azil: Tellenia, Lucina, Cardina, Cardina, Carpina, Anomia, et des fragments d'os d'un grand repulies.

Nous savons, par les recherches de MM. Matheron, Leymerie et P. de Rouville, que ce système se continue en remontant au nord-est le long des pentes de la montagne Noire, avec les mêmes caractères pétrographiques et la même pauvreté de fossiles, circonstances qui, pas plus que son indépendance du groupe numnulitique, n'impliquent sa réunion à la formation crétacée. Aucune des formes typiques de cette dernière n'y a été rencontrée, là où les relations stratigraphiques se trouvant encore dans leur état normal ne peuvent donner lieu à aucune incertitude, et nous ne voyons pas, d'un autre côté, à quel niveau de cette série on pourrait, avec quelque raison, placer la séparation des terrains secondaire et tertiaire. S'il u'y a pas une discordance absolue entre les dépôts tertiaires inférieurs marins ou d'eau douce du Languedoc et les couches crétacées supérieures, il y a néanmoins des superpositions transgressives, car les unes et les autres occupent des surfaces trèsdifférentes. Ainsi le groupe d'Alet, qui dans le petit bassin de la Sals

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. géolog. 2° série, vol. XXI.
<sup>11</sup> D'Archine, Bull. Soc. géol. de France,
p. 509, avec coupes, 1865.
1867.
1867.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.
1869.</p

recouvre les couches crétacées les plus récentes, à peu de distance, sur les rives de l'Aude, recouvre les roches dévoniennes, et, au pied de la montagne Noire, les schistes primaires; de sorte qu'en réalité, si le tout a été accidenté par un mouvement commun à la fin de la première période tertiaire; il n'en est pas moins évident que, pendant cette même période, les déplàts des divers groupes se sont formés dans des conditions très-différentes, qui ont concour à la diversification des organismes, absolument comme dans les autres régions tertiaires, où l'on voit des différences tout aussi pronnotées dans les systèmes de couches qui leur correspondent. Il n'est donc pas nécessaire, pour les expliquer, d'avoir recours à des suppositions gratuites, contraires aux lois générales de la distribution des êtres et fondées sur l'observation de localités où les accidents stratigraphiques plus ou moins compliqués déent pour nous toute certitude et toute valeur à des condusions de cette sorte.

Nous avons déjà vu qu'à fouest du plateau de Lannemezan, dans le bassin de l'Adour, le groupe tertiaire inférieur manquait complétemeut; que le groupe nummultique, reposant directement sur la craie, était immédiatement recouvert par la faune moyenne marine, sans l'interposition du grand groupe leaustre que nous rencontrons dès que de ce même plateau on se dirige à l'est; nous avons donc, sans sortir de la région pyrénéenne, la preuve de conditions physiques extrêmement différentes dans ces deux régions contigués de l'Atlautique et de la Méditerranée, dès le commencement de l'époque tertiaire, différences que nous verrons persister de part et d'autre jusqu'à sa l'

Groupe ummulitieue Le groupe nummulitique des départements de la Haute-Garonne, de l'Arrége et de l'Aude, formant une zone qui longe le pied des Pyrénées en s'élargissant de l'ouest à l'est, peut, dan acette dernière direction, être divisé en trois étages assez distincts par leurs caractères pérfographiques et zoologiques; mais il n'en est pas tout à fait de même à l'ouest, quoiqu'il y conserve une grande épaisseur.

Déposiement de l'Aude. Résion and.

Dans le département de l'Aude, entre le pied de la montagne Noire et les hautes Corbières, le groupe nummulitique, surmonté par les argites, les poudingues et la mollasseou grès de Carcassonne, repose sur le groupe inférieur d'Alet. Il est très-bien développé dans la région dite des basses Corbières, au sud de la route de Castelnaudary à Narbonne, où nous avons établi trois étages; mais au nord de l'Aude leur séparation devient plus difficile; aussi traiterons-nous séparément de ces deux petites régions comme de celle située plus à l'ouest dans l'Airège.

La montague d'Alaric, dirigée O. N. O., E. S. E., le long de la route de Carcassonne à Narbonne, montre les trois divisions du groupe avec une grande netteté sur son versant méridoinal et dans ses contre-forts. Cette moutague constitue un massif isolé, de 20 kilomètres de long ur 6 on 7 de large, offinant l'exemple le plus simple d'un soulèvement normal suivant un ave. Les coupes transverses ou perpendiculaires à cet axe donnent des profils partout comparables, comme ceux d'un deui-cylindre formé de couches concentriques, d'autant plus anciennes qu'elles sont plus voisines de l'axe du soulèvement <sup>(0)</sup>. Voyons atuellement les fossiles qui caractérisent le mieux les divers horizons.

L'étage 'inférieur, essentiellement calcaire, est remarquable par fabondance de Midolithes et les Alvéolines. Les couches, bien développées autour de la Grasse, constituent une sorte de cirque au nord de la ville. L'une d'elles nous a présenté un corps décrit par M. Deshayes sous le nom de Viquenzelis, sorte d'osselet de Limace ou de Parmacelle recueilli en grande quantité par A. Viquesnel avec de petites Paludines dans des dépts probablement contemporains, sur la route de Feridjik à Balouk-Keui, en Roumélie<sup>30</sup>; notre espèce est très-voisine de la V. lenticularis, si même elle n'est pas ideutique. Sur les peutes du mont Alaric, ces calcaires,

D'Archiac, Les Corbières, p. 221,
 18, 19; pl. V, fig. 3, et carte, pl. VI.
 305; 1859; pl. III, fig. 15, 16, 17.
 Magasin de 200l. de Guérin, 1856.

dont les vastes nappes courhées en voltes, brisées cè et, là laissent voir les couches intérieures de la montague, renferment en outre fréquemment les Obirea rariamella et Archiaci, la Nariina Schmide-liana, que nous n'avious pas rencoutrée, depuis les lits coquilliers du Soissonnais, associée comme cir à la Nummulites plaustate; les Terebratula tensistriata et Venei avec une espèce désignée sous le nom de T. sarvacena, unis non décrite; le Teredo Tournath, le Conceptpeus consideux, les Echinardhus Wright et Debos, l'Echinalment Legmeriei, l'Hemiaster Alarici, la Nummulites Rutimeyeri, l'Orbitolithes alariceasis, l'Alecolina spheroidea, des Miliolithes, des Operculines, des pattes de crustacés (Callianassa), etc.

Le second étage, celui des marnes bleues ou marnes à Turritelles, est le plus riche en fossiles, non pas sur le pourtour du mont Alaric, où ils manquent fréquemment, mais à Couiza, au-dessus de Limoux et de Pairouliès, dans la vallée de l'Aude, aux environs de la Grasse, d'Albas, de Saint-Laureut, de Coustouge, de Jonquières, etc. C'est particulièrement des fossiles de cet étage que s'est occupé M. Leymerie dans son Mémoire sur le terrain nummulitique des Corbières et de la montagne Noire (1). De même que nous avons vu ce géologue poser un jalon exact de la base du lias inférieur dans le département du Rhône, et bien caractériser ensuite paléontologiquement le groupe néocomien du bassin de la Seine, de même il fit connaître, fort utilement pour la science, la partie essentielle de cette faune, qu'il eut seulement le tort de croire d'un age différent de celle du Nord et des autres pays. Par suite il fut porté, comme l'avait été aussi Tallavignes, à imposer à ces couches un nouveau nom, celui de terrain épicrétacé, qui n'avait pas plus sa raison d'être que ceux de systèmes ibérien, alaricien, hétrurien, etc. fondés sur une appréciation inexacte ou une connaissance incomplète des faits et de leurs rapports naturels.

Arrivé dans ce champ le premier ou à peu près, M. Leymerie y

<sup>19</sup> Mém. Soc. géol. 2º série vol. 1, p. 337, avec carte et 5 pl. de fossiles, 1846.

recueilit 8º espèces de fossiles, dont 5º nouvelles, bien décrites et bien figurées, sont restées dans la science comme des types de cet horizon dans tout le sud de l'Europe, et même au delà. Les recherches que nous avons faites ensuite et celles de M. Noguès ont beaucoup augmenté le nombre des espèces commes dans cet étage, et que nous avons citées dans la plupart des localités <sup>10</sup>. Mais il reste à faire pour elles, comme pour les fossiles crétacés, un travail complémentaire de celui que nous avons déjà publé. La liste suivante peut donner une idée des mollusques, des polypiers et des rhizopodes de cette faune; car les autres classes d'animaux ou manquent complétement ou ne sont représentées que par une ou deux espèces.

Volnta subigua, Fuus bulhiformis, var. a. f. longewa, Turrichle edite, T. etaica, T. carinfer, T. Archinedis, T. Jordanison, T. Defronçois, Orchineme entum, var. C. substratum, C. fuiforma, C. involutam, C. subfamellorum (C. subfagilere, Baux, S. propingama, C. trait, C. Buchageianum, C. adsisteme, Murce calcular, Terber Wignamui, T. laguralenis, Substrait cricicatas, Acine accella, N. brevingira, N. alloanisar, Pempan elongata (pyrenaica), Teredo Tournali, Lucina corbarica et ses variétés, L. matabilis, L. subcas, Chaus gigas, Mediola corduta, Cordina minuta, C. triguas, C. ciricalia, Constala correction, Constala et al. (Cordina gigas, Mediola corduta, Cordina simuta, C. triguas, C. ciricalia, Cardanis piano, Cardina gigas, Ostera subcrepidala, O. rarilanella, Serpala gordinis ri, Cardinas gigas, Ostera subcrepidala, Or rarilanella, Serpala gordinis apiano, Cardinas gigas, Ostera subcrepidala, O. rarilanella, Serpala gordinis and cardinariantas, Astrona distasa, Trochomilia multimanosa, Lamulitas punctus, Orticalista complanata, Operculna anomanea, O. gravulna, C. camilifora, Namunulitas Ramondi, N. Leynerici, N. Hutimeyeri, N. kioritzensis, N. Lacasana, N. planulata, N. counterais, in s. Milliothere, et al. Milliothere, et

Quoique les échinides soient très-ares dans cet étage, nous croyons devoir y placer le Liopodina Tallarignesi, Cott. (Codechinus, id.), à cause des caractères de la roche calcaire, sableuse, grise, à grain fin, avec Miliolithes, qui entoure encore le seul échantillon que nous connaissions, et dont la localité précise est inconne.

<sup>(</sup>i) D'Archiac, Les Corbières, p. 295-(ii) Voyez, pour ces espèces et quelques 305; 1859. (ii) Voyez, pour ces espèces et quelques autres, Les Corbières, p. 296. nota.

Cette espèce, si remarquable, a d'ailleurs été trouvée dans des couches du même âge en Provence et en Espagne (1).

Malgré le nombre des espèces de la liste ci-dessus et l'abondance des individus, on peut observer qu'en général elles sont de petites dimensions; les Nauliles, les Cônes, les Olives, les Orules, les Cyprées, les Mitres, etc., y manquent; les Volutes, les Pleurotomes, les Murex, sont rares; les polypiers simples ou turbinoliens y dominent; les Nummilites sont généralement de petites espèces; en un mot, cette faune ne dénote pas une température plus élevée que celles qui l'arsient pérécédé et que celle qui l'a suivie.

L'étage supérieur, composé de caleaires jaunes ou gris, de marnes, de grès brunâtres ou jaunâtres et de psammites, ne nous point présenté de faune bien caractérisée, et se distingue plubôt par la nature de ses roches. On y trouve cependant plus constamment qu'ailleurs l'Ostrea multiosata, dans la partie occidentale du mont Alaric, et, dans les plaquettes subordonnées aux marnes et aux grès de la même région, les Numunities flutinageri et Leymeriei.

t∕grou nord

Le groupe nummulitique du bassin de l'Aude est un bon exemple de la nécessité de ne pas isoler l'étude strafigraphique de celle des fossiles, même dans un espace aussi restreint que celui qui sépare les collines de la rive droite de l'Aude de celles de la rive gauche, ou mieux les basses Corbières des dernières pentes de la montagne Noire. Ainsi les profils tracés d'Atzonne à Montolieu, de Conques à Lassac au nord de Carcassonne, perpendiculairement à l'inclinaisong générale, nous dévoilent, entre la mollasse d'eau douce et le grupe inférieur, une composition géologique différente et plus simple qu'au centre et au sud de l'ancien bassin. Les trois divisions n'y sont guère recommissables par leurs caractères pétrographiques in par la distribution des fossiles. A l'exception de l'Ostron multicotata vers le haut et des Alvéolines vers le bas (A. sphæroidea et ovoides), les autres espèces ne semblent pas occuper de niveau déterminé

<sup>(3)</sup> Voyez G. Cotteau, Échinides nouveaux ou peu connus. (Revue et Magasin de 200logie, 1866.)

comme dans le reste du bassin, ainsi que le prouvent les détails que nous avons donnés, et. de plus, certaines espèces seraient jusqu'à présent propres à ce rivage septentironal du golfe nummultifique (Corbis lamellosa, Cardium Brongnierit, C. obliquum? Spondqluar radula? Terebratula montolearensis, Norita haliotis, var., Natica sigaretiua, Rostellaria sublicadiese, Cassidaria carinata, Orula depressa, Terebellum obtunum, Cyphosoma Noguesi, Echimanthus ataxensis, Perinster obesus, P. Orbignyanus, P. Raulini, etc.), Des dents de poissons désigués par M. Gervais sous le nom de Sarqua armatus rappellent celles du S. serratus du Soissonnais. Ces modifications de la faune nummulitique nous préparent en quelque sorte à celles que nous trouvons en nous avançant vers l'ouest dans le département de l'Ariége.

Département de l'Ariége

Dans le profil N. S. passant par le Mas-d'Azil et Sabarat, et qui donne une idée si complète de toute la série tertinire inférieure du département de l'Ariége, M. Poucchi a montré que le groupe nummilitique se trouvait, comme dans celui de l'Ande, placé entre le groupe lacustre moyen et le groupe inférieur d'Alet. Toutes les couches, fortement redressées, courent E. O., et la série nummilitique est tout aussi puissante que dans les fialaises de Biaritz. M. Pouech ne s'était pas d'ailleurs borné à cette coupe, qui n'était, à proprement parler, que l'expression synthétique normale d'un ensemble d'observations embrassant toute la zone tertiaire qui traverse le département de l'E. S. E. à l'D. N. O., de sorte que la collection des fossiles recueillis dans le cours de ses études était un jalon précieux pour nous faire conaître la faune d'une portion considérable de la grande bande qui longe le piel des Pyrénées.

Dans les listes que nous avons dressées de ces fossiles (a), nous nous sommes astreint rigoureusement à l'ordre stratigraphique, et leur comparaison montre la répartition des espèces dans les diverses couches distinguées par l'auteur. Cette répartition est loin d'être celle que l'on aurait pu présumer d'après ce que nous venons de dire, et

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. 2\* série, vol. XVI.
(2) Bull. Soc. géol. 2\* série, vol. XVI.
p. 801.
Soc. géol. 2\* série, vol. XVI.
p. 801.

le développement de l'organisme est très-différent dans chacune des couches. Ainsi l'assise la plus clevée du groupe (n° 9 de la coupe), qui supporte les dépôts lacustres, est iei la plus riche de toutes. Les espèces, au nombre de près de 200, y sont plus variées que dans les suivantes, et les diversées classes y sont représentées, depuis les poissons jusqu'aux rhizopodes. Les hrachiopodes seuls ne commencent à se montrer que dans une assise plus basse (n° 8), ce qui d'ailleurs est conforme à ce qu'on a vu jusqu'à présent à l'est et à l'ouest de cette région. Les assises 18 et 19 ne renferment que 36 sepèces; les Nummulites y sont aussi moins répandues; mais les autres rhizopodes et les bryozoaires, ainsi que les radiaires échinides, sont particulièrement développés avec les ostracées. Les deux dermières (n° 20 et 21) sont mois riches encore.

La zone nummulitique de l'Ariége ne paraît pas offirir d'horizons zoologiques nettement tranchés et constants. Les Concelpeus et les Alvéolines, que l'on aurait pu croire propres aux assisses inférieures, se montrein déjà dans l'assise la plus élevée. Il est douteux qu'aucune espèce traverse la série entière, et la Neriñas Schmideliana, qui a la plus grande extension verticale ici, ne descend eependant pas jusqu'à l'assise la plus basse (n° 22). On a vu que, sur la rive droite de l'Aude, elle appartenait exclusivement au troisième étage ou à la base du groupe. Une vingdaine d'espèces environ (quelques rhizopodes, 4 ou 5 ostracées, a Cardites, a Spondyles, 3 Natices, 1 Cérite) se montret à la fois dans plusieurs assisse. Les trois câges si distincte de la rive droite de l'Aude le sont beaucoup moins ici sous le rapport pétrographique, et, sous celui des fossiles, le médange rappelle ce que nous avons dit des pentes de la montage Noire.

Parmi les restes de vertébrés, ceux de poissons, les plus nombreux et les mieux conservés, proviennent de la première assise de la Bourguère près de Sabarat (Ozaphina lepudon, Lamna compressa, L. dubia, Spherodus, (Nodus? Myhobates surturalis ou toliopieus et goniopieurus, Sargus, voisin du S. serratus des sables du Soissonnais), et d'autres des bancs à Operculines de Pradals (Ozaphina piùcialis, Otodus obliquus, Lamna longidens, Phacodus zygona, Myliobates suicatus avec beaucoup de débris indéterminés). Les mollusques ont présenté quelques espèces nouvelles; les échinides, étudiés spécialement par N. Cotteau <sup>10</sup>, ont offert près de 20 espèces (1 Echinus, 1 Heberia, 1 Cyphosoma, 1 Rhabdocidaris, 2 Cidaris, 1 Pyrina, 8 Echinanthus, 2 Conocippeus, 2 Periaster), dont 3 seulement ont été retrouvées dans le département de l'Aude; 8 espèces sont signalées dans celui des Hautes-Pyrénées.

Mais ce qui peut intéresser ici plus que des listes locales, c'est la comparisson des faunes de cette période, considérée dans toute l'étendue qui longe la base des Pyrénées entre les deux mers. Vers le milieu de sa longueur, cette zone semble interrompue par le placau de Lannemezan, à l'est et à l'ouest duquel les fossiles différent essiblément; et ce que nous disions en 1846, alors que nous ne connaissions que 180 espèces en tout, provenant des deux côtés, est encore vrai aujourd'hui que nous en connaissons plus de 700. La proportion des espèces communes aux deux régions nummilitiques, océanique et méditerranéenne, n'est que de 

— Mais ce més pas evalement par une quarantaine d'espèces, peu répandue en général, que la différence des faunes est rendue sensible, mais encore par l'absence dans l'une de la plupart de celles qui dominent dans l'autre.

C'est parmi les rhizopodes, toutes proportions gardées, et comme on pouvait le prévoir d'après ce que nous avons dit ailleurs <sup>10</sup>, qu'il y a le plus d'espèces communes, et cependant les Alvéolines, si abondantes à l'est qu'elles y forment des couches presque à elles seules, manquent complétement à l'ouest, du moins jusqu'à présent. Les Orbitoides sont beaucoup moins varriées à l'est qu'à l'ouest; l'Orbitolithe complenates et touve de part et d'autre avec a 'Operculines; et des a 3 Nummulites des Landes et des Basses-Pyrénées, 6 ou 7 se représentent dans le bassin de la Méditerranée avec une espèce par-

<sup>&</sup>quot; Echinides fossiles des Pyrénées , in-8" D'Archiae et J. Haime , Description avec 9 pl. 1863. " des animaux foss. de l'Inde, p. 357 ; 1854.

ticulière (N. biaritzensis, Leymeriei, Lucasana, Ramondi, Rutimeyeri, planulata, couizensis, n. sp., perforata, var., dont un seul individu a été rencontré dans l'Ariége).

Parmi les polypiers, beaucoup moins abondants à l'est qu'à l'ouest, la Virgularia inceria (V. alpina d'Orb., Graphularia Wetherelli, Milne-Edwards et J. Haime, Pennatula, J. de C. Sow.), le Diphohelia raristella, peut-être le Trochocyathus pyrenairus, sont à peu près les seuls communs, les deux premiers se retrouvant des deux côlésdu bassin gallo-britannien. Il en est de même pour le Bourguetierinus Thorenti.

Par suite des recherches de M. Gottean, nous savons que l'ordre des radiaires échinides a présenté jusqu'à présent qú espèces dans le groupe numnultique de la zone pyrénéenne. Sur ce nombre, il y en a 63 dans la région de l'est et 5 i dans celle de l'ouest; 7 seulement sont communes aux deux. Des gú espèces de la zone, il y en a 8 i propres et 13 qui se retrouvent dans d'autres pays. La plus remarquable de ces dernières est le Schizaster beloutchitatmenis, qui existe à l'est et à l'ouest du plateau de Lanuemezan, puis en Catalogne, et que nous avons signalé dans l'Inde. Il est digne de remarque aussi que le type des Éupatagna, si constant à ce niveau en Europe, en Asie et en Égypte, manque jusqu'à présent dans la région du Languedoc.

L'Echinolampas subsimilis et le Conoclypeus conoideus sont encore des espèces d'une grande extension géographique, et le Pygorhynchus grignomensis relievait les couches contemporaines des Basses-Pyrénées, de l'Aude et du bassin de la Seine.

Les Serpules ni les bryazoaires n'offrent point, de ce dernier côté, la variété que nous avons signalée dans les Basses-Pyrénées; les corps serpuliformes appelés Teredo Tournali, la Pholadomya Puschi, quelques Cythérées, Nucules, Spondyles, ostracées et 2 Térébratules relient les deux faunes géographiques avec quelques Turritelles, 2 Fuseaux, 1 Volute plus ou moius rare, tandis que la Nevinina Schmideliana, si constante dans toute la région méditerranéenne et jusqu'aux rives de l'Indus, si abondante également à la base du groupe dans le bassin de la Seine, n'a point encore été rencontrée ni dans le bassin de la Garome ni dans celui de l'Adour. Dans sa distribution capricieuse, ce fossile, si remarquable, manque jusqu'à présent aussi dans les couches nunmulitiques de l'Asie Mineure, de la Thrace et de la Crinée.

Les marnes à Térébratules du bassin de l'Adour, qui semblent représenter le troisième étage nummultique de l'est, reposant sur la craie, prouvent que le groupe d'Alet y manque, et nous avons va qu'il en était de mème da groupe lacustre au-dessus. C'est le fait le plus remarquable de la géologie terfaire pyrénéemne, que, des trois ternes de la formation inférieure, tous trois développés dans la région méditerranéemne, un seul est représenté dans la région océanique; d'où résulte la conclusion que nous avons déduite il y a longtemps, savoir l'ancienne existence d'un istime, d'un haufond, d'un cap très-avancé ou de tout autre accident orographique, de chaque côté duquel les sédiments se déposaient dans des conditions différentes <sup>(1)</sup>.

Les dépôts qui recouvent le groupe mumulitique à stratification concordante sont exclusivement d'eau douce, et leur extensiou horizontale est beaucoup plus considérable que celle des deux groupes précédents, qui s'écartent peu de la région des montagnes soit au nord soit au sud. Quant à leur épiasseur, elle attient, dans le voisinage de cette même région, de 600 à 800 mêtres et même davantage. Prolongement vers l'est de ceux de la rive droite de la Garonne et de la Dordogne, ces dépôts constituent, dans les départements du Tara, de l'Aude et de l'Airége, depuis les environs

Groupe facusire.

<sup>(10)</sup> Au sad de la zone nummulitique qui longe le pied nord des Pyrénées, les couches de cet âge ne s'observent plus sur les flancs de la chaine. Il faut s'érver jinsqu'à su crête centrale pour en retrouver, comme dans le massif du mont Perdu, dont les calcaires noirs sont pétris de N. Leymeriei, espèce observée aussi par M. Noguès à la montagne de Bassegude, dans le haut de la vallée de la Mauga, an sud des bains d'Arles-sur-Tech, sur la frontière d'Espygne. de Gaillae, d'Alby, de Lautrec, de Castres, de Sorèze, de Castelnaudary et jusqu'au delà de Pamiers, une sorte de ceinture cirroncrivant les sédiments lacustres de la formation moyenne dont nous
avons étudié les faunes dans le bassin supérieur de la Garonne.
Ces derniers les recouvrent à stratification transgressive ou discordante, suivant les points, et sans intercalation de dépôts marins,
lesquels ne dépassent pas les environs de Nérae et de Lectoure. On
voit que, dans toute cette étendue, les couches lacustres des formations moyenne et inférieurs es succèdent immédiatement sans interruption, absolument comme les dépôts marins dans le bassin de
l'Adour. Nous ne devrons donc pas nous étonner si leurs faunes
nous offrent quelques résultats comparables à ce que nous ont
présenté ces demiers.

Cette zone de maries et de mollasses du groupe dont nous parlons s'étend ensuite à l'est d'une manière continue, occupant la ligne de partage des bassins de la Garonne et de l'Aude, tout l'espace qui sépare le pied de la montagne Noire des preuières pentes des Pyrénées, l'arrondissement de Castelnaudary, les environs immédiats de Limoux, de Carcassonne, pour remonter au nord-est, lougeant la montagne Noire, dans les arrondissements de Béziers, de Pézenas, de Montpellier et au delà, dans le département du Gard et même dans celui de l'Ardéche. Dans cette dernière région, elle sert encore de substratum à la mollasse marine et repose d'abord sur les groupes tertiaires précédents et ensuite sur d'autres plus anciens.

Si, à des épaisseurs aussi considérables que celles que nous avons indiquées, on ajoute la variété des roches d'un point à un autre, telles que les marnes, les calcaires, les sables, les argiles, les grès, les poudingues alternant à diverses reprises, et des dérangements plus ou moins considérables lorsqu'on s'approchdu pied des Pyrénées, on se rendra compte de la difficulté de suivre, d'une extrémité à l'autre de cette zone, un niveau donné et d'être par conséquent assuré que les fossiles d'une localité sont réellement contemporains de ceux d'une autre, tout en faisant partie du même ensemble.

Les fossiles d'ailleurs ne sont pas également distribués comme dans des dépôts marius; les animaux vertébrés surtout ont une répartition sporadique irrégulière en raison des circonstances locales qui les ont accumulés et conservés. La faune des mammifères, considérée dans la partie occidentale aux environs de Castelnaudary, puis entre le Tarn et l'Agout, diffère assez notablement de celle des départements de l'Hérault, du Gard, etc., la première se rapprochant, du moins en partie, de la faune du caleaire grossier supérieur, la seconde de celle du gypse du bassin de la Seine. Nous parlerons donc successivement des fossiles de ces deux régions dont les coquilles fluviatiles et terrestres présentent aussi quelques différences.

Les environs de Castelnaudary et particulièrement du village d'Issel, situé au nord de cette ville, sont depuis longtemps connus par les restes d'animaux vertébrés qu'is ont fournis et qu'a décrits Cuvier sous les nons de Palacotherium isselanum, de Lophiodon moyen, de petit et de grand Lophiodon. Le Palacotherium était, suivant l'auteur, très-voisin de celui d'Orléaus. Il y avait en outre des restes de Grocodiles, de grandes Tortues terrestres, d'Émydes et de Trionye. Depuis lors, les vertébrés de la mollasse ont été l'objet de nouvelles recherches, surtout de la part de M. P. Gervais et M. J. B. Noulet; nous en présenterons ci-après le résultat.

Région occidentale.

Le premier de ces savants a pensé que la mollasse grossière d'Issel, où a tertouvent particulièrement les Lophiodons, devait être plus ancienne que les marues et les calacires marneux avec gypse de Castelnaudary et du Mas-Saintes-Puelles, où manquent ces animaux et où des restes de Paleouherium sout signalés. Bien que cette opinion ne repose pas sur une étude stratigraphique suffisante, la disposition générale des couches du sud au nord peut faire admettre à priori que celles du milieu de la vallée sont plus récentes que celles des bords dont fait partie la mollasse d'Issel, et l'on aurait ici, dans le même groupe, deux faunes qui, dans le nord de la

France, appartiennent à des groupes géologiquement très-distincts. Les fossiles reconnus dans cette région sont les suivants :

PACHYDERMES. - Lophiodon lautricense, Noul. (1); L. id. Gerv. (2). Portion de Mommifices. maxillaire inférieur avec les traces de trois paires d'incisives, d'une paire de fortes canines à couronne conique et des molaires, qui a été trouvée dans la mollasse grossière de Braconac, près de Lautrec (Tarn), semblable à celle d'Issel, D'après une note plus récente de M. Gervais sur divers ossements provenant de la même localité (3), ce pachyderme à doigts impairs, de la taille des plus grands Rhinocéros, était par conséquent aussi la plus grande espèce de mammifères de la période tertiaire inférieure.

> L. isselense, Cuv., d'un tiers plus grand que le Tapir de l'Inde. - Issel (Aude) (6).

L. tapirotherium, Cuv., Blainv., pris d'abord pour un petit Tapir par Cuvier, qui en fit ensuite son L. moyen (6). - Issel et le Lambrol, entre Chalabre et Limoux.

L. occitanicum (Palæotherium id., Cuv., petit Lophiodon d'Argenton, id.; Lophiodon occitanicum, id., Desm., Laurill., de Blainv., Gerv.) .-Issel, mollasse de Conques (Aude), et celle de l'embarcadère de Carcassonne, où il a été trouvé par M. Noguès.

Propaleotherium isselanum (Paleotherium id., Cuv., Blainv.) (6) -Issel (Aude), Bouxwiller (Bas-Rhin),

Palarotherium minus, Cuv., Blainv, (Paloplotherium id., Gerv.) - Le Mas-Saintes-Puelles (Aude), Castres (Tarn); caractérisant l'horizon du gypse des environs de Paris, de la mollasse du Fronsadais, de Saillans (Gironde), de Souvignargues (Gard), d'Apt (Vaucluse), P. Parvulum, Marc, de Serr. (7) - Espèce douteuse d'Issel et de

Carcassonne, qui ne serait pas plus grande qu'uu Lièvre, P. magnum, Cuv., Noul. (8) Castres (signalé à Tonlouse [l'Institut,

(1) Mémoires de l'Académie de Toulouse, p. 245; 1851. (a) Zoologie et Paléontologie françaises,

p. 119. (3) Comptes rendus de l'Acad. vol. LIV.

p. 820; 1862. (6) Gervais, Zoologie et Paléontologie

françaises, p. 121, pl. XVIII.

(b) Gervais, Zoologie et Paléontologie fraaçaises, p. 122, pl. VIII, fig. 5, 6. (9) Id. ibid., p. 115, planche XXIX,

fig. 5. 17 Ann, des sciences natur, 2º série. vol. II, p. 174.

(1) Mémoires de l'Académie de Toulouse. 1864

1833] par une erreur qu'a reproduite M. Gervais). — Le Mas-Saiutes-Puelles.

P. medium, Cuv., Noul., ibid.—Villeneuve, le Mas-Saintes-Puelles.
P. castrense, Noul. (1) — Grès de Massals, près de Castres.

Marcel de Serres d'abord et Huot ensaite l'e out cité des restes de Pulentherine net Chévopotames duss les roches chatigues de Villefranche-de-Lauraguais (Haute-Garonno), ce qui n'a rien que d'asser naturel, cette prite ville se trouvant au nord-ouest de Castelnadur; mais, en la plaquat, comme M. Geraiss<sup>18</sup>, dans les Pyrénées-Orientales, il en résulte une mépries semblable à celle du Defphium Romes, cité dans les clacines ressiers du élévarlement de l'Orae.

Charopotamus parisiensis, Cuv., Noul. 8 — Le Mas-Saintes-Puelles; C. affinis, Gerv., ibid. M. Noulet continue à le distinguer du précédent; cette espèce se trouve à Gargas (Vaucluse) et à Vermeile, près de Ribaute (Gard).

Dichobune leporinum, Cuv., Noul. (loc. cit.). - 1bid.

CARNASSIERS. — Pterodon dasyuroides, Blainv., Gerv. (Thylacine des plâtrières, Cuv., etc.). — Ibid.

> Ces trois ou quatre dernières espèces, signalées récemment dans les couches à Paleotherium, tendent à prouver la justesse des aperçus précédents sur la séparation de cette faune de celle d'Issel, regardée comme plus ancienne.

Saeriers. — Crocodile des graviers de Castelnaudary, Cuv., C. Doduni, Gieb.; moitié antérieure d'un crâne de la dimension des plus grands Crocodiles actuels.

Cnézouxs. — M. Gersais rappelle (p. 893) que, dans les couches du Mas-Saintes-Puelles, on recontre un grand nombre de corps voiformes, un pen allongés, regardés comme des œufs d'Émydes et figurés comme lels par Marcel de Serres <sup>50</sup>. Ce dernier a décrit en 1860 des coprolities provenant d'Issel<sup>50</sup>.

Emys indét., Gerv. (p. 489, pl. LIII, fig. 1, 2). Issel. — Trionyx. Doduni, Gieb. — Trionyx. Nous devous à M. Noguès un fort bel exem-

 Eindes ere les fauilles de bassès de (Eugent, p. 91-58).
 Gares de giologie, vol. 1, p. 175.
 Ann. des arimeres naturelles, 3' séries, vol. 1, p. 175.
 Comptes rendus, vol. 1, p. 1086. plaire d'une espèce trouvée dans le grès mollasse de Carcassonne et qui ressemble beaucoup à la T. Barbara, Owen, des couches lacustres d'Hordwell.

Nous ne connaissons point encore de débris de poissons indiqués dans ces conches.

Bovens, Mellengser,

Les mollusques fluviatiles et terrestres, fort abondants aussi dans les calcaires de ce groupe, sont très-remarquables par leurs dimensions et la variété des formes. N. Boubée fut un des premiers qui s'en occupèrent'0; puis vinrent de Boissy 21 et Marcel de Serres 25; mais M. Noulet, par une étude plus suivie et plus complète, augmenta beaucoup le nombre des espèces que ses prédécesseurs avaient fait connaître; malhenreusement celles qu'il a décrites et nommées restent encore à figurer 28. Nous résumerons comme il suit ces re-terches faite dans les localités de Villenuvel-e-Comtal et Mas-Saintes-Puelles (Aude); Sabarat (Ariége); Alby, Monestiès, Carmaux, Cordes, Amarcus, Boquemaure, Sorèze, Pont-Crouset, Lautree, éte. (Tarm).

| Genres.      | Espèces. | General,  | Espèces, |
|--------------|----------|-----------|----------|
| Helix        | 16       | Report 8  | 34       |
| Bulimina     | 1        | Paludina  | 1        |
| Achatius     | 1        | Bithynia  | 1        |
| Planorbis    | 4        | Valvata   | 1        |
| Limnea       | 4        | Nerita    | 1        |
| Melania      | 1        | Pisidium  | 1        |
| Melanopsis   | 2        | Spherium  | 2        |
| Cyclostoma   | á        | Unio      | 1        |
| A reporter 8 | 3 /1     | Totaux 15 | 42       |

Le calcaire lacustre de Villeneuve, près de Castelnaudary, a

- (1) Bull. Soc. géol. de France, 1<sup>n</sup> série. vol. 1, p. 213; 1830. — Bull. palarontol. n<sup>n</sup> 17, 18, 19, 20; 1833.
- <sup>(1)</sup> Revue zool. par la Soc. Cuviérienne, mars 1839. — Magasin de zool. Mollusques, pl. LXXXVIII-XG; 1844.
  - Ann. dez sc. natur. 3º sér. Zoologie,

vol. II., p. 182 et suivantes. pl. XII. 1844.

(b) Mémoire sur les coquilles fossiles du terrain eoche supérieur. (b' a des Mémoires sur les coquilles fossiles des terrains d'eau donce du sud-ouest de la France, 1854.)

— Coquilles fossiles nouvelles des terrains.

d'enu douce, etc. 1857.

présenté une espèce d'Equisetum, décrite par Dunal et dont les dimensions surpassent celles de toutes les espèces d'Europe<sup>(1)</sup>.

M. Noulet a poursuivi ses recherches sur les fossiles de ce groupe dans le département du Tarn. Aiusi la mollasse du calcaire de Briatexte lui a offert, outre le Palapholheriua anuecteus, Ow., avec des coquilles fluviatiles et terrestres, des dents qu'il n'hésite pas à rapporter à un Inthrucotherium dont l'association avec les fossiles que nous mentionnerons tout à l'heure vient compliquer singulièrement les caractères de cette faune <sup>®</sup>.

Dans son Étude sur les fossiles du bassin de l'Agout 3, le même savant signale la présence de q espèces de pachydermes dont 2 nouvelles, et appartenant toutes au même horizon, compris dans le pays entre 183 et 240 mètres d'altitude. Ce sont : le Lophiodon lautriceuse, Noul.; le Lophiotherium cervulum, Gerv.; les Palarotherium magnum, Cuv., medium, id. castrense, Noul.; les Paloplotherium minus, auct., annectens, Owen; l'Aphelotherium Rouxi, Noul., et le Xiphodon gelyense, Gery. Avec ces manunifères ont été trouvés une Émyde, la Trionyx parisiensis, Gerv., et les restes de deux Crocodiles (C. Rollinati, Gerv., et Rouxi, Noul.). Des 24 espèces de coquilles fluviatiles et terrestres que cite également l'auteur, 21 accompagnent ces vertébrés, et 8, dont 5 des précédentes et 3 particulières (Limnea corducensis, Melania albigensis, Nerita lautricensis), se trouvent dans un calcaire occupant un horizon élevé de 210 mètres au-dessus du précédent. Les plantes sont le Sabal major, les Chara destructa et helicteres. Il v aurait donc, dans cette faune lacustre du dénartement du Tarn, une prédominance marquée de celle du gypse du bassin de la Scine avec la présence d'un Lophiodon qui aurait survécu à l'extinction des autres espèces du genre et en serait à la fois le dernicr et le plus grand représentant. Si le Crocodilus Rollinati est bien

<sup>17</sup> Acad. des sciences de Montpellier, 17 avril 1848. — L'Institut, 7 juin 1848.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Fossiles de la mollasse et du calcaire de Brinte.ete. (Mémoires de l'Académie des

sciences de Toulouse, 5° série, vol. IV, 1860.)

Mémoires de l'Acad. des seiences de Toulouse, 6' série, vol. 1, p. 181: 1863.

celui d'Argenton, il aurait également vécu ici plus longtemps que dans le département de l'Indre, et, d'un autre cêté, l'annonce d'Anthracotherium dans les calcaires de Briatexte prouverait l'appartion de types précurseurs de la période suivante. Les plantes offrent des résultats un peu disparates aussi.

Enfin, la découverte toute récente, faite par M. Thomas <sup>(1)</sup>, d'une mâchoire inférieure de Rhimocéros du type teerotherium, à Montans, près de Gaillac, au niveau du Tarn, dans la mollasse grossière, à 106 mètres d'altitude, avec une mâchoire inférieure de Palophotherium minus et des dents de Lophindon, puis d'autres de Palophotherium amaceteus, qui ont été aussi rencontrées à peu de distance, sont des faits qui viennent à l'appui des précédents. Ils prouvent que, dans cette région, où les dépòts d'eau douce des sens fornations tertiaires, inférieure et moyenne, es sont succédé consécutivement, les faunes se sont succédé de même en se mélangeant, ainsi que nous l'avons vu pour les faunes marines du bassin de l'Adour.

Le bassin du Velay, si on se le rappelle, nous avait déjà priesesnetí quelque chose de semblable pour les types paléothéries et Rhimocéros, mais il n'y avait pas cette particularité, plus extraordinaire ici, d'un Lophiodon antérieur à l'êre des Paleothérium, associé avec un Rhimocéros qui leur est partout postérieur.

La régartition des 19 espèces de mammifères terrestres de cette région occidentale, ou mieux leur association et même celle des animaux des autres classes et des plantes nous offrent donc ce singulier résultat que, tandis que, dans le département de l'Aude, aux environs de Castelnaudary, il y aurait les éléments de deux faunes correspondant. L'une à celle du caleaire grossier supérieur, l'autre à celle du gypse, dans le département du Tarn-on trouverait associés dans la même assise non-seulement des types génériques ou spécifiques propres à chaeune d'elles, mais encore des

O Comptes rendus de l'Aendémie des — Bull. Soc. géol. a\* série, vol. XXIV, sciences, vol. LXIV, p. 128; janvier 1867.
p. 235; 1867.

types partout ailleurs beaucoup plus récents que ceux de l'une et de l'autre.

Voyons actuellement ce que deviennent les caractères de cette faune en remontant le long de la montagne Noire, et, au delà, dans les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche. Les roches sont aussi, vers le bas, des grès et des argiles, des calcaires marneux, et, au-dessus, des calcaires rothiaires et silieux, caractérisés par de nombreuses coquilles fluviatiles et terrestres et par les vertébrés suivants. Les recherches de M. P. Gervais nous guideront à ce dernier égard'i

Bégion orientale.

Pacturanas. — Pechynolophus casavenicus, Gerv. (p. 105, pl. XVIII, fig. 6).

Carcassoune. — Pethylotherium minus (Pateutherium id., Cur.). Cette espèces is constante a édi trouvée dans les calcaires de Souriquarques (Gard) et de Sainte-Cario, près de Bignon, non loin d'Alais. — desditéraim Dunnai, Gerv. (p. 85, pl. XII, fig. 8); taille un pen unointre que celle de 1-l. aureitamense. Fons près de Nimes. Saint-Hippolyte-de-Caton près d'Mais, avec des restes de Pateutherium, éte Daphisterium et d'Hipposdon (in.— Lephisterium et d'Hipposdon (in.— Lephisterium et d'Augusterium), feer (p. 11, 4).

fig. 10, 12) (Diplocus Gerveiis, Ayra., Pict.). Euvirous d'Alais avec les précédents. — Jipodon gighense, Gerv. (p. 15, pl. XV, fig. 4).

Saint-Gily-du-Fees, près de Montpellier, dans le lignite dépendant des calcaires compactes. — Pateudherium, puet-tre le medium, avec le précédent et près d'Alais. — Geboberus lacutris, Gerv. (p. 197).

Souvienarqueus, avec le P. minus.

ascuiRe

Carasas-Bans cette région, comme dans toutes les autres du même âge, les pachydemnes herbûrers dominent el les carassiers ont relativement rares ainsi que les ruminants. Tylodon Hombroi, Gerv. (p. 23 5, pl. M., fig. 7). Alais, dans les maranes à Puleschierium. — Hysnodon Boquieni, id. (Percolon id., Gerv., 1865), plus troup que les

caires de Bembridge (fle de Wight), il en résulterait que le genre aurait apparu plus tôt dans le midi de l'Angleterre et le sud-est de la France ou le bassin du Rhône, que dans les autres régions.

<sup>(</sup>i) Zool. et Paléont. françaises, 2° édit. . 1859, passim. (ii) M. Gervais signalant aussi l'Anchite-

rium radegondense à Apt, et des dents de ce genre ayant été recueillies dans les cal-

H. leptorhynchus et brachyrhynchus. Environs d'Alais, Saint-Hippolyte-de-Caton, — H. minor. Environs d'Alais.

lelfon coe

Les oiseaux, les reptiles et les poissons n'ont point encore présenté de restes de quelque importance dans ce groupe lacustre du haut Langnedoc. Il n'en cet pas de même des mollusques d'eau douce et terrestres, qui y ont loissé de nombreuses dépouilles, connues depuis longtemps par los travanx de Marcel de Serres, au moins d'une manière générale, car l'étude détaillée et comparative de cette faune malacologique nous semble ètre encore à faire. Nous citerons seulement la Érrussia lupicial, et calcaire de Saint-Martin-de-Londres, de Valflaunès, de Grabels, un Planorhe voisin du P. rotandatus, un autre des P. suboratus et inversus, les Linnea corsae et longisteata, la Cyclos aquensis.

de Nachenne et de Signas.

Les relations des dépôts lacustres du bassin de Narbonne et de Sigean avec ceux du bassin de Carcassonne sont encore fort obscures. La petite vallée de l'Orbieu semble les séparer complétement, Au nord de ce cours d'eau, les couches des environs de Lézignan remontent, comme on vient de le dire, vers le département de l'Hérault, tandis que sur sa rive droite les couches d'eau douce, inférieures à la mollasse marine, se montrent tout de suite avec des caractères différents des précédentes. En outre, en l'absence de dépôts tertiaires plus anciens, on les voit, plus ou moins inclinées, reposer directement sur les pentes des calcaires crétacés des chaînes de Fontfroide et de la Clape. Le gypse, en bancs puissants, v est exploité dans les carrières du Lac, non loin de Sigean, et à Malvezy, au nordouest de Narbonne. Les calcaires des fours à chanx, près de cette dernière ville, sont également très-distincts de ceux de l'ouest; et, comme les coquilles fluviatiles et terrestres de ces calcaires et les nombreuses empreintes de plantes d'Armissan, au pied de la Clape, annoncent des formes de la période tertiaire moyenne, des zoologistes et des botanistes très-distingués n'ont pas hésité à placer ces différentes roches dans cette dernière formation, sans se préoccuper de leur superposition au grès de Carcassonne d'une part, non plus que de leur discordance avec la mollasse marine, de l'autre. Sans nier que ces dépits soient en effet plus récents que ce grès, el la teinte particulière que nous leur avous consacrée sur la Carte géologique des Carbières ainsi que la l'égonde des couleurs prouvent bien que nous les avons considérés ainsi, leurs divers caractères pétrographiques, de même que leur position, nous les ont fair regarder, jusqu'à démonstration stratigraphique contraire, comme les derniers représentants de la formation inférieure, lesquels auraient participé avec les autres aux phénomènes qui ont accidenté les roches serondaires sous-jacentes ;

Quant aux fossiles, les mammifères manquent jusqu'à présent. On cite, parmi les restes d'oiseaux, le Tetrao Peissieti, Gerv., d'Armissan, et, dans cette dernière localité, les reptiles sont représentés par des débris de Trionyx, d'Émyde, de Crocodile et de batraciens, non étudiés encore. Des empreintes de petits poissons très-nombreuses (Cyprinus Cuvieri) sont signalées dans les marnes gypsenses du Lae; le Cyclurus Valencieunesi, Ag. (Notaus laticandatus, Marc. de Serr.), dans les calcaires en dalles d'Armissau, avec des insectes diptères, des Fourmis, des coléoptères (Carabus, Buprestes) et des coquilles lacustres (Limnées et Cyclades), Les calcaires marneux de Sigean, les calcaires blancs ou roses des fours à chaux de Narbonne, renferment aussi beaucoup de coquilles fluviatiles et terrestres qui ont été pour M. Noulet (4) un argument à l'appui de leur âge, plus récent que nous ne l'avons supposé. Ce sont : Helix Ramondi, Brong., H. Tonrnali, Noul., type et var. b intermedia (H. Cocquii, de Boissy), var. e depressa, id. au H. Cocquii, Brong.? Planorbis subpyrenaicus, Noul., Limnea Larteti, id., L. dilatata, id., Bithynia Dubuissoni (Paludina id., Bouill.), Nerita (Neritina) navbonuensis, Noul. Ces espèces, ou du moins plusieurs d'entre elles, nous avaient

<sup>&</sup>lt;sup>(b)</sup> D'Archine, Les Corbières, p. 267, 281; 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> De l'âge géologique de la formation lacustre de Varbonne et de Sigean (Aude).

<sup>(</sup>Mémoires de l'Acad. de Toulouse, 1" sér.. vol. II, 1858.) — Bulletin de la Société géologique, 2' série, vol. XV, p. 227; 1857.

paru également très-voisines de celles des couches gypseuses du bassin d'Aix; le Cerithium subplicatum, d'Orb., et une autre espèce de Cérite ou Potamide de Portel et des Pigeonniers, eu face de Peyrac, augmentaient encore pour nous l'analogie des dépôts.

Flore d'Armiona. Mais ce sont les empreintes de plantes des calcaires en dalles exploitées près d'Armissan, sur le flanc occidental de la Clape, qui ont le plus d'importance dans la question paléontologique relative à leur âge, parce qu'elles constituent aujourd'hni in ensemble organique beaucoup plus complet que les restes d'animaux,

Bien avant que les recherches paléophytologiques eussent apporté le riche tribut de connaissances dont nous allons parler, la détermination de 9 espèces seulement, faite en 18-8 par M. Ad. Brongniart, avait fait pressentir à ce savant le véritable florizon de cette flore. Depuis lors, Marcel de Serres et Mu. Noguès et P. Gervais s'en sont occupés<sup>(9)</sup>; mais la seconde partie des Études sur la régétation du sud-est de la France à l'époque tertinire, qui traite spécialement de la Flore d'Irmissan et de l'oprine, publiée récemment par M. le comte G. de Saporta <sup>20</sup>, est venue donner à un sujet, d'abord d'un intérêt purement local, une véritable importance scientifique.

Ce travail, aussi élégant par la forme que solide par le fond, est précédé d'une exposition historique d'une grande clarté et à laquelle nous ne pouvons que renvoyer le lecteur. M. de Saporta décrit avec beaucoup de soin la couche de calcaire de 28 centimètres dépaisseur, qui, se divisant en dalles minces, renferme les innoubrables débris de végétanx qu'il a soumis ensuite à l'examen le plus minutieux, et dont il a su déduire des conséquences aussi intéressantes qu'inattendues. Nous en reproduirons quelques-unes, ne fût-ce que pour jeter un peu de variété au milieu de la monotonie inhérente à notre propre travail.

« ll est possible, dit l'auteur (p. 163), en s'appuyant sur une foule d'indices plus multipliés ici que partout ailleurs, de préciser

b Bull, Soc. géol., 2º série, vol. XIX.
p. 144.— Compt. rend. vol. Lllt. p. 777.
Botanique, vol. IV, 11 pl. 1868.

Fordre dans lequel les plantes de cette flore se trouvaient disposées, quels étaient leur mode de groupement, leur station et leur port. On peut même, jusqu'à un certain point, déterminer les caractères des saisons et l'époque où les principales espèces faisaient paraître leurs fleurs, mòrissaient leurs fruits et disséminaient leurs graines; nous ne ferons qu'effleurer ces divers points, dont l'étude approfondie exigerait des aunées entières de travail.

« La limpidité et le calme des eaux durent favoriser la multiplication des nymphéacées sur les bords de cet ancien lac; aussi les empreintes de feuilles, de rhizomes, de fruits et de graines d'une espèce de ce groupe sont-elles fréquentes. Ces plantes, recouvrant les eaux trauquilles de leurs larges disques foliaires, élevant çà et la leurs grandes fleurs, donnaient un aspect tout particulier à la zone lacustre la plus voisine de la plage. La nymphéacée d'Armissan (fanctomeria Brangniari), différente des notres par plusieurs caractères botaniques, mais analogue par son aspect aux espèces actuelles des pays chauds, devait s'étendre au foin, au sein des eaux déjà profondes, grâce à ses dimensions considérables. Els s'était multiplie à l'exclusion des monocotylédones aquatiques, typlacées et cypéracées, très-rares à Armissan, où le geure Sparganium u'est cependant pas incontu.

« Ene première none de végétaux terrestres devait couvrir la plage dans les endroits partiellement euvahis par les caux ou très-humides. On reconnait les végétaux de cette catégorie à la fré-quence de leurs empreintes, et à cette autre circonstance que, uon-seulement leurs feuilles, mais leurs branches et leurs inflorescences encore intates sont venues s'ensevelir dans les sédiments, sans que l'on puisse expliquer cette présence par un transport, à cause du calme parfait qui a dù présider à l'opération. Lei dominaient les Audromèdes et les Myricées (Myrice lignitum, Comptonia drapundra-folia), dont les branches entières, avec les grappes fleuries des uns, les clatons et les fruits des autres, ont été conservées. Les Sequios (S. Tournéit et S. Couttsier, var.) ont habité la même zone. Ceux

d'Armissan étaient de grauds arbres qui, par leurs dimensions, ne semblent pas avoir été comparables aux espèces modernes de la Californie, mais dont ils reproduisent le port et la physionomie.

« A ces arbres il faut ajouter encore des Pins à deux ou trois feuilles, dont les rameaux, les feuilles et les fruits sont trop répandus dans les couches pour ne pas dénoter une station rapprochée des anciennes plages. Les rives du lac, les berges humides ou le sein même des caux étaient tapissés de mousses dont les restes venus jusqu'à nous fout connaître l'abondaire et la variété. Les fongères, quoique très-rares, semblent avoir habité anssi le voisinage des eaux, et c'est également dans cette zone que devait se trouver le Dracena narbonnessis.

e l'u pen plus Join s'étendait sans doute une vaste forêt, composée d'essences variées, mais où certaines associations végétales se répétaient sur une très-graude échelle, et qu'entourait une lisière d'arbres et d'arbrisseaux de toutes sortes, composant, par leur réunion, un ensemble aussi riche que varié. Les arbres les plus nombreux de cette forêt nous sont révélés par cette circonstance, que les fruits légers et surtout les samares de plusieurs d'entre eux sont venus en quantité innombrable, sous l'action du vent qui les emportait au loin, parseuner périodiquement la surface des eaux.

e Parmi les arbres à fruits ailés les plus répandus dans la lorèl d'Armissan; on doit citer en preunière ligne des Bouleaux et des juglandées (paren Engelhardia; eusuite venit une sapindacée (f) analogue aux Dodonea. Il existait aussi des Ormeaux et des Ostrya, mais les individus étaient plus rares on leurs stations plus éloignées. La forêt d'Armissan comprenait encore de grandes laurinées, semblables, par le port et l'aspect, aux Laurau et aux Persea, aux Agadhophyllum, an Ginonnomum, aux Litorea actuels, et, sous ce rapport, la végétation se rapprocalait, avec un plus grand lux d'espèces, de celle des Canaries. On doit citer aussi, comme ayant strement joué un rôle considérable. des accimies, des Padourquis, des Pins à cing leuflès, des sections Strobus et Penduatrobus, pout-être pout-être

uue conifère très-singulère, ressemblant un peu aux d'reucoris par son fruit. Il faut signaler également des Chènes analogues à ceux du Mexique, ées sapotées et de grandes légumineuses appartenant à diverses tribus. Tels devaient être, à ce qu'il nous parait, les principaux arbres de l'ancienne région d'Armissan. Mais, auprès de ces sesences de premier ordre, il existait tout un ensemble d'arbres moins élevés, d'arbustes et de plantes grimpantes ou volubles, en perfier set formant autour d'eux une colonie située, en partie du moins, dans une zone intermédiaire entre le bord immédiat des eaux et la grande forèt dont nous venons d'esquisser les principaux traits. »

Après avoir indiqué aussi les particularités les plus essentielles de cette zone intermédiaire, « Tel est, continue M. de Saporta, l'ensemble que présente la remarquable flore d'Armissau, lorsqu'on réunit ses principaux éléments pour en composer un tableau idéal, qui ne doit pas s'éloigner beaucoup de la réalité. L'ahondance des amentacées, surtout des bétulacées et des cupulifères; la profusion des laurinées, des myricées, des araliacées et des ilicinées; la présence répétée des Engelhardtia, des Rhus, des légumineuses arborescentes, des Acer et des Andromèdes, et la richesse exceptionnelle des conifères, représentées par la plupart des tribus de ce groupe et par des formes à la fois saillantes, nombreuses et variées, viennent frapper l'observateur introduit au milieu de cette nature depuis si longtemps éteinte. Les régions du haut Mexique, de la Californie, du Texas, les îles Madère et Canaries, l'Abyssinie et les archipels des côtes d'Afrique, le Népaul, les îles de la Sonde et le Japon, l'Amérique équatoriale et le Brésil sont les contrées actuelles où il est nécessaire de puiser des vues d'ensemble ou des analogies partielles, si l'on veut recomposer, dans son intégrité, l'aspect du paysage tertiaire des environs d'Armissan, 7

De l'étude comparée de chacune des dalles dont se compose la conche exploitée dans cette localité, et de l'association des divers éléments conservés des plantes. M. de Saporta parvient à tracer un tableun des saisons et de leurs effets qui est d'une élégance remarquable et qu'il termine en disant : « Ainsi il aurait existé trois saissons principales : une saison des pluies, marquée par un abaissement relatif de la température; une saison de printemps, douce, égale et sereine, temps d'activité végétale, destiné à la floraison des plantes et au développement des feuilles; enfin une saison chaude et sèche, pendant laquelle mûrissaient les fruits. C'est à peu près la division climatérique des zones sub-trojuleales actuelles, »

La description détaillée des espèces de plantes est suivie d'un tableau général de celles-ci, un nombre de 179, réparties dans 76 geures, appartenant à 4a familles. Les abiétinées, les bétulacées, les cupulifères, les laurinées, les araliacées, les iléniées, les anaacraliacées et les légaunieuses comprement à elles seules la moitié du total des espèces. Eu regard de ces dernières, l'auteur a indiqué celles qui avaient des analogues vivantes, ainsi que leurs patries.

Jusqu'à ce que la découverte de quelques mammiferes et des relations stratigraphiques bien établies permettent de déterminer plus rigourreusement la place des dépôts la custres du bassin de Narbonne et de Sigeau, nous ne voyous ancun inconvénient à les laisser comme l'indique la légende de la Cartegéologique des Carbières, et il sera toujours facile de les comprendre par une simple accolade avec la série qui vient au-dessus.

meyenne.

La formation tertiaire moyenne, telle que nous l'entendons ici, embrasse les dépôts marius des environs de Narhome jusqu'au Rhône. Nuus réunissons, sous le nou de mollaus marine, le calcaire moellon avec ses marnes sableuses, jaunes, et plus has des marnes bleuses, particulièrement développées autour de Narhome, de Nissau, de Béziers, de Pézenas, de Montpellier et de Beaucaire. Ces dépôts ne s'observent d'ailleurs que jusqu'à une faible distauce du rivage actuel de la Méditerranée: aimsi ceux de Poussan, de Pézenas, de Cazouls-lez-Béziers, qui en sont les plus éloignés, ne s'étendent ence qu'à 6 lieues de la côte. La mer de cette période s'avançait

donc peu à l'ouest, vers le pied de la montagne Noire et des Corbières. Si l'on cherche ses limites dans cette direction, on reconnail qu'un istime de plus de 50 licues de large, de Lézignan à Auch, séparait alors les eaux de l'Océan de celles de la Méditerranée, et que cette région, alors très-bases sans doute, était occupée par de vastes lacs où se dépossient les sédiments d'eau douce dont nous avons examiné les faunes dans le bassin supérieur et moyen de la Garonne. Ces lacs tertaires de la période moyenne, dont les couches sont partout horizontales, ne paraissent pas avoir existé à l'est, à moins qu'ils n'y soient représentés par les dépôts du bassin de Sigean et de Narbonne, dont nous venons de parler et qui nous ont offert de tout autres caractères, et par quelques autres le long 'de la montagne Noire.

Rien n'est plus frappant d'ailleurs que les différences pétrographiques et paléontologiques de la mollasse marine de l'est, comparée aux divers faluns du bassin de la Garonne et de l'Adour, et il serait assez difficile de dire auquel de ces faluns elle correspond. Les considérant comme un tout, nous énumérerons comme il suit les fossiles qu'on y a signalés depuis les anciens travaux de Marcel de Serres:

#### PAUNE DE LA MOLLASSE MARINE,

Terrestres. — Anchitherium aurelianense (Palarotherium id., Cuv.) [1]. Saint-Geniès, entre Castries et Montpellier; calcaire lacustre supérieur de l'Orléansie. Ailles (Gironda). Sanson (Garx). Dante incisions et

de l'Orléanais; Ailles (Gironde); Sansan (Gers). Dents incisives et canines indét. des calcaires des Brégines [2].

Manss. — Delphinas indel, Marnes bleuse de Pézenas, avec une vertèbre peutaêtre de Baeline (T). — Delphinart-pulcus audance, Gerv. (D. praudodiphis, id., 1840) (p. 306, pl. LXXXIII, fig. 6, 7). Vendargues, Cournon-le-See, Poussau. — Haliderium Benumoni, Gerv. (Méasysterium ét., de Chirst.), ibid., p. 38. Squelette presque entier, de la mollasse de Benacaire; il ne differe peut-tère pas de III. Justide des l'Alions de la Loire; obtes ioldes de Sattries — Squeladod Gratalopsi, il. de

<sup>(</sup>i) Voyez, pour la synonymie, Gervais, (ii) Bull. Soc. géol. vol. XVIII. p. 637; Zool. vt Paléont, françaises, p. 83. (1861.

Mey. J. Saint-Jean-de-Védas. — Mesoplodon Christoli, Gerv. (\*); Ceto-rhynchus (\*). Poussan (\*); il devait avoir de 7 à 8 mètres de long.

Baçain. Guélosiess. — Spargiu purudostrucion, Gerv. (p. 438) (ou Sphargiu); plaques isolées formées de compartiments polygonaux. De la mollasse de Vendargues. — Triamez indels. Poussan et Peignan.

> SALBIEYS, — Crocodiles indél., Gerv. (p. 453, pl. LVII, fig. 1 et 2). Deuts lisses ou finement guillochées, moios fortement bicarénées que celles de la période suivante, Saint-Jeao-de-Védas, Moulaguac, Mèze, Poussan.

> > Les nonfreux délris de poissons ont été pour la plupart décris de tipurés par M. P. Gerrais, Jana Zodogie et Paléontologie françaires, p. 5-13 et 5-28, et dans un mémoire plus révent <sup>(1)</sup>. Nous nous bourseuros à en citer les nous : Sandraverus Rédois, Cherodog poudenheubas, Sergiu nicierus, Splémpes, judich, Chrysopheya, Zagobates, Esdostes orantas, Mijolodare microplarus, Psychacontulus, Himpiriais serva, Il paneideux, Galerico aluneux, G. latideux, Vaidanus primigenius, Carcharodon megalodon, Ozyrkion hantais, O. Deuvi, O. zipolona, Laman lepida, L. dodis, Castroiau, Parist, provenant els mollisses de Péresus, de Sommières, de Poutsus, de Poudres, de Nice, de Cournon-le-Sec, de Lavérane, de Marcel, de Saint-Jean-de-Velley.

On cite des Pagures, des Grapuu, l'Ateleytus rugans à Embressac, près de Cette, et des Balanes très-communs dans les marnes jaunes de Malbosc.

Les noubreux nollusques gastéropodes et acéphales sont à l'étal de montes et d'empreiutes dans les calcaires et les marcus jaunes, pourrus de leur test dans les maries bleues et au-diessons. Nous avans indiqué d'abord ceux des envirous de Narloume et de Bidices 8º; plus fant onus avont domié une liste asser élendue des coquilles de ces mêmes localités 8º, de Nissan, de Sainte-Lacie, des Brégines, de Casunh, de Creisset, de Moussan, d'Antiguac, etc.

M. P. de Hourille a donné aussi des listes pour les courious de

(1) Vide supra, p. 328, pour la synonymie et les divers gisements.

<sup>20</sup> Comptes rendus de l'Acod. vol. LIII , p. h96; 1861.

3) Académie des sciences de Montpellier, 1861-1863.—Rerue des Sociétés savantes, vol. V; 1864. <sup>(6)</sup> Académie des sciences de Montpellier, vol. II. 1 pl. — Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LVIII. p. 24; 1864.

<sup>8)</sup> Lea Corbières, p. 954 et suiv.
<sup>90</sup> Bull. Soc. géol. de France, 9° série.
vol. XVIII, p. 630; 1861.

Moutpellier<sup>(i)</sup>; mais il reste encore à faire un travail complet sur ce sujet. Les espèces suivantes, revues par M. P. Fischer, nous paraissent les plus importantes dans la région que nous considérons, et peuveut la caractériser par leur fréquence:

Badonus intimonbulum, Limm, Broce, B. stellaris, Broce; Mores Foundarie, Limn, M. erinaeus, id. Canis texta, Bronn; Eaudiarie echinophora, Lam.; Fusus lignarius, id.; Fasciodaria findriatu, Broce; Salarium Dusbleri, Math.; Turvielda subangulatu, Broce; Narica helicina, id.; Anomio contatu, Bronn; Cutter foundous, Marce, de Serv.; O. undata, Jam.; O. censisium, id.; O. Boldunyi, Desh.; Petent terrestudeformis, Narce, de Serv.; Peternetharie, Limn, Hydin Michelinianus, Math.; Petencelus glyciaevir, Linn; Cythera pedemostuma, Ag.; Funa Agustait, d'Orb.; V. idambiciode, Lam.; Tellina tunida, Broce; Laturai argusa, Gunel; Pampose Fanjaii, Min.; Plobladomya alpina, Math.; Cypentur seutellatus, Marc. de Serv.; Heliastrea Bochettona (Edw. ed. L.); H. Ellinan, id. id.

Il est assez difficile de se faire une idée nette du gisement du Dinotherium giganteum, dont M. Payras <sup>162</sup> a trouvé de belles séries de dents à la colline de Montredon, près de Montouliers (Hérautt), avec des dents d'Hipparion prostylom et d'autres d'un Rhinocéros voisin du R. Schleirmucheri. Ces fossiles, en effet, avec des restes de Mastodonte et de Sus, rappellent le gisement de Cacuron (Vaucluse), plus récent que la mollasse marine; mais, d'un autre côté, M. P. de Rouville, qui a étudie les lieux, a été rappé de l'analogie des assises lacustres à débris de grands mammifères avec celles du bassin de Narbonne, qui sont plus anciennes que la mollasse, puisqu'elles la supportent évôdemment.

La faune tertiaire supérieure, entre le Rhône et le pied des Albères, se présente sur trois points, mais avec des caractères semblables dans les deux localités extrêmes, le bassin de Perpignan et les environs de Beaucaire; tandis qu'autour de Montpellier les Formation supérieure.

ne connaissons point les pièces authentiques qui, suivant M. P. de Rouville, établissent l'antériorité de cette déconverte, — Ibid. p. 148.

Description géologique des environs de Montpellier, in-h\* avec carle, 1853.
 Bulletin de la Société géologique, 2\* série, vol. XXIII, p. 153; 1865. Nous

roches, coume les fossiles, différent untablement. Le en effet des marnes lacustres et des sables jaunes marins renferment une population d'animaux vertébrés, dont d'eux ou trois espèces à peine se retrouveraient dans les autres petits bassins, et des invertébrés qui semblent se rapprocher d'avantage de ceux de la mollasse sousjacente que de ceux des marres sub-apennies.

Bassin de Perpignan

Les gisements de fossiles marins du département des Pyrénées-Orientales s'observent dans la vallée du Tech, sur sa rive gauche, au Boulou, et à Banyuls-les-Aspres, dans celle du Réart, près de Trullas, dans celle de la Têt, d'Ille à Millas, où le banc coquillier se voit sur une étendue de 8 kilomètres, particulièrement à Neffiach, localité déjà connue au temps de Buffon, et enfin dans la vallée de l'Agly, près d'Espira. Sur ces divers points, l'assise de marne sableuse, gris-bleuâtre, fossilifère, borde les escarpements des cours d'eau qui l'out entainée, et, si l'on cherche à raccorder ces divers gisements, on reconnaît qu'ils doivent appartenir à un seul et même dépôt qui s'incline à l'est sous la mer. Ces marnes coquillières out, en effet, été rencontrées dans les sondages de Perpignan et des villages voisins, sondages au nombre de 71, dont la profondeur varie de 30 à 180 mètres, et dont toutes les couches traversées sont sensiblement les mêmes, plongeant à l'est et reposant à l'ouest sur des roches cristallines ou secondaires.

Dès 1829, Mex. Brouguiart rapportait, à cause de leurs fossiles, ces dépèts aux marues bleues sub-apennines; depuis lors rien n'a été changé à ce parallélisme, qui nous semble encore anjourd'hui sulfisamment justifié. Marced de Serres, qui les avait placés sous son caleuir meullo, parce qu'il les confindait avec les marnes bleues de Nissan, etc., y cite, à Banyuls, des restes de Mastodoute, de Cerf, de Lamantins, de Tortues terrestres, de Squales, au milieu des coquilles, signalées aussi dans plusieurs endroits de ses ouvrages <sup>31</sup>.

M. L. Companyo, dans son Histoire naturelle du département des

<sup>(</sup>i) Géognosie des terrains tertiaires, p. 7h, 82, 83, 87. — Mémoire sur les terrains tertiaires du midi de la France.

Pyrénées-Orientales 11, mentionne une dent de Rhinoceros supposé être le megarhinus, trouvée entre Trullas et Bagès, des os attribués à un Hippopotame, et, au midi de la montague de Força-Réal, une dent de Mastodonte. Des restes de ce dernier animal ont aussi été rencontrés à une demi-lieue de Perpiguan, dans les exploitations d'une briqueterie; et, sur la route de cette ville à Canet, des dents de Rhinocéros à grandes incisives, d'Antilope et d'Hipparion (H. crassum, nov. sp.), suivant M. Gervais, ont été recueillies par M. A. Crova (a), M. Noulet 3: rapporte sans hésiter au Mastodon augustidens, Cuv., les dents qu'il a observées dans le musée de Perpignan, et, bien qu'il n'ait trouvé aucun autre fossile dans les couches qui environnent la ville, ni étudié les marnes bleues coquillières au delà, il en conclut, sans tenir compte des données fournies par les soudages, que la ville de Perpignan est assise sur la formation tertiaire movenne. Cette conséquence n'est point justifiée, le Mastodon angustidens de Cuvier comprenant, comme on le sait, plusieurs espèces, aujourd'hui séparées, entre autres le M. brevirostris, Gerv., des sables jaunes de Montpellier, auquel, suivant toute probabilité, appartiennent les dents en question. Nous avons fait remarquer ensuite (a) qu'au point de vue géologique l'opinion de M. Noulet était complétement inadmissible et en contradiction avec tous les faits connus.

Marcel de Serres avait déjà indiqué un assez grand nombre de coquilles fossiles des gissements précédents; mais M. Companyo, dans l'ouvrage précité, en a donné une énumération infiniment plus étendue, qui porte le nombre des mollusques acéphales à 158 espèces et clui des gastéropodes à 39, en tout 39, espèces, répaties dans 86 geures. Parmi les acéphales dominent les Panopées, les Tellines, les Cythérées, les Vénue, les Buccardes, les Arches et les Peignes; parmi les gastéropodes, les Patelles, les Artices,

Paléontologie.

<sup>(9</sup> Vol. I. p. 361; 1861.
(9 Comptes rendus de l'Académie des sriences, vol. XLVIII. p. 1117; 1859.
(9 Idid, p. 707.

les Scalaires, les Troques, les Turritelles, les Cérites, les Pleurotomes, les Cancellaires, les Puscaux, les Pyrules, les Bochers, les Tritons, les Buccins et les Cyprées. Parmi les radiaires, il y a plusieurs Scattelles, des Clypéastres et d'autres échinides dont les noms sont dus saus doute à quedque méprise. Les bryzoaires et les pobypers sont d'ailleurs très-rares au milieu de cette riche telum malacologique, qui réclame encore une nouvelle étude comparative des espèces, pour faire disparaître certaines inexactitudes que renferme la liste orfécidente.

Environs de Montpellier. Pour trouver à présent des dépôts probablement du même âge, nous devons remonter au nord jusqu'à Montpellier, dout la colline est formée, à la base, de sables jaunes, occupant les deux tiers de sa hauteur (5 2 mètres d'altitude), et le tiers supérieur de marnes lacustres, c'est-à-dire de roches bien différentes de celles des environs de Perpignan, et renfermant des fossiles qui ne ressemblent point non plus à cenx du Roussillon.

Subles janues.

Les sables jaunes s'étendent jusqu'à une certaine distance dans la plaine environnante, et à l'est ils se confondent avec les dépôts modernes des marais et des 'étangs de la côte. Ils sont calcaréosiliceux, micacés, jaunêtres, d'une épaisseur de 30 à 50 mètres, difficile à évaluer. Des grès concrétionnés, des marnes jaunes ou vertes, y sont subordonnés. Dans les exploitations de sable, les Huîtres (O. médato) forment un ou deux lits vers le haut de la masse.

Depuis Astrue, qui signalait en 1707 les fossiles de cette assise, jusqu'à nos jours, elle n'a pas cessé d'occuper les recherches des naturalistes du pays, qui y ont fait de nombreuses et très-intéressantes déconvertes, surtout en ce qui concerne les animaux vertébrés, et dont nous exposerons comme il suit les résultats, dus surtout aux études de MM. Marcel de Serres, J. de Christol et P. Gervais;

ammiferes.

QUADRUMANES. — 1 : Pithecus maritimus, Christ. (1); os longs et deuts sur une portion de maxillaire. Point de description ni de figure.

Bull. Soc. géolog., « série, vol. VI, p. 169; 1849.

- Partiburaux. 3: Mattodon arrerneunis, Croix, et Joh. (M. augustideus, pars Cur., Blairu, Laurilli, M. herrieristris, Gerri, s. g., Tetroloplodon, Falex, Anneusa morrophis, Ayun. (1) — Blaincere leptorhius, Cort. (B. de Montpellier, Marc. de Serr.; R. dekorhius, id., Cuv.; R. megarhiuse, Christ., Gerx.; R. monipoundious, Blaims, etc.; voyer Gervaix, p. 91).— Tapirus minor, Gerx. (p. 104, pl. V, lig. 8 et 5); de la taillé de l'arrerneunis et de l'edgans, dout il n'est peut-être pas différent (D.
- BLHINKSTK. 4: Antilope Cordieri, Christ. 1832 (A. recticeruir, Marc. de Serr., 1837), Gerv. id.; de la taille des plus grandes espéces actuelles. — Cerus australis, Marc. de Serr. (Diglachis id., Gerv., p. 149). — C. Curieri, Christ. — C. Tolozani, id., espère plus petite.

Stitliers. - 1 : Sus provincialis, Gerv. p. 177.

- GENASSERS. A : Urus minutus, Gerv., p. 305; dosteux. Hymarcus inriguis, Gervais (p. 209, pl. LXMI, fig. 27); même nombre de deuts que l'espèce de l'Inde. — Felis Christoli, Gerv. (F. serval, Marc. de Serv. etc.); un peu plus grand que l'espèce actuelle. — Latra affairi, Gerv.; espèce voisine de la Loutre ordinaire.
- Maans. 6: Pritiphoto ecciona, Gerv. (p. 27a, pl. LAXXII, fig. 6). Hof-therium Serresi, Gev. (Metanisherium Cavieri, Christ, etc.; voyee Ger. p. 277); plus petit que III. fossile. Delphinus phicoraus, Gerv. Rooqualus priseus, Gerv. p. 316. Oplocetus curvideus, Gerv. Physeter antiquus; di (Cachalot, Christ).
- Chéloness. 3: Testudo Serresi, Gieb. Trionyx indét. Chélone indét. Voyez Gervais, p. 435.

Sauriers. - 1 : Grocodile indét. Gerv., p. 443.

Chrysophrys indét, (Gerv., p. 5 14; Labrodon parimentam, id.; Baliste; Mydiobates meridioandi, id. p. 519 (M. girandicus, Pedroni, de Saucals); M. crauna, id. p. 518; Carcharodon megalodou, Ag., provenant pent-étre de la mollasse sous-jacente; Launa indét.; Oxyrhina pitoallis, Ag., Gerv., p. 520.

Les restes d'animaux mollusques sont peu nombreux ici et presque tous à l'état de moules, M. P. de Rouville cite avec donte la Panopea Faujasi, un Cérite voisin du C. Basteroti, le C. inconstans, le C. gran-

<sup>6</sup> Voyez Lartet, Sur la dentition des proboscidieus, (Bull, Soc. géol., 2\* série, vol. XVI p. 493; 1859.) ollasques

sudatum, la Vairica alla et d'autres gastéropodes. Les Balanes, trèsnombreux, tapissent les valves de l'Outra undata, fort abondante aussi, et d'autres acéphales sont assez semblables aux espèces de la mollasse, avec laquelle ces sables pourraient être réunis sans la faune remarquable des animaux verlébrés.

Marnes farantees Les marnes d'eau douce, qui recouvrent les sables jaunes et quelquefois alternent avec eux vers la base, sont argileuses, blanc jaunatre, grisâtres et remplies de coquilles fluviatiles et terrestres. La stratification est d'ailleurs parfaitement concordante, et souvent ce dépôt est représenté par des concrétions blanchâtres. Ces marnes vôbervent dans la partie occidentale de Vontpellier, dans la ville haute, au-dessous du Palais de Justice, de la promenade du Peyrou, etc. Elles paraissent n'avoir été recommes qu'en 1832 m' par de Christol. Nous y trouvons signalés les fossiles suivants :

Macomiferos.

Quadrumnes. — 2: Semnopithecus monspessulanus, Gerv., 1849, p. 10, pl. I,
 fig. 7. — Macacus priscus, id., p. 11.

Pachidennes. — 2: Rhinoceros leptorhinus, Nesti. — Tapirus minor, Gerv.
Reminants. — 2: Antilope Cordieri, Christ. — Cereus australis, Marc. de Serr.
Rosceus, — 4: Cholicomus sigmodus, Gerv., p. 21; de la taille du Castor ac-

tuel. — Lagomys loxodus, id., p. 50. — 2 autres rongeurs plus petits.

Carassers. — 4 : Hyona indét. Gerv. — Felis indét. id. — Macairodus indét.
id., p. 230. Voyez de Christol, Bull. Soc. géolog. vol. VI, p. 170,

1849, un Felis maritimus provenant des sables marins, avec canines tranchantes.

1 : Falco indét., Gerv., p. 418.

Mollarques.

Les coquilles fluviatiles et terrestres étudiées par Marcel de Serres lui ont présenté 22 espèces réparties dans 11 genres (2 Hélices, 5 Auricules, 1 Bulime, 1 Carichium, 1 Truncatelle, 5 Paludines, 2 Planorbes, 1 Cyclostome, 1 Parunacelle, 1 Testacelle, 2 Gérites).

Plusieurs espèces de mammifères étant communes aux sables

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Voyez Marcel de Serres. Mém. aur vol. II, p. 33, 1851.) — P. de Rouville. les terrains de transport et tertinires, etc. Description géologique des environs de Mont-Mém. Acad. des sciences de Montpellier, p. 96; 1853.

jaunes marins et aux marnes lacustres, si l'on réunit les deux faunes comme appartenant l'une et l'autre à la formation supérieure, on aura le tableau suivant pour la faune des mammifères de cette dernière dans la colline de Montpellier:

|                                     | Genres. | Espèce |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Quadrumanes                         | 3       | 3      |
| Rongeurs                            | 2       | 4      |
| Pachydermes proboscidiens           |         | 1      |
| <ul> <li>périssodactyles</li> </ul> | 9       | 2      |
| — arctiodactyles                    | 1       | 1      |
| Ruminants                           | 2       | 4      |
| Carnassiers                         | 6       | 8      |
| Aquatiques                          | 6       | 6      |
| Totaux                              | 23      | 20     |

Environs le Beaucaire.

La formation tertiaire supérieure se représente sous la forme habituelle de marnes bleues recouvrant la mollasse exploitée aux environs de Beaucaire, et plus au nord, sur la rive droite du Bhône, aux environs de Théziers et de Domazan, où les coquilles fossiles paraissent être nombreuses; mais les auteurs n'en ont donné aucune liste ni description. Elles ont d'ailleurs été toutes regardées comme identiques avec celles des marnes sub-apennines <sup>10</sup>.

# S 5. PAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU SUD-EST.

Les dépôts tertaires compris entre la rive gauche du Rhône, depuis le lac de Genève jusqu'à son embouchure, le littoral de la Méditerranée et les nouvelles limites de la France à l'est, offrent uue distribution géographique infiniment plus compliquée qu'au pied du versant nord des Pyrénées. Les uns occupent les parties bases de la vallée dn Rhône, de ses affluents, l'Isère, la Drôme et la Durance, et remontent plus ou moins haut sur les flancs de leurs bassins secondaires, circonscrivant ou entourant, surtout dans les tributes pérale.

Voyez Bull. Soc. géologique, 2º série vol. VII, p. 651; 1850.

départements de Vanchuse et des Bouches-du-Rhône, de petits massifs montagneux généralement allongés de l'est à l'ouest. Les autres se montrent au cœur mème des Alpes, depuis les environs de Nice jusque dans la Tarantaise et la Maurienne, à travers les départements des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes, formant des bandes allongées d'abord du sud-est an nord-ouest, comprises dans les plis du terrain secondaire de ce versaut occidental de la chaîne, puis au delà de Chambéry, constinant aussi des bandes allongées, mais courant alors au nord-est, jusqu'à la vallée du Bhône supérieur, pour se confinuer encore dans les Alpes suisses de Berne, de Lucerne, de Glairs et celles de la Bavère.

Eu décrivant séparément les faunes de ces deux régions, l'une des plaineux l'antre des monagense, nons nous conformons à des divisions géographiques naturelles, qui auront en outre l'avantage de faire bien apprécier les difficultés de diverses autress que nous rencontrevous, de distinguer les questions de détail fort complexes qui surgissent à chaque pas dans ce vaste champ et de faire ressortir, tout en nous tenant dans le domaine de la paléontologie, les opinions diverses dont ces dépôts out été l'objet. Une troisième division de cette même section et qui s'y rattache aussi naturellement comprendra le basin de la Saden.

### RÉGION DES MONTAGNES.

Formation inférieure. Groupe muschtique. Depuis le pied de la montagne Noire, aux envirous de Saint-Chinian, vers la limite des départements de l'Aude et de Ilférault, jusqu'à Nice, nulle part le groupe marin unemultique n'a laissé de traces dans le voisinage plus ou moins immédiat de la mer, et il faut remouter dans la région accidentée des Basses-Alpes pour en apercevoir quedques lambeaux isolés au milieu des roches secondaires. Afin d'être mieux compris, esquissons rapidement la distribution du terrain tertiaire inférieur dans les Alpes-Maritimes, celles du Dauphiné et de la Savoie, de la Maurienne et de la Tarantaise.

Aux environs de Nice, le groupe nummulitique, comme le mon-

trent la plupart des cartes géologiques (1), s'enchevêtre d'une manière très-compliquée avec les roches crétarées et jurassiques. Il en est de même lorsqu'on le suit au nord, par la vallée de l'Esteron et par celle du Var, en passant par Entrevaux et Annot, dans le département des Basses-Alpes, puis dans celui des Hautes-Alpes par Colmars, Allos, Embruu et Mont-Dauphin. Ge groupe constitue un massif très-considérable entre Gap et Monestier, occupant tout le flanc sud-est du mont Pelvoux. Dans le Dévoluy, sur la rive gauche du Drac, M. Lory en a découvert un lambeau assez considérable, compris entre la mollasse et la craie, et correspondant aux roches de la montagne de Chaillol, au-dessus de Saint-Bounet. Cette dernière localité et le mont Faudon, situé au sud, sont les points qui ont fourni jusqu'à présent le plus de données paléontologiques dans les Alpes du Dauphiné, mais nous ne doutons pas que les environs d'Annot et d'Entrevaux ne se montrent aussi riches lorsqu'ils auront été convenablement explorés.

Les ouches tertaires inférieures reparaissent sur la rive droite de l'Isère, entre cette rivière et les Échelles, puis dans la chaîne au nord-est de Chambéry, à partir des Déserts, traversent la vallée de l'Arve pour aboutir non loin du lac de Genève et de la rive gauche du Bhône, dans le hant massif de la Dent-du-Midi. Elles forment done une partie importante de la région montagneuse de la Savoie, entourant des massifs secondaires, crétacés ou jurassiques, en se conformant à la direction générale des chaînes S. O., N. E. Trèsmodifiées dans ces hants massifs, les couches ont pris l'aspect de roches fort anciennes, et les schistes calcarifères noirs sont exploités comme ardoises dans l'Bère et dans les Hautes-Alpse. Dans la Mau-

<sup>(3)</sup> Sur la Carte géologique de la France, de MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont (1840), le terrain tertaire inférieur des Alpes est représenté par une teinte jaune consacrée à la craie blanche. Sur la Carte géologique du Pièmont, de M. A. Sismonda (1863), il en est de même, avec celte dálérence que la teinte porte la désignation de terrain musuaultique. Sur les cartes de M. A. Favre (Carte géolog, des parties de la Saroie, etc., 1869) et de M. Lory (Carte géolog, de l'applier, 1859), la même teinte désigne le terrain tertiaire inférieur abrolument 16 que mous le comprenons.

rienne, une bande de caleaire nammulitique blanchâtre, subcompacte, a été longtemps confondue avec le lias entre les couches duquel elle est littéralement comprise, et l'on conçoit que des relations stratigraphiques aussi compliquées aient fait commettre des creurs que les données paléontologiques ont pu seules rectifier.

Dans cette région des Alpes occidentales, les dépôts tertiaires se composent de trois termes ou étages qui sont : vers le haut, des schistes noirs calcarifères, lesquels prennent en Suisse le nom de flusch et, partout ailleurs, celui de maciano; puis des grès, désignés ici sous le nom de grès de Taviglianaz, d'après une localité située dans le massif des Diablerets, sur la rive droite du Rhône; et, vers le bas, des calcaires plus ou moins foncés, marneux, et des schistes où se trouvent particulièrement les fossiles. Nous examinerons ceux-ci par localité, parce qu'ils ont été jusqu'à présent étudiés de cette manière, et qu'il serait encore impossible, vu la discontinuité des couches et les accidents de toute sorte qu'elles ont éprouvés, d'y tracer des horizons paléontologiques distincts qui probablement y existent comme partout, mais que l'état de nos connaissances ne permet pas encore de préciser suffisamment. De ce côté des Alpes, on peut dire néanmoins qu'il y a deux niveaux de fossiles, mais leurs relations stratigraphiques restent à établir; de l'autre côté, dans la Ligurie, il y a un troisième niveau nummulitique, appartenant à la formation moyenne.

Alpes-

Nous avons exposé les caractères et les relations stratigraphiques du groupe numunitique des environs de Xice <sup>10</sup>, où il a été bien étudié, et nous avons montré que, malgré les dislocations fréquentes de tout le système, il s'y trouvait dans les mêmes relations avec les conches crétacées sons-jacentes que dans les Pyrénées <sup>2</sup>. On y

craie ou des roches plus anciennes par un vaste ensemble de dépôts qui manque dans les Alpes : c'est le groupe inférieur de la formation ou groupe d'Alet, tandis que tout ce qui est au-dessus, notre groupe

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 56; 1850. (1) On peut faire remarquer que, le long

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> On peut faire remarquer que, le long des Pyrénées centrales et orientales, le groupe nummulitique est séparé de la

remarque, comme partout dans les Alpes, des macignos et des calcaires avec empreintes de fucoïdes vers le haut, puis des calcaires marneux, grisâtres, généralement peu solides, vers le bas, quelquefois blanchâtres et remplis de fossiles. Le macigno ou flysch pourrait représenter notre groupe lacustre moveu, que nous allons voir, en Provence, caractérisé par la même faune que dans les autres parties de la France; mais ici nous n'avons encore qu'un seul indice, assez incertain, venant appuyer paléozoologiquement ce parallélisme : c'est une portion de mâchoire rapportée par de Blainville au Palæotherium curtum(1), provenant du château de l'Escarenne ou Escarena, au nord-est de Nice, et qui fut donnée par le propriétaire au Muséum d'histoire naturelle. Cette pièce unique, qui pourrait peut-être appartenir à un Paloplotherium, est engagée dans un calcaire gris compacte, d'apparence lacustre. Son gisement resterait donc à constater par un examen très-attentif des lieux.

En 1852, M. L. Bellardi a donné un Catalogue raisonné des fosnies numauthiques du conté de Nice 2, travail fait dans de honnes conditions pour l'exactitude des résultats, car l'auteur avait apporté sa collection à Paris afin d'en comparer les échantillous avec ceux de nos dépôts tertaines, de recueillir les observations des personnes les plus familiarisées avec ce genre d'étude, et il avait eu le soin de rassembler aussi les matériaux trouvés sur les lieux par d'autres naturalistes éclariés. Il s'était adjoint M. E. Sismonda, secrétaire perpétuel de l'Académie de Turin, pour l'examen des échinides, J. Ilaine pour celui des polypiers, et nous nous clargeâmes des rhizopodes. Le résultat de ces recherches combinées fut de faire connaître, dans les couches nummilitiques des environs de Nice, et particulièrement de la Palara, de la Penne, de

lacustre de Sabarat, de Castelnaudary, de Carcassonne, etc. représenterait le flysch ou macigno,

<sup>(1)</sup> De Blainville, Ostéographie, fivrai-

son XXI, p. 159. Voyez l'explication de

la planche VIII.

18 Mém. Soc. géol. de France, a' série, vol. IV, 12 pl. 1852.

Rocca-Esteron, du cap la Mortola et du Puget, 373 espèces d'invertébrés, réparties dans 102 genres, comme il suit:

|                       | Genre. | Espice |
|-----------------------|--------|--------|
| Céphalopodes          | 2      | 5      |
| Gastéropodes          | 37     | 115    |
| Acéphales             | 32     | 178    |
| Bryozoaires           | 9      | 9      |
| Annélides             | 2      | 4      |
| Radiaires stellérides | 1      | 1      |
| échinides             | 11     | 21     |
| Polypiers             | 13     | 30     |
| Rhizopodes            | 9      | 17     |
| Totany                | 400    | 3-3    |

Les genres Mattile, Cyprora, Rostellaire, Fuscau, Pleurolome et Cérite, parmi les univalves, et les geures Corbule, Telline, Venus, Buccarde, Cardite, Crissastelle, Lucine, Arche, Pectoncle, Peigne, Spondyle, Hultre, parmi les bivalves, sont ceux qui ont fourni les plus d'espèces à cette faune. Parmi les radiaires échinides, cos lon les Échinolampes, les Eupatagus et les Brissopuis qui prédominent; parmi les polypiers, ce sont les Throchogultus et les Trochogultus, ch, parmi les rhizopodes, les Nunnsulties out présenté i 5 espèces. La rarcté des Turritelles et le petit nombre relatif des Cériles doivent être sigualés ici de même que la proportion relative des gastéropodes et des acéphales, qui est l'inverse de celle que nous avons trouvée dans le bassin de la Seine, mais à peu près la même que celle de la faune de Biarit.

La distribution des espèces de cette région dans d'autres plus ou moins éloiguées, distribution qui peut nous éclairer sur leur contemporanéité, montre que, sur 29g espèces déterminées, il y en a 112 ou plus du tiers qui se retrouveul dans le bassiu de la Seine: ce sont surtout des gastéropodes des geures Vatice, Cyprée,

<sup>0)</sup> Nous avons récemment réuni sous a. d., e de la N. striata. — Voyez Asie le nom de Vumuulites micessis les variétée. Mineure, Paléontologie, p. 221; 1366.

Cône, Mitre, Volute, Fuseau, Pleurotome, et particulièrement la Norrima Schmideliana, le Terdellum convolutum, la Melania costelluta, la Turriella imbrivaturia, les Corithium gignateum et corvucopie, que nous avons vus rarennent ensemble dans le bassin de la Seine, dans le Cotentin et le sud de l'Angleterre. Les espèces communes d'aciephales sont entre autres : 5 Cardites (C. imbrivata, auritousta, angustionsta, augureuta, devussata), la Corbis lamellosa. 9 Lucines, mais douteuses pour la plupart, quoique de formes très-voisines des L. mutubilis, giganteu, contorta, gratu, dicuricata, le Pectuavulus pulvinatus, des Cames, des Spondyles, les Ostrea rurilanella, flabellut et equibula. Mis parmi les aumélies, les bryocaires, les radiaires stellérides et échinides et les rhizopodes déterminés, il n'y a point d'espèce commune; enfin, sur 30 espèces de polypiers, il n'y en a qu'un es selle qui le soit.

On voit combien sont différents les rapports numériques entre les faunes du bassin de la Seine et des Alpes-Maritimes, suivant les classes que l'on considère, et à quelles erreurs on s'exposerait si, pour établir leur parallélisme, on s'en tenait à celles de ces classes qui n'ont encore offert aucune espèce commune. Avec les fossiles tertiaires inférieurs de l'Angleterre, tels qu'on les connaissait alors, il y avait 54 espèces ou un sixième de communes, au lieu d'un tiers; avec ceux de la Belgique, 48. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser au premier abord, ces relations sont ici mieux accusées qu'avec les couches nummulitiques du pied nord des Pyrénées, où cependant il y en a 21 de communes dans celles de Bos-d'Arros et 48 dans celles de Biaritz. Si de ce dernier chiffre on retranche 11 rhizopodes, il ne reste que 37 espèces communes avec la région occidentale. Dans les Corbières et l'Ariége, dont les dépôts nummulitiques sont géographiquement plus rapprochés des Alpes-Maritimes, il y a 40 espèces communes, dont 35 mollusques. Les Alvéolines, si répandues dans l'Aude, l'Ariège et la Haute-Garonne, manquent aux environs de Nice, comme dans le bassin de l'Adour, tandis que les brachiopodes, constants au pied des Pyrénées, vers la base du groupe, n'ont pas encore été signalés dans les Alpes occidentales, non plus que les crustacés. Les Bourgueierinus, parmi les crinoides, a Édinalompas et l'Eupaiogna ornatus, si constants dans un grand nombre de gisements nummultiques, se retrouvent ci avec la Serpula signidas, le Tecdo Tournáli, éta

Cette faune, comparée avec des faunes étrangères du même âge, avec celle du Vérouais et du Vicentin, par exemple, montre des relations établies par 5g espèces communes, dont 11 Nummulites, 5 échinides, 3 Spondyles et d'assez nombreux gastéropodes; avec celle de l'Égypte, on trouve 25 espèces communes, dont 5 Nummulites; avec celle de l'Asie Mineure, 11, dont 7 Nummulites; avec celle de l'Asie Mineure, 11, dont 7 Nummulites; avec celle de l'Inde, 18 appartenant aux animaux les plus inférieurs (à Nummulites, 8 polypiers, 2 Hultres, 1 Corbule, 1 Rostellaire, 1 Côme et surtout la Norbina Schmidelbana).

Basses-Alpes,

Les fossiles n'abondent pas sculement dans cette partie des Alpes-Maritimes, mais encore, dans les mêmes assises, en remontant par Entrevaux, Annot, Rousine<sup>19</sup>, et, au nord-ouest de Castellane, une bande de roches nummultitques, signalée d'abord par M. S. Gras, en a présenté beaucoup à Alcide d'Orbigny, près du village de Levit, ainsi qu'au Villars, sur la route de la Grasse à Escrapnolles.

et Serose, Dans le département des Hautes-Alpes, nous avons exposé avec détails les discussions auxquelles avaient donné lieu les couches nummultiques l'i nous n'y reviendrous donne pas et nous passerons tout de suite à l'examen de travaux plus récents. Le partie tratigraphique a été reprise et tratife avec beaucoup de soin par M. Lory <sup>10</sup>, qui a très-bien résumé aussi les données paléontologiques dont nous allons parler, sans toutefois résoudre les questions que ces demirées ont l'aissées incertaines.

En 1854, MM. Hébert et Renevier (4), réunissant les fossiles des

Histoire des progrès de la géologie,

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 69.

Description géologique du Dauphiné, p. 464-499; 1860.

<sup>(4)</sup> Description des fossiles du terrain nummulitique supérieur des environs de

couches nummultiques recueillis au mont Faudon et au-dessus de Saint-Bonnet; à Entrevernes, près Dhaing, au sud la Ca'huneey; à Pernant, prês d'Arrache, sur la rive droite du Rhône, en Valais, etc., en ont fait un examen comparatif et y ont recomu 72 espèces d'invertébrés (1 Serpule, 37 gastéropodes, 20 acéphales, 1 bryo-zoaire, 1 échinide, 9 polypiers, 3 rhizopodes). Ce que nous avions dit auparavant des seuls fossiles du mont Faudon, comparés avec ceux des Alpes-Maritimes <sup>10</sup>, peut encore se dire de la liste générale de toutes les localités appartenant au même horizon, c'est-à-dire qu'elle nous représente une faune moins ancienne que celle des Alpes-Maritimes, dont nous venous de parler.

De ces 72 espèces, il y en a 37 de Saint-Bonnet, 21 du mont Faudon, ce qui, en supprimant les doubles emplois, en donne 49 pour les Hautes-Alpes françaises. Il y en a 5 seulement d'Entrevernes, 10 de Pernant, 40 des Diablerels, 8 de la Cordaz, en tout 43 pour la Savoie et la Suissee, 12 espèces relient ces divers gisements: Natica angustata, N. Suderi, Deshagusia orchloris, Chemitzia costellata, C. senidecussata, Cerithium plicatum, C. elegans, C. trorhleare, C. Castellini, Cyrena convexa, Cytherea Vilanove, Cardium granulosum.

Le but de cette étude était d'arriver à déterminer à quel horizon de la formation tertiaire inférieure appartiennent ces gisements, les relations stratigraphiques étant partout peu propres à échire ce point. Or, comparés aux fossiles du bassin de la Seine, ceux des Alpes occidentales renferment \(\Delta\) espèces des sables du Soissonnais, \(\Text{8}\) du calcaire grossier inférieur, \(\Text{5}\) du supérieur, toutes peu importantes dans les Alpes, tandis que, des 12 des sables moyens, \(\Text{5}\) sont très-répandues de part et d'autre (Natica parisieusis, Chematicia lactea, Cardina granuloum, Turritella incisa, Cerithium Bonnardi). Des 18 espèces de la formation tertiaire moyenne

Gap, etc. (Bull. Soc. stat. du département (3) Histoire des progrès de la géologie, de l'Isère, 2° série, vol. III., 2 pl. 185h.) vol. III, p. 72.

des sables de Fontainebleau, de ceux du Limbourg et du bassin de l'Adour, où fon trouve les dernières Nunnmilites, 11 sont cit rès-communes et caractérisent partout la base de la formation; ce sont précisément la plupart de celles que nous venous de citer comme reliant par leur présence ces divers gisements des Alpes, et auxquelles il faut ajouter la Adniar crassatina, la Gytheron incrussata, l'Ostera cyathula et la Rhizangia brevissima. Eufin, comparée avec celle du versant méridional des Alpes, cette faune aurait 7 espèces, on moins d'un quart, communes avec les couches du Vicentin et du Véronais, telles qu'on les considérait alors, et il y en aurait 9 seulement dans la faune nunmultitique si riche des Alpes-Martitines.

Nous remarquons, en outre, dans cette liste, l'absence de céphalopodes, de la Nevitina conosides ou Schmideliana, de l'Intrae arailamella, de la Pholodomya Parchi, de la Serpula spiruleo, le manque presque complet d'échimides, partout si nombreux, d'Mycolines, de Térebratules, de crustacés, d'orbioides et des espèces de Nummulites associées avec la véritable faune circumméditerranéenne; car les N. striata type et contorta ne sont qu'accidentelles partout ailleurs <sup>10</sup>.

Dans ce mémoire, les auteurs ne se sont pas occupés des couches numentifiques de la Savoie, différentes des gisements précédeuts (Thônes, etc.), et dont les espèces de Numnudites sont également différentes; ils cussent pu, par un examen comparatif des fossites et par des profils, résoudre des difficultés qu'is ont laissées à leurs successeurs; car nous voyons seulement, dans tout ce qui précède, une faune plus récente que la faune numuntifique normale, sans pouvoir assurer que, comme celle de l'Adour et du bassin de la Bormida, elle constitue la base de la formation tertiaire moyenne. En effet, si tout le flysch et le macigno sont au-dessus, cette faune

<sup>(9)</sup> Nous avons distingué récemment. var. e du mont Faudon. — Voyez Asie sous le nom de N. vapinceusis, la N. striata Mineure, Paléontologie, p. 221; 1866.

des Alpes occidentales ne peut être qu'une dernière manifestation de la faune marine inférieure avec quelques types précurseurs de la faune suivante.

Une découverte inattendue est venue apporter un nouvel élément dans la question, sans pour cela la simplifier. En 1859, MM. Pillet et Coche trouvèrent des Nummulites dans des calcaires blancs cristallins, sur la rive gauche de l'Arc, à Montricher, près de Saint-Julien, entre Saint-Michel et Saint-Jean-de-Maurienne. Les profils exécutés ensuite par M. Lory, sur ce point et aux environs, firent voir que ces calcaires étaient compris entre des assises remplies de fossiles du lias, en même temps que des empreintes de végétaux houillers se trouvaient dans des grès à anthracite, surperposés en apparence à ces couches du lias. Les fossiles de ces calcaires de Montricher sont les Nummulites Ramondi (type). Dufrenovi, et peut-être complanata (?), de très-nombreuses Orbitoides submedia, une grande Huitre fort épaisse, probablement l'O. rarilamella, des Térébratules, un échinide paraissant se rapporter au Conoclypeus anachoreta, c'est-à-dire des formes toutes distinctes de celles de la faune précédente et rentrant dans les types caractéristiques de la faune nummulitique normale. Sans pouvoir préciser, quant à présent, les relations de ces deux faunes, il est permis de penser que celle des calcaires de la Maurienne, qui forme une bande étroite dirigée N. N. E., S. S. O., pourrait être aussi représentée en passant dans le bassin de la Guisanue, sur le flanc oriental du Pelvoux, dans le Briançonnais, où M. Lory (1) a signalé des couches nummulitiques en contact avec le granite, sur les flancs du val Louise, dans le vallon ou le col de l'Échauda et au bas du glacier de Monestier. Ce serait alors la faune nummulitique normale dont il resterait encore à établir les relations avec celle du même âge située plus au sud, dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes.

<sup>1)</sup> Descript. géol. du Dauphiné, p. 486 et 548; 1860. - Carte géologique, 1858.

## RÉGION DES PLAINES ET DES PLATEAUX.

Formation inférieure Dans tout le bassin inférieur du Rhône, aussi bien sur sa rive droite, dans le Vivarais et le haut Languedoc, que sur sa rive gauche, dans la Provence et le Dauphiné, aucun dépôt tertiaire complétement marin n'a précédé ceux qui renferment la faune terrestre et d'eau douce de l'horizon du gypse du bassin de la Seine. Dans ces deux dernières provinces, nous ne trouvours, en général, séparant les roches secondaires des conches gypseuses d'Aix, des lignites d'Apt et d'autres localités du bassin de la Duranue, que des roches rouges, sableuses, argileuses, marneuses, des conglomérats et des brèches d'origine d'eau douce, le plus ordinairement sans débris organiques; c'est au moins ce que l'on observe dans les départements de l'Isère, de la Drône et de Vaucluse.

Mais, plus au sud, dans le petit bassin que parcourt la rivière d'Arc, compris entre les chaînes d'Éguilles et de Sainte-Victoire, au nord, et celle de l'Étoile, au sud, bassin au centre duquel se trouve la ville d'Aix, les couches rouges dont nons venons de parler, au lieu de reposer sur les calcaires secondaires crétacés ou jurassiques, en sont séparées par une série toute particulière de dépôts d'eau douce, qui n'ont encore nulle part leurs analogues bien démontrés, si ce n'est dans une petite région au sud-ouest de Montpellier, et, comme on doit le supposer, dans une partie au moins du groupe d'Alet. Mais on voit tout de snite la différence profonde des deux régions géologiques, puisque, dans les départements de la Hante-Garonne, de l'Ariége et de l'Aude, le groupe marin nummulitique est parfaitement développé, et qu'au sud de la Durance nous n'en tronvons aucune trace. En outre, le groupe d'Alet ne pourrait, comme on vient de le dire, représenter encore qu'une partie de ces puissants dépôts lacustres avec lignites du bassin de l'Arc, et il faudrait chercher dans les assises rouges qui le recouvrent des dépôts synchroniques de toute la série marine nummulitique.

Quant au bassin resserré de Marseille, où la mollasse marine n'est pas représentée par des dépôts de même origine, mais par d'autres exclusivement d'eau douce, recouvrant des couches gypseuses, lesquelles représentent, à leur tour, celles des environs d'Aix, il est peu probable qu'il soit complétement dépourvu de sédiments analogues aux couches rouges si constantes au nord.

Nous avons déjà eu l'occasion de traiter du groupe lacustre inférieur du bassin d'Aix (1); mais M. Matheron, qui, dans son ouvrage de 1842, n'y signalait que 60 espèces fossiles, en a depuis lors plus que doublé le nombre par des recherches assidues, et y mentionne aujourd'hui 150 espèces de coquilles fluviatiles et lacustres, quelques reptiles, mais pas de poissons. L'étude détaillée de cette faune curieuse reste encore à faire, ces espèces nouvelles n'étant ni décrites, ni figurées. Mais, pour donner une idée de la distribution stratigraphique de celles qui sont connues, nous résumerons comme il suit la composition du groupe telle que l'a donnée M. Matheron dans son dernier travail (a). Il comprend, de haut en bas, neuf assises principales, distinctes par leurs caractères pétrographiques et par leurs fossiles ou du moins par un certain nombre de ceux-ci; la plus récente supporte les couches rouges dont nous avons parlé, la plus ancienne repose sur la craie.

des lignites

- 1. Calcaires et marnes des bords de l'Arc et du Montaiguet, près d'Aix. -Bulimus subcylindricus et Hopei, Pupa subantiqua, Planorbis pseudorotundatus, Paludina aquensis.
- Calcaire de Vitrolles, du Cingle et de Roquefavour. Physa prælonga et Draparnaudi, Planorbis subcingulatus, Limnea obliqua. Argiles ferrugineuses, poudingues sans fossiles; brèche du Tholonet.
- 3. Calcaire de Rognac, de Rousset, se retrouvant dans les Alpines.-Lychnus ellipticus, urgonensis et Matheroni, Bulimus terebra et Panescorsi, Pupa patula, Physa galloprovincialis, Cyclostoma solarium, Luneli, heliciforme, disjunctum, abbreviatum et bulimoides, Paludina Beaumontiana et Deshayesiana,

Paléontologie.

<sup>(1)</sup> Histoire des progrès de la géolo-11) Recherches comparatives sur les dégie, volume II, pages 721 et snivantes; pots fluvio-lacustres tertiaires, in-8°, p. 16: 1849. 1862.

Melania armata et turricula, puis d'autres nouvelles espèces : h Lychnus, 2 Magaspira, 10 ou 12 Cyclostomes, 3 Paludines, 6 Mélanies et 1 Néritine.

- Argiles et grès bariolés, avec coquilles d'eau douce indéterminées; des restes d'un grand saurien et de chéloniens.
- 5. Calcaires marneux, grisâtres, etc.; sans fossiles.
- 6. Grès de Fuveau, marnes et calcaires divers; sans fossiles.
- Calcaires marneux. Anostoma rotellaris, Physa gardanensis, doliolum, Michaudi et 3 autres espèces, 2 Cyclostomes, Paludines, Unio, etc.
   Marnes bigarrées et argiles.
  - 8. Calciares ferrugineux et ligniles; hancs calciares alteruant avec des marnes, des arglies et des lits de combatibles, arun es faisseur totale de 200 mètres (Fureaux, Gardanne, Treis, etc.), Grocodilus Binivir, Triougz indét., Pubalius Bospainus, Melania scalaris et accisel, Gyrena gardaneuxis, canusta et curioris, Joharium nuanimante, Lini galliprenicialis et subrugosus, Anodosta gardaneuxis, Sautres Melanies nouvelles (T), a Unio et une dixiane d'autres septece à deuder. Plantes polypodiacése (f), cycadéris, monocotylédones, dicotylédones, peu nombreuses et neu variées.
  - 9. Calcaires, marnes, argite marneuse et lignites. Ces dépids sont d'origine marine, d'eus sumultre on de au douce, et à cenhevêtrent récipuement. Mémopuis galloprovincialis et norticensis, Melania lyra, Pelludine nocementates, Nevilina Bramparierina, Gyrena globosa, Perusaci, Venita d'armagnierina Gyrena globosa, Perusaci, Unio Toulouzani. Cette faune de la base du groupe parait être tout à fait particulière. Outre les expèces précédentes décrites en 1842 par M. Matheron, ce géologue y signale encore 3 Buliurs, 1 Auricale, 2 Cyclostomes, 1 Palulina, N. Malanopide, 1 Médanie, 1 Cértie, plusieurs Cyrènes, 1 Cardiun, 1 Unio, 2 Huîtres et des plantes indéterminables.

En ce qui concerne les mollusques fluviatiles et terrestres, celle faune est certainement la plus curieuse et la plus variée que l'on ait encore signalée; aussi est-il fort à désirre qu'elle soit étudiée et publiée complétement; ce serait une monographie d'un vif intérêt et qui pourrait servir de terme de comparaison pour d'autres pays.

George Au-dessus des couches rouges sans fossiles qui s'étendent et remontent jusque dans les gorges profondes des dernières rami-

fications des Alpes du Dauphiné, vienuent, dans le petit bassin de l'Arc, les couches gypeuses des cuvirons d'Aix, qui out été fort bieu décrites dès : 8 ap par MM. L'gul et Murchison. Elles avaient été explorées vers le mêune temps par Marcel de Serres et Pareto, et ce qui a été fait depuis sur ce sojet 0 a peu ajouté à ce que l'on connaissait déjà. Sous le rapport des fossiles, l'histoire de cre dépèts remonte beaucoup plus hant. Hoppelins, dès : 583, Gnettard, P. de Lamanon et plusieurs anciens naturalistes s'en étaient occupés (d. et le rapprochement de ces couches avec les gypess du bassin de la Seine avait été également indiqué. En 1836, M. Coquand (o) voulant appuyer de quelques faits cette dernière opinion, vivement contestée, anmonca ha déconverte d'ossements de manmifères, de Pacatherium et de ruminants dans la pierre à plâtre de cette localité; mais cette assertion n'a jannais été reproduite ni prouvée depnis.

Parmi les vertébrés, un seul mammifère du genre Vesperilio y est cité<sup>(n)</sup>. Parmi les reptiles chéloniens, la Testudo Lamanoni, Gray, la Trionge Maunoiri, Gieb. (Bourdet, Cuv.), ont fourni les dèbris signalés par les anciens auteurs; la Bana aquenais, Coq., a été décrite par M. Gervais<sup>(n)</sup>, et des restes de Crocodiles, annoncés eucore par M. Coquand<sup>(n)</sup>, n'ont été ni décrits ni figurés. Les poissons out donné un plus grand nombre de genres et d'espères. Parmi les acanthoptérigiens, cent, suivant M. Gervais<sup>(n)</sup>: le Sacrétis ceutralis, Ag., le S. minutus (Perca id., Blainv.), qui se retrouve dans un girand nombre de localités (Bonnieux (Vaucluse), la Rouson (Haute-Loire), la Perca Beaumonni, Ag., et, à Saint-Martin-de-Castillo (Vaucluse), le Cottus aries et le Mugile princeps, Ag. Les malacoptérigiens ont fourni le

Faunes. Ver'thei

<sup>(\*)</sup> Histoire des progrès de la géologie, vol. II. p. 721; 1849.
<sup>2</sup> D'Archiac, Introduction à l'étude de

ta paléontologie stratigraphique, vol. 1, p. 357; 1862.— Géologie et Paléontologie,

p. 146; 1866.

(3) Bull. Soc. géol. de France, vol. VII.

p. 191; 1836.

<sup>(\*)</sup> De Saporta, Études sur la régétation du sud-est de la France, etc. p. hg; 1863.

<sup>(</sup>b) Zoologie et Paléontologie françaises, p. 496.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bulletin de la Société géologique, a série, vol. II, p. 383; 1845.
Doc. cit. p. 530.

<sup>#7.</sup> 

Lebias expladotas, Ag., qui se retrouve à Bonnieux (Yaucluse) et que nous avons vu cité dans la Limague, puis le Sphenolepia squamouss, id., l'Anguilla multiradiata, id. Marcel de Serres, qui a publié, en 1843 <sup>10</sup>. des notes recueillies par lui vingt-cinq ans auparavant, a donné la suite la plus étendue que nous connaissions des fossilles des plâtrières d'Aix, où il cite 33 espèces de poissons; unis les précédentes sont les seules qui aient été jusqu'à présent décrites.

Insertébers Insertes Parmi les invertébrés, le même savant mentionnait i *Gypris*, et les insectes lui avaient offert plus de 40 espèces de diplères, lépidoptères, i 60 u 18 hyménoptères, des Libellules parmi les névroptères, près de 50 espèces d'hémiptères, i 50 u 16 orthoptères, 80 ou 85 coléoptères, plusieurs aptères indéterminés et 3 genres d'arachnides reufermant un certain nombre d'espèces également indéterminées.

M-Hosques.

Dans le mémoire précédent, Marcel de Serres citait 12 espèces de mollusques, dont 5 gastéropodes et 7 acéphales, y compris une petite Huître. M. Matheron, dans l'ouvrage précité (5), en signale 20,

(1) Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, vol. XIII. — Voyez aussi Géognosie des terrains tertiaires, p. 210.

<sup>9</sup> M. Caris, dans une note sjoutée au auménoire de MI. Legl et Murchion, disait, que los lustes les inectes étaient des formes d'Eurore, act pou benouve paspartennient à des graves existents, que le plus grand nombre étaient des faighres et des hémiphères y nois venaient les coléophères; il y seait par al syndrophères et un eud légiophet. Les lighémères serbs nont agrandique. Les laboraises serbs nont agrandique. Les laboraises serbs nont garantique d'et le partie à partier au me la liste de Marcel de Serres, qui d'ailleurs paraltavoir étée le permit à napoère na marcantilavoir étée le permit à nombre de la comment de la comment

figurées par Sowerby étaient les Cyclas gibbosa, Aquasextia, concinna, le Pisidinm cuneatum et la Melania scalaris. La température ne devait pas être ajors plus élevée que celle da sud de la France actuelle, malgré les 5 plantes décrites par M. Lindley comme étant des pays chauds. En résumé, ce mémoire en apprenait presque autant que ce que nous en savons aujourd'hui sur la position et les caractères généraux des fossiles, et l'on peul s'étonner que, treize ans après sa publication, il fût ignoré de M. Matheron, qui ne cite ancune des espèces de Sowerby, avec lesquelles les siennes doivent faire double emploi.

(1) Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du département parmi lesquelles aucune ne reproduit les noms donnés la même année par le professeur de Montpellier; ce sont : l'Ilelix Coquandiana les Cydostoma queussi. Coquandi, crassilabra, les Certihian (Potamides) margaritaceum, cinctum, Coquandianum, concisum, provincialis, Laure, la Melania Laurea, la Neritina aquennis, le Planorbis nitidus, la Linnac corran, les Cycles majucuella, gargasenis, Coquandiana, aquensis, pisum, et l'Anodonta aquensis. Ces espèces ne se présentent pas toutes aux environs d'Aix, mais au même niveau, dans d'autres localités, dont nous parlerons tont à l'Îbeure.

Nous avons done, jusqu'à présent, la preuve d'une faune d'invertébrés, et surtout entomologique, très-riche, mais qui evigerait une étude spéciale, semblable à celles qui ont été faites en Suisse et en Allemagne. Les matériaux sont très-nombreux; il reste à les utiliser.

Les débris de plantes disséminés daus les marnes du gypse d'àix avaient également attiré l'attention de Marcel de Serres, qui, dès 1829, dounait une énumération fort éleudue des familles, des genres et du nombre des espèces qu'il y avait observés. Suivant lui, ces plantes, comme les restes d'animaux, indiquaient des formes analogues à celles qui vivent dans les lieux secs du midi de la France; un petit nombre appartiement à des climats plus chands que celui qui y règne aujourd'lui; leurs types se rattachent généralement à ceux de l'Europe méridionale. Ce mémoire, dont les éléments se trouvaient en grande partie déjà dans la Géognosie des terrains terriaires, du même auteur, avait un intérêt réel pour le temps où il parut.

Plus heureux que les insectes, les végétanx de la Provence ont trouvé un très-habile paléophytologiste dont nous avons déjà sigualé les études remarquables, en parlant de la flore d'Armissau, et qui nous servira encore de guide dans l'examen des diverses flores etriaires de la Provence. M. G. de Saporta a traité, en 1663, de la Flore de l'étage du gypse d'Aix<sup>10</sup>, « Les restes de plautes, dit-il,

des Bouckes-du-Rhône , in-8° avec 41 pl.

Marseille, 1849.

G. Études sur la régétation du sud-est de la France à l'époque tertiaire. (Ann. des

ne se trouvent µas, comme les poissons et les insectes, limités à certaines couches; its sont dispersés assez uniformément dans toutes celles que le mode de sédimentation a prédisposées à leur conservation. En général, les espèces varient suivant la nature des couches; la couché à insectes, formée de feuillets minces, d'un gris verdatre, renferme aussi des plantes, mais moins nombreuses que les insectes env-mèmes. - L'auteur a distingué avec soin les plantes trouvées dans chaque conche vers le haut, dans la partie moyenne et à la base de l'étage. L'assise sableuse qui recouvre le gypse marque la fin de la flore de cette période.

Le nombre des espèces qu'il décrit et figure est de 173, réparties dans 85 geures appartenant à 6 familles. Considérées par rapport à la classe, il y a 12 cryptogames, 43 monocotylédones de 118 dicotylédones. Sur ces 173, l'auteur trouve 113 vivantes anatogues, dont 33 on plus de ½ du total en Australie, 21 en Europe, 6 dans l'Afrique australe, les autres en Asie et dans les deux Amériques. Les familles qui sont représentées par au moins 5 espèces sont les fongères, les abiéfinées, les graminées, les palmires, les laurinées, les proitacées (9 geures et 23 espèces), les éricacées, les anacaducées, les myracées et les cassiphniées. Il y a peu de composées, de légnumieuses, point de labiées, d'ombellifères ni de ces plantes à grand appareil Boral qui alimentent particulièrement les insectes lyménoptères et lépidoptères.

En recherchant ensuite quel rôle les végétaux à feuilles caduques jouaient dans cette flore, M. de Saporta of fait remarquer que leur présence et le contraste résultant de leur association avec des formes complétement tropicales constituent un phénomène très-digne d'attention. «L'existence d'une température annuelle atteignant une moyenne de 20 à 25 degrés, pour le temps où se déposait le gypse d'Aix, ressort, poursuit l'auteur, de toutes les indications fournies par les végétaux d'alors. » L'abaissement successif de

sciences naturelles, 4° série, vol. XVII.

0° Ann. des sciences naturelles, 5° série, vol. 1, p. 52; 1864.

la température ne ressort pas moins de la disparition graduelle de toutes les formes tropicales, disparition qui n'aurait pas sa raison d'être si ces formes avaient été originairement appropriées à un climat plus rude que celui qui leur est maintenant nécessaire.

Sur 118 dicotylédoues, le nombre des végétaux frutescents, à fenilles caduques et à physionomie européenne, x'élève à 15 au plus dans cette flore; et, en en retranchant les espèces douteuses, ce chiffre s'abaisse encore à 10 : Betula gypuicola, Ulmus phrinorms, cer ampelophyllum, Paliurus tenuifolius, Cartagus nobilis, Cercia antiqua. Cette dernière espèce est la plus répandue; les autres sont trèsarers ou même n'ont présenté qu'un seul exemplaire. Il est discurs à peu près certain que les Annes, les Bonleaux, les Peupliers, les Ormes, les Érables, etc., n'habitaient pas alors le voisinage immédiat des aucieus marais ou lacs d'eau doure, et que ce rôle était réservé à des palmiers, à des conifères, à des protéacées et à des laurinées.

Une dernière circonstance a pu contribuer encore à restreindre le nombre des empreintes des arbres à feuilles caduques, c'est la petitiesse de res espèces, réduites à la proportion des arbustes; mais, comme le fait aussi reunarquer M. de Saporta, les espèces trèsabondantes n'atteignent pas non plus une grande taille. Les tronce de palmiers silicifiés, les rameaux grêles et peu divisés des Pius, les feuilles des dicutylédones, petites, étroites, ovales, elliptiques ou linéaires, le grand nombre des protéacées, tout teud à prouver que cette végétation était peu élevée.

Au nord de la Durance, aux envirous d'Apt, sur les bords du Calavon, on observe, entre la mollasse marine et les couches rouges inférieures au gypse, un ensemble de dépôts comparables à ceux d'Aix, qui renferment la pierre à plâtre. C'est au-dessous de celle-ci, ou à la séparation des couches rouges ou des marnes argileuses, que se trouvent un banc de lignite et des sables bitumineux noirâtres, avec des ossements de manuniferes rappelant la

Vallée du Colavon (Vaneluse). faune de nos gypses des environs de Paris. Sur la commune de Gargas, quartier de Praréal, aux lieux dits la Debruge, Sainte-Radegonde, Barthélemy, ont été recneillis les restes de cette faune, importante pour notre sujet, et dont se sont particulièrement occupés MM. Bravard et Pounel<sup>10</sup>, puis M. P. Gervais<sup>10</sup>, dont nous suivrons ici les indications.

#### FAUNE DE GARGAS.

Fame, munifores

- RONGEURS. 4: Plesiarctomys Gervaisi, Brav. et Pom.; Theridomys Vaillanti, Gerv.; T. Aubery (Isoptychus, id., Pon.); T. antiquus, id.
- PAGINDERWES PÉRISSODACTYLES. 9: Anchitherium radegondense, Gerx., Paleotherium magnum, Cav.; P. girondicum, Blainv.; P. crassum, Cav.; P. medium, id.; P. curtum, id., P. indeterminatum, id.; Paloplotherium anneterns, Owen; P. minus (Palopherium id., Cav.).
- PACHTSHAMS ANCHORACTURS. 12: Coinstderium (Hyogquitar, Dom), Coldentium, Lini, Pet Part); C. Constrai, Gerv.; Xiphodos crispum (Hyopotamus id., Gerv.); X. gracile, Cuv.; Anoplotherium comunue, Cuv.; Enrytherium lutipea, Gerv. (Anoplotherium plategua, Pom); Aphelotherium Duerough, Gerv. Adopts partientati, Cuv.; Teppiralus Asyracium, Gerv., Actoreulum asturniums, id.; Cheropotamus partientis. Cuv.; Gelecherum anopea, Gerv., de la Isalie du Damana.
- CANVASSIERS. 3: Cymodicia locustria, Gera, de la taille du Recard; Hymodon Requieni, Gera. (Purodon id., olim); formes plus trapues que celles des H. Inprodujedas et Inndeprhyachau; Il se trouve, comme on a vu, an même niveau dans le département du Gard; Perodon daspurides (Thylacite des philitières, Cuv.; Discours, 6º édit, b. 335, t.830; Perodon, Bhinn'); de la taille d'une Panthère.
- MASSUPIAUX. 3: Preatherium affine, Aym. (Didelphis affinis, Gerv.), trèsvoisin du P. Gweieri des environs de Paris; P. antiquum (Didelphis id. Gerv.); P. parrum (Didelphis id. Gerv.), plus petit que le P. affine et voisin par sa taille du P. Laurillardi des environs de Paris.

Comme les autres faunes contemporaines, celle-ci est pauvre en carnassiers et manque de ruminants. Des 3 1 espèces de mammifères que nous venons d'énumérer et appartenant à 19 genres, il y en a

<sup>(1)</sup> Notice sur les ossements fossiles de (2) Zoologie et Paléontologie françaises, la Debruge, 1850. 2° édit. 1859.

12 que nous avons citées dans l'horizon du gypse du bassin de la Seine; plusieurs des plus caractéristiques et des mieux connues se retrouvent, en outre, dans les couches lacustres du même âge du sud de l'Angleterre, du bassin de la Dordogne, dans celles du sud de l'Angleterre, du bassin de la Dordogne, dans celles du Sarar, de l'Aude et du haut Languedoc; de sorte que ce niveau paléozoologique des environs immédiats de Paris se reproduit, avec une bien remarquable exactitude, au nord comme a sud, à l'est de Davis de l'anglete de la France, dans le bassin du Puy. C'est de tous nos horizons le plus constant, puisque nous le retrouvous sur des points ob les dépôts marins ne se sont jamais formés. Sans ce repère, nous n'aurions dans le sud-est, aucun terme de comparaison entre la mollasse et la craie, et on peut le suivre encore bien ai delè dans le Jura suisse et celui de la Bavière, on manquent également toutes les faunes tertaires marines antérieures.

La classe des oiseaux, qui dans d'antres localités du même âge a présenté un certain nombre d'espèces, n'a fourni à la Debruge que des restes indéterminables mentionnés par MM. Bravard et Pomel. Les reptiles chéloniens sont représentés par quelques caraces de Technol, les sauriens par des dents et des plaques osseuses de Grocodile. Parmi les poissons, le Smerdis macrourus est cité dans les lignites des environs d'apt, les marnes et les calcaires de Saint-Martin-de-Castillon.

Au-dessus de la couche à ossements de mammifères, vient une assise calazine, avec Gyuka gargamenia, C. Ogunationa, Gyrena ma-juacula, recouverte par les bancs de gypse exploités en cet endroit; on y trouve des empreintes végétales, et, jusqu'au sommet de la colline, succédent des calcaires et des marnes blanchiteres, tandis que dans la coupe des environs d'Aix les marnes, caractérisées par les mêmes coquilles, sont au-dessus du banc de pierre à plattre. Les végétaux fossiles étudiés par M. de Saporta, dans les couches de Gargas et de quedques autres localités du pays présumées apartein au même niveau, lui ont présenté 3 és expèces appartenant

Fluces.

à 33 genres. Cette flore, un peu plus récente, à ce qu'il paraît, que celle du gypse d'âx, est caractérisée par l'abondance des palmiers, des rhizocaulées, et conserve l'aspect général de la précédente; les formes qui se sont substituées ne différent pas sensiblement et il y a plusieurs espèces identiques. Les couches charbouneuses de Bonnieux, sur le versant nord du Lébron, à l'ouest d'Apt, ont aussi fomrui à M. de Saporta une vingtaine de plantes.

L'existence certaine d'une cycadée, annoncée récemment par le même savant (1) dans cette dernière localité, lui donne un intérêt particulier; car on crovait généralement que cette famille s'était éteinte en Europe avec l'ère crétacée. Les couches lacustres, dans lesquelles on trouve de nombreuses coquilles terrestres et d'ean donce, des poissons (Smerdis), des insectes coléoptères et diptères, les empreintes de plantes et du lignite, paraissent faire suite à celles de la série de Gargas, située en face, de l'autre côté du Calavon. Elles sont surmontées régulièrement par la mollasse marine, avec laquelle elles se lieut assez intimement, sans que rien prouve, d'ailleurs, qu'elles ne puissent être regardées comme la continuation directe de la série gypseuse et paléothérienne sousjacente, mais incomplète, ici où les couches rouges occupent la base de la coupe, Cette opinion est probable, lorsqu'on songe à la distance verticale qui, dans le bassin de la Seine, sépare le gypse de l'horizon des marnes à Huîtres sur le pourtour du bassin.

Les plantes signalées dans ce gisement par M. de Saporta sont :
a algue (Cystosciries capillaceus?); gymnospermes, Pinuz, cycadées,
Zamites ephins; monocotylédones, Phragnies provincialis, Rhivocoulon
recentius, Spargamium stugium; dicotylédones, Marica bankaiefola,
Quercus elenae, Planerae Ungeri, Selix, Cinnanomum detectum, des protéacées douteuses; puis Dioapyros, Nymphava, Acer decipiens, Celastrus
reddita, Zizyphru Ungeri, Acecia. Cette flore, en partie sub-tropicale,
dehote aussi l'influence d'une localité sèche et chaude, différente

<sup>(1)</sup> Bull, Soc. géolog, de France, 3º série, vol. XXI, p. 315; 1864,

des environs d'Armissan et de Manosque, qui devaient être humides et ombragés, e Cest an milieu de ce mélange de Pins, de Chènes aux feuilles étroites et nou lobées, de Saules, de laurinées, de Diopporos, d'Érables, de rhamnées et de mimosées, ensemble de végétation comparable à ce que l'on observe aujourd'hui dans la Louisiane, le Texas et les parties tempérées du Mexique, que croissait cette cycadée (Zanaites epibins), l'un des derniers représentants d'une famille qui régna longtemps pendant les périodes secondaires.

inviron

A la limite des départements des Bouches-du-Rhône et du Var, vers le haut de la vallée de l'Huveaune et sur la commune de Saint-Zacharie, un lambeau tertiaire avec lignite a présenté une mâchoire inférieure de Palæotherium medium. Les couches supérieures de ce dépôt se prolongent en se rattachant vers l'ouest à celles de Saint-Jean-de-Garguier, de Roquevaire et de toute la surface du bassin de Marseille. Le gisement des plantes de Saint-Zacharie est presque aussi riche que celui d'Aix. M. de Saporta(1) y décrit 128 espèces, réparties dans 74 genres et appartenant à 46 familles. Des 83 qui ont leurs analogues dans d'antres régions aujonrd'hui, il y en a 7 dans l'Afrique australe, 11 en Australie et 10 en Europe. Les familles qui ont ici le plus de représentants sont les myricées, les laurinées, les protéacées (22 espèces), les araliacées, les célastrinées et les légunineuses. Cette flore est une modification, avec le temps, de celle d'Aix, un peu plus ancienne suivant l'auteur. « Malgré la physionomie analogue de l'ensemble, dit-il, d'autres espèces ont remplacé presque partout, dans les mêmes genres, celles qui ont été observées dans les périodes prérédentes; de plus, de nouveaux genres sont venus souvent se substituer à ceux qui existaient alors, et enfin des formes entièrement nouvelles se montrent en assez grand nombre. 7

Le développement des diverses classes et familles a suggéré les

<sup>(1)</sup> Ann. des seiences naturelles, & série, vol. VIV. p. 180; 1863.

réflexious suivautes à M. de Saporta. Les monocotylédoues, di-ti, ont peu changé d'aspect depuis le dépôt du gypse d'Aix, seulement les graminées deviennent très-pauvres; les palmiers s'éloignent peu de ceux de l'âge précédent, quoiqu'ils n'appartiennent plus aux mêmes espèces. ¬ Néanmoins on n'y aperçoit pas encore les Sabalite ni les Plannities de la formation moyeune. Les smilacées sont plus nombreuses et plus variées. Les cypéracées sont représentées surtout par le singulier geare flàticoundos dont l'auteur a pu restaurer complétement une espèce, le R. polystachyum avec son panicule fructière. Les typhacées annonceraient déjà, par leurs genres et leurs formes, la flore tertiaire moveune.

Les dicotylédones apétales se distinguent par la profusion des nyricées, différentes de celles d'Aix, par le développement des protéacées dont les genres et les espèces sont presque entièrement renouvelés, par un rôle plus important réservé aux amentacées. Les aburinées restent stationnaires tout en changeant partiellement de physionomie. Les apétales sont moins nombreuses que les dialypétales, mais, par leur importance, clles surpassent beaucoup celles-ciparmi les protéacées, les genres les plus considérables dans la flore d'Aix esont ici très-peu (Lomaites, Grevilleu), tandis que d'autres, qui se montraient à peine dans la vallée de l'Arc, dominent ici (Palmodendron, Myricophyllum). Les Banksires sont restées stationnaires, et d'autres, comme les Dryandroides, commencent à paraître pour se multiplier dans les étages plus récents.

A Saint-Jean-de-Garguier, les couches moins anciennes renferment aussi une flore intermédiaire entre la précédente et les suivantes. Les arglies de Marseille ont encore une flore semblable à celle de Manosque, sur la rive droite de la Durance, qui accuse une période plus récente et peut-être appartient déjà à la flore tertiaire movenne.

Depuis Guettard et Faujas jusqu'à Marcel de Serres et à M. Matheron, on s'est souvent occupé de la faune tertiaire moyenne ou de la mollasse du sud-est de la France. La position des couches fossi-

Formation mojeme. lifères marines et d'eau douce a sussi été étudiée, depuis de Saussure, par MM. Élie de Beaumont, Gueymard, S. Gras, Lory et plusieurs autres géologues; mais la disposition orographique de cette région si accidentée, si découpée dans ses parties basses, et dont les couches ont été plus ou moins redressées dans les premiers contre-forts des chaines de montagnes, a contribué à laisser heaucoup de vague dans les descriptions difficiles à coordonner, comme nous l'avons essayée en 84 de.

Les travaux exécutés plus récemment, loin de résoudre les questions ou de les simplifier, sont au contraire venus les compliquer. Dans la Provence, les recherches n'ont point avancé la partie paléontologique, mais, en attribuant une grande importance à de petits faits isolés, soit géologiques, soit paléontologiques, sans présenter à l'appui un travail stratigraphique comparatif et suivi sur toutes ces localités, raccordées ou distinguées seulement au moyen de quelques fossiles, on a donné des conclusions qui, dépourvues de preuves suffisantes, ne peuvent encore être acceptées. Dans la nouvelle classification de M. Matheron (1), les dépôts compris entre le gypse d'Aix et les marnes bleues de Bollène n'offrent pas moins de huit ou neuf divisions, dont les plus élevées seulement sont exclusivement marines, et nous représentent la mollasse ou le calcaire moellon du Languedoc avec l'assise à Ostrea crassissima pour base. Les autres sont des dépôts lacustres ou d'eau saumâtre dont la puissance, l'étendue géographique et les relations stratigraphiques restent complétement à démontrer par un travail graphique détaillé, auquel ne suppléent jamais les raisonnements. Ces réserves, à l'égard de la Provence, sont encore justifiées par les résultats différents que M. Lory a déduits de ses recherches dans le Dauphiné.

Ce géologue (2) distingue en effet une mollasse marine supérieure avec des poudingues, et une mollasse marine inférieure; puis il met

<sup>10</sup> Recherches comparatives var les déplusie-incustres tertinires, in-8°, Marseille, 1862.

parallèlement deux dépôts lacustres interealés : s' argile bleue et lignite entre la mollasse ou le poudingue; a' caleaires lacustres du département de la Drôme. Ces derniers, en se prolougeant au sud, se compliquent de plus en plus dans les départements des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Bouches-du-Bhône, enveloppant alors expese d'Aix, de Gargas, etc. La mollasse marine inférieure est celle qui constitue la colline de Saint-Paul-Trois-Châteaux. L'auteur, en reprenant es apiet dans une autre partie de son livre (p. 598), ce qui nuit un peu à sa clarté, y montre cependant l'unité de ses vues sur la mollasse d'au douce, indépendante de la mollasse marine fossilière, qui repose indifféremment dessus on sur les diverses assies crétacées. Elle s'étend dans le nord-ouest de l'Isère, en descendant vers le Rhône, depuis les dernières peutes des montagnes dont elle a partagé les mouvements les plus récents.

Au-dessus viennent des argiles bleues ou grisstres, auxquelles sont subordonnés des lignites très-constants à ce niveau, particulèrement eeux de Latour-du-Pin et d'Hanterives, au nord-est de Saint-Vallier, dont nous étudierous la fauue fluviatile et terrestre, de mème que celle des manmifères de Cueuron (Yaueluse), qui semble occuper le même horizou.

Dans le midi de la Provence, au-dessus du grès à Helix, la disribution de la mollasse mariue se conforme à la direction des petites chaînes de la Gardie, du Lehron, des Alpines, de l'Éguille, de l'Étaque et de l'Étoile, courant E., O., et elle occupe les vallées de Galavon, de la Durance, de l'Arce, en recouvrant plus ou mois constamment les dépàts lacustres. A l'ouest, la mollasse constitue les collines de la rive occidentale de l'étang de Berre, à l'stres, etc., le Plan-d'Aren, le long deceux d'Engrenier, de Gitis et de la Valdue, les bords de la mer à la Couronne, à Carry, à Sauset, mais sans préditer dans le bassin de Marseille, que circonscrivent complétement les roches secondaires, et qui n'a jusqu'à présent offert que des dépôts lacustres. Il faut ensuite s'avaneer vers l'est jusqu'aux environs de l'érijus pour retrouver la faune marine de ette période. Après ces indications sur les caractères généraux et la répartition des dépôts tertiaires moyens de la Provence et du Dauphiné, voyons quelles sont les faunes qui y ont laissé les traces de leur existence, en commençant par celle de la mollasse marine, considère comme un tout, dans lequel des études locales bien dirigées feront sans doute reconnaître plus tard des horizons distincts.

#### PAUNE DE LA MOLLASSE MARINE.

() abravans.— 1: Púleou indét. Des restes de quadrumanes, rapportés à ce genre, ont été trowés par M. Joardan (), are une multitude d'autres debris de mammiferes énumérés ci-dessous, à la Grève-Saint-Mban, près de Bourgion (sère), dans une argite avec nimeni de fer, remplissant une fente de la grande ooitite et recouverte par un sable arec du gravier marin, des byouositers, des polypiers et des coquilles de la mollasse. Le tout, surmonté par un dépût de transport quaternaire avec bloes, avait dét duidé ne l'auteur dès. 1845.

CHEIROPTRES. - 1 : Vespertilio indét. (Jourdan, loc. cit.); ibid.

Insectivones. — 4: Hérisson, Taupe, Musaraigne, et un genre voisin des Teurecs (Jourdan, loc. cit.); ibid.

CANASSERE, — 9: Dinorgon Themardi Jourd., Inc. ci., ibid. et Comptes rendus de l'Acad., vol. Lill., p. 950 et 1009, 1651; animal de la taille des plus grands Ours, aparla la formule dentaire des Chiens. Liuncite eucore, daus ce gioement de la Grève-Suint-Alban, les geures Ichneugale, Loutre, Deplotherium, Marte, Hippoleurus, Machairodas, Primodes, Fisis.

RONGEIRS. — 6: Tetanomys, Gricetodon, Theridomys, Myoxus, Sciurus, un genre voisin des Arctomys et des Spermophiles, tous cités par M. Jourdan.

PLOTYDERKES PRODUCIDIUS. — 417 Mantados affinis, Jourd. (1972: Lory, bc. cit., p. 6-32); lignites de Poumiers; Disaderiums gigantesus, Kunp. Les dents figurées par Réaumar et l'abbié Rosier provensient des environs de Lyou, mollasse de Fourrières et de Saint-Clair, environs de Vienne; (Forsoble (1992: Covier). Les os stirbiués an prétendu géant Teutébechas, trouvés en 16-13 près du château de Langon, commune de Montrigund, appartensient, en partie du moins, dect animal, dont M. Chalande a touvé une deut au mêus.

Revue des Sociétés sarantes, vol. 1, p. 126; 1864.

lieu. Une première molaire inférieure accompagnait les ossements préédents. On en cite ou outre à Bréa, Crépol, Saint-Jean-de-Bournay, entre Romans et Tain. Le D. Leviu (levius) est cité à Bren, près Saint-Donat, et par M. Jourdan dans la localité de la Grève-Saint-Alban, mais sans aucun détail qui puisse en faire apprééer les caractères. Le D. intermedium, Kaup, Blairve, auraitéét trouvé à Pourières. Rien d'ailleurs n'est moins certain que ces désignations spécifiques, et tout ce qui résulte des données acquises, c'est que, dans le centre, le sud et l'est de la France, le Dimaêreims semble occupre un horizon constant et asses élevé dans la série tertaite movenne.

- Paendrames réaissonacriles. 4 : Rhimocros incinius (Acerotherium). (Voyes Gerv., p. 98.) Romans (Drôme). Anchiterium indet, Loudan, ike. cit; Litriction pubment, it de bley, Gerv., p. 20 (L. Lartei, Topirestherium id., Gerv.); il accompagne presque partout le Dinotherium; faluns de la Loire, département du Gers, Romans (Drôme), la Grève-Saint-Alban, la Chaux-de-Fond.— Hipporiou prostjum, Gerv.; la Croix-Rousse (Lyon), Visan (Vauclase), peut-être plus récent que la mollisse dans ces localités, comme à Carotte.
- Pacitabanes arctionactitus. Hippopotamus indét; liguite de la Tour-dia-Prin (usirant M. Jourdan) (Lory, loc. cit., p. 62 h); nous semble très-douteux. Dans le gisement de la Grève-Saint-Milan, M. Jourdan cite encore, sans aucun détail, ce qui ne nous les fait mentionner comme les autres qu'à titre de simple renseignement, les genres Myocherus, Charonovaux, Châtorboura, Châtorbo
- Rehinants. Dicrocerus, Antilope, Cercus, un grand et un petit ruminants voisins du genre Moschus, cités par M. Jourdan dans le gisement de la Grève-Saint-Alban, toujours sans aucune caractéristique.
- Massas. Delphinus plemas, Gerv. (p. 30 f., pl.; XX, fig. 13); maxillaire infecience
  montral le a hévides de so dermitires dents, trouvé avec le Diostiterium et le Listriodon, à Romanu (Droine), Belphinus ou Pristiplace.
  (Yoyes Gerv., p. 273, pl. XX, fig. 5 et 6.) D. findeit, maxillaire de
  la colbetion de M. Chalando (Gerv., p. 36, 5, 800); du même lieu.
   Dest inconne aussi de la mollasse de Romanu (Gerv., p. 34, pl. XX, fig. 12.) "Delpetrut crassisiem; ski (infi. fig. 10, 1); steme
  localité; ecs dents different de celles de 10. curvidens de Nontpellier.
  Grampar indeit, (Gerv., p. 346) Hibitomirum, Cole trouvée à ScintPaul-Trois-Châteaux (Gerv., p. 381). Bhitoprios herientic (Journ.,
  loc. ci. et. Compter renduce de Pland., vol. Lill., p. 563, 1863); tèle

presque entière, provenant de la mollasse de Saint-Paul-Trusi-Châteaux, allongée, museaut étroit, a sorte-de dents à chaque mâchoire; les postérieures, 7 en haut et 6 en bas, à deux racines; couronne aplate, triangulaire, dentée sur les bonts; dents antérieures, a do u 5 de chaque côté en haut et en bas, à une seule racine. Étents s'ouvrant en arrière de la ligne des yeux; os de la tête disposés comme dans les Duppins. Cets, ainsi que le dit fasteur, un type voisin du Squalode qui, suivant lui, a des évents très-dércoupés, undis que le Zenghédus, dont on le rappreche, de-rait être rangé avec les Ploques (réde appra, p. 3-58). Quoi qu'il en soit, on voit combien les recherches récentes ont augmenté l'importance de ce typs à l'époque dont nous partons.

Des débris d'oiseaux sont cités par M. Jourdan dans le gisement de la Grève-Saint-Alban.

Reptides,

Autant nous avons vu les restes de repúles fréquents dans d'autres pays, autant ils paraissent rares dans les dépôts tertiaires moyens de la Provence et du Dauphiné. M. Jourdau mentionne, toujours sans indication de genre, des tortues, des sauriens, des ophidiens et des batraciens à la Grève-Saint-Alban.

Press

Les restes de poissons, su contraire, se rencontreal fréquemment. Chrysphrys indét. (Gerv., p. 5 th); Romans (Dròme); diverses localités des départements de Vauchise et des Bouches-de-Bhône; Honipriais servats, id., p. 5 to; de Sorgues, près Avignon; Violánus pri rigiensis, de Bonnas (Dròme); Carerdades megaldoda, Ag., presque partout, mais particulièrement dans le département de la Drôme; Oczydnia hastala, Ag., également fréquent, et sans doute d'autres suplecs VI.

. .....

Aucun catalogue un peu complet n'a encore été publié des mollusques de la mollasse marine de la Drôme, et nous ne pourrions guère en citer davantage qu'il n'y en a de figuré dans les mémoires de Guettard. M. Lory mentionne, dans la pierre de Saint-Paul-Trois-Châteaux et dans diverses localités de l'Isère et de la Drôme, les Pecten scabrellus, scabriculus, ladiostatus, solarium, bendictus, sub-

Voyez Gervais, Comptes rendus, volume LVIII, p. 24; 1864. — Mémoires p. 131.

Paléontologie.

pleuvoaceus, les Ostrea longivostria (probablement crassissima), rallifera, tegulata, Doublieri, beaucoup d'autres acéphales et quelques gastiropodes pen déterminables à l'état de montes. A Visan (Yauchuse) M. S. Gras signale une douzaine d'es-pèces<sup>(1)</sup>, et M. G. Moirene a recueilli à Cabrière d'Aigues, près de Pertuis, dans des marnes bleues qui recouvrent les sables de la mollasse, près de 100 espèces de coquilles marines dont une première liste de <sup>1</sup>6, publiér récemment <sup>(2)</sup>, comprenait au moins 19 espèces des faluns de la Tonraine et des plaques dentaires d'Etobates.

Le Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du département des Bouches-du-Rhône et des contrées voisines 3, que M. Matheron avait sans doute l'intention de compléter, puisqu'il n'y traite que des restes de mollusques, renferme 177 espèces de cette classe, réparties dans 63 genres, dont 23 acéphales et 40 gastéropodes. De ces 177 espèces, un certain nombre ont été décrites comme nouvelles; quelques-unes l'avaient été par Marcel de Serres, et la plupart étaient commes par les publications de Brocchi, d'Alex. Brongniart et de Bastérot. Plusieurs rapprochements faits par l'auteur avec des espèces bien connues pour appartenir à la faune tertiaire inférieure ou à d'autres doivent laisser beaucoup d'incertitude à leur égard (Terebratula biplicata, Clavagella coronata, Lucina ambigua, Pectnuculus pulvinatus, Pecten solea, Ostrea bellovacina, O. longirostris, O. flabellula, Natica patula, N. epiglottina, Sigaretus canaliculatus, Trochus agglutinans, Turritella imbricataria, Fusus polygonus. Conus deperditus, etc.), et il en est de même de la confusion qui semble exister souvent, dans cet ouvrage, entre les marnes bleues inférieures au calcaire moellou et les marnes bleues sub-apennines de Perpignan, de Beaucaire, etc., qui sont au-dessus. D'un antre côté, il ne nous paraît pas suffisamment démontré que cette multitude de gisements, souvent isolés, à l'intérieur ou le long des côtes, soient

<sup>(1)</sup> Description géologique du département de Vaucluse, p. 424.

France, 2' série. vol. XXI, page 282;

réellement contemporains; ne pourrait-il pas y en avoir, surtout vers l'est, qui fussent de l'âge des dépòts coquilliers supérieurs de Biot et de Nice? Les autres classes d'invertébrés, toujours essentielles à prendre en considération, n'ont pas été non plus étudiées comparativement avec assez de soin pour résoudre cette question.

M. Lory de reproduisant les nouss de 17 espèces d'échinides citées dans le Catalogue de MM. Agassiz et Desor (1847), fait remarquer que presque toutes se trouvent dans les assises inférieures de la mollasse, soit dans l'assise calcaire exploitée des carrières de Saint-Paul-Trois-Châteaux, soit dans les ouches sableuses placées dessous. Les Lobophoru (Amphiope) proviennent au contraire de couches sableuses silutées au-dessus. Nous donne-rous la liste sinvaine, éxtraite du Spanpia de M. Desor, et par conséquent plus complète; ses matériaux proviennent non-sealement de la même localité et d'un certain nombre d'autres du voisinage, telles que Clausayes et Bolème, mais aussi du département des Bouches-du-Rhôme (les Martigues, la Couronne, le Plan-d'Aren, Villeneuve, etc.):

Schizaster Parkinsoni, Ag.; Brissus Cordieri, id.; Amphidetus depressus, id.; Spatangus corsicus (S. Delphinus, var. Defr.); S. ocellatus, Defr.; Conoclypeus plagiostomus, Ag.; Echinolampas scutiformis, Des Moul. (Echinolampas Francei, id.); cette espèce est la plus répandue de l'ordre des échinides dans le sud-est; E, hemisphæricus, Ag. (Chypeaster id., Laur.); Amphiope elliptica, Des.; A. perspicillata, Ag.; A. bioculata, Ag.; Scutella Faujasi, Defr. (S. truncata, Brug.; S. stellata, Ag., etc.), caractéristique des faluns de la Touraine; S. paulensis, Ag.; Clypeaster scutellatus, Marc. de Serr. (C. latirostris, Michelotti, laganoides, Ag.); Echinus dubius, Ag.; Psammechinus Serresi, Des Moul. (Echinus id., id.); P. mirabilis (Echinus dubius, Ag.; E. astensis et lineatus, E. Sism.); P. Cailliaudi (Echinus id., Des.); P. cateuatus (Echinus id., Des.)? Tripneustes planus, Ag.; T. Parkinsoni, id. (Ce genre avec ses espèces du Catalogue raisonné de 1847 a disparu dans le Synopsis de 1859, dont la table est faite de manière qu'ou ne peut ni retrouver ni stivre les changements que les genres et les espèces ont éprouvés dans leur nomenclature). Cidaris avinionensis, Des Moul. (C. stemmacuntha, Ag.); Arbaria iudét.

Description géologique du Douphine, p. 409.

...

Polypiers.

Les polypiers sont encore moins connus que les fossiles des elasses précédentes. Nous voyons citées dans le Prodrome d'Alcide d'Orbigny<sup>(6)</sup> les espèces suivantes, provenant particulièrement de Carry (Bouches-du-Rhône): Phyllocania astroites, P. carryana, Actinocania carryana, Goinorae carryanis, Prionatirea diversiformis, Litharrea Martini, L. carryensis, Rhizangia Martini, Ceriopora palmata (Cellopora id, Mich.), très-répandu.

Dépits lacustres.

Les bryozoaires et les rhizopodes resteut complétement à étudier. La division de la formation tertiaire moyenne en trois termes ou groupes, représentés dans les bassins de la Seine et de la Loire par les sables de Fontainebleau, les calcaires laeustres supérieurs et les faluns de la Touraine, de l'Anjou et de la Bretagne, nous semble eneore la plus naturelle et la plus conforme à la généralité des faits. Cependant quelques personnes, rattachant à cette formation, non-seulement en France, mais dans d'autres pays, des dépôts évidemment plus récents que le grand horizon de la mollasse marine dont nous venous de nous occuper, nous décrirons à part deux gisements de fossiles qui nous réstent à étudier en Provence et en Dauphiné, et qui sont situés, l'un dans la vallée de la Durance au pied du Lubat, prolongement oriental du Lébron, l'autre dans la petite vallée de la Galaure (Drôme). Ils out cela de commun, d'être exclusivement d'eau douce; mais si, comme l'a fait voir M. Lory (2), les dépôts de la seconde de ces localités se rattachent aux argiles beaucoup plus étendues qui renferment les lignites de la Tour-du-Pin et d'autres points du pays, on reconnaîtra qu'ils out dù se former dans des conditions physiques bien différentes de celles de la mollasse marine à laquelle on voudrait les réunir, et qu'ils doivent marquer, dans l'histoire géologique de cette ré-

une des phases des soulèvements successifs qui se sont produits, dans la région occidentale des Alpes, pendant l'ère tertiaire moyenne, el qui ont été accompagnés d'absissements momentanés.

<sup>(1)</sup> Prodrome de paléontologie stratigraphique, vol. III, p. 147 et suiv.

Doc. cit., p. 605-619. M. Lory, tout en admettant l'extension de ces dépôts, ne les regarde que comme représculant

gion, une phase particulière, qui plus tard sera mieux caractérisée qu'elle n'a pu l'être encore par M. Lory, dans le résumé, d'ailleurs très-clair, qui termine son étude.

Gisement onifiere de Cururou ( Vaucluse).

Les restes de vertébrés dominants appartiennent au geure Hipporion, ce type d'herbivore tridactyle qui semble avoir précédé les Chevaux actuels, et vient se placer entre eux et les Anchiberium plus anciens. L'Hipparion prostylum, Gerv. (H. diplostylum et mezosylum, id.) ne serait peut-être que l'II. gracile, Kaup., d'Eppelsheim. Des dents de cette espèce, si abondante à Coucron, ont aussi été signalées dans les coteaux de Saint-Clair, près de Lyon, et sur le plateau de la Croix-Rousse; mais ces indications semblent être peu authentiques. L'Anilope deperdita, Gerv., qui accompagne l'Hipparion, était un peu plus grande que celle de l'Algérie, et II. A creuta n'est établie que sur un fragment de corne arquée; l'un et l'autre reutrent probablement dans la Gazella breviciornis, Wagn. Le Gertus Matheroni, Gerv., un peu moins grand que le Cerf de Corse actuel, le Tragocerus analibus, Gaudry ", le Sus major, Gerv., et

<sup>(1)</sup> Rocherches comparatives sur les dépôts lacustres, etc., p. 31; 1862.

<sup>(\*)</sup> Zoologie et Paléontologie françaises, p. 340.

<sup>(\*)</sup> Animaux foss. de l'Attique, p. 283. Des fouilles exécutées en 1866 par M. A. Gaudry, dans cette localité de Cucuron, ont

amené la découverte d'ossements de Rhinocéros, de Mastodonte ou de Dinosterium, de Feits, d'Helladotherium, d'une véritable llyène, d'une variété du Tragocerus et de a Tortues, dont une plus grande que toutes celles qui ont été jusqu'à présent signailées en Europe.

une dernière molaire supérieure indiquant une grosse espèce de sanglier, voisine du S. provincialis de Montpellier, s'y rencontrent également.

L'Hyana hipparionum, Gerv., qui accompagne les espèces précédentes, était d'une taille nn peu an-dessous de l'espèce actuelle (e'est l'Ictitherium id., Gaud.).

Argeles à lignites (Henterion M. Lory \*\* fait remarquer que l'on retrouve dans le nord du département de la Droine la mème série d'assies que dans l'arrondissement de la Tourn-du-Piu. Le plateus nitue au nord de Romans, entre l'Isère et la Galaure, présente la mollasse sableuse ou partie moyenne de l'étage avec des fossiles nombreux au Larix, à Baternay et aux Ponrons près de l'Ersanne. Plus de 80 espèces y outé recueillies par M. Michaud, et la moitié d'entre elles se rapportent à des types des faluns de la Touraine, de Dax, de Bordeaux, on même de Turin; quelques-unes ont leurs analogues dans les couches sub-apennines, et les anires sont nouvelles. Le Bucrisson Michaudi (Nasso) et le Deudrophyllin Colongeoni y sont particulièrement répandus.

Dans la vallée de la Galaure ces assiess affleurent au-dessous du village d'Ilauterives, et c'est à la Combe-Claray, au nordouest de cette commune, que se montrent surtout les argües et les lignites superposés à la mollasse marine sableuse. Ces couches lacustres sont évidemment formées dans une dépression de la mollasse, et leur épaisseur diminne rapidement lorsqu'on s'éloigne de ce point.

Les coquilles fluviatiles et terrestres, fort abondantes dans les argiles, ont été en 1855, de la part de M. Michand, l'objet d'une première publication \*, qu'il a complétée en 1862 \*. Cette faune locale très-renarquable contiendrait actuellement 73 espèces réparties dans 90 genres comme il suit :

Description géologique du Damphiné.

p. 614; 1860.

10 June 11, page 58, planches III et IV;

11 June 12, page 58, planches III et IV;

12 June 13, page 58, planches III et IV;

| Grores,     | Especes. | Genres.    | Especea. |
|-------------|----------|------------|----------|
| Helix       | 23       | Dament     | 47       |
| Succinea    | 2        | Report 11  | 47       |
| Pupa        | 3        | Planorbis  | 10       |
| Vertigo     | 6        | Carychium  | 9        |
| Azeca       |          | Cyclostoma | 3        |
| Zua         | 2        | Paludina   | 4        |
| Clausilia   | 5        | Valvata    | 4        |
| Limax       | Indét.   | Acmea      | 1        |
| Testacella  | 1        | Melanopsis | - 1      |
| Limnea      | 2        | Pisidium   | 1        |
| Ancylus     | 1        | l'nio      | Indét.   |
| reporter 11 | 47       | Totaux 20  | 73       |

Parmi les nombreuses Hélices de cette faune, les H. Chaixi et Colongron se font distinguer par leur grande taille: les Claunlia et surtont la C. Terveri, la plus grande comme à l'état fossile, deux Azera, etc., rendent cette localité un terme de comparaison utile pour la détermination définité de cet horizon, les relations et la liaison stratigraphique apparente de ce qui est au-dessus et au-dessous n'étant pas toujours des motifs absolus pour se prononcer. D'un autre côte, les réflexions fort justes de M. Lory sur le nombre des espèces qui, suivant l'anteur, auraient leurs analogues à l'état vivant, sur celui des espèces nouvelles, etc., doivent faire suspendre tout jugement définitif à leur égard.

La faune tertiaire supérieure de la Provence et du Dauphiné se compose, à ce qu'il semble, d'éléments d'origines très-différents tantôt exclusivement marins, tantôt exclusivement terrestres ord douce, suivant les régions que l'ou considère. La faune marine, que nous avions vue bien développée dans le bassin de Perpignan, dont les sables jaunes de Montpellier pouvaient être un représentant moins nettement caractérisé, mais que nous croyons exister encore sur la rive droite du Rhôue, aux environs de Beaucaire, se retrouve surtout à l'est, des deux côtés du Var, d'une part jusqu'aux faubourgs de Nice, de l'autre jusqu'au village de Biot, au nord d'un bourgs de Nice, de l'autre jusqu'au village de Biot, au nord d'un

supérieure

tibes, dans les petites vallées de la Dragonne et de la Bullide. Les dépôts coquilliers y recouvrent les roches secondaires ou nunmuli-iques. Nous signalerons, dans ces dernières localités, les espèces qui rappellent la fauue des marnes bleues du Roussillon comme celles du Pétmont et de la Toscane. Aucune liste n'en ayant encore été donnée, nous reproduisons ci-dessous celle qu'a dressée M. Fischer, d'après la collection que le Muséum possède de ces gisements (°.

| 00 ATTÉLIBES.                   | Columbella subulata, Brocc.    | Cardium suleatum, Lam.        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ditrupa coaretata, Broce.       | Nama turbinella, id.           | - edule, Linn.                |
|                                 | - serraticosta, Brona.         | Limopeia minuta, Brocc.       |
| MOLLI POEEN GASTÉROPODES.       | - costulate, Brocc.            | Pretunentus insubrieus, id.   |
| Plearotoma turricula, Broce.    | - semistriute, id.             | Arca diluvii , Lam.           |
| - rotata, id.                   | - serrata, id.                 | Aucula placentina, id.        |
| - dimidiata, id.                | Turbo rugueus, Linn.           | Leda concara, Bronn.          |
| - brevirostrum, Sow.            | Solgrium mondiferum, Bronn.    | - minute, Brore.              |
| Raphitoma obtusangula, Brocc.   | Turritella subaugulate, Broce. | - cuspidate, Phill.           |
| - hupidala, Yan.                | Cerithium margaritaceum, Br.   | Isocardia cor, Linn.          |
| - scalaria, id.                 | - minutum, Marc. de Serr.      | Cardita rhomboidea, Brocc.    |
| - attenuate, Nonl.              | - pirtum, Beal.                | Chama gryphoides, Linn.       |
| - vulpecula, Broce.             | - lime, Brug.                  | Preton scabrellus, Lam.       |
| Contra strictulus, Broce,       | Euling polite, Linn.           | - cristatus, Bronn.           |
| - apranisieus, Bronn.           | - zubulata, Donov.             | - opercularis, Linn.          |
| Mitra elegans, Michelott.       | Odostomia conoidra, Brocc.     | - varius, id.                 |
| - plicatula, Brocc.             | Tornetella semistriata, Fér.   | - polymorphus, Bronn.         |
| - etriatula, id.                | Bulla utriculus, Brocc.        | Hinnites crispus, Brocc.      |
| Ringicula buccinea, id.         | Dentalium elephantinum, Linn.  | Anomia orbiculata, id.        |
| - etriata, Phil.                | - sezanjulare, Brocc.          | Ostrea cochleure, Poli.       |
| Erato cypreola, Broce.          |                                | Terebratula ampulla, Brocc.   |
| Strombus Bonelli , Brong.       | ACÉPBALES.                     |                               |
| - Mercati, Desh.                | Cetherea meltilamella, Lam.    | BETOTOAIRES.                  |
| Turbinella subcraticulata, d'O. | - Jerrie, Brocc.               | Luxulites ( a espèces ).      |
| Murex Borsoni, Michelott.       | Venus rugosa, id.              |                               |
| Triton apenninicum, Sossi.      | - ferriete, Donot.             | CORALLIAIRES.                 |
| Ranella reticularis, Linn.      | - radiata, Broce.              | Stephanophyllia elegans, Mi-  |
| Chexapus pes graculi, Bronn.    | Solecurtus coarctatus, Linn.   | chelott                       |
| - alatus, Eichw.7               | Sarriege arctice, Lian.        | Flabellum avicula, id.        |
| Cassidaria echinophora, Lam.    | Corbula gibba, Olivi.          |                               |
| Fasus lignarius, id.            | Donar minuta, Bronn.           | инидоровия.                   |
| Nation millepunctate, id.       | Lucina spinifera, Turt.        | Nodosaria raphanistrum, Linn. |
| Columbella nassocides, Gral     | - trasserre, Michelott.        | Gristellaria cassis, Fisch.   |
| Plusieurs autres fossiles d     | e Biot sont encore indiqués es | omme ayant leurs analogues    |

Plusieurs autres fossiles de Biot sont encore indiqués comme ayant leurs analogues dans les mers d'Europe. (Voyez G. Jeffreys, British Conchology, vol. II et III.) Comme nous l'avons déjà donné à entendre, il est possible qu'il y ait des dépôts du même âge sur plusieurs points du littoral des Bouches-du-Rhône, puis en remontant à l'intérieur, sans dépasser toutefois, ainsi que le fait remarquer M. Lory ", les environs de Bollème. Le giscement coquillier fort riche de Saint-Eyriès rappelle parfaitement le facies des marnes sub-apennines de même que ceux de la rive droite du Rhône; mais l'étude paléontologique des uns et des autres reste encor à faire. Le même géologie suppose qu'après les dernières couches marines de la mollasse, qui se seraient même étendues sur les dépôts de lignites du nord, la mer se retira successivement vers le sud, de manière à occuper encore, pendant la période tertiaire supérieure, quelques parties basses du pays et à établir une sorte de lisison ou de passage entre ces sédiements de divers âges.

Dans le même temps les plateaux du Vicunois, particulièrement celui de Chambaran, entre Beaurepaire et Saint-Marcellin, semblent avoir été recouverts de glaises avec minerais de fer, où l'on a fréquemment trouvé des restes de Mastodon arvernensis, comme à Crépol, Baternay, Geyssans, entre Hauterives et Beaurepaire, toujours au-dessus des argiles à lignites <sup>30</sup>.

#### BASSIN DE LA SAUSE.

Nous avons exposé en 1840 les incertitudes qui régnaient encore sur l'âge réel de plusieurs dépôts du bassin de la Saône depuis son origine jusqu'à Lyon; des données paléontologiques apportées depuis ont permis de mieux fixer les idées à leur égard. Dans le voisnage immédiat de Lyon, les assiess de la mollasse, longtemps confondues avec les dépôts quaternaires, doivent leur véritable dassement à la présence des fossiles qu'on y a trouvés, d'abord en petit mombre, et ensuits plus abondants, lorsque quelques exploitations particulières les out mis au jour. Ainsi, lors des travaux du chemin de fer de la Croix-Housse, sur l'emplacement de l'ancien Jardin Environs Če Lyon.

<sup>(1)</sup> Description géologique du Dauphiné, p. 600. (2) Description géologique du Dauphiné, p. 623-627.

des plantes, des marnes sablenses reposant dans les dépressions du granite ont offert à M. Dumortier "plus de fossiles qu'on n'en connaissait encore dans tout le pays, et qui établissaient le paral-félisme de cette couche avec la mollasse de Saint-Fons, sur la rive gauche du Rhône, de même qu'avec les autres dépôts du bassin. Ce gisement n'ayant été qu'un instant à découvert, nous reproduisons ci-dessous la liste des espèces étudiées par M. P. Fischer et nons renverrous à la Monographie géologique du Mont-Dor Igonnais de MM. Fálsan et Locard pour celles d'autres localités des environs 3°. Quant aux couches de Saint-Fons dont nous venons de parler, elles sont remarquables par l'abondance des bryzocaires du groupe des Homères, des Rétépores, etc., rappelant, sous ce rapport, les faluns de Doué. On y retrouve la couche à Teraclia, Balanes, Portune, etc., de la montée de la Croix-Rousse, puis des brachiopodes des geures Argiope, Terebratulion, etc.

Plus au nord, les recherches de M. Benoît <sup>a</sup> ont montré qu'audessous des dépôts quaternaires proprement dits s'étendait, dans

| (2) POISSONS.                | Turbo rugoma? Linn.              | Lima tenera, Turl.          |  |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| anna dubin . Ag.             | Turritella replicata, Brocc.     | Lithodonus, indét.          |  |
|                              | Chenopus, indil.                 | Chama gryphoides, Linn.     |  |
| eni stacés.                  | Viso terebellum, Chemp.          | Cardita.                    |  |
| Portunus, indét.             | Mitra fusiformis, Broce.         | Area barbata, Linn.         |  |
| Cancer, indét.               | Muree imbricatus, id.            | Venus Aglaura? Brong.       |  |
| allianassa minor, Fisch.     | Funna virginena, Gral.           | - indet.                    |  |
| Salanus.                     | - lignarius, Lam.                | Tellina.                    |  |
| etraclita Dumortieri, Fisch. |                                  | Pholas Dumortieri, Fisch.   |  |
|                              | ACÉPHALES.                       |                             |  |
| NOLLI SQUES GASTÉROPORES.    | Ostroa cymbularis, Munst.        | ANNIARDES.                  |  |
| atella tarentina , Lam.      | — indét.                         | Serpula.                    |  |
| - neglecta, Michelott.       | Pecten opercularis, Linn.        |                             |  |
| - pileata, Bon.              | - pusio, Linn. (striatus, Sou.;  | feminas.                    |  |
| urbo fimbriatus, Bors.       | multistriatue, Poli.)            | Echimus, indel.             |  |
| - speriosus, Michelott,      | Lina tuberculatu, Broce.         |                             |  |
| (Bulletin de la Société géol | logique, a' série, val. XXII, p. | 188; 1865.)                 |  |
| 12 Grand in-8°, p. 32        | Q note L' V Dulletie             | de la Société géologique de |  |

la Bresse, un conglouiérat de cailloux, de sable et de gravier, d'un âge indéterminé, mais qu'on ponvait supposer appartenir à la formation supérieure. Des restes de Mastodon arvernensis y out été recueillis aux environs de Trévoux (f) et jusque dans les argiles à minerai de fer des environs de Gray (Haute-Saône), comme à Lyon (ancien Jardin des plantes, à la station de Neuville, sur le bord de la Saône), avec le Rhinoceros lentorhinus, etc. Au-dessous on observe, par places, des dépôts lacustres calcaires, argilenx, avec des lignites, des sables et des limons à Mélanopsides, qui rappellent d'antant mienx ce que nous venons de voir aux environs de la Tour-du-Pin et d'Hauterives, qu'ils recouvrent aussi la mollasse marine, représentée par des sables, des grès, des lits de caillony, de graviers et de pondingues. Le tout est séparé des roches secondaires par des argiles blanches, jaunes, rouges, marbrées, et des minerais de fer équivalents des couches rouges inférieures de l'Isère, de la Drôme, etc., sans fossiles d'ailleurs, ici comme partout. La localité des Corbettes, près de Trévoux, a présenté aussi, au-dessus de la mollasse marine, les couches argileuses d'Hanterives avec la Clausilia Terveri, l'Helix Duvali, les Valvata piscinaloides et conoidalis, la Paludina Falsani, Fisch.

Les dépôts marins horizontaux ne s'observent que sur très-pen de points, le long des pentes des vallies, au fond des exploitations, et senlement dans la partie sud de la Bresse. Les dépôts lacustres sont beaucoup plus étendus dans toutes les directions et bordent les précédents en les recouvrant. M. Benotl y signale une molaire de Masadon taiprides, nu Melanopiai très-voisin du M. buccinoidea, des Planorles très-mombreux, une Néritine voisine de la N. concare (Lose, Mollon, Maximieux, Montluel). 4u-dessus est un calcaire lacustre avec Caussia Terreri, Helix Colongeoni du gisement d'Hanterives, et qui rattacherait ce système à celui du Dauphiné. A Goligny, les dépòts lacustres avec Cerithiam Lamarchi proposent sur les calcaires jurassiques, et, dans les sables qui re-

Jurn.

Voyez Lary Description géologique du Dauphiné, p. 633.

couvrent les argiles à lignites, des ossements recueillis out été attribués au Mastodon augustidens. Dans l'exploitation de lignite de Soblay, près de Pont-d'Ain, au-dessous d'une argile blanche remplie de Limnées, de Planorbes et de Mélanopsides, on a recueilli, dans l'argile qui accompagne le banc de combustible, des restes de Mastodon tuprisdes et d'Hipparion, avec d'autres vertébrés indéterminés<sup>(1)</sup>; ceux de Dinotherium ont été rencontrés dans les couches sableuses supérieures de la colline de Saint-Jean, formée de dépôts lacustres argileux avec lignite et Paludines. Dans la première de ces localités, la mollasse marine de Varambon supporte toutes les assisses lacustres qui représentent celles d'Hanterives.

Dans le val Romey, suivant M. Benoît (2), sur la rive droite du Rhône, entre Seyssel et Belley, un lambeau de mollasse reposant sur les calcaires néocomiens, à Saint-Martin-de-Bavel, se divise en plusieurs couches, dans lesquelles il cite la Turritella terebralis, les Pecten scabrellus, benedictus, ventilabrum (Gold.), l'Ostrea squarrosa, Marc. de Serr., des Venus, des Cardium, la Lucina squamosa, l'Echinolampas scutiformis, l'Hornera striata. L'assise de grès solide qui est au-dessus renferme plusieurs des espèces précédentes, l'Ostrea crassissima, de très-grandes dimensions, et les O. erispata, palliata, burdigalensis, May., le Pecten laticostatus, le Lichenopora tuberosa, le Membranipora reticulum, l'Eschara incisa, etc. Ces couches, qui ne constituent qu'une partie du groupe, ont une grande extension dans le pays et s'observent aux environs de la Perte-du-Rhône avec les mêmes caractères qu'à Seyssel. M. Renevier en a signalé les fossiles et particulièrement les restes de poissons (Spharodus, Sphurna, Notidanus, Carcharodon, Oxyrhina, Lamna, Myliobates), le Cerithium papaveraceum, les Pecten opercularis et solarium, les Ostrea palliata, crassissima, et beaucoup d'autres bivalves 3.

Bull. Soc. géolog., 2\* série, vol. XVI.
 p. 1123; 1859.
 Bid., p. 370; 1859.

<sup>(7)</sup> Mémoire géologique sur la Pertedu-Rhône, page 58, in-h\* avec cartes et coupes; 1853.

On en retrouve également des lambeaux dans l'intérieur même des chaînes du Jura, mais c'est seulement la moitié supérieure de la série ou le grès coquillier (1), la moitié inférieure ayant été en partie émergée. Tel est le dépôt de la Combe-d'Évoaz, près du Cret-de-Chalam, placé à une altitude de 1235 mètres; celui du val de Grand-Vaux, au lieu dit la Ferté, où M. Benoît a recueilli, dans un calcaire grossier, redressé comme le calcaire à Chama ammoma sur lequel il repose, les Ostrea crispata, palliata, les Pecten scabrellus, benedictus, burdigalensis, et des bryozoaires (Hornera striata, Lichenopora tuberosa, Cellepora supergana, Eschara incisa). Aux faits précédents, reproduits par M. Ogérien (t), nous ajouterous, d'après cet observateur, qu'une assise argilo-sableuse avec bois fossiles, et placée sous les sables siliceux de la mollasse, lui a offert, sur les rives du Doubs, entre Beauvoisin et Neublanc, des molaires supérieures et inférieures de Paloplotherium minus avec d'autres, plus douteuses, de Palaotherium medium, associées à des coquilles lacustres (Planorbis euomphalus, Limnea longiscata).

Avant de quitter le bassin de la Saône, il nous reste encore à parler de découvertes récentes faites dans sa partie supérieure, et qui non-seulement ont de l'inferêt par elles-mêmes, mais encore peuvent être le point de départ d'un grand nombre d'autres dont le résultat sera de fixer l'âge de beaucoup de dépôts lacustres de la Haute-Saône et des départements voisins, pour lesquels on n'avait encore aucun terme de comparaison bien déterminé.

M. J. Martin, dans une Note sur le terrain tertinire de la gare de Dijon », a décrit des conglomérats, des couches marno-sableuses avec caillour coulés, etc., d'origine d'eau douce, déposés au pied d'une falaise jurassique et dont la stratification a été très-accidentée. On y trouve beaucoup de coquilles terrestres, dont une





<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> Voyez, pour le sens de cette dernière expression, Géologie et Paléontologie, p. 655. C'ext le Muschelsandstein des géologues suisses.

Histoire nat. du Jura, t. I. géologie, 2º fascicule, p. 465-475; 1867.
(3) Mémoires de l'Académie de Dijon,

<sup>1</sup> pl.; 1865.

senle était comme et n'y est pas moins répandue que les espèces noucelles : c'est l'Irliz Ramondi, fossile que nous avons vu généralement caractériser, dans la faune tertinire moyenne, l'horizon des calcaires à Irliz de la Beance et de l'Orféanais; aussi l'auteur ne met-il pas en doute que te lue soit aussi l'âge de ces reches détritiques, signalées par M. G. de Nerville en 1853, et rapportées par lui au même uiveau. Il décrit ensuite et figure l'Irlizi dirionemis et la Cyclostomes (C., subifundibleum, Buryandier, icieraritum et carrhusianum).

Les calcaires concrétionnés de Brognon, village situé à 3 lieues au nord-est de Dijon, sont des tufs d'eau douce renfermant de nombreuses empreintes de plantes, étudiées par M. G. de Saporta (1), qui y a reconnu 13 espèces, apparlenant à 12 genres, el autant de familles, depuis les fougères jusqu'anx légumineuses. Outre les espèces déterminées et décrites, il y en a 7 ou 8 restées incertaines, et leur ensemble dénote la flore de la base de la formation moyenne. Ainsi le Flabellaria latiloba, le Myrica (Dryandroides) lærigata, le Cinnamounum polymorphum, appartiennent à la mollasse suisse inférieure au niveau des Anthracotherium; le Zizyphus paradisuca, à un niveau un peu plus bas, etc. L'association des palmiers, des Chênes, des Figuiers, des Cinnamomum, des Andromèdes avec des myricées, des rhamnées, des légumineuses est habituelle dans ret étage. On voit ordinairement au-dessus se multiplier les formes européennes (Peupher, Bouleau, Aune, Orme, Charme, etc.), et le mélange est alors moins sensible.

En général, les espèces dominantes dans cette localité ont leurs analogues dans les contrées chaudes du globe, et la flore porte rempreinte d'une végétation tropicale bien prononcée. La prédominance d'un Palmier à frondes puissantes, d'une fongère de grande taille, celle des Figuiers, des Androunèdes, des Ziegubus, reportent la pensée vers les plantes de la Sonde et du Brésil, tandis que les Chênes, les flex, les Érables, les Myrion, les Cereis, la

Bulletin de la Société géologique, 2' série. vol. XXIII, p. 253, ( pl.; 1866.

ramènent vers les régions tempérées, et que l'association des uns et des autres rappelle ce que l'on observe sur les plateaux du Mexique et de l'Amérique centrale. Ges conclusions, suggérées à M. de Saporta par ce petit groupe de plantes fossiles de la Bourgogne, sont done parfaitement semblables à celles qu'il avait déduites de la flore, infiniment plus riche, d'Armisson, située bien loin au sud.

Ce calcaire lacustre de Broguon appartient, suivant M. Tournouër ", à une série de dépòts que l'em observe entre Dijon et Vesoul, suivant les simosités des affleurements des roches secondaires qui constituent le foud de la vallée de la Saôur. Leurs affleurements sont tares, de peu d'épanseur, et l'isolement des petits bassins dans lesquels ils se sont formés, comme l'absence de superposition, rendeut leur étude comparaive trè-difficile. Nésumoins l'examen de leurs fossiles, quoique souvent en mauxais état, n'a pas haissé que de fournir à l'auteur de éléments de classification dont il a su tirce parti pour jeter quelque lumière sur ce sujet, d'abord dans le département de la Hante-Saôue, et ensuite dans cebui de la Côte-d'Or.

Dans le premier de ces départements, la plupart des dépâts appartiendraient à la période du calcaire lacustre moyen du bassin de la Seine, ceux de la Vèvre, de Claus, etc., étant remplis de Lisnosa longiacata, d'autres formes voisines des L. acunimatae et ouva, de Planorhis Jonnalatus, d'un autre voisin du P., oliggratus de Tille de Wight, de Cycloatoma munia, d'Helix monibia, de Bithynia pulchru, avec une Cycloa signalée d'abord par M. Thirria, et désjuée par Tauteur sous le nom de C. Thirriai. Dans les calcaires siliceux de Sevreux, au contraire, la Bithynia pican, que nous mentiomalmes pour la première fois avec M. de Verneuil à Saint-Christophe, près de Pont-Sainte-Mavence, de nombreuses graines de Chava medioginula, Meriani et peut-être tubercelula, denotorainet la présence d'un équivalent du calcaire lacustre supérieur des environs de Paris.

<sup>\*</sup> Bulletin de la Société géologique, a' série, vol. XXIII, p. 769: +866.

Au-dessus de ces deux horuxons, établis avec une quinzaine d'espèces de formes souvent bien difficiles à saisir, vient l'assise dont nous avons déjà parté plus au sud, l'argile avec concrétions calcaires et minerais de fer à la base, s'étendant transgressivement bien au delà des couches lacustres, sur les pentes des collines jurassiques environnantes : c'est le gisement des restes de mammifères rapportés aux Matodon arvernensis et Borsoni, au Rhinoceros leptorhinus, à un Cert, etc. (Autre-P. Sennes, Voldy, Gray, etc.).

Dans le département de la Côte-d'Or, les calcaires lacustres de Talmay, par suite de la présence de certains types de Planorbes, seraient, pour M. Tournouër, contemporains du calcaire grossier supérieur et des calcaires des départements de l'Aude et du Tarn, caractérisés par les Planorbis Riquetianus et castrensis. Les calcaires de Vesvrottes, près de Beire-le-Châtel, de la butte de Belleneuve avec Limnea longiscata et inconspicua, Planorbis planatus, P. pseudo-ammonius, seraient de l'âge de ceux qui accompagnent le gypse de nos environs. Le conglomérat rougeâtre à Helix Ramondi et Cyclostome de Dijon, de Varois, de Brognon, avec une douzaine d'espèces de coquilles dont nous avons déjà cité plusieurs, puis les Ilelix Lucani, galloprovincialis, phacodes, osculum, rugulosa, deflexa, dont quatre appartiennent, dans le bassin du Rhin, à l'horizon de l'H. Ramondi, occuperait le niveau que nous lui avons vu assigné par M. Martin, les tufs de Brognon n'étant qu'un accident local, Enfin, comme précédemment, les argiles sableuses à minerai de fer, avec débris de Mastodon arvernensis, de Drombon, etc., de M. Borsoni, de Chevigny-Saint-Sauveur, Crimolois, Fauvernay, etc., représentent la formation tertiaire supérieure. A Cheilly, près de Chagny, les Mastodon arvernensis et Borsoni, des restes de Rhinocéros, de Tapir et de Cheval y ont été aussi rencontrés (1).

(i) Voyez aussi, pour d'autres gisements de vertébrés de cette période, aux environs de Lyon et en remontant dans le bassin de la Soône, Jourdan, Rerue des Sociétés savantes, vol. I, p. 126 et suivantes; 1862. (Terrain sidérolithique de la formation tertiaire supérieure.) Cet essai de classification des lambeaux tertiaires, tous d'eau douce, du bassin supérieur de la Saûne ouvre la voie à de nouvelles recherches, qui nous feront connaître plus tard sa valeur réelle; mais la preuve de superpositions directes, dans beaucoup de cas, est un desideratum auquel ne suppléent qu'imparfaitement des coquilles dont les caractères spécifiques sont généralement si peu tranchés et si difficiles à saisir.

## \$ 6, FAUNES ET FLORES TERTIMIRES DE LA VALLÉE DU RIUN.

de de thut-libiu

Si du bassin du Rhône et de ses affluents nons passons dans celui du Rhim, nons y trouverons cà et là, sur les dernières pentes des Vosges, les représentants, fort atténués, de quelques flores et faunes tertiaires, mais encore suffisants pour faire présumer leur age, M. Schimper signale dans les schistes bitumineux de Ferrette (Haut-Rhin) des poissons remarquables, entre autres l'Amphingle Heiridei, Heck., observé à Krakowiza, en Gallicie, et 2 malaçoptérigieus, les Meletta sardinites, Heck., et crenata, id. "Ces couches appartiennent à la formation moyenne du pays.

Les carrières de Brunstatt, près de Mulhouse, ont fourni une màchoire inférieure de Palasotherium medium, déterminée par M. H. de Meyer <sup>28</sup>, avec la Melanie Escheri, des Limnées, Hélices, Gydostoma Korchlinianum, Papa, Paladina circinata, Auricula protessa et abstica, Bulimus, Gydas, coquilles nonumées par M. Mérian, le Phragmites orangeassis et des feuilles de Laurier <sup>28</sup>.

On trouve en outre dans ce pays des assises différentes par leurs roches et leurs fossiles, unais dont les relations stratigraphiques restent encore à déterminer; ce sont : s'e le grès d'Habsheim, avec Mehta longimann, Heck., dont l'âge est incertain; s' un schiste avec Cyrènes, Dreissena Brardi, Cerithium plicatum, et des em-

<sup>(1)</sup> P. Gervais, Zool. et Paléont. françaises, 2º édit., p. 529.
2º Bult. Soc. géolog., 2º série, vol. XV.

p. 296; 1858. Paléontologie.

Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. XV, p. 296; 1858. — Kuchlin-Schlumberger et J. Delbos, Descript, géol. du Haut-Bhin, vol. II, p. 16; 1867.

preintes de plantes, occupant la partie supérieure des colliues, formées de calaziers d'au douce (Vulliouse, Zillisheim, Bruchach, etc.); 3° des schistes hitumineux, à Moydatt-le-Bas et à Bourwiller, avec 3 ou 6 espèces de poissous mal conservés, et des plantes marines (algues). Sur d'antres points du même département (Ruedersdorff, Ollwiller, Eguisheim, Ingersheim, Béthonvilliers) ont été rencontrés, mais rarement: Illolianasso ou Halikheirium Studieri, Lamna cupidato; parmi les coquilles, Natica crassatina, Cerithium plicatum, Cyrena (?), Cardium tenuisuleatum, Pertuneatus crassus, Myūlus, Petera pietuchtire, peut-être cullifer (?); lossiles qui annoneen la faune trataire marine prise dans son ensemble, mais plutôt encore sa partie inférieure.

A Spechbach, près de Mulhouse, une assise de mollasse marine repose directement sur les roches jurassiques, et au-dessus vient une couche remplie de plantes, surmontée elle-même par un calcaire d'eau douce, avec Melania Escheri, e et, ajoute M. Heer (1), un crâne et sa mâchoire bien conservés de Palæotherium medium. Il y a probablement ici quelque méprise, ce fossile ne pouvant se trouver au-dessus de la mollasse, quoi qu'en dise l'auteur, qui ne ferait pas si bon marché d'une plante se permettant un pareil écart de chronologie. Ce doit être le même fossile que celui cité à Brunstatt, dont le niveau n'a pas été bien constaté, mais qui est sans doute inférieur à l'assise marine. Quoi qu'il en soit, la couche de Spechbach, suivant MM. Delbos et Kechlin, et non la mollasse à feuilles, comme paraît le croire M. Heer (2), a présenté à ce dernier savant 31 espèces de plantes, dont q nouvelles et propres à la localité (Quereus Karchlini, Schimperi, Betula microphylla, Dryandra gracilis, Ilex primiformis, Callistemophyllum Muhlenbecki, Mougeoti, Cratagus alsatica, Phyllites Buchingeri). 22 espèces se trouvent réparties dans d'autres pays, les unes limitées à certaines assises du groupe, les autres distribuées dans plusieurs d'entre

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Recherches sur le climat et la régétation du pays tertiaire, p. 2. traduction de Ch. Gaudin. — 3 Loc. cit., p. 115.

elles <sup>1</sup>. La fréquence du Salix varians et l'abondance des Chênes sont remarquables, ainsi que celle des protéacées. Le lac d'eau douce qui, après le retrait de la mer de la mollasse, existait dans cette portion du bassin du Rhin, était donc entouré d'une forêt en grande partie composée de Chênes et de Saules. Les Palmiers n'ont pas été rencontrés sur ce point, mais à Habsheim on cite, dans le grès à feuilles, les Cinnamomum polymorphum et Scheuchzeri; à Froide-Fontaine et à Magstatt, dans les schistes à poissons, le Zonarites multifidus marin, le Sabal oxyrachis, l'Eucalyptus oceanica, le Ceramites Kachlini, et, dans le calcaire à Cyrènes, assise supérieure de toute la série tertiaire, l'Araucarites (Sequoia) Sternbergi.

Lorsqu'ou descend la rive gauche du Rhin, les couches tertiaires continuent à se montrer çà et là, sortant de dessous les dépôts de transport quaternaires et reposant sur les couches jurassiques anciennes. L'absence de tout sédiment crétacé ou jurassique supérieur prouve que, pendant un laps de temps immense, la vallée du Rhin, entre les Vosges et la Forêt-Noire, s'est maintenue au-dessus du niveau des mers. Ces lambeaux, représentés sur la Carte géologique de la France, et mieux encore sur celle de M. DauDépartement Box-Rhin.

#### (1) Ces espèces sont :

Pteris ruppensis. Druandroides lignitum. Carex tertiaria. Solix Lavateri. - rarians. Myrica Graffi. - Studeri. Overcus lonchitis. Dryandra Schranki.

Eucalyptus oceanica. Laurus primirenia. Erhitonium Sophia. Diospyras brachysepala. Celastrus Ettingshauseni. Celastrus pseudo-iles. Zizyphus tiliofolius.

Nous renverrons pour plus de détails à l'excellente Description géologique et minéralogique du département du Hnut-Rhiu, que viennent de publier MM. J. Delbos et J. Koehlin-Schlumberger (vol. U. p. 1-86; 1867). Le tableau du terrain tertiaire comprend, dans la formation moyenne et de hant en bas : 1° marne à Cyrènes ; 2° calcaire Palinrus tennifolius. Rhus Purrha. Murtus Diana? Acacia parechlungiana. Mimosites barringiana. Casalpinia Haidingeri.

d'eau douce de Châtenois; 3° gypse; 4° grès à feuilles; 5° schistes à poissons; 6° couche marine; - dans la formation inferieure : 1° le calcaire d'eau douce de Brunstatt; 2° les dépôts ferrugineux (sidérolithiques); mais la superposition de ces diverses assises reste encore Irèsdonteuse pour les anteurs eux-mêmes,

brée, sont pour la plupart d'eau douce, et ceux dont les fossiles offrent quelque intérêt se trouvent sur les communes de Bechelbronn, de Bouxwiller et de Lohsann, où ces dépôts renferment des lignites exploités.

A Bechelbronn, au nord-onest de Soultz-sous-Forêt, ce sont des marnes grises ou verdêtres, quelquefois sableuses, des lits de sable, de grès, de caleaire sableux ou argileux, et de poudingues comprenant plusicurs niveaux chargés de bitume. Dans les grès sont des empreintes de plantes et des coquilles fluviatiles et terrestres (Bulime, Cyclostome, Helix, Limnée, Pupa, Anodonta Daubreana).

A Lobsann, les couches, prolongement des précédentes, présentent de bas en haut, suivant M. Daubrée 1) : 1º des marnes et des sables bitumineux; 2º des calcaires d'eau douce avec lignites; 3º des marnes avec des coquilles marines. Dans les premières sont des equilles terrestres, particulièrement des Hélices; dans les secondes, où le lignite et le bitume sont exploités, on trouve des tiges et des graines de Chara (C. Voltzi), des Equisetum et des feuilles de Palmier (Flabellaria maxima). Le lignite bacillaire, appelé Nadelkohle, est formé de faiseeaux fibreux de tiges de palmiers dont le tissu cellulaire a disparu. Leur abondance prouve que ces monocotylédonées composaient en grande partie la végétation qui forma le combustible, et qu'elle appartenait à la période tertiaire moyenne. Les coquilles sont le Bulimus gregarius, la Paludina acuta et d'autres espèces indéterminables. Une dent de Rhinocéros a été tronvée en 1821, au milieu même du lignite, et M. Boussingault y a découvert une mâchoire d'Anthracotherium alsaticum, Cnv., reconnue depuis, par de Blainville et M. Gervais, pour provenir d'un individu jeune de l'A. magnum. M. Daubrée a d'ailleurs rencontré depuis, dans la même localité, des restes d'un individu adulte (2).

<sup>\*\*</sup>Descript, géol, et minér, du départ, du \*\*\*Gervais, Zoologie et Paléontologie Bas-l'thiu, in-8\*, avec cartes et coupes. françaises, p. 175;1852.

Les marues qui surmontent ces calcaires reuferment des coquilles marines généralement en mauvais état, mais parmi lesquelles le mème savant a pri reconnaître des Spatangues, des Cérites, des Peignes, des Nucules, une Vénéricarde, aumonçant qu'une inside de la marit succédé aus sédiments d'eau douce. A Kolbishim, dans la vallée de la Bruche, à l'ouest de Strasbourg, une argile bleuitre, atteinte à 3.3 mètres de profondeur, renfermait les Cerihièmus margaricaeum, Brung, invensateum, Sellott, piotatem, Laun, abbrevietum, A. Brunn, l'Ostrea flabellula, Lam., le Cerihièmu Lamarcki, avec des Bueardes, Panopées, Luciues, Cyprées, Littorinelles, Tellines, des Balanes, des annélides et des polypiers, fossies qui annonceraient, suivant M. A. Brunn, la faune d'Hochheim, près de Mayence <sup>(1)</sup>.

La localité de Bouxwiller est comme depuis longtemps par les ossements de mammifères qu'on y a rencontrés, «La série des couches a été observée sur une épaisseur de 40 à 50 mètres, dit M. Daubrée », et repose sur des calcaires jurassiques du groupe oolithique inférieur. «Le lignite exploité n'est séparé de ceux-ci que par une argüle sablonneuse de 1°,50. Les argiles manrieuses vertes et les calcaires qui sont au-dessus renferment une proficieuse quantité de coquilles terrestres et d'eau douce. Les Planorbes et les Paludines y dominent, et l'on en compte jusqu'à 80 et 100 individus dans un décimètre cube de la roche, et de 8000 à 10000 dans un mètre. Tous d'ailleurs sont à l'état de moules.

La faune de ces dépôts comprend les fossiles suivants :

Planorbis pseudo-animonius, Voltz, de Mayence et de Bâle; P.
lens, Sow.; Liumee Polypherma, A. Braun, et 2 ou 3 antres de taille
moindre; Helix Ramondi, l'espèce la plus répandue, H. rotundoides,
Voltz, H. lucida antiqua, id., H. hispida antiqua, id.; Paludina viriparoides, P. lema, Sow., et plusieurs autres espèces; Strophostoma

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Voyez, pour la classification du bassin de Mayence, d'Archiac. Géologie et Paléontologie, p. 666.

Description géologique et minéralogique du département du Bas-Rhin, avec cartes et coupes, p. 197.

striatum, Desh., très-remarquable, mais très-rare, des Cyclostomes, Bulimes, Succinées et Clausilies indéterminés.

Parmi les mammifères, ce sont : le Lophiodon tapiroideum (Palæotherium tapiroides, Cuv., grand Lophiodon de Buschwiller, Cuv.), et le L. buxovillianum, Laurill. (Palwotherium de Buschw., Cuv., Lophiodon secondaire de Buschwiller, Cuv.), de la taille du Tapir des Indes 1; le Propalæotherium isselanum, Gerv. (Palæotherium id., Cuy.); l'Heterohyus armatus, Gerv. (2) Une mâchoire inférieure de petit pachyderme a été rapportée an genre Sus par Duvernoy (?) (3).

Une dent, peut-être de saurien, a été trouvée avec les ossements dont nous venous de parler. A Danendorf, trois lieues et demie à l'est de Bouxwiller, des calcaires sont encore remplis de coquilles fluviatiles et terrestres, de silex, de tiges et de graines de Chara, accompagnés de lignites et de marnes au-dessous. Voltz y cite une canine d'Anthracotherium et une molaire de Lophiodon ressemblant à celles du L. tapiroideum. Un minerai de fer pisolithique s'étend par-dessus. A Neubourg, sur la même commune, un calcaire, avec des coquilles d'eau douce semblables à celles de Bouxwiller, a présenté des restes de Tortues. A la mine de Buhlingerberg, commune de Bitschoffen, le minerai de fer pisolithique est aussi recouvert d'un calcaire gris et d'argile avec les coquilles précédentes, mais dans un bon état de conservation.

De ce qui précède M. Daubrée a conclu que les dépôts de Lobsann et de Bechelbronn appartenaient à la formation tertiaire moyenne; que ceux de Bouxwiller, de Bitschoffen et de Dauendorf étaient peut-être une dépendance de l'inférieure. Mais ceci ne nous paraît pas douteux et nous y verrions même plutôt l'horizon du calcaire grossier supérieur que celui du gypse.

<sup>(1)</sup> Gervais, Zool. et Paléont. françaises, p. 122, 123.

<sup>3)</sup> P. 201, pl. XXXV, fig. 14.

<sup>(3)</sup> Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Strasbourg, vol. II, 3º livr., pl. 1, fig. 9; 1836.

# § 7. VUES GÉNÉRALES SUB LES FAUMES ET LES FLORES TERTIAIRES.

Si nous cherchons maintenant à nous rendre compte des causes de la richese et de la variété de types organiques dont nous avons essayé de donner une idée dans ce tableau bien abrégé des faunes et des flores tertiaires de notre pays, tableau qui a pris à lui seul autant de place que ceux des faunes intermédiaires et secondaires réunies, nous les trouverons dans la variété non moins remarquable des stations ou des conditions physiques sous l'empire desquelles ces organismes se sont développés. Aucune des parties du globe étudiées jusqu'à présent n'a offert une pareille exubérance des produits de la vie pendant les périodes tertiaires inférieure et moyenne; car, pendant la dernière, au contraire, il semble que son activité se soit ralentie sur notre sol, où elle n'en a laissé que des preuves comparativement peu fréquentes, sauf sur quelques points, soit immergés, soit émergés, de ses parties méridionales et centrales.

L'extrème diversité des conditions physiques se traduit d'abord par la nature, la puissance et l'origine des dépôts. Les vastes plaines du nord de la France, les bassins, tantôt réunis, tantôt séparés, de la Scinc et de la Loire, les bassins géminés de la Garonne et de l'Adour, s'i rapprochés et à distincts, constituant une région océanique, presque constamment séparée de la zone méditerranéenne, partagée elle-mème en deux régions qui n'ont rien de commun pendant une grande partie de l'êre tertiaire inférieure, tandis que plus tard les phénomènes s'y sont généralisés; de son côté le massif central, échapant seul à toutes ces adternatives d'eaux douces et d'eaux salées, qui faisaient succéder les sédiments lacustres aux sédiments marins et rice reras, partiellement ou en totalité : tels sont les premiers faits généraux qui frappent fobrevardeur lorsqu'il embrasse d'un coup d'oil la surface entière de

la France, de Cassel à Biaritz, Perpignan et Nice, de Dinan et de l'embouchure de la Loire à Strasbourg.

L'étendue horizontale et la puissance des trois formations tertiers sont, ainsi que leur distribution géographique, très-difficrentes et sans relations entre elles, et il en est de même de la nature des dépôts. Ces derniers sont d'autant plus puissants qu'ils sont plus rapprochés des montagues, et la fréquence comme l'épaisseur des poudiques, des bréches et des conglomérats sont dans le même rapport. La formation supérieure, en tant qu'elle est caractérisée par ses fossides, n'a qu'un faible développement dans les deux sens.

Quant à l'origine des sédiments, on voit que, dans la Belgique, au nord, comme dans le bassin de l'Adour, au sud, presque tous sont morins; dans les bassins de la Seine, de la Loire, de la Garonne et du Lamguedoc, les dépois morins et d'eau douve alternent dans chaque fornation un plus ou moins grand nombre de fois. En Provence, toute la formation inférieure est d'eau douve; la formation moyenne est alternativement morine et heustre; enfin, sur le pourtour du plateau central, dans les vallées qui remontent vers ses points culminants jusqu'à 1000 mètres d'altitude, toute la série tetriaire est acclusieurent d'aou douce.

La persistance relative des groupes et des étages n'olfre pas, noins de variété que les fornations elles-mèmes. Ainsi le groupe inférieur du nord de la France et de la Beligique manque dans le bassin de la Loire, est vaguement indiqué dans celui de la Garonne, et manque de nouveau le long des Pyrénées occidentales, tandis qu'il est très-développé, au contraire, dans les Hautes-Pyrénées, l'Ariége, l'Aude, et sans doute représenté dans les couches d'eau douce de la Provence, sans avoir, pour cela, d'équivalent certain dans la région des Alpes. Le caleine grossier est le plus constant des groupes marins; nous le désignons plus généralement sous le nom de groupe mammilique, en y comprenant les lits coquilières du soissonmis au-dessous, et les soblée mognes au-dessus. De même le

groupe husaire mopus, comprenant le gyses du bassin de la Seine, est le plus constant des dépôts d'eau donce. Dans la formation mogenue, l'horizon marin des grès de Fontainebleau et celui des faluus de l'ouest ou de la mollasse supérieure de l'est ont également une grande extension.

Sans revenir ici sur ce qui a été dit à la fin de chaque section. nous ferous remarquer que, suivant toute probabilité, la durée de la VIE DE L'ESPÈCE a été généralement en raison inverse du degré d'élévation des animaux dans la série zoologique, et en même temps de leurs dimensions. Les plus grands animaux de chaque classe sont ceux qui, toutes choses égales d'ailleurs, ont vécu le moins longtemps; d'où il suit que, si leur succession a été normale et partout parallèle, ce sont eux dont les restes caractérisent le mieux les couches à un moment donné. Mais la rareté des restes des mammifères et le manque de continuité de leur présence dans les strates leur ôtent, dans la géologie pratique, la valeur qu'ont les invertébrés et surtout les mollusques, répandus à profusion et constants aussi à des niveaux déterminés. D'un autre côté, par la perfection même de leur organisme, par sa complexité, par leurs dimensions et des facultés plus élevées, les grands mammifères terrestres appellent davantage l'attention du naturaliste, du philosophe et même du vulgaire, sur le rôle qu'ils ont dù jouer au milieu de cette ancienne nature dont ils étaient les rois.

Si les dépôts secondaires de la France n'en ont pas encore offert de traces, tandis que certains types inférieurs apparaissent dépà à trois niveaux différents de la formation jurassique en Angleterre ", les mammifères présentent, de ce côté du détroit, par leur développement dans tous les termes de la série tertiaire, un intérêt bien plus grand que partout ailleurs.

Ainsi, dès les premiers sédiments qui succèdent à la craie, se montrent des carnassiers (Arctocyon, Palæonyetis) et de grands herbi-

<sup>15</sup> Yoyez, sur ce sujet, Géologie et Paléontologie, p. 559-562; 1866.

vores (Coryphodo); plus tard, des Lophiodon, des Pachyodophus, des Propalaroherium, sont les précurseurs de ces nombreux Palacoderium, Anoplotherium, Viphodon, 4dapis, Chéropotames, Dichobunes, qui, au nord comme au sud, à l'ouest comme à l'est et au centre, peuplaient les bords des lacs où se dépossit le gypse. Quelques carnassiers et quelques didelples les accompament che et la

Avec l'ère tertaire mageme se produisent dans les types d'herbivorse de nouvelles modifications, qui amènent l'aubracotherium, l'Anchybrium, les Mastodoutes tapiroties, les Bhinocéros tétradatyles (tereuberium), les Palacoherus et quelques puissants carnassiers (Amphirgom). L'apparition du Dinotherium dans toute une vaste région du ceutre, du sud et de Best marque une dernière phase gion du ceutre, du sud et de Best marque une dernière phase incisivus, le Masadon auguntières au longirositi, le Listridous spludems et de nombreux mammifères marins (Halitherium, Squalodon) caractérisent généralement la fin de la période tertaire moyenne, où les ruminants et les carnassiers a abondent pas encore.

Mais ces derniers ordres dominent dans la formation aspérieure. Les grands Felis, les Hyènes, les Machairodus, les Ours, les Chiens, vivent aux dépens d'innombrables troupeaux de Cerfs, de Bœufs et d'Antilopes. Eufin l'Hippopotamon major labite le bord des eaux on venaient se d'esiléver l'Ephan meridionalis, le Hinoacron hepotaniaus, le Topir arvernensis et le Mastodon arvernensis, le dernier représentant, en Europe, de cette race colossale qui, sur le continent américain, ne s'est éleinte que dans l'époque suivante ou quaternaire.

En restreignant ces considérations aux bassius réunis de la Seine et de la Loire, et en y comprenant les dépôts quaternaires, un fait et de la Loire, et de control se dont jusqu'à présent nous ne connaissons pas un second exemple, vint nous frapper: c'est l'existence de neuf faunes de manuniferes terrestres clairement superpocées, et telles que les montre notre tableau de 1866. Ces faunes sont, de bas en haut, celles de la glauconie inférieure et des couches contemporaines, de

l'étage des liguites, du calcaire grossier supérieur, du gypse, du calcaire à Hélires, des sables et graviers de l'Orléanais, des falums du bassin de la Loire, des sables de Saint-Prest, et des dépôts de transport des vallées, avec celle des cavernes et des brèches ossenses.

Dans le bassin de la Tamise, les mammifères ne se montrent pas encore au-dessous des lignites, et, sur ancun point du globe, ils n'ont été rencontrés authentiquement dans des couches au-dessous de l'horizon du calcaire grossier supérieur. Ainsi, nou-seuleneut l'Europe occidentale aurait été privilégié eau point de voir naître de grands carnassiers et de grands pachydermes plus tôt que partout ailleurs, mais encore le bassin particulier de la Seine aurait été privilégié entre tous les autres.

Deux faunes de manmifères avaient déjà disparu lorsque celle des Lophiodon et des Pachynolophus, et hientôt après celle des Palenoberium et des Anoplotherium, partant comme du même centre, s'étendirent dans l'Europe occidentale, sans toutefois pénétrer au delà, puisque jusqu'à présent les manmifères terrestres n'y sont point comus au-dessous de la formation tertaire moveme.

Enfin les conditions climatologiques, soit générales, soit locales, nous sont également traduites par les variations que nous offrent les flores et les faunes, successives ou contemporaines, dans chaque bassin ou région naturelle.

Les faunes marines nons montrent parfois qu'il y a eu des périodes d'une grande panveré de formes, des espèces n'ayant que de faibles dimensions, puis l'absence de genres, de familles, de classes mème, qui abondent de tout temps dans les mers chaudes. Ces caractères s'observent surtout dans certains étages de la formation inférieure et au commencement de la moyenne. Vers le milieu et la fin de celle-cii, au contrièrie, des manniféres terrestres et marins, nombreux et de grande taille, les mollusques, les radiaires, les polypiers, dénotent partout, comme les plantes, un développement d'énergie vitale particulier. d'à saus donte à l'influence d'une température sub-tropicale. Mais celle-ci dut s'affaiblir à son tour pendant la période tertiaire supérieure et préduder à cet abaissement, bien autrement marqué, qui, mettant fin à l'époque tout entière, ouvrit l'ère quaternaire par l'extension des phécomènes glaciaires jusque dans les zones tempérées de deux hémisphères!o.

(º) En traitant de la paléontologie de l'Auvergne et du Velay (p. 363 et 325) nous avons omis de mentionner l'Appendiee que M. G. Poulett Scrope a placé à la fin de son excellent ouvrage: The grology and extinct volcanos of central France (°). Cet appendice est consacré aux fossiles de cette région et reproduit fort exactement les listes et les principales observations des paléontologistes dont nous avons parlé; seulement la terminologie géologique employée par l'auteur differe de la nôtre.

<sup>(\*)</sup> a\* édit., in-8\*, avec cartes et de nombreux dessins, 1858.

## CHAPITRE IV.

### FAUNE QUATERNAIRE.

Les caractères physiques et biologiques de l'époque quaternaire nous ont occupé à plusieurs reprises. Le chapitre iv du second volume de l'Histoire des progrès de la géologie (1) a été consacré à ce sujet, considéré dans le nord de la France et le bassin de la Seine, dans la chaîne des Vosges et les vallées qui en descendent, dans le bassin du Rhin, dans celui de la Loire et sur le pourtour du plateau central, enfin sur le versant nord des Pyrénées et dans le bassin du Rhône. L'étude des brèches et des cavernes à ossements a suivi l'examen des dépôts de transport ou diluviens des plaines et des vallées. Plus tard, une Note sur le terrain quaternaire et sur l'ancienneté de l'homme dans le nord de la France , puis ce que nous avons dit dans nos Leçons sur la faune quaternaire 3 et dans un ouvrage plus récent encore (a), semblent nous dispenser d'entrer ici dans aucun détail sur les phénomènes généraux de cette époque, sur leurs causes et leurs effets, sur les hypothèses et les théories auxquelles ils ont donné lieu, enfin sur toute la partie géologique, d'observation ou spéculative, que nous supposerons suffisamment connue du lecteur.

Nous nous bornerous donc à étuumérer, dans chaque localité et en suivant un ordre géographique naturel, les fossiles de cette époque qu'on y a signalés. Nous traiterous, dans la première section, de ceux qui ont été rencontrés dans les dépôts de transport des plaines et des vallées, et, dans la seconde, de ceux que l'on a trouvés en explorant les cavernes et les brêches à ossements. Cette



Histoire des progrès de la géologie,
 vol. II. p. 151-223; 1848.
 1863.
 1866.
 1866.

revue sera d'autant plus simple et plus rapide que nous n'avous guère à nous occuper que des restes d'animaux verfébrés, et même des mammifères, dont les espèces, pen nombreuses, étaient pour la plupart connues depuis longtemps, et des mollusques fluvialités et terrestres, presque tous identiques avec les espèces actuelles du pays.

Le vii intérêt qui, dans ces dernières années, s'est attaché à la faune quaternaire ne vient pas de la quantité de formes nouvelles d'animaux que son étude a rivédées, mais de ce que l'existence de l'homme au milieu de ces générations de grands mammières, les uns éteints, les autres vivant encore, soit dans les mèmes lieux, soit dans d'autres régions, est devenue un fait de plus en plus incontestable. En reportant son apparition sur la terre à une époque beaucoup plus ancienne qu'on ne lessait, on la fait rentrer dans la loi générale de la succession des êtres dans le temps, puisqu'elle n'est plus isolée, et devient contemporaine de l'apparition de nombreuses générations, dont les descendants vivent encore sous nos yeux.

Il est résulté de ces découvertes, multipliées et vérifiées simultanément sur une multitude de points, dans l'ancien comme dans le nouveau monde, que l'archéologie et l'anthropologie ont pénétré dans le domaine de la géologie et de la paléontologie. Au lieu de se borner à étudier les produits de l'industrie humaine et des arts dans les temps historiques, l'archéologie doit remonter d'abord an delà de toutes les traditions et de tous les documents écrits, dans ce que l'on appelle l'age de la pierre polie et l'age du bronze ou période antéhistorique, mais appartenant encore à l'époque moderne, parce que les divers objets dont elle s'occupe sont évidemment postérieurs à tous les phénomènes quaternaires; elle entre ensuite dans l'époque quaternaire elle-même, dont les couches ont également conservé des traces certaines de la présence de l'homme. Considérée à ce point de vue, cette époque sera pour l'archéologue l'age de la pierre taillée. Quant à l'anthropologie, elle n'a encore eu que peu d'occasions d'appliquer ses principes aux débris humains trouvés, soit dans les dépôts des vallées, soit dans ceux des cavernes, leur présence étant toujours très-rare comparativement aux ossements des animaux contemporains (1).

Nous n'avons point à nous occuper des relations de ces deux sciences entre elles ui avec la nêtre, et, tout en reconnaissant que, dans la pratique, elles peuvent s'éclairer mutuellement et se prêter un appui réciproque, nous nous restreindrons à l'histoire des auimaux fossiles de cette époque.

## Š 1°T. DÉPÔTS DES PLAINES ET DES VALLÉES.

Les dépôts quaternaires du nord de la France peuvent être considérés comme se présentant sons deux formes principales, avec des caractères et des positions qui les distinguent suffisamment, quelque opinion que l'on ait sur leur origine. L'un, argilo-sableux, un peu calcarifère par places, jaunâtre ou plus ou moins ferrugineux, occupe généralement les plateaux du nord et ceux de la Belgique, pour se continuer dans la vallée de la Meuse et la plaine du Rhin, où il est connu sous le nom de lehm ou læss : nons le désignons par l'expression plus générale d'allurion aucienne. On n'y trouve guère que des coquilles finviatiles et terrestres d'espèces vivant dans le pays. A sa base, au contact de la craie on d'autres roches, il est souvent plus argileux, renfermant des silex brisés, mais peu ou point roulés. Ailleurs cette base est sableuse, également ferrugineuse, et ses cailloux sont arrondis. On le voit sur plusieurs points recouvrir directement l'autre dépôt sableux, caillouteux, avec des blocs erratiques, qui occupe le fond de toutes les vallées et s'élève plus ou moins sur leurs pentes. Ce dernier, d'une teinte généralement grisâtre, est le gisement particulier des restes de

l'homme, est un recneil qui coucourt utilement au développement de ces nouvelles branches de la science.

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> La publication mensuelle entreprise et poursuivie depuis 1864 par M. Gabriel de Mortillet, sous le titre de Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de

mammifères éteints et d'autres vivant encore dans le pays ou ailleurs.

Pa: Roulonusis.

Le bas Boulonnais ria jusqui'ri présenté aucun reste de vertébrés, MM. Ém. Sauvage et T. Hamy, dans un mémoire plein de faits intéressants<sup>10</sup>, mentionnent seulement, dans un petit lambean d'argite calearifère situé entre Ningle et Alpreck, appartenant saus doute à l'alluvion ancienne, neuf espèces de coquilles terrestres (l'alwata piscinalis, Pupa unacorum, Cyclostuma chgans, Heita nemoralis, id. var. b facciats, id. var. d albina, H. arbustorum, hispida, striata et rotundata, Caroolla lapicida) dont une seule, la C. lapicida, ne vit plus sur les lieux.

de la Semue.

Nous avons déjà donné l'historique des recherches faites aux environs d'Albeville et nous ne rappellerous ici que la coupe de Menchecourt, ainte par M. Preswich, en 1860, à l'ouest de la ville, parce qu'elle peut servir de terme de comparaison pour d'autres localités. Elle présente, au-dessous du sol superficiel, dont l'altitude n'est que de 50 mètres au plus :

- 1° Argile brune et sable siliceux;
- 2º Limon jaunâtre, avec de petits lits de gravier, des coquilles terrestres, des ossements et des silex taillés;
- 3º Sable siliceux blanc, avec des fragments de craie, du limon, des coquilles d'eau donce et marines, des ossements et des silex taillés;
- 4\* Graviers et cailloux siliceux demi-roulés, coquilles d'eau douce et marines, silex taillés;
- 5° Marne sableuse fine, avec de grands silex non roulés et des coquilles terrestres;
  - 6º Gravier ocreux à fragments subanguleux, reposant sur la craie.

Nous reviendrons taut à l'heure sur les fossiles de ces diverses

O Étude sur les terrains quaternaires du Boulonnais et sur les débris d'industrie humaine qu'ils renferment, in-8°, p. 17; cienneté de l'homme dans le nord de la France, d'après les leçons professées au Muséum par M. d'Archiac, recueillies et publiées par M. E. Trutat. in-8°. p. 30; 1863.

Da terrain quaternaire et de l'an-

time on Coogli

couches, particulièrement sur ceux de la 2°, où se trouvent beaucoup d'ossements de Chevaux et de ruminants, ainsi que dans les couches 3° et 4°; les coquilles marines appartienment surtout à cette dernière.

On sait le reteutissement qu'ent la découverte faite par M. Boucher de Perthes, le 28 mars 1863, d'une portion de màchoire humaine dans le dépôt de transport de Moulin-Quignon, situé à l'est d'Abbeville, à une altitude de 32°,30. Nous avons reproduit les phases principales de l'enquête scientifique et internationale à laquelle elle a donné lieu et dont les conclusions étaient en faveur du savant antiquaire.

Nous donnerons seulement ici, pour la consécration de ce fait important, la coupe de la carrière, telle que l'indique M. Boucher de Perthes<sup>(n)</sup>:

| 1° Terre végétale                                                        | o**,3 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2° Sable gris mêlé de silex brisés                                       | 0 ,7  |
| 3° Sable jaune argileux, avec de gros silex peu roulés, et sable gris    |       |
| au-dessous                                                               | 1,5   |
| 4º Sable jaune ferrugineux, silex moins gros, plus roulés, et, plus      |       |
| bas, une seconde couche de sable jaune; ossements rares, fragments       |       |
| de dents d'Elephas primigenius; silex taillés                            | 1 ,7  |
| 5° Sable argilo-ferrugineux noir ou brun foncé, tachant les doigts;      |       |
| silex taillés et haches; portion de mâchoire humaine. Dans cette couche, |       |
| de o",50, qui repose immédiatement sur la craie, à 4",70 de la surface,  |       |
| MM. Falconer et de Quatrefages ont aussi recueilli eux-mêmes des         |       |
| haches de silex.                                                         |       |

L'année suivante, du mois d'avril au mois de juillet, M. Boucher de Perthes, accompagné de plusieurs personnes, fit faire sur le même point des fouilles non moins heureuses <sup>(2)</sup>.

liu-Quignon; nouvelles déconvertes en 1863 1864, p. 112.
Paléontologie.

20

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'Abbeeillois, 9 et 18 avril 1863. et 2664, p. 19, et explication de la plau— D'Archiae, loc. cit., p. 31.—Boucher de Perthes, De la máchoire humaine de Mou— Nouvelles d'écourertes en 1863 et

| La coupe de la carrière présentait alors les détails suivants             | 9:     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1" Terre végétale                                                         | o**,3o |
| 3° Sable jauuâtre, mêlé de silex brisés peu volumineux                    | 0 ,90  |
| 3º Sable jaune argileux, avec beaucoup de gros silex, peu de cailloux     |        |
| roulés et des silex taillés. Des coquilles marines brisées et roulées ont |        |
| été observées pour la première fois dans cette localité                   | 1      |
| 4° Sable jaune-brnn, ferrngineux; gravier, gros silex, cailloux rou-      |        |

a' Sabie jaune-bran, jerragineux; gravier, gros sitex, catiloux roal-fei; dends d'Elphants, ossements humains et d'animaux roufes, et sites taillés; veines de sable gris-jaunaltre avec des dents humaines, des fragments de crânes humains, des coquitles marines roufes, qu'ou trouv e'galeuneut dans la couche branc ou noire et argito-ferrugineuse où les haches étaient si nombreuses, mais qui mauque ici, le sable jaune-bruu reponnt directement sur la craie.

« Les débris osseux recueillis, dit l'auteur (p. 132), dans les diverses fouilles que j'ai faites en 1863 et 1864, à Moulin-Quignon, dans une étendine de ho mètres environ de sol non remanié et loin de tonte infiltration, fissure ou puits naturels, s'élèvent aujourd'hui à près de 200. Les restes humains que l'on rencontre le plus fréquemment sont des portions de fémur, de this, d'humérus de crâne surtout, et des deuts, soit entières, soit brisées, provenant d'enfants de deux à trois aus, d'adolescents, d'adultes et de vieillards. Pen ai recueilli in aiu une douzaine, soit entières, soit brisées, et autant en passant au tamis le sable et le gravier retirés des tranchées. 3

Les dépôts contemporaius de Saint-Acheul, à l'est d'Amiens, et de Saint-Roch, à l'ouest, ont été étudiés au même point de vue que les précédents.<sup>10</sup>, Placés à des niveaux anssi différents que ceux de Moulin-Quignon et de Menchecourt, ils out pu être regardés aussi comme n'étant pas absolument du même âge, question sur laquelle nous reviendrons après avoir donné la liste générale des fossiles de ces divers gisements. Cette liste <sup>10</sup> a été dressée

<sup>(1)</sup> Voyez d'Archine, Du terrain quaternaire et de l'ancienneté de l'homme, p. 27; 1863.

<sup>(1)</sup> Voy, J. Prestwich, On the geol. position and age of the flint-implement-bearing beds, etc. (Philos. Trans., 2° part, 1864.)

en réunissant et en combinant celles que M. Prestwich et M. Buteux (1) ont données en même temps chacun de leur côté.

Os mwars. — Moifié d'une malchoire inférieure, deux morreaux d'une supérieure, portions d'os ilinque, d'humérus, crâne, claricule, mélatars et dents provenant d'individus de divers âges, tous dans la couche la plus basse, qui repose sur la craic, et du gisement de Moultu-Quignon.

MANNIFERES. - Ursus spelaus, Blum.; Menchecourt.

Felis spelæa, Gold.; ib.

Hyana spelaa, Cuv.; ib.

Elephas primigenius, Blum.; Amiens, entre Saint-Roch et Saint-Acheul, Menchecourt, Moulin-Quignon, Abbeville, près de l'hôpital, Bavelincourt, etc.

Elephas antiquus, Falc.; Saint-Acheul.

Rhinoceros tichorhimus, Cuv.; Meuchecourt, Saint-Roch.

Hippopotamus major, Cuv.; Saint-Acheul.

Equus fossilis, Ow.; Saint-Roch.

Equus, peut-être une seconde espèce, suivant M. Prestwich; Saint-Roch.

Cervus elaphus, Linn.; Menchecourt, Saint-Roch. Le C. somonensis, Cuv., paraît être une espère très-douteuse.

Cervus tarandus, Linn.; ib. Bos priscus, Boj.; ib.

Bos primigenius, Boj.; ib.

Oisexi . - Anser segetum (?); Saint-Acheul.

Les mollusques fluviatiles et terrestres de ces divers gisements ont aussi été recueillis avec soin; «t, en réunissant ceux qui out été cités après des déterminations attentives, à ce qu'il semble, nous y trouvous 79 espèces réparties dans 22 genres, conune il suit; 2 Bidaynia, 1 Hydrobia, 20 Helix, 1 Pomonias, 5 Vairaa, 6 Zonites, 1 Virrina, 5 Succinea, 1 Zua, 1 Achatina, 2 Pupa, à Clausilia, 8 Linnea, 2 Aireglus; 10 Plamorbis, 1 Carychium, 1 Cylosuoma, 1 Printium, 3 Cyclosuoma, 1

<sup>(1)</sup> Esquisse géologique du département de la Somme, 1864. — Voyez aussi de Mortillet (Bulletin de la Société géologique,

a' série, vol. XX, p. 293, 1863), pour quelques espèces de coquilles nouvelles de Menchecourt.

79 espèces, 65 se trouvent dans le gisement de Menchecourt, 33 dans celui de Saint-Acheul, 18 dans celui de Saint-Roch; nous n'en voyons aucune signalée dans le gisement de Moulin-Ouignon.

Toutes ces espèces paraissent vivre encore dans le pays, sauf la Cyrena ou Corbicula consobrina, trouvée seulement à Menchecourt et qui n'est aujourd'hui connue que sous d'autres climats, depuis les bords du Nil jusque dans les cours d'eau qui descendent des montagnes de l'Asie centrale.

Dans son tableau, M. Prestwich a séparé les coquilles de Saint-Acheul de celles de Menchecourt; M. Buteux a séparé en outre celles trouvées à Saint-Roch. Ces distinctions sont conformes à la supposition du géologue anglais, que les dépôts situés à des altitudes plus grandes, quoique en réalité toujours très-faibles, comme Saint-Acheul et Moulin-Quignon, sont plus anciens que ceux qui se trouvent à un niveau plus bas. Mais nous n'avons aucune certitude de cette différence d'age et nous ne pouvons encore voir dans ces résultats que les phases diversifiées d'un même phénomène.

Les coquilles marines de Menchecourt sont également des espèces vivant encore sur les côtes voisines. Dans cette localité, l'alluvion ancienne, qui recouvre les sables et les graviers, a présenté à M. Prestwich une quinzaine d'espèces de coquilles fluviatiles et terrestres, entre autres une très-grande quantité de parties solides intérieures de deux Limaces (Arion ater et Limax agrestis)(1).

(1) Nous croyons devoir donner ici la liste de ces espèces de coquilles fluviatiles et terrestres, la seule un peu étendue

que nous connaissions et qui n'a encore été présentée nulle part aussi complète.

MOLLESQUES D'ELU DOUCE. ACÉPHALES. Cyrena fluminalis, Mull. (C. consobring, Caill, Corbicula, id., Muhlf.): Menchecourt. Cuelas cornen (Spherium),

Linn.; ib. Saint-Acheul. C. lacuetris, Müll.; ib.

C. poluetris . Deap.; ib.

Pinidium annicum, id.; ib. Saint-Acheul, Saint-Roch. P. fontinele, Drap.; ib., ib. P. nitidum, Jen.; ib. P. pusillum, Gmel.; ib., Saint-

GASTÉROPODES. Ancylus fluminalis, Linn.; Saint-Acheul.

Aucylus fluviatilis, Müll.; Menchecourt, Saint-Acheul, Bithynia tenterulata, Linn.: ih., ib., Saint-Boch,

B. similis , Mich.; Saint-Boch. Hydrobia marginata, Mich.; Menchecourt.

Lunea auricularia, Linn.; ib. L. glabra, Mull.; Saint-Acheul,

Vallée de Dina

Malgré l'importance que l'on a donnée aux recherches dans la vallée de la Somme, nous croyons celle-ci bien moins propre à faire comprendre les phénomènes quaternaires et la formation des dépòts qu'ils ont produits, que la vallée de l'Oise, lorsqu'on la suit depuis son origine, sur la frontière de la Belgique, jusqu'à son débouché, l'a Pontoise, dans celle de la Seisen. Dans le voisinage immédiat de la Fère et à Viry-Noureuil, près de Chauny, nous avons mentionné

Limnea palustris, Drap.; Menchecourt, Saint-Acheul, Saint-Roch.

L. peregra, Müll.; ib., ib.
L. stagnalis, Linn.; ib., ib.
L. truncatula, Müll.; ib., ib.
L. orata, Drap.; ib., ib.,
Saint-Roch.

L. minuta, Linn.; Menchecourt. Planorbie albus, Múll.; Men-

checourt, Saint-Acheul.

P. carinatus, id.; ib.

P. complanatus, Linn.; ibid.,

P. comptanatus, Linn.; ibid., Saint-Acbeul. P. corneus, Linn.; ib., Saint-

Roch.
P. nautileus, id.; ib.
P. nitidus, Mull.; Saint-

Acheul.
P. vortex, Linn.; Menchecourt, Saint-Acheul.

P. spirorbis, id.; ib., ib. P. marginatus, Drap.; ib., ib., Saint-Boch.

P. Prestmichiana, Mort.; Menchecourt. Valenta cristata, Müll.; ib.

V. piscinalis, id.; Saint-Acheul, Saint-Roch. V. tentaculata, Mull.; Saint-

Acheul.
V. planorhis, Drain : Menches

V. planorois, Drap.; Menchecourt.

V. Gaudryana, Mart.; ib.

nalltsquar teanestres.
Achatina acieula, Mull.; Sainl-Roch.
Carychium minimum, Mull.;
Manchessust

Menchecourt.

Clausilia plicatula, Drap.;

Menchecourt.

C. Robbi Gray, ib.

C. Rolphi, Gray; ib.
C. rugosa, Drap.; ib.

C. rugosa, Drap.; ib.
C. nigricans, Mal.; ib.
Cyclostoma elogans, Müll.; ib.,
Saint-Rocb.

Helix apicina, Lam.; Menchecourt. H. arbustorum, Linn.; ib.

H. celluria, Drap.; Saint-Roch. H. Cantiana, Mant.; Menche-

court.

H. caperata, id.; ib.

H. carthuniana, Müll.; ib.

H. carthunianella, Drap.;
Saint-Rocb.

H. concinna, Jeffr.; Menchecourt, Saint-Acheul. H. fruticum, Mill.; ib.

H. hispida, Linn.; ib., ib.
H. neworalis, id.; ib., ib.,
Saint-Roch.

Saint-Roch.

H. pulchella, Mull.; ib., ib.

H. pygmen, Drap.; ib.

II. rotundata, Mull.; ib., ib., Saint-Roch.
H. plobeium, Drap.; Saint-Acheul, Saint-Roch. Helix crystallina, id.; Menchecourt. H. striata, Daudeb.; ib.

H. alpicola , Fér. (var. d'H. arbustorum); ib.

H. costeta, Müll. (var. d'H. pulchella); ib. H. Bouchardiana, Mort. (var.

d'H. lapicida); ib. Pomatias obscurus, Mull.; ib. Pupa marginata, Drap.; ib.,

Saint-Acbeul.

P. muscorum, Linn.; ib., ib.,

Saint-Roch.

Succinea riegans, Ris.; ib., ib.

S. oblongs, Drap.; ib., ib.

S. putris, Linn.; ib., ib., Saint-Roch. Id., var. Pfrifferi; Saint-Roch.

S. amphibia, Drap., Menchecourt. Vitrina diaphana, Drap.; Men-

checourt.

Zonites crystallinus, Mull., ib.

Z. nitidulus, Drap.; ih.

Z. purus , Ald.; ib. Z. radiatulus , id.; ib., Saint-

Acheul.

Zun labrica, Müll.; ib., ib.,
Snint-Rach.

Arion ater, id.; Menchecaurt. Limax agrestis, Linn.; ib. L'un et l'autre dans l'alluvion an-

cienne.

depuis longtemps, dans le dépêt de sable, de gravier et de cailloux roulés du fond de la vallée, recouvert constamment de 4 à 6 mètres d'alluvion ancienne, des restes d'Éléphant, de Cheval, de Bœuf et de Gerf.<sup>10</sup>.

Dans les exploitations de gravier de la dernière de ces localités, on a signalé depuis des restes d'Elephas printigenius, de Rhinoceros icidorhinus, d'un petit Ours distinct de l'U. spelous, d'Hippopotame, de Reune et de Bord musqué (Orè-Bos)<sup>10</sup>. Une portion de craine ul Borvinigenius n'é retrière récemment des sables de la rivière, à Pont-Sainte-Maxence, et à Creil, dans la mème position, une molaire d'Éléphant et un bois de Cervus eurgeross ont été rencontrés<sup>10</sup>. A Précy-sur-Oise, M. Eug. Robert a recueilli des restes du mème Éléphant, de Cheval et un crâne du Bord musqué (Orè-Bos moseans, Bainv.) décrip ar M. Éd. Lartel "qui fait renarquer que ce ruminant, relégué aujourd'hui dans les régions glacées arctiques, sous le 60° degré de latitude, vivait alors en Europe sous le 10°, tandis que le Reune, qui remonte actuellement plus haut encore, vivait au pied des Pyrénées, 2 Spermophiles et peutter Ulfuriz devants sergient dans le même cas.

Suivant L. Graves, les ossements d'Elephos primigenius, de Rhinoceros tekohinius, d'apus adomiticus et de Cervus ungueron sont toujours disjoints, souvent brisés, se décomposant farielment, parfois aussi très-solides et bien conservés. Ils sont accumulés, par places, vers la limite du dépôt de transport caillouteux, plutôt que vers le milieu ou le fond des vallées, où se trouvent au contraire les gros blocs <sup>10</sup>.

Dans le département de l'Aisne, des restes de mammifères de

<sup>(</sup>i) D'Archine, Description géol. du départ. de l'Aisne, p. 50, 66 et 68; 1843.

Leçons sur la faune quaternaire, p. 25; 1864-1865. — Ann. des sciences natur. 4° série, Zoologie, vol. XV, p. 224.

L. Graves . Essai sur la topographie

géognostique du département de l'Oise, p. 537; 1847.

<sup>6</sup> C. R. de l'Acad., vol. LVIII, p. 1198, 27 juin 1864. — Quarterly Journ. geol. Soc. of London, vol. XXI, p. 474; 1865.

cette époque out été aussi rencontrés sur deux autres points, mais dans des conditions de gisement très-différentes. Sous un éboulement de calcaire grossier du vallon de Cœuvres, près de Soissons, M. Watelet <sup>10</sup> a découvert une très-grande quantité d'ossements d'Éléphants de tous les Agres avec d'autres de Bhinocéros, de Corhon, de Cheval, de Bœuf, de Cerf et de petits rongeurs. Des silex taillés accompagnaient ces ossements. Une cavité du calcaire grossier inférieur, de Trosty-brie, à l'ouset de Concy-le-Château, renfermait, suivant M. Marville, un squelette presque entier d'Elephan primigenius avec des restes de Rhinoceros tirhorhinus, de Bos primigenius, de Cerf, d'Ours, etc. <sup>60</sup>

En nous arrêtant un instant dans la partie du bassin de la Seine qu'occupent Paris et ses environs, nous donnerons d'abord la liste des espèces de mammifères dont les restes ont été rencontrés dans les dépôts meubles de sable et de gravier, quelquefois accompagnés de blocs, qui occupent le fond de la vallée, et ensuite, quoique pouvant se rapporter à la seconde section de ce chapitre, la liste de ceux qui ont été découverts dans les fentes et dans les cavités des diverses roches du voisinage. De cette manière, nous pourrons nous faire une idée plus approchée des caractères de la faune qui peuplait nos envirous alors que l'habitaient aussi les générations humaines dont les instruments grossiers, de silex taillés, sont partout associés aux débris des grands mammifères éteints. Quant aux sources où nous avons puisé ces documents, nous n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de remonter au delà de nos Lecons sur la faune quaternaire; puis nous avons consulté la note que M. Éd. Lartet a placée au bas de la Carte géologique des environs de Paris, publiée en 1865 par M. Éd. Collomb; enfin quelques documents plus récents, tels que ceux que nous ont fournis M. Martin, qui explore avec tant de soin et de zèle les sablières de Grenelle, sur la rive

Vallée de la Seine, Environs de Paris

Bull Soc. géol., 2' série, vol. XXI,
 p. 289; 186h. — L'Argus soissonnais,
 16 février 186h.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Voyez Lambert, Bulletin de la Société géologique, a\* série, vol. XXII, p. 414; 4865

gauche de la Seine, et M. Reboux, celles de Neuilly, Levallois et Clichy, sur la rive droite<sup>(1)</sup>.

Menosiferes. CARNASSIERS. - Felis spelara, Gold.; Bicêtre, Grenelle, Levallois.

Meles (Blaireau indét.); ib.

Hyana indét.; Grenelle, Vaujours; et peut-être un Canis (?); Levallois. — Lupus; Grenelle.

HONGELES. — Arctomys primigenia, Kaup. Cette Marmotte est-elle bien celle du dépôt de trausport de la vallée du Rhin? Bicêtre. Arcicola: ib.

Castor (Trogontherium); Joinville-le-Pont, Levallois.

Pronoscidiss. — Elephas prinigenius, Blom.; Bicélre, rue du Chevaleret, jardin de l'hôpital Necker, rue Dontholon, Greuelle, Poissy, le Vésire, Levallois, Gilety, Vaujours, Serran, Joinille-le-Pont, rue de Benilly. Il est à remarquer que jusqu'à présent on a recueilli beaucoup plus de molaires de jeunes individus que d'adultes. Elepha antieuus, Pales, Gileby, Levallois, Genelle.

PULITERRUS. — Rhinoceros tichorhimus, Cuv.; Bicetre, Grenelle, le Vésinet, Poissy, Levallois, rue de Reuilly, fondations de l'Hôtel de Ville.

Rhinoceros leptorhinus, Nesti; Joinville-le-Pont, rue de Reuilly.
Rhinoceros Mercki, H. de Mey.; plus grêle dans ses formes que le
R. tichorhinus; Levallois, les Ternes, Montreuil.

Hippopotamus amphibius (2), Linn.; Grenelle, Levallois, Joinvillele-Pont.

Sus scrofa, Linn; Grenelle, Levallois.

Solitères. — Equiu plicideus, Owen, var.; Grenelle. Equiu indét.; Bicêtre, rue du Chevaleret, rue de Douai, Poissy, le Vésinet, Levallois, Clicby, Sevrau, Vaujours, Joinville-le-Pont, rue de Reuilly.

Equus asimus (?), Linn.; Grenelle.

<sup>(9)</sup> Voy, Sur les instruments humains et les oasements d'animenx trouvés par MM. Martin et Reboux dans le terrain quaternaire de Paris, par M. Alb. Gaudry. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XXIV, p. 147; 17 décembre 1866.)

Des ossements humains trouvés dans les sablières de Grenelle par M. Martin, et d'autres par M. Reboux dans celles des Ternes, n'out pas encore, au moment où nous écrivons, une authenticité de contemporanéité avec les restes de grands mammifères et les silex taillés, telle que nous ayous cru devoir les mentionner dans le tableau précédent.

(9) Voy, la note précitée sur les caractères de cet Hippopotame fossile, comparés avec l'H, major et l'espèce vivante, RUMINANTS. - Bos primigenius, Boj.; Grenelle, Levallois.

Bos indét.; Bicêtre, rue du Chevaleret, rue de Reuilly, Vaujours, le Vésinet, Joinville-le-Pont.

Bos taurus, Linn.; de la taille de l'Aurochs; Levallois, Clichy.

Bos, deux autres indét., l'un de la taille du B. primigenius, l'autre de celle de l'Aurochs; Grenelle.

Bos indét. petite espèce; Sevran. Zébu (Bœuf de l'Inde); Grenelle.

Auroche; Poissy, Sevran.

Cereus elaphus, Linn.; Grenelle, rue de Reuilly, Levallois, Clichy.

Cervus tarandus, id.; Clichy, le Vésinet, Grenelle.

Cerous megaceros, Hart.; rue de Reuilly, Sevran, Vaujours.

Cervus canadensis, Puel; Grenelle. Cervus indét.; Bicètre.

Antilope (?) indét.; Sevran.

petit ruminant indét.; Clichy.

MANNIFÈRES MARINS. — Baleine? Os temporal droit, de 1<sup>st</sup>, 38 sur 0<sup>st</sup>, 73 et 0<sup>st</sup>, 64, trouvé, eu 1779, dans une fouille exécutée rue Dauphine (!). Le gissement réel est douleux.

Odobenokerium Larteinnum, Gratiolet; fragment de crâne d'un aninal voisiu des Phoques et des Mores, trouvé à Montrouge en creusant un puits, probablement dans le sable caillouteux et ferrugineux du plateau, plus récent que le dépôt de transport du fond de la vallée <sup>10</sup>. Indét; Bietère.

Lacertiens, ophidiens, batraciens; ib.

Reptiles.

Les restes d'animaux vertébrés de cette même époque, trouvés dans d'autres conditions d'enfouissement, sont les suivants, découverts d'abord par Guettard, sous des blocs éboulés des grès d'Étampes, puis par C. Prévost et M. Desnoyers, entre des blocs de ces mêmes roches, près de la Ferté-Aleps, de Corbeil, et à Montmorency, dans les fentes et les cavités du gypse; par M. Delesse, à Ver (Oise), dans les grès moyens, et enfin, par M. Hébert, entre des blocs de ces mêmes grès, à Valimodois, ainsi que dans les fentes du caleaire grossier moyen de l'Île-Adam.

(i) Voyez Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles, vol. VIII, p. 315.
3 Bullstin de la Soc. géol., 2 série vol. XV, p. 620, 1 pl.; 1858. Mounthees. INSECTIVORES — Erinaceus, Talpa, Sovex araneus et tetragonurus; Montmorency, Talpa.; Auvers.

Carnassiers. — Hyana spelaa, Cuv.; Auvers, la Ferté-Aleps, Ver, Corbeil.

Felis spelaa, Gold.; Ver. F. indét, et autres carnassiers, id.; Auvers,

Ursus indét.; la Ferté-Aleps, Corbeil.

Cania indét., plus petit que le Loup; Ver. Un autre très-voisin du Renard; Auvers.

Vulper indét.; ib.

HOMERS. — Castor indél.; la Ferté-Aleps. Lepus indél.; Ver et Anvers. Lapin commun; ib. Spermophilus supercitionus, Kaup. Hanster, Lagomye; Montmorency. Campagnol; la Ferté-Aleps, Montmorency. Deux espères indél; Aurers et Îlle-Adam.

Proboscidiess. — Elephas primigenius; Étampes, la Ferté-Aleps, Corbeil, Auvers.

Paruvoernes. — Rhinoceros tichorhinus; Ver. R. indét.; la Ferté-Aleps, Corbeil.

Sus serofa; Montmorency.

Solipènes. — Equus caballus; Auvers, Montmorency, Corbeil, E. indét.; Ver. RUMINISTS. — Aurochs ou grand Bouf; la Ferté-Aleps, Corbeil, Ver, Auvers. Petit Bœuf; Ver, Auvers.

Cervus tarandus; Étampes, Moutmorency, Cerrus elaphus; Étampes, Montmorency, Ver. C. indét.; la Ferté-Aleps. C. megaceros; Auvers. C. indét., beaucoup plus petit; ib. Antilope? ib.

Alauda cristata, Coturnix vulgaris, Rallus crea; Montmorency. Espèces indét.; Auvers.

Batraciens, Grenouilles; ib. et Auvers.

Si maintenant nons comparons cette faune avec la précédente, nous voyons, comme on pouvait s'y attendre, que leurs étiments principaus vont identiques et que la seconde complète la première par la conservation, dans certaines circonstances favorables, des insectivores et des rongeurs qui y manquaient ou y étaient très-arces. On peut, en les réunissant par la pensée, reconnaître que la faune des mammifères quaternaires des environs de Paris était alors caractérisée par la prépondérance des grands pachydermes et des ruminants, tandis que les carnassiers ont laissé beaucoup moins de traces que dans la plupart des autres régions de l'Europe. Toutes les grandes espèces d'herbivores sont éteintes, sauf peut-être l'Hippopotame, qui aurait son analogue dans les pays chauds; quel-

Beptiles.

ques espèces de taille moyenne vivent encore, soit sur les lieux mêmes, soit dans des contrées plus froides, et beaucoup de petites semblent avoir échappé aux couses qui ont fait disparaître les grandes.

Quant aux coquilles fluviatiles et terrestres des mêmes dépôts, elles nont pas encore été Tobjet d'une étude comparative spéciale, et ce que l'on en soit permet de penser que tontes ont leurs analogues vivant encore dans le pays.

Le contraste de ce grand ensemble de mammifères terrestres, qui vivaient aux environs de Paris pendant l'époque quaternaire, avec celui que nous avons vu se développer dans les mêmes lieux, lors du dépôt du gypse, est d'autant plus frappant qu'aucun internétaires uveint les relier fun à l'autre. Aucun mammifère des périodes tertiaires moyenne el supérieure n'a été jusqu'à présent cité dans le bassin de la Seine. L'hiatus palécozologique est immense comme le temps qu'il représente, et cés une particularité très-singulière et un contraste non moins frappant, que nulle part précisément les faunes tertiaires anciennes ne sont, quant aux mammifères, aussi complétes que dans ce même espace.

Si l'on remonte la vallée de la Seine et celles de ses nombreux tributaires, on retrouve çà et là des témoirs de cette même faure, Ainsi, dans la vallée de l'Aine, à deux liones au sud-est de Traye, des dents d'Éléplant et de Cheval, avec de très-grands bois de Cerf, de même que sur les bords de l'Aisne, près de Vouziers, deux de neises du nême grand pachyderme avec une portion de bassin, en partie silicifiées, ont été recueillis dans les dépôts quaternaires. Sur les bords de l'Armançon, des dents et des défenses d'Éléplant ont été trouvées à Tonnerre, à Toncleay, à Bouilly, étc. (Youne), suivant MM. Leymerie et Raulin, ainsi que dans l'Yonne même, à Auxerre et près de Monétan, an port de la Bourière, près de Cézy, dans le percement du tumel de Saint-Voir, près d'Avallon, et enfin à Sens, où une mâchoire inférieure présentait encore deux molaires de chaque côté. Des ossements de Chevaux, de Bœufs et des bois d'Élan out été renourés ar route de saint-viex de l'auxers et la chaque côté. Des ossements de Chevaux, de Bœufs et des bois d'Élan out été renourés sur divers points de ce même département.

Rasiu supérieur de la Sesse



Vallée de l'Eure. Dans la vallée de l'Eure, à une lieue et demie an-dessous de Chartres, le dépôt de sable et de cailloux de Saint-Prest, de 6 à 7 mètres d'épaisseur, reposant directement sur la craie blanche et recouvert par la terre végétale, à 15 mètres an-de-ssus de la rivière, a dù être encer rapport à l'époque quaternaire.

En 1848, M. de Boisvillette 1) annonca que des restes d'Éléphants, d'Antilopes, de Bœufs, de Rhinocéros, avaient été recueillis en exploitant cette sablière. Il y mentionnait en outre des ossements d'Hippopotame, de Morse, de carnassiers, et faisait remarquer l'absence de Mastodontes et l'abondance au contraire des Éléphants, dont il avait pu constater les débris de plus de 20 individus. M. Laugel (2), avant ensuite étudié cette petite faune d'une manière plus approfondie, et avec de nombreux éléments de comparaison, y reconnnt : l'Elephas meridionalis, Nesti, le Rhinoceros leptorhinus, Cuv., l'Hippopotamus major, id., 4 espèces de Cerfs, dont 3 indéterminables quoique suffisamment distinctes par leurs bois, et la quatrième, C. Carnatorum, voisine du C. megaceros par sa grande taille. Cette espèce nouvelle en différait néanmoins par l'existence, à la dernière molaire supérieure, d'un îlot d'émail très-profond, et par ses bois dont les andouillers extrêmes très-aplatis, au nombre de 5 et de courbure variable, ne devaient pas offrir de développement comparable à ceux du graud Cerf d'Irlande. Il y avait en outre des dents de Cheval, voisin de l'Equus plicidens, Owen, et de celui du val d'Arno, de Bouf, se rapprochant de celui de cette dernière localité, et enfin un nouveau rongeur, décrit sons le nom de Conodontes Boisvilletti, à cause de sa dernière molaire, dont la surface triturante, presque donble de la troisième, est en forme de triangle isocèle.

Une circonstance imprévne est venne donner à ces ossements fossiles de Saint-Prest un intérêt particulier. M. J. Desnoyers [9], en explorant ce même gisement au printemps de 1863, retira lui-même

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Bull. Soc. géol., 2\* série. vol. VI. p. 331;1860;—vol. XIX, p. 709;1862.
P. 11; 1848.
<sup>3)</sup> Comptes rendus de l'Académie, vo-

<sup>3)</sup> Bulletin de la Soc. géol., vol. XVII. tume LVI, p. 1073; 1863.

de leur gangue sableuse des os sur lesquels il remarque des stries différentes de formes, de grandeur et de profondeur. Ces traces d'incisons très-artets étaient les unes lisses et déliées, les autres larges et obtuses, comme si elles avaient été faites avec le tranchant d'un silex taillé à cet effet. De petites incisions de forme elliptique, nettement limitées comme l'occasionnerait le choe d'un instrument aigu, accoupagnaient les précédentes. Les crânes de Cerfs semblaient tous avoir été brisés par un conp porté sur le frontal, à la hauteur de la naissance des bois, ainsi qu'on le voit sur les crânes des runinants dont se nourrissaient les ancients peuples du nord de l'Europe.

M. Desnovers, avant ensuite sonmis à un examen minutieux les ossements provenant de cette localité et qui se trouvent dans diverses collections, y reconnut les mêmes traces, particulièrement sur ceux d'Éléphant, de Rhinocéros, d'Hippopotame, etc. De plus, ces entailles, stries, incisions, etc., sont semblables à celles que portent les os de mammifères plus récents, mais également éteints (Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Hyana spelaa, etc.), ceux d'espèces vivant encore (Renne, Cerf, Auroclis), ceux des cavernes et des dépôts quaternaires, cufin les ossements provenant de tombeaux gallo-romains, gaulois et celtiques. Sur les uns comme sur les autres ces marques ne semblent pouvoir être attribuées qu'à la main de l'homme, mais on en observe aussi qui sont analogues à celles des galets et des blocs des anciens glaciers. De ces divers faits le savant auteur croit pouvoir conclure que l'homme a vécu sur le sol de la France avant la première grande période glaciaire, en même temps que l'Elephas meridionalis et les autres mammifères éteints qui caractérisent la période tertiaire supérieure. Quoi qu'il en soit, le gisement de Saint-Prest serait jusqu'à présent le plus ancien exemple de la coexistence de l'homme avec des mammifères d'espèces perdues.

Nous avions adopté précédemment, mais sous toutes réserves 11,

<sup>&#</sup>x27; Géologie et Paléontologie, p. 639; 1866.

l'opinion qui plaçait ce dépôt dans la formation tertinire supérieure. Ses caractères plysiques surtout nous faissient douter de l'exactifiude de ce rapprochement, comme labsence, au milieu de cette grande quantité d'ossements, de toute trace du Mastodonte d'Auvergue, tandis que des restes de M. topivoides avaient été rencontrés à Auneaux, dans le même département. Depuis lors, un nouvel examen des fossiles nous a porté à admettre qu'ils peuvent représenter seulement une faune quaternaire plus ancienne que ce'lle dont nous venous de parler et analogue à celle qu'on trouve sur les côtes de Norfolk, où sont cités les mêmes grands pachydermes. Suivant Fait de Concer, le Rhinocrés de Soint-Prest serait le f., etaucar, et, suivant M. Éd. Lartet, le Cheval serait l'Equus avaensis ou du val d'Arno, ou bien I.E. Ligeris; enfin le Conodonte Boisvilletti ne serait que le Trogonherium Carierio ng grand Castor.

Une découverte récente est venue appuyer cette manière de voir et répondre précisément à l'objection que nous avions faite, savoir: l'absence de produits de l'industrie humaine dans un gisement dont presque tous les os portaient, disait-on, des traces irrécusables de la main de l'homme. M. Bourgeois y a signalé, en effet, des siles taillés en têtes de lauces ou de flèches, des poinçons, des grattoirs, des marteaux, etc. <sup>(i)</sup>

Vallée de l'Orne. Jusque dans ces derniers temps, on avait pen signalé de manmières quaternaires en Normandie; des recherches récentes en ont fait comaître dans plusieurs localités des environs de Caen (Unoix, Moulineaux, etc.). Ce sont : Felis spelava, Gold., Hyena spelava, id., Elephan primigenius, Blum., Rhimocros tielaochinus, Cutv., IR. Imporhimus, Nesti. Dans mune arglie remplissant. une cavitv., du caleaire de transition d'Hyenville, près de Contances, département de la Manche, c'étaient : L'Equus fossilis, Cutv., le Cervus tarandus, le C. megaceros, le Bos primigenius, Boj., le B. longifrons, Owen! <sup>50</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, vol. LXIV, p. 57; 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> E. Deslongchamps, Mémoires de la Soc. Linn. de Vormandie, vol. XII. avec 12 planches; 1861.

Ces ossements nombrenx sont en général dans des dépôts argilosableux, jaunattres, qu'on observe fréquemment sur la pente inférieure des vallées, plus ou moins épais par places, et présentant aussi deux assises plus ou moins distinctes.

Dans l'est de la France, les vallées de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse et de tous les grands coms d'eau qui descendent des Vosges sont occupées par des dépòls de transport comparables à ceux du bassin de la Seine et renfermant aussi, disséminés çà et là, des restes des mêmes grands manmifères. Ainsi, dans le département de la Moselle ont d'e recueillis des ossements d'Elephas primigenius, de Rhinoceros tichorhinus, de Bos primigenius, de Cervas toundaus, de Cheval, etc., particulièrement dans les vallées de la Seille et de la Sarre <sup>60</sup>. kalléva de la Messe et de la Meselle,

L'examen des sédiments quaternaires de la vallée inférieure de la Loire n'a pas, jusqu'à présent, offert d'intérêt au point de vue de la paléozoologie; nous y reviendrons en traitant des cavernes et des brèches osseuses. Mais il en est tout autrement lorsqu'on remonte dans le bassin particulier de l'Allier. Ainsi, dans la vallée de la Bèbre, sur le territoire de Châtel-Perron (Allier), M. Poirrier (2) a recueilli, dans les dépôts de cet âge, des restes de mammifères qu'il rapporte aux espèces suivantes : Ursus spelæus, Meles fossilis, Cams ou Vulpes fossilis, Huana spelan, Felis spelan, Lepus diluvianus, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Equus adamiticus, Sus priscus, Cervus Gnettardi, Cuv., peu différent du C. tarandus, C. intermedius, Ovis primava, Bos primigenius, Arvicola robustus, A. Delarbrei, A. arvaloides, et des oiscaux indéterminés. L'auteur a aussi trouvé lui-même, au milieu de ces ossements, dans un sol qui évidemment n'avait jamais été remué depuis sa formation, un os long, très-finement aiguisé à une de ses extrémités. aplati et un peu fendu à l'autre, et sans aucun doute le résultat du travail de l'homme,

Valice de la Laire

Terquem, Paléontologie du département de la Moselle, 1855. Notice géol. et paléont, sur le départ. de l'Albier, 1859.

Dans la Limagne les dénôts de la même époque ont présenté un vaste et curieux champ d'étude. Pendant longtemps on n'avait admis en Auvergne que deux faunes de vertébrés : l'une comprise dans les dépôts lacustres, marneux ou calcaires, régulièrement stratifiés, inférieurs aux basaltes et reposant sur le granite on sur le groupe houiller; l'autre disséminée dans les diverses conches de sable, de gravier, de cailloux, alternant avec des tufs ponceux ou autres produits volcaniques, souvent surmontés de basaltes, et enfin se trouvant aussi dans des amas plus récents. Ce ne fut qu'en 1843 que M. Pomel, qui avait fait une étude stratigraphique et paléozoologique du pays, parvint à y distinguer une faune réellement quaternaire, non pas dans le sens qu'il attribuait alors à cette expression, pour lui synonyme de tertiaire supérieure, mais dans le sens propre que nous lui avons assigné depuis. Il désignait alors cette faune par l'expression de faune des atterrissements. Le type des dépôts de cet âge reposait sur le dyke basaltique qui forme l'exfrémité sud de la montagne appelée Tour-de-Boulade, an nord-est

En revenant plus tard (1846) sur ce sujet, le mème géologue a montré le peu de motifs qu'il y avait ponr distinguer, avec Bravard, deux fannes parmi ces vertébrés, l'une composée de grands animaux, l'autre de petits. En réalité, les uns et les autres apartiement à une même classe de dépôts dont les différences un tiennem qu'à des circonstances locales et accidentelles. En 1853 dans son Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles, M. Pomel confondit d'abord sous le nom de faune diluxen un ensemble de fossiles dont les divers gisements, examinés avec plus de soin, lui firent admettre ensuite une séparation dont nous avons parlé (c-dessus, p. 307), en considérant, comme appar-

d'Issoire, sur la rive droite de l'Allier. Des restes d'Éléphant, de Rhinocros inhochima, de Cheval, de Beunt, de Renne, de Cerf, d'Antilope, de Felis, de Canis, y out été reucoutrés comme sur une multitude d'autres points (Champeix, Jes Peyvolles, Tormeil, Malbattu, Paix, Amétal, Neschers, Goudes, Pardines, etc.). tenant encore à la formation tertiaire supérieure où elle constituerait un second horizon, la plus ancienne de ses deux faunes diluviennes, celle qui, dans la colline de Perrier, occupe le niveau le plus élevé au-dessus des conglomérats ponceux <sup>(i)</sup>.

Quant aux gisements de la faune la plus récente, celle que nous considérons ir comme quatermaire, ils se trouvent dans les alluvions du fond des vallées, peu élevées au-dessus des grandes eaux actuelles, dans les éboulis sur les flancs des collines, dans les fentes des travertius et des laves anciennes, quelquefois dans les scories mêmes de ces laves et enfin dans des grottes et dans des cavernes. Chacun de ces gites ne renferme pas beaucoup d'espèces; quelques uns sont dépourvus des grandes, d'autres des petites, ce qui, comme ou vient de le dire, ne prouve en aucune façon qu'elles ne soient pas contemporaines.

Les geures actuels du centre de la France représentés dans ces dépâts de diverses sortes sont : parmi les insectivores, des Taupes, des Musaraignes; parmi les rongeurs, des Loirs, des Campagnols, des Rats, des Lièvres; parmi les carnassiers, des Baireaux. des Martes, des Potols, le grand Fédis et le Cline; parmi les ongulés, le Cochon, le Cerf, le Mouton, le Bouc, le Bœuf et le Cheval. Les espèces de genres étrangers au pays appartiement aux Spermo-philes, Arctomy, Lemmus, Éretats, Lagomys, parmi les rongeurs; aux Ursus et Hyena (H. spelea), parmi les carnassiers; à l'Eléphant (E. primigenius), au Bhinocéros (R. tichorhinus), à l'Antilope, parmi les ongulés de l'auteur.

Ainsi, avec les Éleplants, les Blinocéros, les Hyènes, les grands Pélis, l'Autilope, qui rappellent la faune actuelle des climats chauds de l'Afrique, labitaient les Spermophiles, les Marmottes, les Lagomys, les Lemmings et le Renne des climats froids de nos jours, conclusion parfaitement d'accord avec ce que nous avons vu déduire

que, dans Géologie et Paléontologie, nous l'avons considérée comme nous le faisons ici.

31

Pal/ontologie.

<sup>(1)</sup> Dans les Leçons sur la faune quaternaire, nous avions, avec l'auteur, réuni cette faune à cette même époque, tandis

582

des éléments de la faune contemporaine de celle-ci dans le nord de la France.

Bassia da belas Si, remontant plus leant, nous passons de la vallée de l'Allière dans le bassin de la Loire supérieure nu du Puy-en-Velay, nons y trouverous de nouveaux sujets non moins dignes d'intérêt. Lei les éléments de la fanne quaternaire ne se montrent pas non plus dans des dépôts sédimentaires régulières, mais dans des conglomérats plus ou moins remaniés, d'origine voleanique, et disposés assez irrégulièrement sur les flancs et dans les aufractuosités des produits ignés. Ces gisements sont donc bien moins comparables entre eux que la plupart de ceav que nons avons mentionnés jusqu'à présent.

En 1844, M. Aymard annonça qu'on avait reconnu, près de la maison dite l'Ermitage, sur le versant sud-ouest de la montagne volcanique de la Denise, située à une demi-lieue au nord du Puy, des restes d'ossements humains dans un bloc de la roche ignée. Il ne les avait pas d'ailleurs tronvés lui-pième en place, mais l'authenticité du gisement ne lui laissait ancun doute. C'étaient deux portions de màchoire supérieure avec une partie des dents, une portion antérieure du frontal, deux antres fragments des os du crâne, une vertèbre lombaire, la moitié d'un radius, et des os du métatarse. La roche, en cet endroit, se compose de plusieurs lits de cendres ferrugineuses, argiloïdes, alternant avec d'autres lits de cendres, de scories, de fragments basaltiques, quelquefois mélangés de sable quartzeux volcanique. Les ossements étaient brisés, couchés en divers seus, horizontalement et obliquement, et provenaient de deux individus. Aucun autre fossile n'a été rencontré avec ces débris humains, et depuis lors on n'en a pas observé de попусанх.

En tournant la montague et en s'avanicant à l'est du côté de Polignac, M. Aymard constata l'existence de hrèches semblables, en même temps que des restes de grands mammifères appartenant aux genres Bend, Cheval, Éléphant, Rhimocèros, Cerf, et même des ossements de Wastodonte, qui se trouverient lei mêlés à des débris d'espèces considérées comme quaternaires. Les caractères des gisements et leur voisinage devaient faire naître Tidée de la contemporamétié de l'homme avec les grands mammifères éteints de cette faune, qu'on retrouvait également dans les scories et les cendres volenniques de Saint-Privat, dans la vallée de l'Allier, comme dans les brêches et les martes linoneuses de Solilhae.

On comprend que la découverte de M. Aymard fut vivement contestée sous le rapport de l'âge du gisement et sous celui de l'antheniteité même des pièces, que l'on suppossit avoir été arrangées ainsi par un ouvrier intelligent; mais les assertions du paléontologiste d'un you fin juar être admises dans la science comme suffisamment démontrées. Il n'en fut pas de mème des Mastodontes dont il avait signalé plusieurs espères dans des gisements qu'il croyait du mème âge. M. Poune contesta la fois et la réalité de plusieurs espèces et leur rontemporanéité supposée avec les débris humains, dont l'enfouissement doit remonter seulement aux dernières éruptions volcaniques du pars.

M. Aymard observa ensuite, dans cette même montagne de la Denise, des fentes remplies de conglomérats volcaniques, et, dans l'une des plus grandes, des ossements de carmissiers, de pachydermes et de ruminants. L'Hyène, le Bord, l'Antilope, le Sanglier, trois espèces de Crés, le Cheval, le Bilmocéros, et l'Ours, celui-ci sigualé pour la première fois dans cette région, firent assimiler aussi ces dépôts des brèches et des fentes à ceux que l'on comaît dans le hant de la vallée de l'Allier, mais que des recherches plus récentes nons ont fait ranger encore avec la dernière famue tertiaire. Les coquilles fluxitalles et terrestres de ces menes alluvions volcaniques ainsi que les emprénites végétales prouvent, par leur analogie avec les espèces actuelles, que depuis l'extinction des volcans il ne s'est pas écoulé un laps de temps assez considérable pour qu'il se soit produit des changements sensibles dans la température do pays.

Dans cette partie du bassin supérieur de la Loire, il n'y a point

eu de dépôts quaternaires diluviens, et l'on n'observe aucune trace d'ancien glacier. Cette contrée, comme le bassin supérienr de l'Allier, a donc échappé, au moins en partie, anx phénomènes qui se sont manifestés dans presque toute l'Europe.

M. Pomel a bien aussi reconnu dans ce pays ses deux founse diburiennes; mais, à l'égard de la seconde, la seule que nous rangions, quant à présent, dans l'époque quaternaire, il n'indique point les gisements, et se borne à exprimer l'idée que des études ultérieures pourront confirmer la question relative à ces deux dannes. On conçoit d'ailleurs que le manque de niveau stratigraphique bien déterminé et constant ne permette que très-difficilement de raccorder ces gisements de fossiles enfouis dans des conglomérats volcaniques incohérents et discontinus. En admettant en dernier lien l'authenticité de la déconverte d'ossements humnins, M. Pomel croit que l'homme a été témoin de la plus récente des perturbations qui ont agité ce point de la surface du globe. \*\*eles traces de son existence antérieure devieunent, dit-il, chaque jour plus nombrenses, et j'ai en l'occasion de la constater en Auvergne mème par la découverte de debris d'une industrie grossière ". \*\*

Il ne partage pas cependant l'opinion de M. Aymard quant. à l'époque où vivaient les individus auxquels ces débris ont appartenu. D'après ce dernier naturaliste, ils auraient fait partie d'une fanne plus ou moins ancienne, de celle, par exemple, des conglomérats cossifires découverts sur d'autres points de la montagne, et parmi lesquels on a reconnu des ossements de Mastodoute, tandis que M. Pomel pense que ces os se trouvent daus un remaniement de scories, tout au plus contemporaines des atterrissements avec débris de Bennet d'Éléphes printigenius, ce qui s'accorderait avec les observations faites en Auvergne.

Vallée de la Garcane Entre le pied nord des Pyrénées et le pied sud des montagnes du centre de la France, les vastes plaines qu'arrosent l'Adour, la Ga-

<sup>1</sup> Contologue methodique et descriptif, etc. p. 192; 1854.

roune et l'Ariège, avec leurs nombreux affluents, sont reconvertes par une grande assise de sable et de cailloux roulés, au-dessus de laquelle s'étend un sédiment argilo-sableux, assez analogue à celui que nous connaissons déjà dans le Nord. Ces dépôts ont été étudiés par M. Leymerie et par M. Noulet. Ce dernier savant s'est attaché à constater les diverses localités où des ossements d'Elephas primigenius, de Rhinoceros tichorhinus, de Bœuf (Bos taurus fossilis), de Cheval (E. caballus fossilis), de Felis spelara, de grand Cerf (C. megaceros) ont été rencontrés dans les vallées de la Garonne, de l'Ariége, du Tarn, du Lot, de la Baize et du Gers. Sur dix-neuf gisements indiqués, l'Elephas primigenius a été observé dans dixhuit, le Rhinocéros dans trois (Clermont, Moissac, Agen), les Bœufs et les Chevaux dans un grand nombre, le grand Felis dans un seul. C'est la localité de Clermont, près de Toulouse, décrite par le même naturaliste en 1859, qui jusqu'à présent s'est montrée la plus riche (1).

Au sud-est de la ville, près du faubourg, au lieu dit Unfornet, ou a reucontré, au-dessus des couches tertiaires moyennes et à la base de cette sorte d'alluvion ancienne, un lit de sable grossier, siliceux et argito-calcaire, mélaugé de galets et d'autres éléments de la roche sous-jacente. Cette couche de gravier ses sui régulièrement à une altitude de 161 mètres, et a présenté les mêmes caractères dans les diverses exploitations qu'on y a ouvertes. Les os qu'elle renfermait étaient pour la plupart brisés. Ce sont: une dent du Féli speleza, des dents de l'Elepha primigenits. avec des défenses du même animal, des os de Rhinocera viavece des défenses du même animal, des os de Rhinocera des associés avec des cailloux quartzeux évidemment taillés de main d'homme et provenant des Prénées. Ce sont d'allieurs les seuls

des sciences de Toulouse en 1853, il formula sa conviction de la contemporanéité des silex taitlés avec les ossements d'animaux éteints.

<sup>(</sup>i) Mémoires de l'Académie de Toulouse, 5° série, vol. tV, p. 265. En réalité, la découverte de M. Noulet remonte à 1851, et, en en rendant compte à l'Académie

ayant cette origine que l'on trouve dans ce dépôt. Aux environs de Tonlouse, ces graviers à ossements ne s'élèvent jamais beancoup au-dessus du cours actuel des eaux, et ces pierres taillées doivent annoncer ici la contemporanéité de l'homme avec les grands manmières éteints, comme dans les vallées de la Sonme, de l'Oise, de la Soine, etc.

Les études plus récentes faites par M. Noulet autour de Venerque, à cinq ou six lieues de Toulouse, ont confirmé la généralité de ces déductions, avec quelques circonstances particulières, telles que l'abseuce, dans cette localité, du Rhinocéros, du grand Chat et du grand Cerf, et la présence, au contraire, du Renne, qui manquait à l'Infernet. Les quartzites taillés y sont les mêmes, mais la distribution des divers ossements dans cinq gisements, dont les altitudes sont assez différentes, pent faire supposer que tous ne sont pas absolument contemporains, bien qu'appartement à la période quaternaire. Le Renne s'est montré dans les trois gisements les plus clevés, accompagnant deux fois le Cheval et une fois le Bœuf et l'Étéphant'.

Vattée du Bhône.

Nous avons exposé, à deux reprises, les conditions des dépôts quaternaires si complexes du hassin du Rhône "e; nous n'y reviendrons donc point ici; nous rappellerons seulement que, jusqu'à présent, les restes de la faune qui nous occape sont très-peu répandus, et l'horizon général marqué par les rares débris de maumifères éteints dans l'alluvion ancienne (lelun, less ou serve à pisé), avec le lit de cailloux de quartz immédiatement sous-jacent, est le seul qui semble appartenir avec certitude à l'époque dont nous parlons.

Tout ce qui est au-dessous serait le résultat de phénomènes plus anciens (glaciaires ou diluviens), ou même tertiaires, sans fanne correspondante connue.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Fossiles et cailloux travaillés des dépôts quaternaires de Clermont et de Venerque, 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hist, des progrès de la géol., vol 11, p. 209; 1848. — Leçons sur la faune quaternaire. p. 52; 1864-1865.

Dans le Dauphiné, suivant M. Lory ", on trouve assez souvent dans cet horizon des restes d'Elephas primigenius, de Rhinoceros tichochinus et de plusieurs autres mammifères, dont quelques-uns existent encore et d'autres paraissent ne s'être éteints que depuis les temps historiques (Aurochs, Cheval, plusieurs Cerfs, etc.). Les coquilles fluviatiles et terrestres (Helix arbustorum, H. hispida, H. hortensis, Succinea oblonga, Limnea peregra, Pupa muscorum, etc.) vivent encore dans le pays; mais, pour certaines d'entre elles, les individus trouvés dans le dépôt quaternaire peuvent être considérés comme des variétés de ceux actuellement existants. Des ossements d'Elephas primigenius sant également cités aux environs de Lyon, à Saint-Cyr, à Saint-Didier, au Mont-Dor, dans des argiles ronges à minerai de fer, remplissant des fentes du lias (1), à Saint-Symphorien, sur la route de Vienne à Sainte-Foy, à Saint-Just, et sur d'autres points où le sol est composé, comme sur le plateau de Sathonay, de cette alluvion aucienne argilo-sableuse, avec lit de cailloux roulés. En 1822, on découvrit à la Croix-Rousse une grande quantité d'ossements d'Éléphants, de Chevaux, de Bœufs, brisés et mêlés, à 2º,50 de profondeur au-dessous du Cours. L'Éléphant désigné sous le nom d'E. intermedius par M. Jourdan, et qui serait celui de ces gisements, n'a été, à notre connaissance, l'objet d'aucun travail spécial qui permette d'apprécier ses caractères.

De nombreux ossements d'Elephas prinigenins ont été reucoutrés dans les travaux du chemin de for, à Tenay, au sud-est de Saint-Rambert, et M. de Mortillet a pensé qu'ici, comme dans le bassin du lac de Genève (Lutry, près de Lausanue) et dans la vallée de Tlsère (Tullius), ces ossements sont dans un dépôt plus récent que les accumulations détritiques des anciens glaciers <sup>30</sup>. Cette opinion est parfaitement conforme à ce que nous avons dit depuis long-

186a, note de U. Jourdan.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Description géologique du Damphiné.
p. 678; 1860.
<sup>(9)</sup> Revue des Sociétés sacuntes, vol. 1.
1865.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
1860.
<p

temps des deux périodes glaciaires de l'époque quaternaire, dans l'intervalle desquelles s'est particulièrement développée la faune qui nous occupe. En Savoie, les restes de grands mammifères sont peu nombreux, suivant le même géologue <sup>(i)</sup>, et nous ne comaissons pas l'ouvrage de M. L. Pillet, initiale: \*\*Catalogue des ossements fossites trourés en Savoie de 1855 à 1863 <sup>(i)</sup>.

Tallée ne la Sadue, On a déjà vu que l'obscurité qui avait si longtemps régné sur l'âge des déplots récents de la Bresse, et de la vallée de la Saône en général, tendait à se dissiper graduellement. Quant à ceux qui paraissent incontestablement quaternaires, M. Tournouër-<sup>30</sup> en distingue deux.

Le premier, qui serait venu des Vosges, est composé de roches originaires de cette chaîne et occupe le fond de la vallée. Ses graviers, qui se relient à ceux provenant de la vallée du Doubs, sont le gisement normal de l'Elephas primigenius, dont on a souvent recueilli des débris en draguant la Saône, de Pontailler à Seurre et à Verdun. Il y a aussi des ossements d'Aurochs, de Cheval, de Cerf, et plus rarement de Rhinocéros. Le second dépôt, à éléments calcaires apportés transversalement de la Côte-d'Or, forme le substratum des alluvions modernes des rivières. On y a trouvé, comme dans l'autre, l'Elephas primigenius, dans l'enceinte même de Dijon, à Genlis, à Bessey-les-Cîteaux, à Gevrey, à Curtil, près de Beaune, à Cissey-sur-Ouche, en arrière de la côte de Nuits, avec un maxilfaire de Castor, etc. Nous avons rappelé les coquilles fluviatiles et terrestres d'espèces vivantes recueillies par M. Canat, dans la tranchée de Saint-Cosme, sur la rive droite de la Saône, avec des ossements de Rhinocéros, de Cerf, de Sauglier, de Bœuf, de Cheval et de Renue. Un coin en pierre dure (diorite compacte) ou hache est signalé par l'auteur comme avant été trouvé dans ce dépôt, à cinq mètres de la surface. Le travail soigné de cette pièce ne

<sup>(\*)</sup> Géologie et Minéralogie de la Savoie, p. 271; 1858. (\*) Rerue de l'Ac, de Savoie, 2' sér, vol. V.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, volume XXIII, p. 794; 1866.

semble pas devoir la faire regarder comme quaternaire, non plus que les restes de Mastodonte signalés sur le même point.

Dans sa description du terrain dilucien du Jura, M. Ogérien © siguale des marnes argileuses lacustres et le hinon javane à Éléphants comme les gisements particuliers des coquilles fluviatiles et terrestres et surtout des grands manunifres «qui ont dà être, dit-il, très-nombreux en espèces et en individus, à en juger par leur édéris, que lon rencontre à chaque pas dans le Jura. » Dans cette zone à Éléphants, comme l'appelle l'auteur, et qui recouvre les dépôts tertiaires, il signale les espèces suivantes et donne de plusieurs d'entre elles des figures qui prouveut de sa part un examen attentif:

Ursus spelaus, Blum., U. arctos, Linn. (des tourbières), Canis lupus, Linn., Lutra antiqua, Herm., Hyena spelæa, Gold., Felis voisin du F. brevirostris ou du Lynx, F. spelæa, Gold., Mustela fossilis, Arvicola, Castor spelæus, Elephas primigenius, Blum. (dents, défenses, fémur partout), Rhinoceros tichorhinus, Hipparion (ou peut douter de cette dernière détermination, ce genre n'existant plus à l'époque quaternaire; peut-être ces restes, comme ceux de Mastodonte, proviendraientils des dépôts tertiaires sons-jacents remaniés), Equus fossilis, Cuv. Il y aurait 3 espèces de ce geure : une grande, une moyenne et une petite. Sus scrofa fossilis, Mey.; Cervus giganteus, Blum. (C. megaceros, Hartm., Cervus dama giganteus, Cuv., C. alces, Mey., C. primigenius, Cuv., C. des tourbières), C. capreolus fossilis, Cuv. (Chevrenil des tourbières); Bos primigenius, Boj., B. priscus, id. (Bison ou Aurochs). Les coquifics fluviatiles et terrestres de ces dépôts sont : Succinea oblonga, Drap., S. amphibia, Drap., Achatina lubrica, Mich., Physa hipnorum, Drap., Cyclostoma elegans, id., Pupa tridens, id., Vertigo muscorum, Mich., Clausilia bidens, Drap., Valvata piscinalis, Mich., Planorbis corneus, Poir., P. rotundatus, id., P. carinatus, id., Limnea stagnalis, Laun., Paludina vivipara, id., Anodonta anatina, Poir., Unio sinuatus, Lam., U. littoralis, Cuv., U. pictorum, Phil., Cyclas cornea, Lam. Les végétaux de cette époque, très-nombreux à Savigny, appartenaient à des esseuces de la plaine.

Les dépôts quaternaires qui remplissent le fond de la vallée du Valle de Bain. Rhin, comprise entre la Forèt-Noire et les Vosges, se composent, comme l'a fait voir M. Collomb, de trois éléments principaux.

(1) Terrains diluviens dans le Jura. (Mém. aussi Histoire naturelle du Jura, Géologie, Soc. d'émulation du Jura, 1865.)—Voyez p. 433; 1867.

n - Capelle

L'alluvion aucienne (Irlun on Irrs), qui recouvre les parties basses de la valifie, s'élève à une certaine hanteur sur ses flanes; elle repose sur des dépòts de transport caillonteux, et avec blos qui, venus des chaînes latérales, sont en rapport avec les phénomènes glaciaires qui s'y sont produits. Ceux-ci sappuient à leur tour sur un dépôt de cailloux roulés, dépôt ceratique alpin ou dilurium alpin, qui occupe tout le fond de la plaine du Bhin.

Les coquilles fluvialles et terrestres sont en prodigieuse quantifédans le dépôt supérieur ou lelau, d'où le nom de Schaeckenheuselhoden ou es ols Escargots, « comme on l'appelle dans le pays. Les 15 espèces les plus abondantes sont, dans l'ordre de leur fréquence : Succinea oblouga, var. elonguta, Helix hispida. Papa misocram, Helix arbustoram, Clausilia porvila, Papa columella, P. edeutela, Helix crystallina, Clausilia gracifis, Helix pubelella, H. montana, Papa dolium, Clausilia dibia, Papa pagnara, Balianas labricas, Papa scale, 7 autres sont très-rares, et, sur 22 espèces en tout, il tr'y on a qu'une lacustre, la Limnea minuta, dont on a seulement trouvé 28 individus sur plus de 200,000 individus de diverses espèces recueillis dans le même dépôt !!

La plupart de ces espèces sont identiques avec celles qui vivent encore dans le pays; les autres s'en éloignent si peu qu'elles peuvent être considérées comme de simples variétés. Presque toutes vivent anjourd'ini dans les régions froides et humides, et quelques-unes s'étévent dans les Alpes jusqu'à la limite des neiges perpétuelles.

Le même dépôt a offert, surtout vers sa partie inférieure, des ossements de manunifères éteints : Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhiums, Boeuf, Cheval, Cerf, etc. (2 Mais la découverte la plus

O Voy, Daubrée, Descript, géol. et minératogique du départ. du Bas-Rhin, p. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> A 3 kilomètres d'Habsheim, on a rencontré, dans le dépôt de cailloux roulés alpins, une déleuse d'Éléphant du poids

de 55 kilogr., de 2",50 de long et de o",50 de circonférence à la base. L'alluvion ancienne du département du Haut-Bhin a aussi présenté des restes d'Hyène, d'L'ephas primigraiur, de l'himocros ticho-

intéressante est celle qu'y a faite récennment M. Fandel, à Éguisheim, près de Cohnar, dans la colline de Büld. La solidité du lehm dans ce pays est telle qu'on y creuse des galeries horizontales pour servir de caves, et c'est en faisant une tranchée dans cette roche homogène, massive, sans fissures ni stratification distincte, que deux os d'une tête d'homme, un frontal et un pariétal droit, ont été trouvés encore réunis, à 5 mètres de distance de l'ouverture de la galerie et à a "50 de profondeur au-dessous dus ols superficie de faita. Le soin avec lequel les faits ont été observés et décrits, le plan et la coupe du gisement, relevés par M. Faudel, ne paraissent pouvoir laisser aucun donte sur l'authenticité de l'origine de cette pièce. Dans la mème galerie ont été trouvés des ossements de Cerf, de Beurf, des deuts d'Elephas printigenius " et des coquilles terrestres : Helic hispida, Papa nucorum, Siciento abburga, etc.

Les dépôts caillouteux venus des Vosges et de la Forêt-Voire renferment, dans leur partie inférieure, des couches de sable rouge où l'on trouve des coquilles fluviatiles, Planorbis, Paludina et Cyclas, plus abondantes que dans le Rhin.

Quant au gravier du fond de la vallée ou d'iluvium alpin, il montre la marche qu'a suivie le cours compliqué des eaux. Il se compose de débris venus des Alpes, l'autres des cantons jurassiques de la Suisse, d'une certaine quantité procuant des Yosges et de la Fortt-Noire, et enfin quelques-uns sont originaires du massif igné du Kaisersthul, qui, revêtu, jusqu'à une altitude de ho o mètres, par l'alluvion ancienne, se trouve par conséquent antérieur à l'époque quaternaire.

C'est surtout dans ce dépôt de sable et de cailloux que gisent les ossements de grands mammifères : Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Ursus spelwus, Hyæna spelwa, Cervus mega-

rhinus, de Sax. Box, Equus, Gercus, etc. (Descript, géol. et minér. du départ. du Haut-Rhin, par MM. Delbos et Kæchlin.) Goupt. rendu-de l'Acad., vol. LXIII, p. 689; 1866. — Bull. Soc. géol., a\* série. vol. XXIV, p. 36, 1866. avec 1 planche. — Bull. Soc. d'hist. nat. de Colmar (1865-1866). 1867. ceros, Equus adamiticus, Ros princus, Gerus princus. C'est probablement aussi de ce dépôd que provenait un fossile très-remarquable décrit par Duvennoy <sup>18</sup> sous le nom de Stereceros topus ou Galhi, consistant en une portion de crâne d'un très-grand herbivore qui devait participer à la fois du Cheval et du Rhinocéros, mais était plus voisin de l'Elamonhérium de la Russie, si même il u'est identique avec lui. Cette dernière présomption de l'auteur a été adoptée par M. Brandt dans un récent mémoire sur ce contemporain des grands pachéernes précédents de l'Eurone orientale <sup>(8)</sup>.

\*19000

Si nous comparous actuellement les dépôts quaternaires du bassin du Rhin avec ceux du nord de la France, nous trouverous que le lebm de la première région peut être représenté par l'alluvion ancienne de la seconde; an-dessous vient le dépôt de transport particulier dù au voisinage des Vusges et de la Forêt-Noire, résultant d'une action glaciaire et s'intercalant entre le lebm et dilucium ulpin, comme, dans certaines parties du bassin de la Seine, ou rencontre un dépôt de transport caillouteux et sableux rouge, saus fossites. Enfin les sables à graviere et à caillous roulés du fond de la plaine du Rhin sont parfaitement comparables avec ceux qui occupent la partie inférieure des vallées du nord de la France et de la Belgiue, car on y trouve les mêmes fossiles; ils ont les mêmes caractères physiques et sont exclusivement composés de détritus des roches qui constituent les bassins respectifs de chacune de ces dépressions du sol 2.

## § 2. CAVERNES ET BRÈCHES OSSEUSES.

Observations générales. Quoique, à partir de 1825, il se soit manifesté en France un monvement prononcé vers l'étude des cavités où l'on pouvait soupçonner

Nouvelles études sur les Rhinocéros fossiles. (Arch. du Muséum d'hist. natur., vol. VII; 1855.)

Observationes de Elasmotherii reliquiis. (Mém. de l'Aeadémie de Saint-Pétersbourg, 7° sér., vol. V, n° h, 5 pl.; 186h.)

Voyez Éd. Collomb, Sur l'existence
de l'homme sur la terre avant l'apparition
des anciens glaciers. (Arch. de la Bibliothèque
universelle de Genève, juillet 1860.)

que des restes de vertébrés avaient été enfouis par suite de diverses circonstances, il y eut de 1840 à 1835 un certain ralentissement dans ces recherches, soit que l'on crôt n'avoir plus rien à découvrir, soit par tout autre motif. Mais dans ces demiers temps cette étude a été reprise avec plus d'ardeur que jamais, parce qu'on s'efforce, en fouillant les grottes et les cavernes, non-seulement d'exhumer les restes des populations d'animaux qui avaient précédé l'arrivée de l'homme sur la terre, mais encore d'accumuler les preuves de la contemporanéité de l'homme lui-même avec ceux d'entre eux dont les espèces sont éteintes.

Diverses publications générales, faciles à consulter et anxquelles nous renuerons le lecteur<sup>10</sup>, nous permettront de ne nous arrêter qu'aux résultats des recherches récentes qui se rapportent directement à notre sujet, et nous commencerons par celles qui ont été exécntées en Bourgome.

Parmi les grottes de ce pays, se font remarquer, au sud de Vermanton, celles d'Arcy, qui traversent presque entièrement un petit promontoire de calcaire jurassique, dont la Cure suit les contours. Ces cavités, dont les onvertures sont situées au sud, à g mètres au-dessus de la rivière, sont disposées en chapelets, les unes à la

suite des autres, présentant des rétrécissements et des expansions plus on moins considérables, sur une longueur de 875 mètres. Observées par Buffon dès 1740, elles ont été visitées depuis

Observées par Bullon dés 1740, elles ont été visitées depuis par P. Perraull, Desmarest, Daubenton, et, plus récemment, par de Bonnard, qui en 1829 y découvrit une portion de crâne d'Ilippopotame. En 1845, la Société géologique de France percourut ces grottes, dont M. Belgrand avait dressé le plan, et l'on n'y trouva

19 W. Buckland, Reliquire diluviane, 1822.—G. Cavier, Recherches aur les oasements fossiles, vol. VI et VII. — Marcel de Serves. Essui aur les carernes à ossements, 1838; Des oasements humains des carernes et de l'époque de leurs dépôts, in-h<sup>2</sup>. Montpellier, 1855.—J. Desnoyers, article anorrus du Dictionnaire universel d'histoire naturelle, vol. VI., 353;1345.—D'Archine. Histoire des progrès de la géologie, vol. II., p. 214, 1848; Leçons aur la faune quaternaire, professées au Muséum d'histoire naturelle en 1863, publiées en 1864 et 1865. Rigion ericutale.

Boungagor.

qu'un os d'Éléphant. Ce fut en 1853 que les fouilles plus heureuses de Robinean-Desvoid y firent comaître l'existence d'ossements d'Irass peleus, d'Hyena speleus, de Bhimeeren tichorhimus, d'Elephas primigenius, de Daim, de Cerf, de Bernf, de Renne, d'Âue et de Cheval.

En (859, M. de Vibraye<sup>60</sup> entreprit, dans la grotte dite des Fées, des fouilles plus suivies, mieux dirigées que les précédentes, et qui amenèrent aussi des résultats plus importants. Les tranchées, evécutées en travers ou d'une paroi à l'autre, firent voir que les couches de remblai qui formaient le sol de la caverne se composaient de laute en bas de la manière suivante un bas de la maière suivante.

- 1º Dépôt argilo-sablenx comparé au lehm, ne renfermant que des restes d'animaux vivant encore dans le pays (Renard, Blaireau).
- 2º Couche composée de débris empruntés aux roches ostiltiques des parois de la caverne. Ces fragments étaient t'ennis par une aubstance argido-sableuse, rougestire, caractiere constant des brèches osseuses du midi de la France, et l'on peut dire de tous les pays. Dans cette brèche rouge, de 0°,75 d'épaisseur, ont été trouvés des restes de runniants (Renne, etc.).
- 3º Couche de 1º,50, ayant nivelé les inégalités du plancher de la grotte et renfermant des restes d'Ursus spelæus, d'Hyana spelæa, de Rhinoceros tichorhinus, peut-être de Bos priseus et d'Equus adamíticus.

Dans cette grotte, qui adù servir d'habitation aux premières populations humaines du pays, on a trouvé d'ancieus foyers creusés en forme d'entonnoirs, avec des silex taillés, desos et des bois de Cerf également travaillés en fer de lance ou de flèche. La construction de ces entonnoirs est évidenment postérieure aux dépôts précédents, dans lesquels ils ont été excavés. Ancou objet de métal n'y a d'ailleurs été rencontré.

Dans la brèche ossense. M. de Vibraye a trouvé des silex travaillés, colorés par le fer, comme les ossements de Cerf, de Bœuf ou de Cheval avec lesquels ils étaient associés. Enfin, dans la troi-

Bull. Sor. géol., x\* série, vol. XVII, p. 462; 1860.

sième conche, en un point où les dépits ne paraissaient avoir éprouvé anenn dérangement depuis leur formation, on découvrit, en contact avec des os d'Ursus speleus, d'Hipena pubeus, de Himoeceas téchorimus, une malchoire humaine ayant encore deux de ses deuts en place. La première molaire inférieure droite et la première grosse molaire du mème côté. Tous les caractères de la substance de cette malchoire étaient d'ailleurs identiques avec ceux des os des mamnifères qui l'entouraient et très-différents au contraire de ceux de la brèche osseuse rouge placée dessus, et, à plus forte raison des os récents de la couche supérieure. M. de Vibraye ayant mis tous ses soins à vérifier l'anthenticité du gisement de cette malchoire et à s'assurer qu'aneume circonstance étrangère n'avait pur l'y introduire après la formation ul d'épot, on doit croire à la contemporanéité de son enfonissement avec celui des restes d'animans férints.

Des recherches plus récentes, dont M. Cottean a rendu compte, ont constaté de nouveau la présence des ossements de grands manmifères dans la conche inférieure, avec des silex taillés, et sa séparation constante de la supérieure, qui seule renfermait des débris récents et aucun ossement d'espèces éteintes<sup>10</sup>. M. Alph. Milne-Edwards y signale des restes d'osseaux (Cuenna ferus).

Au sud-ouest de Châtillon-sur-Scienc, les cavernes de Balot ont flort à M. J. Beaudouin des reste d'Urou sujeueu, de Chien, de Renard, de Rat d'eau, de Lapin, de Cochon, de Cheval, d'Âne, de 
Reune, de Cerl, d'Aurochs et du Beurl commun. Les ossements de 
Chauve-Souris, de Taupes et de Bats trouvés dans la partie supérieure du linnon pourraient être plus récents que les précédents. 
Les grottes de Plombières-les-Dijon en ont également présenté. 
M. J. J. Collenot a décrit de nouveau la brèche osseuse de Grasur le versant méridional de la montagne de Genay, an nordouest de Semur. Il y a beaucoup d'ossements carbonisés; les

Bull. Soc., des sciences histor, et natur, de l'Yonne, a' semestre, 1865.

autres sont brisés comme ceux des kjökkenmöddings, des labitations lacustres, etc. Les plus nombreux sont ceux de Boeuf, d'Aurochs, de Cheval, de Cerf. Ceux d'Éléphant et de l'Ours des cavernes sont plus rares; un seul d'Hyène a été rencontré; les restes de l'Éléphant s'observent à tous les niveaux de la brèche, dont l'épaisseur est de a mètres. L'auteur a conclu de ses recherches que des tribus humaines avaient habité les euvirons de la forèt de Saint-Côme et qu'elles étaient contemporaines d'animaux dont les espèces avaient cessé d'exister bien avant la fin de l'âge de la pierre.<sup>10</sup>

Les grottes du plateau jurassique de Santenay, qui renferment de nombreux restes d'L'ura spekus, de Feits spekus et d'autres mammifères, se trouvent directement à 300 mètres au-dessus des dépôts de la plaine enviroumante qui renferment l'Elephas primigemus". Les deux localités explorées réremment au sommet de cette montagne, au débouché du vallon de la Dheune, sont l'une à la pointe du bois, l'autre à la pointe Saint-lean, siutée à 300 mètres à l'ouest. Les recherches dirigées par M. Loydreau dans le premier gisement, qui est une bréche à ciment rougedire, comprèse dans une fente du caleaire de la grande colithe, y out fait commatre, suivant une lettre que nous a adressée M. J. Martin <sup>19</sup>, des débris de rongeure (Bats, Lapins, Lièvres), d'un très-grand Cerf, peut-être le C. megaceros (?), et d'un autre runinant, d'un Tigre d'un tiers plus grand que le Tigre du Bengale, d'un autre Felie plus petit, de Cheval, de Renard, de Loup et de Blaireau.

Dans le second gisement, qui est un sable meuble renfermant des concrétions calcaires endureies. M. Martin a rencontré luis-inème une niultitude d'ossements, partirulièrement de l'Ours des cavernes, dont il n'évalue pas à moins de 3o individus de divers ages ce qu'il a retiré de 15 à 30 mètres cubes de la roche exploitée. En effet,

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Bull. Soc. des sciences histor. et natur. de Semur, 1864.
<sup>(2)</sup> Tournouër, Bull. Soc. géol., 2° série,

<sup>(2)</sup> Tournouër, Bull, Soc. géol., 2\* série vol. XXIII., p. 796; 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Dijon, 12 juin 1867, et publiée dans les Mémoires de l'Académie de Dijon, 1867. — Loydreau, Étude de paléontologie locale, in-8°, 1866.

outre des crânes et des maxillaires entiers, la plupart des os longs, une multitude de métalarsiens, de métacarpiens, de plalanges, de vertibres et même de côtes, il a pu rassembler 133 Ganies, autant d'incisives, 160 molaires, ayant appartenu à des individus de tous les Ages, depuis les plus vieux jusqu'à de jeunes oursons. Il a constaté également des restes du Loup, du Renard, du Blaireau, du Cheval, du Beuf, du Cerf, du Chevreuil, et quelques coquilles terrestres, entre autres l'Ieléx cellaria, trouvée au fond de la galerie, au milieu des ossements; mais il n'a rencontré au-cune trace de la présence de l'homme ni de son industrie dans ces gisements ossiferes, dus sans doute au transport de leurs divers éléments par de grandes masses d'eau dans des feutes ou cavités précisitantes des calcaires jurassiques.

En face de Tourius, sur la rive gauche de la Saône, M. Canat a découvert les défenses et une grande partie du squelette d'un Étéphant, dans une argile rougedtre qui remplissait une fente des mêmes calcaires. Rozet a décrit aussi plusieurs cavernes ossifères de la Bourgogne, entre autres celle de Vergisson (Saône-et-Loire), ouverte dans ces calcaires et où se trouvaient accumulés des ossements de deux âges différents.

Des restes de Bœut (crâne, humérus, lémur, métatarse, sacrum, vertbres), qui existent dans les galeries du Maséum et proviement des environs de Langres, sans indication précise du gisement, mais qui semblent avoir été enfouis dans un sol tourbeux plutôt que dans une bréche, appariement certainement au Bos longifrons, Owen, trouvé d'abord en Irlande, puis dans les dépôts lacustres de l'est de l'Angeletrre, avec les grands pachydermes. Aux environs de Toul, M. Husson a indiqué la présence de Hlyène, de l'Ours, du Clieval, du Bhinocéros, du Cerf, peut-être du Renne, etc., partien-lièrement dans l'exevation appleée Trout de Sainte-Renie?

Les cavernes à ossements du département de la Haute-Saône, Frenche-Comet

10 Origine de l'espèce humaine dons les publié sur le même sujet d'autres Notices encirons de Toul, etc., 1866. L'auteur a dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Paléontologie.

telles que celles d'Échenoz et de Fouvent-les-Bas, sont connues depuis longtemps, et Cuvier a décrit ou mentionné les espèces qui en provenaient (Ursus spelæus arctoideus, Cuv. [U. Pitorri, Marc. de Serr.], l'Hyène des cavernes, Felis spelæa, Lion, Cerf, Sanglier, Éléphant, Rhinocéros, Cheval, Bouf). Dans la grotte d'Osselles, sur la rive droite du Doubs, au sud de Besancon, il y a surtout une grande quantité d'ossements d'Ours de tous les âges, ainsi que dans celle de Goudenaus, où ils sont accompagnés de restes de Bœuf, de Sanglier, de Chèvre, de Chien, etc. Ce n'est d'ailleurs qu'assez tard que les ossements d'Ours fossiles out été distingués des autres, quoique connus en Allemagne depuis un siècle. Les premiers qu'ait cités Cuvier provenaient d'une brèche dans le calcaire jurassique de Châtillon, près de Saint-Hippolyte, sur la rive gauche du Doubs. Tout récemment, des restes de Macairodus latidens, qui n'avaient encore été cités que dans le Velay et en Angleterre, ont été trouvés anx environs de Lons-le-Saulnier, au milieu d'ossements des grands mammiferes quaternaires (t).

La caverue de Sentheim, ouverte aussi dans les roches jurassiques, à l'entrée de la vallée de Massevaux, au pied oriental du
ballon d'Msace, a donné lieu à des recherches plus fructueuses
encore que les précédentes par leurs résultats palécaologiques.
M. Delbos, qui a fait une étude particulière des ossements qui on y
a trouvés, a reconnu des restes de Loup, de Renard, de Loutre,
de ruminant de la taille d'un Chevveuil et pent-être d'un petit
insectivore; mais ce sont surtout les ossements d'Ours, dont plus
de 200 pièces déterminables out été recueillies, qui ont suggéré à
l'auteur la pensée d'une révisiou comparative de toutes les espèces
du genre, tant vivantes que fossiles. Aucun débris d'Hyène, de
Féhi ni de pachyderme, n'a été observé daus ce giement.

Cette monographie du genre Ours a conduit M. Delbos à des conséquences importantes, que nous avons déjà exposées<sup>(2)</sup>, et nous

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> P. Gervais, Bull. Soc. géol., a' série.
D'Archine, Leçona eur la faune quavol. XXIV. p. 5a; 1866.
termire, p. 65.

avons regretté que de bons dessins ne mettent pas sous les yeux du lecteur toutes les pièces en discussion, montrant, par exemple, que l'Ursus arcioideus, Cuv., n'est qu'une variété à front moins bombé de l'U. speleux; que l'U. Piterri, Marc. de Serr., ne peut pas être non plus conservé, n'étant qu'une grande race de l'Ours des cavernes; que les U. gignateus, speleus sunjor et leodiensis. Schunerl., des cavernes de Liége ne reposent que sur des différences de taille, le premier représentant l'U. Piterri, le devième ne différences de taille, le premier représentant l'U. Piterri, le devième ne differant pas même de l'U. speleux type, et le troisième n'étant qu'une variété de l'Ours à front plat. U. arcioideux. En résuné, il n'y avait que deux sepèces d'Ours fossiles suffisamment caractérieses; l'U. speleux et l'U. prieux, Gold.

L'Ours des cavernes, distingué des espèces vivantes par Cuvier, Laurillard, M. R. Owen et d'autres zoologistes, a été considéré par de Blainville comme la souche originaire de ceux de nos jours; mais il s'en éloigne au premier abord par sa taille, constamment d'un cinquième ou même d'un quart plus grande, par l'élévation très-prononcée du front au-dessus de la base du nez, et par les deux protubérances convexes de ce même front, qui donnent au profil un aspect particulier. Le diamètre de l'orbite est moindre que celui de l'Ours brun d'Europe, le crâne est presque de moitié plus long, l'humérus de deux septièmes, quoique le cubitus, le radius et le tibia soient de même longueur. Les grands Ours bruns vivants ont les os beaucoup plus grêles que les fossiles, et, à taille égale, ces derniers devaient être plus massifs et plus robustes. Mais à l'époque où Cuvier écrivait, et M. Delbos ne paraît pas en avoir eu connaissance non plus. la plus grande espèce d'Ours vivant, celui de la Californie ou des montagnes Rocheuses (U. ferox, Lew., horribilis, Ord., Danis ferox, Gray), n'existait pas dans nos collections, et n'avait pu être comparé avec l'espèce fossile. Aujourd'hui que nous le possédons, on peut voir qu'il est encore loin d'atteindre les dimensions de l'Ours des cavernes ou à front bombé.

Dans la caverne de la roche de Poleymieux, près de Lyon, des restes de Rhinoceros tichorhinus avaient été signalés dès 1822; mais Lenireus Len les recherches récentes de MM. Falsan et Locard © ont fait counaître, dans l'argile jaunâtre, avec minerai de fer en grains, qui remplit une cavité du lias, et au-dessous de stalagmites alternant avec des lits argilo-sableux, des débris d'Elephas meridionalis, E. maiquus, Rhinoceros tichorhinus, Felis, Ursus speleus, Hyena spelea, Canis, Epuus, Bos, et de plusieurs ronqeures. La grotte de Narved, au Mont-Dor, a présenté aux mêmes géologues, dans ce limon jaunâtre argileux avec minerai de fer, des ossements l'Elephas meridionalis, d'Hippopotamus major, de Bos kongifrons, de Lièvre, de Tortue, et un astragale qui proviendrait, suivant M. Jourdan, du Rhinoceros megarhinus. Ce dernier zoologiste indique dans une crevasse de Saint-Didier l'Elephas primigenius (qu'il nomme sibiricus), le Cercus tarandinus, dont nous ne contraissons point la diagnose, et le Bos primigenius.

Sur la rive opposée du Rhône, dans la partie nord du Dauphiné, le sol de la grotte de la Balme a présenté à M. E. Chantre (3) une sorte de brèche renferant des ossements de Bos primigenius, de Cervus tarandus et elaphas, d'Equus, de Sus serofa, d'Arvicola, de Tetrao albus, etc., des silex taillés et des os façonnés.

La caverne de Béthenas, au nord de Crémieu, a olfert aussi une brèche de plus de trois mètres d'épaisseur au-dessous d'une couche de stalagmites, et dans laquelle des amas de charbon, de cendres, de pierres diverses caleinées, se trouvaient avec nne grande quantité d'ossements des animaus précédents, plus un radius d'homme ayant absolument les mèmes caractères d'ancienneté, et beaucoup d'objets d'industrie. Dans ces deux cavernes, les os de mammifères sont brisés comme ceux des kjūkkenmöddings, et tout concourt à faire rapporter ces stations humaines à l'âge du Renne. Quant à la seconde caverne de Béthenas, située au-dessous de la précédente, elle aurait dét fréquentée à une époque moins

<sup>(3)</sup> Monographie géologique du Mont-Dor lyonnais, p. 394, 396, 397, in-8\*; 1866.

<sup>(\*)</sup> G.R. Acad., vol. LIII., p. 1013;1861. (\*) Bull. Soc. géol., 2\* série, vol. XXIII., p. 532; 1866.

ancienne, peut-être celle des habitations lacustres ou de la pierre polie.

Si, poursuivant nos recherches dans les parties centrales et occientales de la France, nous jetons d'abord un coup d'wil sur le
bassin inférieur de la Loire, nous mentionnerons la découverte
faite par M. Bourgeois, près de Vallières-les-Grandes, non loin
d'Amboise, où une fente dans la craie de Touraine paraît avoir été
remplie à trois reprises différentes<sup>40</sup>. La partie la plus basse du remblai était une marme argileuse, la partie moyenne une argile jaune,
et la supérieure une alluvion sableuse avec des cailloux roulés,
semblahles à ceux du dilurium de la vallée de la Loire. La couch
inférieure, la plus riche en débris organiques, rendermait les ossements les plus volumineux; la deuxième en a présenté fort peu, et la
troisèmie offrait presque partout une multitude de petits ossements.
La répartition, dans chaque couche, des espèces suivantes n'a pas
d'ailleurs été indiquée par l'auteur; nous les mentionnons donc sans
distinctions chronologiques :

Hyena spelene, Felis (Tigre ou Lion), Chien ou Loup (Canis spelene, Gold.), Rendra, Blaireau (Meles fossilis), Belette du Putois, Campagnol, Equus adamitieus, très-commun, Rhinoceros ticherhinus, très-rare, Sus fossilis, Bos primigenius, très-commun, deux Cerfs, dont un serait le C. megaceros, beaucoup de restes de petits batracieus, des poissous voisius des Erytlurins et des coquilles qui viventaujourd'hui dans le pays, particulièrement les Heliz Iapicida, nemoralis et le Cyclostoma elegrans. Depuis lors, le même observateur a constaté, dans extet même localité, des silex tallisé, disséminés dans toute la hauteur des dépôts, avec les ossements de grands mammifères de la base, comme avec ceux de petits rongeurs, de batraciers, les écailles et les vertèbres de poissons de la partie supérieure.

Au sud-est de ce point, près de Saint-Aignan, une cavité de la craie jaune du pays a présenté aussi des restes d'Éléphant, de Régions centrales

et occidentales. Vallée de la Loire.

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol., 2\* série, vol. VII., p. 795; 1850; — vol. XX, p. 206; 1863; — ibid., p. 238.

Blimocéros, de Cheval, de Chien-Loup, etc. En descendant la vallée de la Loire, nous trouverous, dans les exevations anturelles des calcaires anciens des environs de Chalonnes, un sol jonché d'ossements d'Ours, d'Hyène, de Blaireau, de Campagnol, de Lièvre, de Lapin, de Cheval, de Bhinoceros tirhorbinus, de Cerf, de Renne, de Mouton, de grand Beuff, de Sanghier et de Grenouille. Il en est encore de même dans certaines carrières des environs, telles que celles de David Ecompose, et de l'estate de l'environs, telles que

Ausergne

celles du Petit-Fournean et de Liré.

Les brèches osseuses de l'Auvergne se trouvent dans des travertius et dans les laves des volcans à cratère. C'est au village de
Gondes, sur l'Allier, à deux lieues d'Issoire, que se montrent les
premières. Des fentes de la roche calcaire ont été rempties de fragments d'aragonite, de travertin, de quarta résinite ou de carbonate
de chaux pulvérulent, qui entourent les ossements dont les analogues se reucontrent dans le travertin lui-même. Près d'Orbières,
au sud de Clermont, des lissures de la lave sortie du cratère de
Gravenoire sont aussi remplies de sable volcanique, de calcaire
pulvérulent et d'ossements pour la plupart encroûtés de carbonate
de chaux. Ce sont les mêmes que ceux de Coudes et des autres
dépôts d'atterrissement de cette époque, dans lesquels M. Pomel a
cité deux expèces d'Éléphant, mais dont le gisement était douteux,
puis les fossiles mentionnés ci-dessus.

Saintenge, Angemmer, et Sur le pourtour du plateau central, nous trouverous d'abord la brèche osseuse de Lhommaizé, à cinq lienes à l'est de Potiters, comprise dans les banes du calcaire jurassique, et où M. Mauduyt a constaté trois couches distinctes renfermant des ossennents. Dans la plus basse étaient ceut de pachylermes et de runimants (Gerf, Bœuf, Cheval Cochon, etc.), complétement fossilisés ou mal conservés: dans la suivante, les débris, en meilleur état, avaient papartenn à des carnassiers (Loin, Tigre, Hybe on Chien); enfin les ossennents répandus dans l'alluvion supérieure d· la caverne étaient peu ou point altérés et provensient de rougeurs, de pétits carnassiers, dont les analogues vivent encore sur les lieny mêmes.

On remarquera qu'il y avait iei une disposition générale, rappelant celle que nous avons indiquée dans la brèche de Vallières, dans les grottes d'Arcy, et que nous retrouverons encore ailleurs, disposition utile à constater, pour que l'on puisse arriver, par la comparaison d'un grand nombre de faits, à reconnaître la succession des dépôts et la chronologie des générations qu'on y trouve enfouies.

Dans une brèche dure, tapissant les parois d'une grotte du calcaire jurassique de Savigné, entre Civray et Charroux, M. Joly a trouvé des armes de silex, des os travaillés et des ossements d'herbivorse et de rongeurs, mais rieu ne prouvait eucore que ces denniers appartinssent à des espèces éteintes, et par conséquent que la brèche fût antérieure à l'époque actuelle.

Le sol de la grotte de la Chaise, située sur la commune de Vouthon (Charente), dans le calcaire jurassique de la rive gauche de la Tardoire, a présenté à MM. Bourgeois et Delaunay un ancien foyer, composé d'un mélange de sable rouge, de limon jaune, de cendres, de charbon et de galets, avec des silex taillés, des os brisés, fracturés, coupés, transformés en instruments et ornés de figures d'animaux gravées au trait. L'ensemble et la disposition de ces obiets rappelaient ce que nons dirons des grottes du Périgord; mais ce en quoi cette ancienne station humaine s'en distingue, pour se rapprocher au contraire de celle d'Aurignac (Haute-Garonne), c'est la ressemblance de la faune dont les restes sont associés ici avec les débris d'industrie (Hyana spelau, Ursus spelaus, Rhinoceros tichorhinus, Sus scrofa, Equus caballus, Cervus tarandus, Aurochs, Lepus timidus, oiseaux). Les ossements de Cheval, de Renne et d'Aurochs étaient les plus communs, mais l'identité des caractères des uns et des autres doit faire admettre leur contemporanéité, et il en est de même de l'ensemble avec le dépôt de limon rouge non remanié de la grotte de Montgodier, située à peu de distance et remplie anssi d'ossements d'Ursus spelieus, de Felis spelieu, d'Hyana spelara, de Rennes, d'Anrochs, d'Anas boschas, au milieu desquels un péroné humain a été trouvé,

De ces faits MM. Bourgeois et Delaunay concluent que la grotte de la Chaise a été habitée à une époque plus reculée que des du Périgord, et que les instruments, ornés de figures d'animaux, appartiennent au temps le plus antien d'où il nous soit parrenu des monuments authentiques laissés par les premiers habitants de l'Europe occidentale<sup>10</sup>. MM Brouillet et Meillet ont donné la liste des fossiles recueillis par eux dans les cavernes du Chaffaud et de Lussac <sup>61</sup>.

Plus à l'ouest, dans le département de la Charente-Inférieure, an hameau de Soute, près de Pons, les carrières de Piplart, ouvertés dans un caleaire de la craie, out fait découvrir une grande quantité d'ossements de carnassiers, de pachydermes, de ruminants et de rongeurs (Tigre, Chien, Élephant, Rhinocéros, Hippopotame, Beurl, Bison, Renne, Daim, Élan, Cheval, etc.). Ils étaient enfouis dans un dépôt d'alluvion de 1=50 d'épaisseur et divisé en plusieurs lits. Leur détermination, faite très-sommairement par Chaudruc de Crazannes, demanderait un nouvel exame plus approfondi.

Dans le département de la Gironde, les calcaires tertiaires de Saint-Macaire ont présenté à Billaudel, en 1827, dans la carrière d'Avison, des ossements d'Hyène, de Blaireau, de Felis, de Marte, de Taupe, de Musaraigne, de Campagnol, de Cheval, de Sanglier, de Renne, de Cerf et de Bouel.

Proped.

Depuis longtemps on avait signalé dans la caverne de Miremout. au sud-est de Périgueux (Dordogue), ouverte dans un caleaire de la craie, un limon rouge avec des cailloux, des os d'Lruss speleus et beaucoup d'autres brisés, des fragments de silex, également nombreux, et des coquilles terrestres d'espèces vivantes. Mais des recherches récentes, dirigées à plusieurs reprises par MM. Éd. Lartet

<sup>(</sup>º) Il est probable, comme on l'a vu, que le gisement ossière de Saint-Prest dénote l'existence de l'homme à une époque plus ancienne encore.

<sup>1)</sup> Époques antidilurienne et celtique du

Poitou, in-8\*, sans date. — Nous ne connaissons cet ouvrage que par ce qu'en dit M. G. de Nortillet. Matériaux pour l'histoire positire et philosophique de l'homme, p. 272; 1865.

et Christy, ont appelé particulièrement l'attention sur cette partie du bassin de la Vézère.

La grotte des Evzies, située près de Tavac, dans l'escarpement qui borde la Beune, est ouverte aussi dans un calcaire crétacé supérieur, à 35 mètres au-dessus du fond de la vallée. Le sol est formé d'une brèche osseuse, recouverte d'une terre meuble noirâtre, renfermant, comme la brèche, des os nombreux, des silex taillés et des cailloux de diverses roches, la plupart étrangères au pays. Presque tous les os qui ont pu être déterminés proviennent d'animaux avant dù servir à la nourriture de l'homme (Renne, Bœuf, ou Aurochs, Cheval, Chamois, Cervus megaceros, Cerf commun, oiseaux [Nictea nivea, Pyrrhocorax alpinus, Tetrao albus, Grus primigenia] et poissons, probablement d'eau douce). On n'y a pas rencontré de restes de Sanglier, comme dans la plupart des grottes qui ont servi d'habitation, et l'on n'y a reconnu qu'un os de Lièvre et un fragment travaillé de défense d'Éléphant. Plusieurs autres grottes du pays, telles que celle de Moutier, située au nord, ont présenté les mêmes faits, sauf que, dans cette dernière, on n'a pas rencontré le Renne, et que les silex taillés étaient différents, affectant la forme de ceux de la vallée de la Somme. Il n'est point prouvé, d'ailleurs, que les os d'Ursus spelæus et d'Hyæna spelæa proviennent ici d'animaux contemporains de l'homme.

Ou trouve aussi dans plusieurs vallées du même pays, le loug des escarpements ou adossées à des roches en saillie et surplombantes, des accumulations d'ossements de Reune, d'Aurochs, de Cheval, toujours feudns, brisés et accompagnés de silet taillés, qui ne peuvent étre que les restes de la nourriure des populations aborigènes. Les os, saus moelle, sont intacts et prouversient l'absence du Chien, qui ne devint le compagnon de l'homme qu'à une époque plus récente.

Par suite de recherches ultérieures dans le même département et surtout dans l'arrondissement de Sarlat, MM. Lartet et Christy ont ajouté de nouveaux faits à ceux qu'on leur devait déjà sur ce sujet (0), Ainsi, dans la grotte de Combe-Granal, en face de Domme, ils out constaté l'existence des os d'Hywna spelwa, de Loup, de Renard, de Lièvre, de Cheval, de Sanglier, de Cervus elaphus, de Brenf, de Bouquetin, de Chamois, d'oiseaux (Gypaetes barbatus, Falco tinnuuculus, Alauda cristata, Corvus corax, C. pica, Pyvrhocarax alpinus, Tetrao tetrix), avec des silex taillés, quelques os travaillés, mais point de Renne. Dans celle du Puy-de-l'Azé, commune de la Caneda, au contraire, les os de ce dernier ruminant accompagnaient les précédents avec d'autres de Renard et même de l'Ursus spelwus, assez nombreux. Dans la grotte de la Gorge-d'Enfer, sur la commune de Tayac, une phalange onguéale d'Oribos musqué a été trouvée au milien de silex taillés et d'ossements de l'Ursus spelœus, de Felis spelæa, de Loup, mais surtout de Renne et de grand Bænf, avec un oiseau (Tetrao urogallus). La présence de l'Oribos sous le 45° degré de latitude marque le point méridional extrême où il ait été encore signalé, Aujourd'hui ce ruminant vit sous le 60° degré; et le Renne, dont les migrations sont encore plus étendues, s'avancait, comme nous allons le voir, plus au sud, le long du pied des Pyrénées.

En résuné, suivant M. Lartet, tous ces matériaux, laissés comme témoignage de leur présence par les populations aborigènes de cette partie de la France, soit dans les grottes, soit à ciel ouvert, appartiendraient à une phase intermédiaire où le Renne aboudait encore dans l'ouest de l'Europe. Les restes de Bhinocéros u'y ont pas été observés, et, d'un autre còté, on u'y a point rencontré de silex ni d'autres roches polies de l'âge de pierre untéhistorique. Le Renne, an contraire, u'à de't fouvé vulle part avec les produits de cette der-

gord and the adjoining provinces of south in France, in-4°, Londres, 1865. Nous ne connaissons cette publication que par ce qu'en a dit M. de Mortillet. Matériaux pour l'histoire positire et philosophique de l'houme. p. 276-291, 2° année, 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Carernes du Périgord, objets gravés et sculptés des temps préhistoriques dans l'Europe occidentale. (Revui orthéologique, 1864.) — Voy. aussi Lartet et Christy. Reliquia Aquitanica, being contributious to the archeology and pulsontology of Peri-

nière période et, à plus forte raison, avec ceux de l'àge de bronze, alors que le Chien s'était partout associé à l'homme.

Les recherches faites dans la caverne de Bruniquel, sur les bords de l'Aveyron, y ont fait reconnaître une très-grande quantité d'ossements de Beune, de Beurl, de Cheval, d'oissem (Tétros albus, Anas querquedula, .1. bonchas), melés avec une untilitude d'objet d'industrie humaine et plusieures squelettes humains, sujets archéologiques que nous nons bornons à mentionner avec les indications ci-dessous <sup>6</sup>, pour pusser à une étude qui se rattache plus directement à la paléozoologie.

Nons avons d'ijà rapporté les dounées historiques relatives au gisement ossifère de Brengues, sur la rive droite de la Celle, à quatre lienes de Figeac (Lot), et les diverses opinions des zoologistes sur le Renne, dont on y trouve de nombreux restes, associés à ceux de Lièvre, de Canapaguol et d'autres rongenrs, de trois sepés d'isiesaux (Perdrix, Pie, etc.), de Rhimocéros, de Cerf du Canada, de Cheval (Equas caballus), d'Âne (E. minus), d'Aurochs et de Beud'à front large et bombé <sup>2</sup>. Mais nous devons insister iri sur les résultats du travail particulier de M. Puel sur le Renne, dont cette locatité in a precuré une si grande quantité de pièces. Leur evamen attentif lui a permis, en effet, de résoudre une question importante, celle de l'identité du Benne fossile avec l'espéce vivante, et qui jusque-dà avail partagé les naturalistes <sup>3</sup>.

Ayant réuni 21 machoires de ce ruminant, 17 dents isolées, 15 fragments de bois, 11 portions de crâne, 54 vertèbres, 10 portions de sacrum, 40 côtes, 10 omoplates, 26 humérus, 5 cubitus,

Leçons sur la faune quaternaire, p. 76; 1864-1865.

Bulletin de la Société géologique de France, 1" série, vol. IX, p. 43, 176. 214 et 271; 1837.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Voyez de Boucheporn, 1848; — Trutat, Garrigou et H. Filhol, 1869; — Garrigou, L. Martin, E. Trutat, Comptes vendus de l'Académie, vol. LVII, p. 1009; § 1863; — de Ontaréagres, de Lastic, Éd. Lartet, Milue-Edwards, Comptes readus de L'Académie, vol. LVIII, p. 164, 50, 150; 1866; — V. Brun, Noticeau les.

fouilles paléontologiques de l'âge de pierre exécutées à Bruniquel et à Saint-Antonin, in-8°, 7 pl., 1867.

23 radius, 32 fémurs, 92 tibias, etc., M. Puel a pu discuter, en toute connaissance de cause, les opinious de ses prédecesseurs. Il a fait voir, par exemple, combien étaient peu foudées les prétendues distinctions invoquées par Schmerling et de Christol, et que tous les débris recueillis dans la caverne de Breugues provenaient d'une seule et même espèce, laquelle était identique avec le Cervus turrandus on Reume actuel du nord de l'Europe et de l'Asie.

Cette conclusion était déjà fort intéressante alors, puisqu'elle établissait la contemporanété, dans cette partie de la France comme dans les autres, d'une espèce très-répanduc, qui n'y vit plus actuel-lement, mais est reléguée dans les régions les plus froides de l'hémisphère nord, avec des respèces dont les congénères habitent, au contraire, sous les tropiques ou dans leur voisnage. Mais elle l'est devenne encore plus aujourd'hui que la prédominance du Renne fossile, à l'exclusion peut-être de plusieurs grands mammifères qui existaient auparavant, marque l'une des dernières phases de l'époque quaternaire, celle oà se termine probablement aussi la première évolution de l'humanité sur la terre. Cette plasea aurai précédé le grand phénomène diluvien dont les traces se retrouvent dans les souvenirs de toutes les nations, et après lequel la surface de notre planète est entrée dans une ère nouvelle qu'aucune perturbation notable n'a plus troublée jusqu'à nous<sup>10</sup>.

Languedor.

Le Languedoc est la province de France dont les cavernes à ossements out fourni le plus de matérianx à la paléozologie de notre pays, matérianx qui ont été l'objet de publications remarquables, ainsi que nous l'avons rappeté dans l'Introduction de ce livre, et dont nous avons traité avec quelques détails dans nos Legons sur la faume quaternairés!; mais dans la période plus récente de la science dont

(b) Une publication de M. L. Combes, intitulée: Études géologiques sur l'ancienneté de l'homme et sur sa coexistence arec divers animaux d'espèces éteintes dans les vollées du Lot et de ses affluents, in-8°. 1865, ne nous est contine que par ce qu'en dit M. de Mortillet, Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme, p. 350, 3° année, 1865. La grotte de Pronquière paratt être celle qui a présenté le plus d'ossements fossiles.

<sup>1</sup> In-8\*, 1864-1865, p. 83.

nous nous occupons, nous avons peu de nouvelles recherches importantes à signaler. Ce sont seulement quelques localités où ont été trouvées des espèces que nous voyons citées partout, et quelques déductions négatives, dubitatives ou d'un faible intérêt, tirées des faits observés. Ainsi M. P. Gervais, après quelques remarques criliques sur certaines espèces provenant de la caverne de Bize (Aude), signale, dans celle de Pondres, étudiée par M. Ém. Dumas, le Bhinoceros tichorhinus, le Bos primigenius, l'Ursus spelæus, le Felis spelæa et l'Hyana spelaa; et, dans celle du Pontil, près de Saint-Pons (Hérault), le Rhinoceros tichorhinus, l'Ursus spelæus, le Bos primigenius, un grand Cerf, sans doute le C. elaphus, var. strongyloceros ou canadensis. Les grands animaux, y compris le Bœuf, se trouvaient dans la couche inférieure de ce gisement, au-dessous de celle où ont été rencontrés les restes de Cheval, de débris humains et d'anciens foyers avec des silex taillés. Dans la couche supérieure, des défenses de Sanglier, des haches polies et des objets de l'âge de bronze dénotaient un dépôt plus récent. La caverne de la Roque, près de Ganges, a présenté des débris d'Ursus spelieus et des ossements brisés de Cerf, de Bœnf et d'autres ruminants (1). Quant aux grottes de Saint-Jean-d'Alcos (Aveyron) et à celles de l'Aven-Laurier (Hérault), les découvertes qu'on y a faites en 1864 sont du domaine de l'archéologue et de l'anthropologiste.

La brèche de l'Île de Ratoneau, près de Marseille, a présenté à M. Gervais l'Hystrix møjor, d'un tiers plus grand que les Pores-Épics de l'Afrique et de l'Inde, un mammifère de la taille du Gerf, des restes de Renard, de Lagomys, etc.; <sup>18</sup> M. A. F. Marion, dans ses Premières observaions sur fancisoneté de Iloume dans les Bouches-du-Rhône<sup>19</sup>, mentionne, comme provenant des cavernes ou des brèches de ce pays: Eliphas aniquus, Rhinoeveros Mercki, Suz, Felis speleau, Ursus de peite taille, Meles, Ilpuna croctus, Cervus elaphus, C. deau,

des Boschesdu - Rhior.

<sup>(1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LVIII, p. 930; — vol. LIX, p. 945; 1864. (2) Gomptes rendus de l'Acad., vol. XLIX, p. 511; 1859. (3) Broch. in-8\*, 1 pl., Aix, 1867.

Bos et quelques autres runimants. La plupart de ces animaus paraissent avoir été contemporains de l'homme, dans cette région, qu'il habitait surtout à l'époque du Renne, quoique nous ny voyions pas citer ce dernier runimant. Contrairement à ce qui s'observe ailleurs, le Lapin y constituait une partie essentielle de la nourriture de l'homme.

Region d « Pyrónes

Les explorations faites depuis quelques années dans les grottes et cavernes du versant nord des Pyrénées ont été très-fécondes en résultats importants. Aux environs de Bagnères-de-Bigorre, Philippe (1), distinguant d'après leur contenu les grottes des vallées de celles des montagnes, signala dans celle de Baudéan, qui appartient aux premières, un limon argilo-calcaire et ferrugineux, renfermant des os du Rhinoceros tichorhinus et d'un Cerf (C. pyrenaicus, de l'auteur). Les cavernes d'Aureusan, à 2 kilomètres de Bagnères, à droite de la route de Campan, ont présenté des restes d'Elephas primigenius, de Rhinoceros tichorhinus et africanus, de Cerrus pyrenaicus, Larteti, alces, de Felis leo, de F. ferus ou Chat sauvage, d'Hystrix cristata, de Lepus pyrenaicus et d'Erinaceus europæus. Au-dessus de la couche argilo-calcaire ferrugineuse qui contenait ces ossements et formait le sol de la cavité est une autre couche meuble, sèche, composée de très-petits graviers avec des débris de végétaux et de coquilles (Helix horteusis), des os de batraciens, de rongeurs, d'insectivores, appartenant tous à des espèces de la faune actuelle du pays. Dans la plupart des autres cavernes des vallées on trouve d'ailleurs des traces plus ou moins nombreuses de l'Ursus spelæus, du Canis vulpes, de l'Hyana spelæa, du Sus scrofa, du Cheval, du Renne, de l'Aurochs et du Bœuf.

Les grottes des hauteurs se trouvent dans le massif de Bédat,

(Ibid. vol. XVIII, p. 119.)—A. Leymeric. Mém. sur le terrain dilucien de la vallée de l'Adour et sur les gites ossiferes des environs de Bagnères-de-Bigorre. (Bull. Soc. acad. des Ilustes-Portaées., 1861.)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mém. sur les brèches asseuses des environs de Bugnères-de-Bigorre. (Actes de la Société Line. de Bordeaux, vol. XVII., p. 107.)—Mémoire sur les oncerner à ossements des environs de Bugnères-de-Bigorre.

qui domine Baguères à l'ouest, derrière le mont Olivet, et à l'Élysée-Cottin, à 200 mètres au-dessus du fond de la vallée. Dans cette dernière localité le limon argilo-calcaire ferrugineux, très-épais, a fourni des dents d'Hyène, des restes de Renard, de Panthère et de rongeurs. Dans la partie du mont Bédat appleée Ex-Taliens un amas bréchiforne a offert à Mm. Philippe et Davezac des restes de Chevreuil, de Cheval, de Cerf (C. pyranicus), de Renne, d'Aurochs, de Bœul (B. prinigenius) et de Putois, avec des coquilles terrestres (Bhéz Olivierum, archibilis, striata, Gyclostoma obscurum). Ces espèces se trouvent pour la plupart dans les gisements des vallées; mais, suivant la renarque de M. Laymerie, les restes de grands pachydermes manquent dans ceux-ci.

La liste générale des manunifères fossiles de ces cavernes comprendrait ho espèces, dont is seraient éteintes, plus 1 a sepèces d'oiseaux et 2 batraciens. Les espèces les plus répandues dans ces gisements appartiennent aux genres Ours, Hyène, Cheval, Bourf, Cerf (Élan et Reune), ainsi qu'au Rhinocéros. M. Leyueric signale particulièrement un Rhinocéros bicorne, voisin de celui qui vit aujourd'hui dans le sud de l'Afrique, et, quant à la présence de deux arrière-molaires humaines, trouvées par Philippe dans un de ces gisements, il ne la considère pas comme une preuve suffisante de la contemporarafié de l'homme avec le remplissage des cannes, et par conséquent avec les espèces d'animaux éteints. Mais, dans le même temps , la découverte de faits d'une bien autre valeur positive venait appuyer l'opinion contraire.

M. Éd. Lartet <sup>(i)</sup> a fait connaître, près de la petite ville d'Auriguac (Haute-Garonne), une cavité dans laquelle avait été trouvée une grande quantité d'ossements humains, eulevés par les soins du maire de la commune et ensevelis dans une fosse particulière du cimetière, dont l'emplacement n'a pu être retrouvé depuis. Mais-

<sup>(1)</sup> Soc. philomathique, 18 mai 1861.— Iomrnat L'Institut, — Nouvelles recherches sur la coexistence de l'homme et des grands

mammifères fossiles. (Annales des sciences naturelles, h° série, Zoologie, vol. XV, 4 pl., 1861.)

avec ces ossements avaient été recueillies des dents de carnassiers et d'herbivores, qui engagèrent M. Lartet à faire exécuter des fouilles qui donnèrent les résultats suivants :

Dans le sol même de la petite caverne d'où l'on avait extrait les ossements précédents, on rencontra d'abord des os et des dents d'homme, puis divers objets en bois de Renne travaillés, des os de l'Ours des cavernes, des dents de Cheval, d'Aurochs, de Renne, de Renard, etc. Cette couche de terre ossifère se prolongeait en dehors de la cavité, et, en continuant à exploiter, on découvrit au-dessous une terre noirâtre, de 15 à 20 centimières d'épaisseur, mélangée de cendres et de charbons, qui renfermait 'aussi des dents d'Aurochs, de Renne, et des os calcinés ou roussis. Comme dans la terre meuble au-dessus, les os d'herbivores étaient plus abondants que ceux de carnassiers, quoique le nombre des espèces des deux ordres fût à peu près le même.

Parmi les premiers, M. Éd. Lartet a pu déterminer des os d'Éléphant (E. primigenius), de Rhinocéros (R. tichorhinus), de 12 à 15 Chevaux (E. caballus), de 1 Âne, de Sanglier, de Cerfs (C. elaphus et megaceros), de 3 ou 4 Chevreuils, de 10 ou 12 Rennes et de 12 ou 15 Aurochs (Bison europæus); parmi les seconds, des ossements de 5 ou 6 individus de l'Ours des cavernes, et d'une autre espèce de taille moindre, peut-être l'Ursus arctos; de 1 ou 2 Blaireaux, de Putois, de Felis spelæa, de F. ferus, de 5 ou 6 Hyènes des cavernes, de 3 Loups et de 18 à 20 Renards, M. Alph, Milne-Edwards v signale 2 oiseaux (Milvus regalis, Buteo cinereus). Dans cette énumération on remarquera que le grand Felis des cavernes n'est représenté que par 2 dents, l'Éléphant par 2 molaires, le Sanglier par 2 incisives. L'absence de restes de Lièvre et de Lapin est d'accord avec ce que l'on sait de la répugnance générale des peuples primitifs de l'ouest de l'Europe à se nourrir de ces animaux. Il n'en était pas de même du Cheval et du Rhinocéros, dont les os nombreux, par leur cassure et les traces apparentes d'instruments tranchants qu'on y observe, prouvent que ces animaux

avaient servi à l'alimentation de l'homme, comme le Renne et le Cerf, dont les os longs sont tous fendus ou cassés de la manière la plus favorable pour en extraire la moelle.

Des l'origine, cette cavité, fermée à tout accès du dehors, a dû être consacrée à des sépultures lumaines; la grande quantité de restes d'animaux ayant servi à l'alimentation de l'homme et leur présence à différents niveaux indiquent, en cet endroit, des réunions successives, peut-être lors de l'inhumation des corps ensevelis dans la grotte. Aucune tradition, aucune donnée numismatique, aucun instrument ou objet en métal ne peut servir de chronomètre pour indiquer l'ancienneté de cette sépulture; la paléozologie seule, d'après tout ce que l'on sait, nous apprend que la race humaine de la caverne d'Aurignae a été contemporaine de l'Aurochs, du Renne, du Cert gigantseque, du Bhinocéros, de l'Hyène et du grand Ours des cavernes, l'espèce la plus anciennement disparue de ces grands mammifères qui caractérisent l'époque quaternaire.

Déjà, en 1858, M. Fontan avait découvert, au sud de Suint-Gaudens, dans la montague de Ker, près de Massat, deux grottes ossifières dont il donna la description<sup>10</sup>. Deux aus après, M. Lartet les visita de nouveau<sup>10</sup>, et nous réunirons dans ce qui suit les résultats de leux recherches.

Ces grottes sont situées à deux niveaux différents. La plus élevée à 100 mètres au-dessus du fond de la vallée que parcourt l'Arac, la plus basse à 20 mètres seulement. La première a présenté deux couches distinctes : l'une superficielle, contenant des cendres, du charbon, des débris de poteries et des médailles romaines; l'autre inférieure, paraissant avoir été remaniée par le passage de courants. Elle renfermait beaucoup d'ossements d'espèces de la faune actuelle : le Hérisson, le Bouquetin, le Chamois, le Blaireau, le Renard, le Cerf, le Cherveuil, etc., dont le degré d'altération était semblable à celui des

Paléontologie.

<sup>13</sup> Comptes rendus de l'Acad. vol. XLVI.
p. 900, 10 mai 1858.

12 Lartet, Nouvelles recherches sur la coexistence de l'homme, etc. p. 205.

os du grand Ours des cavernes, du Fóix des cavernes et de l'Hyène, avec lesquels ils se trouvaient mélangés. Mais il n'y avait pas de traces de Blinocéros, d'Éléphant, de Cheval ni de Breuf, ce qui se comprend, vu la position et l'accès difficile de la caverne. Parmi cette rénnion d'animaux éteints et vivants, a dents humaines furent trouvées ainsi que des fléches et des os de Cerf travaillés, prouvant que l'homme avait véeu en ce lieu, d'abord avec les animaux dont nous venons de signaler les restes, et ensuite à l'époque galloromaine ou historique.

La seconde grotte, ouverte au has de la montague, n'a présenté ni cendros, mais un certain nombre de Bleches, de harpous et d'autres objets en hois de Cerf, des couteaux de sikex et un grand nombre d'Heliz memoralis répandues dans le voisinage. Il n'y avait que des ossements d'herbivores, de Cerfs, de Chamois et de Bonquetin. Il n'y avait non plus aucune trace du Lièvre ni du Lapin, et les os étaient fendus ou cassés comme ceux des cavernes du Périgord et de toutes les anciennes stations des premiers hommes. Celle-ci d'ailleurs est plus récente que celle d'Aurignac.

A l'ourest de Bapuères-de-Bigorre, la grotte des Espelangues, près de Lourdes, ouverte dans des calacirs secondaires, a été explorée par MM. Alph. Milne Edwards et Lartet ". Des fragments de crâne humain y out été trouvés associés à des restes de Renard, de Cheval, de Sanglier, de Cerf, de Chanois, de Beuquetin, de Renne, d'Auroclas, de Beșuf, de Taupe, de Campagnol et d'oiseaux (Hirondo rupeuris, Térno lagopus et albus, Pyerhocorax alpinua).

Les os de Cheval surtout y étaient abondants, ceux de Cerf peu communs, au contraire, sans doute parce que ceux de Renne s'y trouvent en grande quantité, et qu'en général le Cerf et le Renne n'habitent pas les mêmes lieux. On a rencontré aussi beaucoup

b De l'existence de l'homme, pendant Lourdes. (Ann. des sciences natur., 4° série. la période quaternaire. dans la grotte de Zoologie, vol. XVII, 1859.)

d'objets façonnés, soit de silex, soit de bois de Cerf et de Renne, mais aucune trace d'un animal domestique.

MM. Garrigon et L. Martin (a) qui out étudié depuis cette même caverne, croient au contraire avoir reconnu, dans ce qu'ils ont appélé le niceus supérieur ou la couche la plus récente, des indices de la présence du Chien. L'état des os, qui ont aussi conservé une grande partie de leur gélatine, doit faire rapporter le tout à l'âge de l'Aurochs, dont l'homme aurait été contemporain. Dans la couche inférieure les mêmes espèces d'animans se retrouvent à peu près, mais le Benne y domine et y a laisés une grande quantité de ses bois; les os colorés en rouge happent fortement à la langue, ayant perdu toute leur gélatine. Le travail des divers objets d'industrie est heacoup plus grossier, et l'ensemble de ces caractères doit faire considérer ce nivenu inférieur comme représentant ici l'âge du Renne, de même que dans la grotte d'Izeste, à 1 kilomètre d'Arudy (Basses-Pyrénées) (

Par l'observation comparée de ce que l'on connaît dans diverses cavernes, M. Lartet <sup>60</sup> est arrivé, relativement à l'existence antéhistorique de l'homme, à une conclusion conforme à celle qu'il avait déjà émise et que nous avions formulée depuis longlemps aussi, sur la longueur de l'époque quaternaire, dans laquelle on ne voulait d'abord voir qu'un instant de trouble et de perturbation des lois générales de la nature. Ainsi les caractères observés dans la grotte inférieure de Massat et ceux de la grotte d'Aurignac, qui représentent tous les traits de la vie sauvage sounise aux mêmes instincts, montrent des différences prouvant q'un laps de temps considérables est écoulé entre l'habitation de l'une et celle de l'autre, «et cet intervalle nous paraîtra d'autant plus long, dit le savant paléontologiste, que tout tend à faire voir que la disparition des

<sup>(1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. LVIII, p. 816; 1864.

<sup>(3)</sup> Garrigou et L. Martin , L'âge du Renne dans les Bosses-Pyrénées. (Ibid. p. 757.)

<sup>(3)</sup> Nouvelles recherches, etc. (Ann. des sciences natur., Zoologie, h' série, vol. XV, p. 217;1861. — Voyez aussi Comptes rendus, vol. XLVI. p. 409; 1858.)

espèces dites diluviennes a été non pas simultanée, comme on l'avait supposé, mais graduelle et successive pendant une grande série de siècles.»

A l'appui de cette idée, M. Lartet a cherché à établir la chronologie des neuf types principaux qui caractérisent par leur ensemble la faune quaternaire de l'Europe, et qui se trouveraient disposés comme il suit dans l'ordre d'ancienneté ou de leur apparition : Ursus speleux, Higena spelae, Felis speleux, Elephas prinigenius, Rhinoceros tichorhinus, Cervus megaceros, C. tarandus, Bison d'Europe . Bas prinigenius. L'apparition de ces animaux na pase été simultanée, et leur disparition a été successive, au moins pour la plupart d'entre eux. On conçoit que, si l'on arrivait à déterminer avec certitude l'ordre dans lequel ces espèces ont disparu, on aurait dans ces dates un moyen de fixer aussi l'âge relatif des diverses stations humaines, qui ont dà être dans un certain rapport avec quelques-cunes d'entre elles.

C'est ainsi qu'en appliquant ces vues à ce que l'on sait de la grotte inférieure de Massat et à la couche supérieure de celle de Lourdes, où l'Aurochs reste seul des grandes espèces caractéristiques, puis à celles de Bize, de Savigné, du mont Salève, d'Arcy (couche moyenne), comme à celles du Périgord et à la couche inférieure de Lourdes, où l'on ne trouve que le Renne; aux gisements des environs de Toulouse, des bassins de la Seine et de la Somme, où les restes de l'industrie de l'homme sont associés aux ossements d'Éléphants, de Rhinocéros, d'Hyène, de Cerf gigantesque, etc.; aux grottes d'Aurignac, d'Arcy (couche inférieure), de la Chaise, à la caverne supérieure de Massat, où l'Ursus spelæus accompague ces mêmes traces de l'homme, et enfin au gisement, sans doute plus ancien encore, de Saint-Prest, au nord de Chartres, on pourrait avoir, pour les divers âges de l'humanité primitive appartenant à l'époque quaternaire : l'âge de l'Elephas meridionalis et du Rhinoceros etruscus, celui du grand Ours des cavernes, celui de l'Elephas primigenius et du Rhinoceros tichorhinus, celui du Renne et celui de l'Aurochs, ou cinq ages, auxquels auraient succédé, dans l'époque actuelle, les âges de la pierre polie, du bronze et du fer, ainsi désignés par les archéologues.

Ces divisions n'auraient de valeur, on le conçoit, que par rapport à une région donnée, la persistance ou l'extinction de ces animaux n'ayant pas été nécessairement les mêmes dans tous les pays.

Les grottes ou cavernes ossifères du département de l'Ariége n'ont pas été explorées avec moins d'ardeur et de soin que les précentes, et elles out fait connaître des faits non moins intérressants que ces dernières. Celle de Lierm, près du village de ce nom, a été, en 186a, de la part de M. Pouech n' l'Objet d'une étude trè-détaillée. Elle se compose de plusieurs salles reliées entre elles par de nombreux couloirs. Dans certaines parties, les plus recutées et les plus éloginées de l'entrée actuelle, les ossements d'Ours se renontrent à profusion, épars, disloqués, confusément envelopés dans un limon calcaréo-argileux, jaundtre, recouvert d'une couche épaisse de stalaguitles. Des ossements d'Ilyène, de Cania, du grand Felis des cavernes, du Cheval et de quelques autres herbivores s'y trouvent associés.

Sur un autre point, dans la partie nord-ouest, les ossements sont entasés dans un terrain roussătre, friable, sans être recouverts de stalagimites. Il y avait également des restes d'II-yène, du grand Felis et des ossements humains, sur lesquels nous reviendrous tout à Theure. M. Pouech pense que, parmi ces innombrables ossements du genre Ours, il pourrait y en avoir provenant de cinq espèces: l'une, l'U. spelæus, se trouve particulièrement dans la galerie supérieure; la deuxième, moins grande d'un cinquième, aux formes plus allongées, plus grèles, au crâne plus étroit, dont les arcades xygomatiques sont moins saillantes et les dents moins fortes, toutes proportions gardées, et partout représentée par de nombreux individus, semble être voisine de l'U. prizeu. Quant aux trois autres

Vallée de l'Ariés-

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XIX, p. 564, 1 planche; 1862.

types, ils sont moins bien caractérisés et pourraient n'être que des variétés.

Ges ossements out été accumilés successivement pendant un long espace de temps qui se rapprocherait beaucoup de nos jours. Ils sont dans des états de conservation différents, mais généralement en rapport avec leur ancienneté relative, ceux qui sont les plus près de la surface étant les moins altérés. Outre les divers points où les os disposés par couches prouvent que cette caverne a dà être habitée fort longtenups, la présence d'individus de tous les âges vient à l'appui de cette conclusion.

Quant à l'existence de l'homme alors que ces animanx vivaient dans le pays, l'auteur ne peuse pas qu'on puisse la déduire des ossements humains trouvés dans cette caverne, et que lui-même a observés en 1847 et en 1861. Un squelette entier, rencontré couché le long de la paroi de la grotte, était à peine recouvert d'un peu de terreau, et les caractères des os prouvaient son peu d'ancienneté relative, ce qui devait le faire regarder comme appartenant à l'époque historique.

Sons nous arrêter aux considérations théoriques dont M. Pouech a fait suivre sa description si exacte de la grotte de Lherm, et qui sont étrangères à notre sujet, nous ajouterons, comme complément de ses recherches les résultats un pen différents que M. F. Garrigon a déduits des siennes et de celles de MM. Rames et H. Filhol\*".

L'auteur reconnaît, avec M. Poucch, la richesse prodigieuse de ces excavations en ossements d'Ours. Ainsi il a pu receneillir luimen e 16 crânes entiers, a 50 canines, un nombre considérable de molaires et d'os de toutes les parties du squelette, des plus grandes espèces coume de celles de dimensions intermédiaires. Mais il n'en admet que trois suffisamment caractérisées : le grand Ours des cavernes, à front bombé; un deuxième plus petit, à front moins bombé;

<sup>1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. X1, p. 305; 1863.

et un troisième de moindres dimensions encore, ressemblant beaucoup à l'Ours brun actuel. Le fait sur lequel M. Garrigou insiste particulièrement est la présence de débris d'industrie humaine et de l'homme lui-mème sous une stalagmite très-dure, de 10 à 30 centimètres d'épaisseur et qui n'avait jamais été brisée. Cétaient des molaires de lail, des molaires étéluitives, des incisives, des canines et une phalange, associées avec des débris d'Ours de toutes les tailles, et à côté se trouvaient des canines d'Hyènes et des coprolithes du même animal.

Une autre salle de la grotte a présenté des restes de charbon dans les couches supérieures du limon, ainsi que dans la stalagmite elle-même. Ailleurs ont été rencontrés des quartzies taillés, semblables à ceux que nous avons signalés avec les ossements de mammifères éteints, dans le voisinage de Tonlouse. Contrairement à la manière de voir de M. Pouverh, M. Garrigou pense que la caverne de Lherm a été ouverte avant l'ère quaternaire, et habitée ensuite par les Ours, les Hyènes et les grands Felis en même temps que l'homme vivait dans la contrée.

C'est de cette même localité que proviennent surtout les matériaux qui ont servi à M. E. Trutat pour ses Études sur la forme générale du crêne chez l'Ours des cavernes 0, car ce naturaliste n'en admet ici qu'une espèce. « Ces formes varient tellement, dit-il, que l'on ne peut admettre comme caractéristique que la grande saillié des bosses frontales; encore ce caractère serait-il insuffisant, s'il n'était toujours allié à d'autres particularités plus essentielles du système dentaire, telles que l'absence constante, chez l'C. peferus, des petites prémolaires en haut et en bas. Cette espèce, distincte de toutes celles de nos jours, est surtout remarquable par les variations extrèmes de sa tallée et de ses proportions. »

Dans la caverne du Mas-d'Azil, MM. Garrigou et II. Filhol ont observé trois conches d'âges différents, superposées: l'une, la plus

Drochure in-8°, Toulouse, 1867, 2 planches in-folio.

basse, caractérisée par la présence de l'Ours et du Lion; la deuxième, par celle de l'Éléphant et du Rhinocéros (elle a été exploitée avant qu'on ait pu l'édudier en place); la troisième, par le Renne. Dans la première, une phalange d'Ours, percée de part en part, portait des traces qui ne peuvent être attribuées qu'à la main de Thomme; dans le gisement du Renne, dess silex taillés et de nombreux ossements de cet animal, offrant des entailles et des raies ayant la même origine, constatent encore la présence de l'homme vivant dans les mêmes conditions et dans le même temps.

Dans plusieurs cavernes des environs de Tarascon, sur les bords de l'Ariége et de ses affluents, M. Garrigou a signalé aussi des preuves de l'existence de l'homme qui doivent être rapportées à l'époque des habitations lacustres de la Suisse ou autéhistorique, tandis que tout ce que nous venons de rappeler est quaternaire ou autédiluvien. Nous avons done pu dire, en face de ces résultats, qu'on trouvait réunis dans ces seules vallées du bassin de l'Ariége les principaux élèments d'une chronologie humaine plus complète que dans aucune autre contrée d'une égale surface, conclusion jutifiée encore par une nouvelle notice de M. Garrigou sur l'Age du Renne dans la grotte de la l'oche<sup>60</sup>.

Chronologie des faunes quaternaires. D'autres observations du même géologue méritent d'être rappelées iei parce qu'elles tendent à généraliser les faits acquis et à mettre sur la voie de leur succession, au moins pour certains pays. Les recherches futures dussent-elles en modifier les résultats, ceux-ci sont toujours utiles à mentionner comme les premiers essais tentés dans cette direction. Ainsi M. Garrigou \* pense que, suivant le niveau d'une grotte par rapport au fond d'une vallée, dans la région des Pyrénées, on peut prévoir la fune qu'elle renferme.

<sup>(</sup>i) Brochure in-8\*, 4 pl.; 1867. — Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus (p. 514), plusieurs Cerfs ont ici vécu avec le Renne.

<sup>&</sup>quot; Bull. Soc. géol., a' série, vol. XXII.

p. 396; 1865. — Étude comparative des alluvious quaternaires anciennes et des cavernes à ossements des Pyrénées et de l'ouesa de l'Europe au point de vue géologique, paléontolog, et anthropologique, in-8: 1865.

Les grottes dont la faune est composée, en tout ou en partie, par l'Érnus spelæus, le Félis spelæn, l'Hyena spelæa, le Rhimoceros tichorhinus, FlEphas primigenius, etc., occupent généralement des points assez élevés. Ainsi la caverne de Loubens est à plus de 200 mètres au-dessus de l'Ariége; celle de Lherm également; celle de Bouichéta est à 30 mètres au-dessus des vallées de Saurat et de Tarascon, celle des Enchantés à la même hauteur au-dessus de la Gourbière, et la grotte supérieure de Massat à 170 mètres. Celles des environs de Bagnères-de-Bigorre, dont nous avons parlé, ainsi que celle d'lurignac, sont dans le mème cas, et renferment toutes la faune précitée.

Les grottes des flancs inférieurs des collines ne renferment pas les grands mammifères éteints de celles des hauteurs. Le Renne en est le fossile caractéristique. Telles sont les cavernes de Bize (Aude), la grotte inférieure de Massat (Ariége), celle du Mas-d'Azil et plusieurs des Hautes et des Basses-Pyrénées, telles que celles de Lourdes, d'Espalungue, etc. Enfin, vers le fond des vallées sont les cavernes où l'on rencontre fréquemment les restes d'animaux soumis à la domesticité; ce sont celles de Bédeilhac, de Sabart, de Niaux, d'Alliat, d'Usat, de Lombrive, de Fontanet, etc., dans la vallée de l'Ariége, étudiées par MM. Garrigou et H. Filhol, et qui appartiennent à une époque plus récente, celle de la pierre polie ou autéhistorique.

Lorsqu'une grotte renferme plusieurs faunes, la plus ancienne, celle de l'Ursus speleurs, du Félis spétea, de l'Hyène, etc., se trouve dans la couche inférieure de sédiment, tandis que les couches audessus renferment des faunes comparativement récentes. La grotte supérieure de Massat, celle du Mas-d'Azil, en sont des exemples, comme celle de Druit (Hérault).

Si l'on étudie ensuite la faune des dépôts de transport quaternaires des vallées, on trouve qu'elle comprend précisément les

<sup>(</sup>i) Voyez Garrigou et H. Filhol, Âge rénées ariégosises, in-h\*, 9 planches, sande la pierre polie dans les cavernes des Pydate.

espèces des grottes supérieures, sauf un Felia et une Ilyène, tous deux plus petits que ceux des cavernes; d'où il suit que l'on peut regarder comme appartenant à la même phase de la période quaternaire : s' les couches ossifères des cavernes des Pyrénées situées entre 15 o et 250 mètres au-dessus du fond des vallées; 2° celles qui occupent la partie inférieure du remplissage dans les cavernes où il y a plusieurs couches successives; 3° enfin les dépôts de transport anciens des vallées et des plaines, puisque tous renferment les mêmes grandes espèces d'animaux étenits. D'un autre ôté, l'examen comparatif des produits de l'industrie humaine, associés à ces diverses faunes et dans ces divers gisements, confirmerait leur classement et leur anciennelé relative présumes.

La seconde partie du mémoire de M. Garrigou est consacrée à l'Étude chronologique des mammifères qui composent la faune quaternaire ancienne. L'auteur y rappelle d'abord les 9 espèces dont nous avons parlé et dont la disparition successive avait permis à M. Lartet de distinguer les quatre âges quaternaires de l'Ours, de l'Éléphant, du Renue et de l'Aurochs, auxquels ont succédé les trois âges modernes de la pierre polie, du bronze et du fer. Puis, faisant entrer dans cette liste quelques nouveaux éléments, l'auteur est porté à établir comme ci-dessous l'ordre d'apparition des principaux mammifères quaternaires, toujours abstraction faite de l'Elephas meridionalis, du Rhinoceros etruscus, du Trogontherium, de l'Hippopotame, du Bos longifrons, de l'Ovibos, du Macairodus, etc., dont il ne s'occupe pas : Ursus spelæus, Megaceros hibernicus (Cervus megaceros), Bison europæus, Felis spelwa, Hywna spelwa, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Cercus tarandus, Bos primigenius, Equus adamiticus ou caballus. Le grand Cerf et l'Aurochs sont ici reportés au commencement de la période. Quant à l'ordre de disparition ou d'extruction de ces espèces, il serait différent et comme il suit :

Ursus spelæus, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Felis spelæa, Hyæna spelæa, Megaceros hibernicus, Cervus tarandus, Bos primigenius, Equus adamiticus, Bison europæus. Ainsi, en France, l'Ursus speleus disparaîtrait le premier, puis les 6 espèces qui vienneut après. Le Renne, qui existait alors, mais qui était peu répandu, aurait pris plus tard un grand développement, accompagné, pendant un certain temps, par le grand Felis, Illyène et le Cerf gigantesque. Après cette période ou l'extinction du Renne dans notre pays, se montrent, soit dans les couches superficielles des cavernes, soit vers le fond des vallées, dans les tourbières, etc., les restes de tous les animaux actuels exclusivement, soit sauvages, soit réduits à l'état domestique, comme le Chien, le Bouft, le Mouton, etc. Il n'y aurait cu alors, d'après cette manière de voir, que deux phases zoologiques un peu distinctes pendant l'époque quaternaire, au lieu de cinq.

La comparision des objets d'industrie humaine trouvés dans tous les giscements viendrait aussi appuyer cette classification, comme le montrent les dounées rassemblées en si grand nombre par M. de Mortillet. Quant aux âges déduits des caractères fournis par les restes comparés de l'espèce humaine, on trouve que c'est aux plus anciens crânes rouds, brachycéphales, qu'ont appartenu les ossements de Moulin-Quignon, d'Aurignac, de la grotte d'Arcy, de la vallée de l'Arrège et des bords du Salat, près de Saint-Girons. Ce type, qui rappelle celui des Lapons, des l'imnois, des Grisons et des Basques, était d'une petite taille. Dans les cavernes où domine le Renne, comme dans les plus récentes de la pierre polie, il semble que le mèue type règue encore.

En terminant son mémoire, M. Garrigou divise l'histoire paléontologique de l'homme d'une manière que nous ne pouvons adopter aujourd'hui: son époque tertaire, représentée par le dépôt de Saint-Prest, est actuellement placée à la base des sédiments quaternaires, et son époque quaternaire récente, postérieure à tous les grands phénomènes physiques qui ont, en dernier lieu, laissé des traces à la surface de la terre, appartient en réalité à l'époque géologique moderne; c'est l'âge de la pierre polie ou l'époque antéhistorique des archéologues.

Enfin dans une note sur les Migrations anciennes des mammifères de

l'époque actuelle<sup>(1)</sup>, note dont certaines parties ont été modifiées par suite de nouveaux faits ou de renseignements plus complets, M. Éd. Lartet confirme ainsi nos déductions de 1848:

« Cette période quaternaire, dit-il, que bien des esprits persistent à envisager comme une transition critique et violente des temps géologiques aux temps actuels, a probablement vu se développer des milliers de générations successives de ces manumières qui peuplent encore notre Europe. Elle a également été traversée tout entière par une faune de mollusques terrestres et d'eau douce, dont les espèces les plus fragiles se sont perpétuées jusqu'à nos jours avec la mâme distribution géographique. »

## \$ 3. PALÉOPHYTOLOGIE.

La flore quaternaire n'a pas encore pris rang dans la paléophytologie; c'est qu'en effet les déphts réguliers de cette époque sont rares, de peu d'étendue, d'une faible épaisseur. d'une nature peu favorable à la conservation des plantes, et se sont formés le plus ordinairement dans des conditions défavorables aussi à cette meconservation. En outre, les phénomènes physiques qui leur ont succédé ont souvent détruit les sédiments accumulés sur des points plus heureusement situés, et ce n'est que dans des cirronstances exceptionnelles que nous retrouvons quelques spécimeus des végétaux de cet d'ex-

Il était réservé à M. le comte G. de Saporta, dont nous avons signalé les travaux importants sur les flores tertiaires du nord et du sud-est de la France, de nous initier aussi à la connaissance d'unc partie des végétaux dont se nourrissaient les Éléphants, les Bhinocéros, les Chevaux, les Bœufs, les Cerfs quaternaires, ou qui abritaient sous leurs ombrages les premières populations humaines qui foulèrent le sol de notre patrie.

Comptes rendus de l'Académie, vol. XLVI, p. 409; 22 février 1858.

Ces plantes étaient-elles déjà toutes semblables à celles de nos jours? Participaient-elles encore de celles de la période précédente ou tertiaire supérieure? Out-elles disparu partiellement comme les animaux terrestres, et quelles sont celles qui out persisté avec ceux de ces animaux qui relieut le passé au temps présent? Ces premières questions, qui se présentent naturellement à l'esprit de quiconque aborde ce sujet, se sont offertes à la pensée du savant botaniste qui vient de poser encore, pour nous servir de la belle image de Buflon, une pierre numéraire sur la route éternelle du temps.

Ce n'est point dans des dépôts sédimentaires réguliers, argileux, sableux ou marneux, que l'auteur a recueilli les débris de végétaux qui font l'objet de son dernier mémoire 0, mais, comme il le dit luimême, dans les tufs ou caleaires caverneux, concrétionnés, pétris d'empreintes végétales, qui constituent, en Provence, une formation importante. Ils reparaissent sur un grand nombre de points et attirent l'attention par leur distribution en masses discontinues et irrégulièrement disposées sur les flancs des principales vallées, le long des cours d'eau, à proximité des sources incrustantes. Ils sont d'ailleurs toujours placés hors de l'action des eaux actuelles, qui coulent à un niveau inférieur, de mamère à ne pouvoir ni les atteindre ni les modifier.

On conçoit cependant que, malgré ces circonstances, l'âge de ces dépôts, comme ceux de beaucoup d'autres pays, aux environs de Montpellier, en Allemague, en Italie, etc., pouvait inspirer des doutes; et, en effet, plusieurs géologues les avaient rangés dans la période tertiaire supérieure. Il fallait, pour être fixé à cet égard, la découverte que l'on fit de restes d'Élephas antiquus au milieu du tut à empreinites des Aygalades, près de Marseille, restes qui nous reportent aux premiers temps de l'époque quaternaire. Si, d'un autre côté, il n'est pas encore possible d'en distinguer les tufs produits plus tard et qui se refient avec ceux de nos jours, on peut

<sup>(1)</sup> La flore des tufs quaternaires en sion du Congrès ecientifique de France, en Procence. (Comptes rendus de la 33° ses-1867.)

cepeudant reconnaître ces derniers par leurs caractères physiques, par la position qu'ils occupent, et apprécier la différence des conditions dans lesquelles ils es sont formés, circonstances qui toutes dénotent des causes moins puissantes, moins énergiques, moins étendues dans leurs effets que celles qui ont agi pendant l'époque quaternaire.

Outre les tils des Aggalades, ceux de la vallée de l'Huveaune, de Saint-Zacharie, de Meyrargues (Bouches-du-Rhône), des Ares, près de Draguignan, de Belgentier, près de Solliès-Pont (Var), out fourni les empreintes des plantes qui végétaient dans le voisinage des eaux incrustantes; les mêmes espèces s'y répètent uniformément, et les végétaux frutescents y dominent presque à l'exclusion des végétaux frutescents y dominent presque à l'exclusion des végétaux frutescents y dominent décrit les espèces suivantes :

CRYPTOGAMES. — Pellia epiphylla, Scolopendrium afficinarum, Adiantum capillus

Monocotylébones. — Cypéracée (?), Typha latifalia.

Dicorrishooss. — Pinus pamilia, P. Salmanni, P. pyrmaica, Carylhu arellana, Quercus pubecens, t. Umu campetris, U. montana, Celtia australia, Ficus carica, Populus alba, Saliz cinerca, S. viminalia, S. alab, Lauran sobilia, L. canaricusia, Frazinus ornus, Viburuma tinus, Itelarus keliz, Vibi visifueta, Camus usaquinus, Clematia flamunda, Thia europea, Acer opalifolium, A. monapesuslamun, A. compestre, Econymus europeas, Inglan regia, Ilius colinus, Pyrus acerba, Cretagua arupeanda, Rubui videna, Certia ilimpustato, Certi alfustato, Certia ilimpustato, Palmi videna, Certia ilimpustato, Certia ilim

Ces 37 espèces ne représentent certainement pas la flore quaternaire de la Provence, mais seulement les plantes qui vivaient dans le voisinage des eaux juillissantes et courantes. Elles oui été trouvées dans les tufs de Montpellier, qui sont du même áge, et décrites par M. G. Planchon d'avec le suivaines: Fégatalla conica,

Études des tufs de Montpellies au sujet nos Leçons sur la faune quaternaire,
 point de vue géologique et paléontologique,
 p. 55; 1864-1865.
 p. 464-1865.

Peris aquilina, Suilux aspera, Alnus glutinosa, Querous ilee, Buzus sempervirus, Phyllica angustifolia, P. media, Fraxinus excelsior, Ribia peregrina, Ilez aquifolium, Coloneaster pyracaniha, ce qui donne environ 50 espèces, où dominent de beancoup les dicotylédones, toutes frutescentes, sant le Rubia peregrina; et, parmi celles-ci, les apétales et les dialypétales règnent aux dépens des gamopétales et, comme on vient de le dire, à l'exclusion presque complète des plantes herbacées.

M. de Saporta, recherchant ensuite les conditions actuelles d'habitat des 37 espèces qui composent la flore des tufs de la Provence, constate qu'il y en a 20 qui vivent spontanément sur les bords de l'Huveanne ou dans le voisinage, et que 8 ne s'y rencontrent pas ou même ne croissent plus dans cette partie de la France. Puis il conclut de ces données et de quelques autres considérations : 1° que la flore des tufs quaternaires, contemporaine de l'Elephas antiquus, se compose presque exclusivement de végétaux ligneux; 2º qu'elle ressemble, par la combinaison des genres, à celles des temps antérieurs, et qu'elle sert ainsi de lien entre la végétation actuelle et celle des diverses périodes tertiaires, l'absence des plantes herbacées dans ces divers cas pouvant tenir aux circonstances de la fossilisation; 3º que la flore de ces tufs, quoique très-analogue à celle qui végète encore sur les mêmes points, s'en distingue néanmoins par la présence de plusienrs espèces qui ont abandonné le sol de la Provence, et par des combinaisons différentes de celles qu'on y observe aujourd'hui.

En outre, le retrait partiel du Laurier commune et la disparition complète de celui des Ganaries annonceraient un abaissement de la température on une diminution de l'Immilité; l'éloignement des Pinus punitio, Salzanani et pyeranica, la retraite, sur le revers nord des montagnes, du Tilleul, de L'Érable à feuilles d'Obier et du Framboisier, dénotent également que le climat, en devenant moins égal, est devenu moins humide. La disparition du Prène à manne et de l'arbre de Judée, et d'autres circonstances prouvent encore et de l'arbre de Judée, et d'autres circonstances prouvent encore

que, depuis le temps où vivait l'Elephas antiquus, il s'est produit dans la végétation des changements dus, soit à des modifications du climat, soit aux lois encore mal connues qui président à la succession des organismes dans le temps.

Enfin ces études intéressantes nous apprennent aussi que, contrairement à une opinion généralement répandue, la Vigne, le Figuier et probablement le Noyer sont des races indigènes confondues avec les variétés cultivées introduites par l'homme dans les temps historiques.

#### CONCLUSION

Avec l'époque quaternaire finit l'histoire paléontologique de la France, considérée stratigraphiquement, c'est-à-dire dans la série des temps, depuis les faunes et les flores siluriennes jusqu'aux plus récentes. A partir des phénomènes qui ont enfoui dans les dépôts de transport des plaines et des vallées, dans les tufs, les grottes, les cavernes et les brèches, ces dernières faunes et flores, dont nous n'avons qu'une idée incomplète, puisque nous n'avons dù parler que des mammifères terrestres, des mollusques d'eau douce et terrestres et d'un petit nombre de plantes, aucune grande perturbation n'est venue troubler l'ordre de la nature. Les produits de la vie ont pu se succéder normalement à la surface de notre pays, suivant les lois qui leur sont propres, sans être atteints par des causes physiques extérieures ou étrangères à l'organisme lui-même. Les alluvions de nos rivières, les tourbières, les dépôts de sables et les dunes de nos côtes, les deltas de l'embouchure des fleuves, tout annonce une période de repos, sans doute encore d'une bien faible durée, lorsqu'on la compare avec celles dont nous avons essayé de retracer les phénomènes biologiques, mais qui n'en constitue pas moins une phase distincte désignée sous le nom d'époque moderne. lci se termine le rôle du paléontologiste et commencent ceux du zoologiste et du botaniste.

# DEUXIÈME PARTIE.

## PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALE.

Nous comprendrous sous ce titre : sº les travaux de paléozoologie et de paléophytologie pures qui ont eu pour objet les animaux et les végétaux anciens; sº les ouvrages ou traités qui embrassent toute la science ou seulement une partie; 3º les diverses institutions qui ont le plus contribué à ses progrès.

## PALÉOZOOLOGIE.

Quoique l'étude des corps organisés fossiles, considérée directement par rapport aux couches qui les renferment et à leur ancienneté, soit celle qui, depuis trente-cinq ans a fait connaître le plus grand nombre de formes nouvelles et qui est le plus généralement cultivée, parce que c'est celle dont l'utilité est le mieux appréciée dans la pratique et dont l'usage est pour ainsi dire journalier, les travaux où ces corps sont envisagés à un point de vue plus exclusivement zoologique et botanique, en eux-mêmes ou par rapport aux animaux et aux végétaux vivants, doivent fixer aussi notre attention, parce qu'ils se rattachent aux questions les plus délicates et les plus complexes de la philosophie de la nature. Nous nous en occuperons donc ici, en nous conformant à l'ordre d'idées qui les a fait naître, c'est-à-dire en suivant, non plus une marche chronologique ou stratigraphique, mais la classification des méthodes ordinaires, depuis les mammifères jusqu'aux protozoaires et aux plantes; les circonstances d'âge ou de gisement ne sont plus alors que des données accessoires ou d'un intérêt secondaire, dont les auteurs n'ont pas eu à discuter la valeur.

Paléontologie.

#### ANIMAUX VERTÉBRÉS.

#### S 1er. NAMMIFÈRES.

De même que le premier quart de ce siècle avait été marque ne France par la publication d'un ouvrage de la plus hante inportance sur les vertébrés fossiles, de même les vingt-cinq années suivantes out vu paraître, sur ce sujet, un travail non moins considérable, mais écrit dans un tout autre seguit. Avant de comparer les mérites si divers et les destinées si différentes des Recherches sur les ossements fossiles, par G. Cavier, et de l'Onéographie, par Ducrotay de Blainville, essayons, au point de vue qui nous intéresses, de nous rendre compte de la valeur de ce dernier livre, le premier étant supposé depuis longtenps comu du lecteur?

Osténgraphie de de B'ainville L'Obségraphie ou description iconographique comparée du squelete et du système dentaire dus cinq classes d'animoux vertébrés récent set fossiles, pour servir de lous è lu voologie et à la géologie, commencée en 1835, a été interrompue par la mort de son auteur, arrivée en 1850. Les 36 livraisons qui ont paru comprenent 3 308 pages de texte grand in-quarto et 331 planches in-folio. C'est donc l'une des plus vastes publications, si ce n'est même la plus étendue, qui aint encore été fairles sur cette unatière.

Ces livraisons portent les titres suivants, qui indiquent le geure, la famille ou l'ordre des animans vivants ou fossiles dont elles traitent: Pithecus, Cebus, Lemor, Prisantes fossiles, Bradgus, Veoperitilo, Talpa et Sover, Phoen, L'vass, Subursus, Mustella, Vivera, Felix, Canis, Ilyano, Montan, Elephas, Dimoherium, Ilyara, Topivus, Rhisoceros, Palvotherium, Hippopotanus et Sus, Anophotherium, Camelus, Les Ao planches de la dernière livraison, restée sans texte, sout neamonis une mine féconde de documents iconographiques, rela-

<sup>1)</sup> Voy, sur les ouvrages de G. Guvier.

Introduction à l'étude de la paléontologie d'histoire naturelle), vol. 1, p. 415; 1862.

tifs à une multitude de geures et d'espèces d'animaux vivants et fossiles, et fort utiles à consulter.

Pour chaque sujet, l'auteur traite à fond la partie historique, en remontant aussi loin que possible dans toutes les directions du passé. Il expose avec le plus grand détail l'ostéologie de chaque type vivant et fossile, les caractères des geures et des espèces dans toutes les parties du squelette, de même que les modifications produisant les variétés et les races. Il discute, critique et combat, avec vivacité et une grande richesse d'arguments, les opinions contraires aux siennes, résume le tout et donne ses conclusions. Il passe ensuite à l'habitat ou à la distribution géographique des animaux vivants, aux formations géologiques et aux diverses localités citées pour le gisement des fossiles; et, à cet égard, l'abondance des faits et la précision des documents invoqués prouvent, comme tout l'ouvrage, les connaissances les plus variées et la plus vaste érudition. Pour mieux faire comprendre la direction des idées de l'auteur et les résultats auxquels il a été conduit, nous dirons quelques mots de ce qui concerne les fossiles dans les divers sujets qu'il a traités, car aucune appréciation générale, que nous sachions, n'en a encore été publiée, et cette appréciation est tout à fait de notre domaine.

L'ordre des primates, lorsque de Blainville commençait son ouvrage, n'offrait encore que bieu peu d'éléments de comparaison. La découverte presque simultanée, que nous avons rappelée (cidessus, p. 36o), des quadrumanes fossiles en Europe, en Asie et dans l'Amérique du Sud était alors toute nouvelle, et la répartition géographique des types anciens, conforme à celle des types encore vivants sur les divers points de la terre, ne pouvait échapper à un esprit sagace comme celui de l'auteur de l'Octographie.

Il constate ensuite que les Paresseux (Bradypus) ne sont pas eucore connus à l'état fossile, et que, parmi les cheiroptères, les Chauves-Souris diffèrent très-peu, si même elles diffèrent, des espèces qui vivent actuellement dans les mêmes contrées où l'on en a trouvé dans les couches sédimentaires. Pour les insectivores, il ne lui semble pas non plus que les Taupes, les Musaraignes, le Desman, le Hérisson, cités dans les dépôts tertiaires moyens ou plus récents et dans les cavernes, soient bien distincts de ceux de nos jours.

Eu s'occupant des carnassiers marins, de Blaiuville fait voir que les restes attribués à des Phoques par Guvier, et provenant des faluns de l'Anjou, appartiennent au contraire à des Lamantins ou à des Dugongs, mais qu'il existe réellement des Phoques et des Morses fossiles, dont il indique les gisements. En parlant du Squalodon, que nous avons si souvent mentionné dans la période tertiaire moyenne, l'auteur en rappelle l'historique et le considère comme un Phoque qu'il désigne sous le nom complexe de Phoca dubia meditenais, rappelant à la fois l'incertitude de ses caractères ostéologiques et le gisement du syécimen décrit et figuré par Scilla.

Les 8° et 9° livraisons, consacrées aux Ours, comprennent d'abord des recherches historiques fort étendues sur leurs restes fossiles. De Blainville rappelle ensuite que Cuvier admettait deux Ours des cavernes (U. pedeux, U. arctiodeus), l'un à front bombé, l'autre à front plai; que Goldinss en introduist un troisième, l'U. priseux, puis un quatrième, l'U. cirueux de Toscane, et que neuf autres furent ensuite proposés (U. arcernensis, Croix, et Job., minimus, Dev. et Boulli, cultrideus, Croix, et Job., Pitorri, Marc. de Serr., metoposcairums, id., gigunteus, Schmertl., lootiensis, id., neckerensis, Croix, siradeasis, Falc. et Caull.). ell semble melme hors de deuc, ajoute-t-il<sup>100</sup>, que, dans plusieurs cavernes du midi de la France et des envirous de Liége, en Belgique, ils sont accompagnés d'os de l'espede lumaine avec quelques produits de ses arts. 7

Après la comparaison et la discussion des éléments de la question, de Blainville arrive à cette conclusion, qu'il n' y a en réalité qu'une seule espèce d'Ours, à la fois vivante et fossile, et que c'est celle que nous voyons encore aujourd'hui en Europe; seulement

<sup>1. 9&</sup>quot; livraison, p. 87; 1841.

elle atteignait autrefois une taille presque gigantesque, relativement à acre qui existe dans les parties reculées des Alpes et des Pyrénies, et qui est assez peu différente aussi de celle du nord-ouest de l'Amérique. On aurait, suivant l'auteur, formé des espèces avec des individus malles et avec des individus femelles : les premiers auraient donné les Ursus giganteus, spelaus major, Pitorri, nechermais; les seconds, les U. arctaideus, et leodiensis, pour la grande variété. Pour, la petite variété, le malle serait l'U. spelaus minor; la femelle, l'U. priscus. L'Ursus arrernensis et peut-être l'U. ettruscus représenteraient une petite espèce très-distincte du sud de l'Amérique et de l'Asie méridionale. L'U. sicaleusis serait l'U. labatus, l'U. orautaus et l'U. américanus, ce dernier fossile du nord de l'Amérique.

Ainsi une seule espèce d'Ours aurait véeu presque partont où f'on trouve aujourd'hui des os provenant de ce genre. Elle rendait celui-ci complet en Europe comme il l'est en Asie et en Amérique, et l'espèce la plus faible, vivant dans la partie de l'Europe la plus anciennement habitée par l'homme, a dû, par suite, disparatire la première.

Le groupe des Suburuus ou petits Ours de de Blainville comprend le Blaireau, le Mydaus et des carnassiers fossiles importants, tels que le Perodon parisieusis du gypse de Montmartre, le Taxotherium parisieuse, qui n'est ni un Raton ni un Coati, le Palmesoyen, nom aussitôt changé en celui d'Artesopa primerus, décrit pour la première fossi et différent de tout ce que l'on connaissait alors, soit vivant, soit fossile. C'est, comme nous l'avons dit (ci-dessus, p. 237), le plus ancien des mammifères tertiaires. De la taille d'un Loup, il présente, dans la forme de la tête, les caractères des carnassiers aquatiques, tels que les Phoques et la Loutre, le crâne teatu large et dépriné, le museau court et le système dentaire n'offrant point d'incisvies ni d'alvéoles dans la seule pièce que l'on connaisse. Les canines, brisées à la base, étaient médiocres, fort écartées, terminales, et il y avait y molaires ubordior su frendaires tuberqueuses. La mâchoire inférieure est inconnue. Rap-

proché du Blaireau, cet animal, s'il était aquatique, comblerait une lacune zoologique, comme la Loutre parmi les *Mustella* et le Cynogale parmi les *Viverra*.

Les Amphicyon major et minor, l'Ursus sivalensis, Falc. et Cautl. (Siralours, Amphiarctos siralensis), l'Hyænodon, sont également étudiés par de Blainville. Les Martes (Mustella), décrites dans la 11º livraison, out offert, dans les dépôts diluviens, des espèces qui ne différeraient en rien de celles qui vivent encore dans les lieux où elles ont été trouvées. Dans des formations plus anciennes, certaines espèces sont éteintes, et leur découverte est venue combler quelques lacunes observées depuis longtemps dans la série de ces petits carnassiers, sans y constituer cependant une nouvelle coupe générique. Elles devaient d'ailleurs, étant associées avec des genres d'autres vertébrés et d'invertébrés, constituer un ensemble un pen différent saus doute et surtout plus complet, mais bien voisin cependant de ce qui existe aujourd'hui dans nos climats. Les l'iverra ou Civettes ne semblent pas avoir encore été rencontrées dans les dépôts quaternaires; elles ont apparu, comme on l'a dit (p. 246), avec les dépôts tertiaires inférieurs (argile plastique et lignite), et se sont continuées à travers les périodes du gypse, etc.

Le grand genre Felia a d'abord présenté aux recherches de l'auteur a d'espèces provenant des couches tertaines et quaternaires de divers pass, puis les traces d'une petite espèce trouvée dans le gypes, 3 ou 4 à Sausan (Gers), etc. Mais la revue des documents relatifs aux formations et aux localités ne pouvait conduire de Bainville à des conclusions bien précises lorsqu'il écrivait sur ce sujet en 1843. Aussi cette partie de son travail est-elle assez diffuse. Toutefois, il réduit a 13 le nombre des espèces fossiles qu'il croit pouvoir admettre.

Dans le geure Canie, signalé pour la première fois à l'état fossile par Esper, puis par Rosenmüller, le Lupus speleus, Gold., de même que le Renard fossile (C. rulpes) et le Chien domestique (C. familiaris) des cavernes ne diffèrent point des espèces vivantes, El satis on Canis lagopus (C. Montis Martyram, C. pariniennis) de l'étage du gyper, le C. gypuorum, le C. riverroides unième niveau, sont les plus anciens du genre. Le citation d'un carnassier, d'abord rapporté à une Loutre et provenant du conglomérat de Meudon, et celle d'un autre rapporté au Renard et trouvé dans le même gisement, que l'auteur confond plusieurs fois avec le caleaire pisolithique, sont des exemples douteux de l'existence de ces genres à une époque aussi reculée. L'Hyperodon leptorhypuéus, de Laiz, brachypuéus, Dij, rapporché à tort du Coati de Cuvier, qui est le Tazotherium, Blainv., et 8 ou g autres espèces de ce groupe, plus ou moins distinctes, sont ensuite étudiés et comparés par l'auteur.

L'Hyène des cavernes serait différente de toutes les espèces vivantes; puis viennent les H. peleca nojor, Gold, Wagu, Perrieri, Croiz, et Job., arvernensis, id. id., dubia, id., intermedia, Marc, de Serr., princa, siralensis, et l'Apostlerium de Kaup, dont les caractères sont discutés et les gisements nombreux indiqués partont.

Les Lamantins (Manatus) ne sont pas pour de Blainville des cétacés, comme l'admettait Cuvier; ce sont des gravigrades aquatiques qui doivent être placés dans la famille des Éléphants, et qui ont des incisives et des molaires ainsi que les Dugongs. Nous les ayons indiqués dans la période tertiaire moyenne, sous le nom générique d'Halitherium; ils y sont très-répandus, comme on l'a vu, et ils le sont également, au même niveau, dans une partie de l'Europe centrale et orientale, ainsi que dans les États-Unis du sud. Toutes les espèces fossiles diffèrent des cinq espèces vivantes, mais il est plus difficile de différencier entre elles les espèces éteintes. Celle de la vallée du Pô, Manatus Brocchii (Cheirotherium, Bruno) serait la mieux caractérisée; puis vient le M. fossilis, Cuv., Metaxytherium, de Christ., des faluns de la Loire; les autres, tels que ceux des environs de Paris, sont plus dontenx, tandis que celui de la vallée du Danube semble bien constituer une espèce particulière. Parmi les Lamantins vivants, l'auteur admet 4 espèces bien déterminées et 3 douteuses; parmi les fossiles, 2 bonnes seulement et 5 incertaines. L'existence du genre remonterait jusqu'à l'étage du gypse de nos environs.

L'histoire des Éléphants, qui vient ensuite, est traitée avec beaucoup de développement. En coordonnant les caractères odontographiques, de Blainville établit une série graduée des dents les plus lamelleuses ou composées d'un plus grand nombre de lamelles, jusqu'à celles qui sont les plus mamelonnées, pour aboutir aux dents du Dinotherium. Il admet seulement deux espèces vivantes, celle de l'Inde et celle de l'Afrique. L'Elephas primigenius, Blum., distingué d'abord par Merck, est étudié de nouveau; l'E. meridionalis, Nesti, des deux tiers plus grand que celui de l'Inde, est également une bonne espèce; mais les E. proboletes, Fisch., Kamenski ou kamensis, id., panicus, id., pygmæus, id., campylotes, id., odontotyrannus, Eichw., seraient des espèces absolument nominatives et sans valeur. L'E. africanus priscus, Gold., auraitune origine douteuse; l'E. macrorhynchus, Morr., est également incertain comme espèce. Le Cymatotherium antiquum, Kaup, trouvé avec des ossements de Chevaux et d'Éléphants dans une caverne de la Saxe, paraît n'être pas déterminable, et l'E. latidens, Clift, du pays des Birmans, est également peu connu. Pour l'auteur, il n'est pas bien démontré que l'espèce dont nous avons signalé les débris dans les dépôts quaternaires et les cavernes de tant de pays soit réellement différente de l'Éléphant actuel de l'Inde, dont l'habitat est si nettement limité et séparé de celui d'Afrique. Quant à la distribution géologique et géographique des Éléphants fossiles, il y a une certaine confusion, les gisements tertiaires supérieurs n'étant pas suffisamment distingués des gisements quaternaires ou diluviens.

D'après ce qu'on vient de dire, on comprend que de Blainville n'admettait pas le genre Mastodonte. Les grands pachydermes que Cuvier et ses successeurs désignent ainsi ne sont, pour l'auteur de l'Ostéographie, que des Éléphants à dents mamelonnées, dont il n'admet pas non plus, comme devant être conservée, la moitié des

20 espèces qui ont reçu des noms. Reprenant l'étude des matériaux qu'il connaît, il examine les Éléphants-Mastodontes obiotivus (giganeur, Cuv.), angunideus, id., Humboldhi, id., nivelenius, Falc. et Cautt, ainsi que l'odontographie des types tapiroides, énumère leurs gisements en Europe, en Asie, en Amérique, et toétuit les espèces au Éléphants-Mastodontes angustideus et tupiroides, propres à l'Europe, au M. obioticus de l'Amérique du Nord et au M. Humboldti de l'Amérique du Sud.

De la connaissance seule de quelques dents on avait cru pouvoir conclure qu'un animal semblable à celui que l'on savait vivre dans l'Amérique méridionale existait anciennement dans l'Europe occidentale et centrale; mais rien n'était moins fondé, et de Blainville, en reprenant l'histoire du Dinotherium, fait voir à quelles déductions erronées on avait été entraîné par la supposition gratuite d'une dernière molaire à trois collines, laquelle occupe, au contraire, le milieu de la série dentaire. Il montre par quelle suite d'appréciations diverses les auteurs depuis Cuvier, Kaup, Éichwald, Buckland, etc., ont fait de ce singulier mammifère un Tapir, un Paresseux, un cétacé et un Phoque, tandis qu'il croit pouvoir le placer définitivement parmi les gravigrades, entre les Éléphants à dents mamelonnées et les Lamantins. Il examine successivement les espèces décrites, telles que les D. giganteum, bavaricum, maximum, medium, qui n'en doivent faire qu'une, le D. uralense d'Eichw., établi sur une dent découverte par Pallas, le D. proavum, id., de Podolie, le D. Kænigi, Kaup, et la prétendue dent provenant de l'Australie dout nous avons cherché à démontrer la véritable origine [1].

De ce qu'on vient de rappeler de Blainville conclut, en traitait de STapirs, que la considération du système dentaire et surtoit des molaires est tout à fait insuffisante pour déterminer les rapports naturels des manunifères. Les espèces décrites, telles que le Tapir d'Auvergne, les T. priseux et anaïquus, Xaup, le T. mastodomiodeux,

<sup>(1)</sup> Leçons sur la fanne quaternaire, p. 266; 1865.

d'Ilarian, établi sur une seule dent, qui pourrait être une deut de lait de Mastodonte, le T. proseus d'Eichev., sont encore donteuses. L'espèce qui vit anjourd'hui dans les parties les plus australes de l'Inde pourrait aussi, quoique de dimension moindre, représenter celle qu'on a trouvée dans la formation tertiaire moyenne et qui se serait de la sorte perfétiée jusqu'à nous.

L'étude du geure Bhinocéros est une de celles qui ont le plus occupé de Blainville. La meilleure description ancieune du Rhinocéros fossile a été donnée par Hollmann, d'après les nombreux ossements trouvés en 1751 à Herzherg, dans le Harz; pins vienent celles de Pallas, de G. Cavier, de Pander et Dallon, etc. Si toutes les désignations étaient exactes, cos espèces de pachydermes auraient habité l'Europe occidentale pendant les périodes tertaires moyenne et supérieure et pendant la période quaternaire. Elles ont été établies : sur le nombre des cornes, par Persons; sur la cloison, cosifiée on non, des narines, pay Merck et Camper; sur la prisone on l'absence des incisives, par Camper; sur la forme particulière de certaines motaires supérieures, par Merck; sur celles des inférieures, suivant de Christol; sur la forme de la symphyse, par Cuvier; sur l'absence de cornes, par Kamp, et sur le nombre des doigts, par M. Lartet.

L'auteur s'occupe des Rhinocéros trouvés en Italie et dont la connaissance incomplète avait, comme on l'au, donné lien à tant de confusion. Iprès un examen comparatif, très-remarquable par son étendue et par sa profondeur, de toutes les pièces ou documents figurés ou écrits relativement aux 20 espèces déjà nommées et nisérées dans les catalogues, il dit : « De ces 20 espèces plus ou moins nominales de Rhinocéros fossile, il nous est impossible, avec les matériaux que nous possédons, d'en distinguer réfellement plus de 4, dont une même est identique avec une espèce encore vivante. Ce sont : le R. tichorhinus, sans incisives le R. leptorchinus, à incisives persistantes, mais non exertes; le R. lincisirus, à incisives persistantes en la contra la contra de la destinaux de la contra de l'alternative de la l'uniciparative passific de Italie.

Le R. tichorhinus type, sans incisives, est rapproché du R. simus d'Abyssinie.

Le R. leptorhinus, regardé même encore comme douteux, à incisives persistantes, doit être réuni an R. monspessulanus, Marc. de Serr., au R. megarhinus, de Christ., et n'a point d'analogue vivant.

Le R. incinivas, quoique coisiu du Bhimocéros actuel de Sumatra, formerait l'espèce la mieux caractérisée, et comprendrait le trègrand Bhimocéros d'Eppelsheim, R. Goldjussi, le R. Schlieremacheri, le petit Bhimocéros, R. Mercki, le grand et le petit Bhimocéros de Sausan, le grand et le petit d'Avaray, le grand et le petit de Moissec, celui d'Auvergue, R. elatus, le grand des falurs de la Loire et le petit (R. minutus). Le Bhimoceros incisivus femelle, sans cornes, comprend celui d'Eppelsheim, devolberium incisivus, et le Bhimocéros sans corne de Sausan.

Le R. unicornis fossilis de l'Inde serait l'analogue de celui qui vit encore dans le pays.

La distribution géographique de ces espèces présente une énumération très-complète et fort intéressante qui manquait encore à la science, mais les conclusions de l'autenr (p. 215) n'ont rien d'absolument stratigraphique, se rapportant à la nature du gisement, dans des dépôts de transport, des couches d'eau donce on même marine, plutôt qu'à leur niveau géologique absolu, depuis la formation tertiaire movenne jusqu'aux sédiments quaternaires, « Ce n'est donc pas une seule et unique catastrophe, dit ensuite de Blainville, qui a détruit suhitement ces espèces habitant alors les pays où nous rencontrons leurs squelettes; ce n'est pas une révolution pour ainsi dire instantanée qui aurait changé le climat, comme l'avait d'abord supposé Pallas et comme l'a depuis admis aussi M. Cuvier. . . . . Ce serait plutôt, suivant l'hypothèse de Buffon, un décroissement graduel de la température du globe qui, après avoir fait descendre peu à peu ces animaux des parties septentrionales de l'Europe vers les parties méridionales, en aurait enfin détruit la race lorsque

le degré de chaleur n'anrait plus été suffisant pour leur constitution ou l'une des importantes couditions de leur existence, etc. »

Évidemment de Blainville, comme bien des zoologistes de son temps, ne se rendait pas compte de la distribution géographique et stratigraphique comparée des animaux fossiles dont il parlait, sans quoi il edit, dans son hypothèse, trouvé précisément l'inverse de ces conductions. Quoi qu'il en soit, on comprend très-bien, après avoir lu ce travail, que ce soit celui qui a demandé le plus de temps et donné le plus de peine à son auteur, par l'immensidé des matériaux recueillis et décrits qu'il a do comparer et disenter.

La 21° livraison de l'Ostéographie est consacrée à l'examen d'un groupe de mammifères herbivores qui ont joué un rôle très-important dans les périodes tertiaires inférieure et moyenne, et qui, dans la série zoologique, sont venus combler de vastes lacunes parmi les mammifères actuels appartenant au même ordre. Après avoir rappelé que les primates ou quadrumanes sont encore peu répandus à l'état fossile, comparativement au nombre des espèces vivantes; que les carnassiers (secondates de l'auteur) le sont plus que les rongeurs (ternates), qui, s'ils se montrent moins fréquemment, ce qui peut tenir à la petitesse de leurs types, existent néanmoins dans des dépôts relativement anciens; enfin, que les pachydermes et les ruminants (quadrates) out un système digital où les extrémités des membres se simplifient de plus en plus jusqu'à devenir monodactyles, de Blainville fait voir que c'est dans cette grande division des mammifères que se trouvait le plus de lacunes dans la nature vivante, ce qui facilitait la distinction des genres plus éloignés alors les uns des autres. Cétait donc aussi entre les animaux de plus grande taille qu'on y observe, tels que les Éléphants, les Rhinocéros, les Hippopotames, les Bœufs, les Chevaux, que l'on devait s'attendre à rencontrer le plus de genres éteints. On comprend, en outre, que les dimensions considérables de leurs ossements devaient appeler d'abord sur enx l'attention des naturalistes.

Passant à l'étude des genres et des espèces qui complètent les

ongulogrades (pachydermes, solipèdes, ruminants), il trouve que les lacunes que les types vivants faisaient prévoir se sont remplies, et que les principales s'observaient en effet entre les pachyderiues et les ruminants et entre les deux sections du premier de ces ordres, c'est-à-dire entre ses imparidigités et ses paridigités (périssodactyles et arctiodactyles). Les intermédiaires sont alors indiqués surtout par le système digital et par la portion incisive du système dentaire plutôt que par les molaires, qui ne fournissent que des caractères spécifiques. Entre les pachydermes et les ruminants, c'est au contraire par les incisives et un peu par le système digital que les passages sont établis. La lacune entre les imparidigités et les paridigités existants est remplie par les Palæotherium, les Lophiodon, les Anthracotherium et les Chéropotames, qui conduisent des Rhinocéros aux Hippopotames; l'autre lacune conduit du Sus ou Sanglier au Chameau, commencement des ruminants, en passant par les Anoplotherium pour arriver aux derniers de cet ordre.

Les animaux à système digital impair avec le système dentaire complet normal sont compris dans les quatre types précédents, que de Blainville n'admet pas tous cependant comme des genres distincts.

Après avoir repris l'historique de chaeun d'eu; (0), il montre que, en 18a5, le nombre total des espèces était de 31, dont 13 Lophiodon, 13 Palaeutherium; t Chéropotame et la Anthraoutherium; 5 autres
espèces inscrites élevaient ce chiffre à 36. Chaque espèce étant
ensuite étudiée séparément, il trouve que, pour les Palaeutherium
ées environs de Paris, on pourrait en admettre jusqu'à 5. Les
Lophiodon, dont 16 sont énumérés, se réduiraient au Lophiodon
commune, qu'il cité à Provins, Nantere, Paris, Épernay, Argentan,
Bouxwiller, Issel, au L. minus ou miniusur d'Argentan et du gypse
de Paris, au L. authraoideum de Soissons et à quelques restes du
conglomierat de Meudou. Procédant de même à l'analyse et à la
discussion des caractères des Authraoutherium, l'auteur de l'Outo-

<sup>(1)</sup> Voyez Introduction à l'étude de la paléontologie, vol. 1, p. 418; 1862.

gruphie est disposé à admettre les 4. magnum et abaticum, qui ne font qu'un, puis les 4. minimum, gergovianum, minutum, celanum et alistreuxe (de Peutland, Inde orientale). Enfin, le Chéropotame constitue une espèce bien distincte de toutes les autres, mais restant dans le dernier genre. Quant an C. Meisseneri, H. de Mey, de la mollasse suisse, il n'est pas suffisamment connu.

Le résumé zoodustique, comme l'appelle de Blainville, des caractères comparés de ces divers types est propre à faire voir leurs analogies, leurs différences et leur rôle dans la série à l'aquelle ils appartiennent. Ainsi la lacune entre les Bhinocéros et les Sus est remplie par les genres suivants, avec leurs sous-divisions:

Palaotherium. L'astragale n'est pas un osselet; le fénur a un troisième trochanter; le système digital est ternaire devant et derrière; les molaires sont presque complétement du type du Rhinocéros en laut comme en bas, et la dernière molaire inférieure a trois collines.

- Molaires inférieures en croissant, P. auréliaeuse, comprenant les P. mompessulanum et equirum on hippoides (écet aujourd'hui le type du genre Auchitherium); P. commune, comprenant les P. magrams, girondicum, medium, indeterminatum, crussum, curtum, velaunum, isselamu ou isseleuse.
  - Molaires se rapprochant davantage de celles des ruminants; membres grêles; doigts latéraux rudimentaires. Palacotherium minus ou minimus.
  - Collines des molaires s'éloignant encore davantage du type des Rhinocéros; arrière-molaires transverses à peine courbées.

Lophiodon. Le L. commune comprendrait les L. tapirotherium, occitanense, buxovillanum, tapiroides, medinm; puis viendraient les L. minus et anthracoideum.

Cheropotanus on Inhraeuherium. Astragale en osselet; fenur à trois trechanters; système digital incertain; dents en haut et en bas à collines transverses mamelounées. Les espèces sont les A. velaunum, unquum, abatieum, parisieuse (Cheropotaum), minimum, gergoriaum et minitum.

La distribution géographique de ces animaux fossiles montre que c'est particulièrement en France qu'ils sont très-répandus ; ils sont rares en Angleterre, plus rares encore en Allemagne et surtout en Italie. Les citations de l'Inde laissent beaucoup d'incertitude, comme l'association de ces genres anciens avec d'autres plus récents. Quant à leur répartition stratigraphique dans les formations tertiaires inférieure et movenne, on voit que les données que possédait de Blainville étaient tout à fait insuffisantes. Il ne connaissait pas l'état de cette partie de la science à ce moment, et, si l'on ajonte qu'il rénnissait, non-seulement des espèces séparées avant lui, mais même des genres qui ont été maintenus après, ainsi que d'autres qu'il avait méconnus, on comprendra que ces motifs de confusion, venant, dans ses raisonnements, à se combiner de plusieurs manières, il devait en résulter toutes sortes de négations par rapport à ce qui était généralement admis. De Blainville accueillait en outre avec une sorte d'empressement tout ce qui pouvait contredire les opinions de Cuvier, Ainsi l'assertion de Brayard. en 1828, sur l'association du Mastodonte et du Palacotherium dans les calcaires de Montabuzard, l'existence du Lophiodon dans le calcaire moellon de Montpellier, etc., qui n'étaient que des errenrs, étaient acceptées sans plus d'informations. Cependant, en 1846, aucun autre exemple n'étant venu à l'appui de la première assertion, il fait ses réserves à son égard. Si d'une part, ainsi qu'il le dit plus loin, les mammifères ne peuvent caractériser les couches parce qu'ils n'ont pas vécu en place comme les animaux marins, et qu'en outre leur distribution est moins régulière et moins continne, de l'autre, par la brièveté comparative de la vie de l'espèce, la présence de celle-ci devient un criterium plus sûr quand on pent la constater.

Conformément à ce que nous venons de dire, l'Hippopotame devait suivre zoologiquement le groupe des genres éteints précédents, qui s'élognait le plus des Bhinocéros. De Blainville rappelle les opinions des anteurs, depuis Aristote pour l'espèce vivante, depuis de Jussien et Dambenton jusqu'à Cavier pour les fossiles, ainsi que les néprises dont avaient été l'objet certaines dents de nammifères marins. Comme ci-dessus, il énumère les espèces nominatives de l'Europe et de l'Asie, indique leur distribution géologique et stratigraphisque, autant qu'il en peut juger, et termine en regardant l'Hippopoiames mojor comme étant l'H. amphibais vi suart en Afrique. L'H. miuntus pourrait être une boune espèce; les II. medius et dubius appartieument, ainsi qu'on l'a vu, au geure Haûtherium, que de Blainville comprenait dans les Lamantins, et à l'H. nivalensis de l'Indevisient être réunis les II. megaquathus, platgrhyachus et anisoperus du même pays.

Dans le geure Sus, qui vient ensuite, une vingtaine d'espèces sont énumérées et discutées, sur lesquelles les suivantes semblent pouvoir être conservées : S. arrerneusis, Croiz. et Joh., antiquus, Kaup, antediturianus, id., Semmeringi, Mey. (Cherropotanus, Hyotherium), americanus, Harlan, torquatus, Lund, du Brésil, rivalenuis, Bask, et Dur., de l'Inde, athiopieus et erofa de nos régions. Peut-être le Sus farratus, le S. habyrasus, le S. aspirotherium de Sansan, doivent-ils être aussi distingués.

Arrivant au type fossile des Ausplotherium et des genres qui s'y rattachent Ipus ou moins, de Bainville consacre la 38 livraison de l'Ostéographie à l'examen des A. commune, secundarium, medium, gracile (s. g. Xiphodon), minus, teperinus (s. g. Dichobune), minimun, murimum (Dichobune), obliquum, tous de Cuvier, Indicurentium, Geoff. S-Hill, grande, de Sansan, cerrinum, Owen (Dichobune), puis des espèces rapportées aux genres Cainotherium, Dichobunel, puis des espèces rapportées aux genres Cainotherium, Dipotherium, Chalicotherium, Dichodon, Palophotherium, Mergeopotamua, Hippolyus, Hippotamus, Adapis, Microchorus, dout il discute les caractères avec soin ainsi que les rapportes et les differences qui résultent de cet examen. Il fait remarquer (p. 160) une circonstance sur laquelle nous avons souvent insisté et qui semble avoir été ignorée des géologues et des paléontologistes du commencement de ce siècle, savoir : l'importance que fon donnait depuis longtemps, en Italie, à la distinction des couches formées dans les eaux douces d'avec celles formées dans les eaux marines. Les espèces suivantes sont celles que de Blainville conserve définitivement :

Paloplotherium annecteus, Hyopotamus rectianus el boriums, Merycopotamus dissimilis, Hippohyus siralensis, Chalicotherium grande (Aniodon), siralense, Dichodon cuspidatus, Anoplotherium comunue, Xiphodon gracile, Dichobane leporinum, Cainotherium latecureatum et cyclognathum. Etnetodon, Aynn, est un Subursus et nou un imparidigité, orisin de l'Anthracotherium; l'Elotherium, Pom., est probablement un double emploi du précédent.

La 24 livraison commence les ruminants par les genres Chaneau et Lama, L'auteur mentionne les quelques espèces dont les restes ont été trouvés dans l'Inde et le Mergeotherium sibiricum, Boj., que M. Eichwald regarde comme un Chameau non fossile, mais qui semble être rétellement distinct du C. betrianna et ponvoir même constituer un genre. Quant aux citations de Lund dans les cavernes du Brésil, elles ne paraissent pas suffisamment justifiées par les descriptions et les figures données. De Blaiuville rappelle aussi le fossile décrit par Duvernoy sous le nom de Camelopardais Biturijam, trouvé à Issoudun dans des conditions de gisement très-douteuses.

Enfin la 25° et dernière livraison, publiée après la mort de l'auteur, ne comprend que l'explication des planches qui, par les nombreux matériax qu'elles représentent, peuvent fournir encore de précieux éléments de comparaison pour les geures Gorille, Smilodon, Sciurus, Arctomys, Castor, Capromys, Myopotomus, Hystrix, Cavia, Equux, Camelopardalis, Myrnecophaga, Mocrotherium, Megtherium, Glyptodon, Toxodon, Elamotherium, Macrauchenia, et les types qui s'y rattachent. Plusieurs planches sont consacrées aux reptiles, plus particulièrement secondaires, et aux modifications du crâne, comparées dans les diverses classes.

Nous avons essayé, dans ce que nous venons de dire de l'un des plus grands ouvrages qui aient été publiés en France sur la zoologie considérée par rapport aux ossements fossiles, non pas d'apprécier la valeur absolue des détails ostéologiques, ce qui eût été

risami.

Paléontologie.

impossible dans un radre commé le nôtre, mais de faire comprendre l'esprit général du livre, le penée qui semble planer sur cette prodigieuse accumulation de documents élaborés avez soin et en meme temps sur les discussions relatives à chacun d'eux. Cette pensée, que l'on a déjà rappelée<sup>32</sup>, c'est qu'il n'y aurait d'espèces fossiles vériables que celles qu'i comblent des lacunes dans la série zoologique. Partant de cette idée abstraite, de Blainville attaque les lois établies par Cuvier, lois auxquelles on doit, quoi qu'en disent leurs détracteurs, qui n'ont encore rien su mettre à la place, la déconverte, souvent anticipée, des formes si remarquables et si variées dont s'est enrichie la paléontologie depuis le commencement de ce siècle.

Les omissions ou les erreurs, inséparables d'une science qui commence, mais rertifiées depuis, out été et sont eucore injustement opposées à la mélhode elle-même, et les perfectionnements dont celle-ci a pu être l'objet n'ôtent rien au mérite de son inventeur on de celui qui l'a portée à un si haut degré dans la pratique de l'ostéologie comparée. Cet antagonisme de principes entre de Blainville et Cuvier, qui se révêle à chaque page de l'Ostéographie, semble dégénérer parfois en personnalités et ôte à ce livre beaucoup de la confiance qu'on voudrait lui accorder.

Nous disions en commençant que les Recherches sur les ossemeists de l'Attençemphic varient en des destinées bien différentes. L'œuvre de de Blainville, en effet, plus considérable, plus complète, à bien des égards, que celle de Cavier, venue plus tard aussi, avec plus de ressources et de matériaux, et à lapuelle il consacra également beaucoup de temps, n'a cependant obtenu aucune poularité, n'est consultée que pour ses détails techniques, ou comme un vaste répertoire de documents, plutôt que comme un ouvrage écrit et composé avec ce sentiment juste et vrai de la science qui attire et five les convictions.

<sup>(1)</sup> A. Pounel. Note critique sur les caractères et la limite du geure Palaroth. (Arch.

scient, de la Bibl, saiv. de Gesève, vol. V, p. 200; 1847. V. anssi vol. IV, p. 438.)

Malgré les tendances élevées de l'antenr, qui se font jour çà et là, on ne trouve dans son ouvrage aueune donnée fondamentale nonvelle résultant de l'analyse, aueun fait nouveau mis en lumière, aueune découverte proprement dite. Il n'y a d'original qu'une idée vague dont il poursuit la démonstration sans persuader le lecteur, parce que les préuves restent toujours plus on moins obscures on contestables.

Lorsque l'analyse et la critique scientifiques ne conduisent pas à une large synthèse, à des principes ou à des conséquences qui frappent l'esprit par leur justesse; lorsque, au lieu de chercher le conronnement ou le complément de l'édifice, on ne fait que retailler les matériaux préparés par d'autres, l'œuvre doit rester stérile. Or, si l'on compare cette préoccupation où semblait être constamment de Blainville de critiquer et de détruire ce qui avait été fait avant lui, d'y substituer des vues personnelles qui apprennent pen de chose, d'essayer d'élever un ensemble sur les bases les plus légères; si l'on compare ces résultats, disons-nous, à la marche simple et logique, à la méthode d'observation graduée de son prédécesseur, à ses déductions qui, dans chaque sujet, conduisent toujonrs, soit à une véritable déconverte, soit à une conséquence féconde pour l'avenir, on comprendra les destinées différentes des deux grands ouvrages que nous plaçons en regard : l'un ne laisse dans la pensée que le doute, l'autre fait naître une confiance que cinquante aus n'ont pas sensiblement diminuée; l'Ostéographie, en visant trop hant, n'a pas atteint le but; les Recherches sur les ossements fossiles, avec moins de prétentions, y sont parvenues sans effort.

Un anatomiste aussi distingué que modeste, Laurillard, a traité, dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle publié de 1841 à 1849, des maumiféres, des oiseaux et des repliés fossiles. On comprend qu'il ne nous est pas possible de mentionner iei les articles dissérainés dans les treize volumes de ect ouvrage, par ordre alphabetique, suivant les uoms de genre, de famille et d'ordre; nous ne pouvous qu'exprimer d'une manière générale notre estime nour

Laurillard.

la manière dont chaque article a été rédigé. Laurillard, vivant au milieu des richeses du Muséum, profondément pénétré des niéthodes si différentes des deux maîtres de la science, qu'il avait connus, indépendant par ses opinious scientifiques, d'un jugement droit et avec des connaissances étendues, a laissé, dans ces travaux, écrits avec clarté, la preuve d'un excellent esprit dobservation.

Pour donner au moins une idée de sa manière de traiter ces sujets, nons citerons le passage suivant, qui est précisément la réponse à l'une des vues théoriques de l'Ostéographie dont nous avous parlé. « M. de Blainville , dit-il , pense que les différences de grandeur ne peuvent point donner de caractères spécifiques, et que les six premières espèces de Palaotherium doivent être réduites à une seule, de taille, de sexe et d'âge différents. Mais nous ne connaissons pas d'animaux sauvages qui montrent des différences de taille aussi prononcées, et surtout qui deviendraient plus trapus à mesure qu'ils se rapetisseraient. D'ailleurs ces différences de grandeur ne sont point les seules qui existent entre ces diverses espèces; il n'y en a pas deux de celles adoptées par M. Cuvier qui ne montrent des différences de forme dans les parties ossenses de la tête, dans les dents et les os des membres, ce que nous démontrerions si l'espace nous le permettait ici. Si nous ne connaissions les diverses espèces du genre Chat que par leurs squelettes, il n'y aurait pas d'autres movens de les distinguer, tant il y a de ressemblance dans la forme des os et des dents, que de recourir à leur grandeur relative(1), »

Il serait à désirer que ces articles simples mais substantiels et dépourvus de toutes digressions superflues, que l'on oublie souvent d'aller chercher au milieu de tant d'autres sujets étrangers, pussent être réunis en un volume, dont la lecture serait fructueuse pour tous. Ce serait une sorte de petit traité de l'aléontologie de ces trois classes de vertébrés, que l'ou mettrait facilement au courant de la science, et dont l'utilité pratique nous semble incontestable.

Malgré des publications incessantes pour faire connaître les

10 Hittionnaire universel d'histoire naturelle, art. Palent per peu V. V. D. h. 11: 1867.

P. Gerrais, Zeologie et skientologie

matériaux découverts chaque jour sur les divers points de notre territoire, M. P. Gervais songea à entreprendre un travail qui, tout en soumettant à une nouvelle étude beaucoup de faits encore mal connus, comprendrait les détauents résultant de ses propres recherches. Dans ce but, il commença en 1848 son ouvrage initudé Zoologie et Paléomologie françaises, qui fut terminé en 1852 et comprensit deux volumes de texte in-quarto et un atlas de 80 planches. Mais une seconde édition, plus complète et bien préférable sous le rapport de l'arrangement des matières, a été publiée en 1859 et nous dispense de parler de la première.

e La Zoologie et Paléontologie françaises, dit l'auteur dans son aertissement, est, avant tout, un recueil d'observations, et j'ai voulu, dans l'intérêt mème des grandes questions auxquelles elle touche, lui conserver ce caractère. Le texte ne forme plus qu'un volume, mais ce volume, qui comprend à lui seul plus de matières que n'eu renfermaient les deux précédents, est divisé en trois parties : la première relative aux mammifères et à toutes les questions qui se rapportent à leur histoire paléontologique, la deuxième consacrée aux oiseaux et aux reptiles proprement dits, envisagés sons le même point de vue, et la troisième ayant pour objet les amphibiems on batraciens, ainsi que les poissons, dont les espèces viantes et surfout les espèces fossiles m'ont aussi fourni de nouvelles observations. J'ai augmenté le nombre des figures qui sont insérées dans le texte, et les planches de l'atale ont été nortées de 80 à 84.5

Les citations fréquentes que nous avons empruntées au livre important de M. Gervais, en traitant ci-dessus de la Paléontologie stratigraphique, nous empécheut d'y revenir ici, si ce n'est pour faire connaître en quelques mots le plan de l'auteur et les divisions principales qu'il a adoptées, afin de donner au moins une idée de l'ensemble de son ouvrage.

La première partie, la seule dont nous ayons à parler en ce moment, traite des mammifères. Le liere premier est divisé en quatre chapitres, qui sont divisés eux-mêmes en sections. Celles-ci comprenuent les differents ordres. Ainsi les luit sections du premier chapitre sont consarrées à l'examen détaillé des geures et des espèces de quadrunanes (primatea). de cheiroptères, de rongeurs, d'insectivores, de proboscidiens, de jumentés (périssodactyles), de hisulques (ruminants et arctiodactyles) et de carnivores. Le denxième chapitre ne renferme que le geure Maroderium, supposé être un mammifère placentaire avec une seule sorte de deuts; le troisième, les marsupianx on les Sarigues, et le geure Perutherium; le quatrième, les mammifères marins. Ceux-ci font l'objet de trois sections correspondant à autant d'ordres : celui des Phoques, celui des sirénides et celui des célarés. Ge chapitre est un de ceux qui doivent le plus aux études personnelles de l'auteur.

Le premier chapitre du deuxième liere traite de la répartition des faunes sucressives de mammifères observés en France, et, à cet effet, l'auteur emploie une classification et une terminologie nouvelles sur lesquelles nous avons exprimé ailleurs notre opinion (f), Le deuxième chapitre comprend l'énumération des mammifères fossiles. des diverses régions du globe, mais ces listes comparatives n'avant point été précédées d'une étude critique des données stratigraphiques, et les distinctions de l'âge de chaque fanne dans chaque pays n'étant pas suffisamment indiquées, il en résulte une certaine incertitude pour le lecteur, Nous dirons seulement ici que les faunes de mammifères de l'Australie et de l'Amérique du Sud sont jusqu'à présent exclusivement quaternaires; celles de l'Amérique du Nord sont quaternaires, tertiaires supérieure et movenne; et il en est probablement de même pour le continent asiatique. Le troisième chapitre comprend des remarques générales; le quatrième, des applications géologiques.

Le troisième liere contient des remarques paléontologiques et ethnographiques sur la France, sur l'époque de l'apparition de l'homme, etc.

On doil en outre à M. Gervais de nombreux mémoires sur "Introduction à Frinde de la pubi-antologie, vol. II, p. (3a; 1864. les mamifères fossiles, particulièrement des députs tertainres du Languedoc et de la Provence, mémoires insérés dans les Comptes rendus de l'Académie des seiences, dans les Mémoires de l'Académie de Montpellier, dans les Annales des seiences naturelles, dans les Inchines de la Bibbiolièque universelle de Genère, dans le journal l'Institut, travaux qui ont tous pour objet, ou de faire connaître quelques nouvelles acquisitions de la seience, ou de rectifier et de compléter des publications antérieures. Ceux qui avaient été publiés avant la seconde édition de la Zoologie et Palémiologie françaises y sont nécessairement rappelés.

> M. Lartet. robuscidiens fooiles.

Dans un mémoire Sur la dentition des probaccidiens fossile (Diucherium, Mastodon, Elephas) et sur la distribution géographique et tenufgraphique de leurs débris en Europe<sup>10</sup>, M. Éd. Lartet commence par faire remarquer que, réduits aux seuls Éléphants dans la naturea actuelle, les animans de est ordre étaient beaucoup plus nombres et plus variés dans les périodes antérieures, où vivaient anssi les Mastodontes et les Dinothérium. Les analogies qui rapprocheul ces trois geures, continue-t-il, se montreut surtout dans le plan général assez uniforne de leur squelette et dans la composition de leur système digital. Mais les caractères génériques et spécifiques se manifestent plus nettement encore dans l'appareil dentaire, dont la composition, les formes, la structure et le mode de développement offrent de nombreuses modifications.

Dans les trois geures on observe deux incisives exertes ou développées en forme de défense. Celles des Mastodoutes et des Éléphants sont implantées dans les internavaillaires supérieurs, celles des Dinotherium naissent de la symplyse de la mâchoire inférieure, dont l'extrémité recourbée en bas imprime aux défenses la même direction. Ces sortes de dents n'ont point de racines distinctes, la partie restée dans l'alvéolre offrant une cavité pour le bulbe producteur persistant.

Les cauines manquent dans les trois genres, et ce sont les molaires qui traduisent le mieux leurs caractères. Celles des *Dinotherium* sont

Bull, Soc. géol. de France, a' série, vol. XVI, p. 469, 3 pl.; 1859.

pour la plupart rectangulaires et presque carrées; leur couronne, divisée en collines, à crête transverse et continue, rappelle les formes propres aux molaires des Tapirs. Celles des Mastodontes, d'abord rapprochées de celles des Hippopotames, sont plus compliquées dans leurs parties constituantes, Leur couronne présente généralement un plus grand nombre de divisions transverses que les précédentes, tautôt en collines à crête tranchante, tantôt en groupes de mamelons plus ou moins alignés. Chacune des collines ou rangées de mamelons offre en outre, dans son milieu, une fente ou scissure divisant la couronne dans sa longueur et interrompue seulement dans les vallons qui séparent les collines. Les molaires des Éléphants sont en général composées de lames verticales très-nombreuses, et dont les sommets digités deviennent bientôt confluents par la trituration, et la couronne présente alors une suite de rubans transverses, plus ou moins larges, à bords d'émail plus ou moins festonnés suivant les espèces.

La composition des molaires, leur mode d'implantation et la durée de leur croissance different dans les trois geures. Celles des Éléphants sont composées de trois substances: le noyau osseux ou dentine, partie interne des lames; l'émail, recouvrant immédiatement la dentine, et lecément, remplisant les intervalles des lames. Dans les Dinotherium et les Mastodontes en général, on ne voit que la dentine et l'émail, toujours épais, qui la recouvre; il y a d'alluers quelques evceptions ches certaines espéces de l'Inde et d'Amérique.

Dans les molaires de Disotherium l'acercoissement de la couronne s'arrête dès que les deuts out leur position définitive sur le bord de l'alvéole, où elles sont fivées par des racines distinctes. Il en est de même chez tous les Mastodontes, où la couronne est renflée au collet et quelquefois cernée à la base interne par un bourrelet. Chez les Étéphants, au contraire, la couronne déjà en exercice reste en partie engagée dans l'alvéole et même dans l'arrière-matchoire. Les deuts continuent à croître après que leur sommet est déjà usé par le frottement.

D'autres différences non moins importantes dans ces organes sont encore signalées par M. Lartet, qui décrit ensuite et discute les caractères de chaque espèce des trois geures précifés. Leurs gisements et leur distribution géographique, objets d'une attention ; particulière de sa part, sont résumés dans le baléau ci-dessous.

DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES PROBOSCIDIENS POSSILES.

| GENRES ET ESPÈCES.              | GISEMENTS.                        | LOCALITÉS.                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t. Disotherium gigenteum, Kaup. | Form, tert, meyeune,              | France, bassin du Rhône, Contal,<br>Languedoc, pied des Pyrénées;<br>Hesse rhénane, Grèce (I), Podelie.                     |
| a. spec.?                       | Ibid. 9" étage.                   | France centrale et méridionale.                                                                                             |
| 3 betericum, H. de<br>Mey.      | lbid. e' étage.                   | France centrale et méridionale,<br>Suisse (†), Bavière, Autriche.                                                           |
| h. ——— Curieri, Kaup.           | Ibid. 2' étage.                   | France centrale at méridienele.                                                                                             |
| s. Mastodon Bersoni, Hays.      | Form. tert. supérieure.           | France centrale, Italie, Valorbie,<br>petile Torterie <sup>10</sup> , pentes de l'Oural<br>(B. urolense, Eschw.),           |
| s tapiroides, Cor.              | Form tert moyenne,<br>of étage.   | France centrale el méridionale,<br>Suisse, Espagne.                                                                         |
| 3 pyreneicus, Lart.             | lbid. o* étage.                   | France centrele et méridionale, Be-<br>vière, Podelie <sup>10</sup>                                                         |
| A angustidess, Cuv.             | lbid. s' étage.                   | France, Espague, Saisse, Bavière,<br>Autriche, etc.                                                                         |
| 5 arrenneis, Croiz. et<br>Job.  | Form. tertisire supér.            | Angleterre, France, Espagne (f), Ita-<br>lie, Autriche, Russie niéridiocele.                                                |
| 6. — longirestris, Kanp.        | Form. tert. moyenne,<br>s" étage. | Hesse rhénane, France, Grèce,<br>Eussie méridionale (7).                                                                    |
| 1. Elephus meridionalia, Nesti. | Qual. et form. tert. esp.         | Angleterre, France, Italie, Sicile,<br>Podolie, pentes de l'Oural <sup>68</sup> ,<br>Crimée (Eupatoria).                    |
| e antiques, Falc.               | Quaternaire.                      | Angleterre, France, Snisse, Itelia,<br>Sizile, Nulte (7), uord de l'Afrique.                                                |
| 3 principratur, Blum.           | Ibid.                             | Irlande, Angleterre, Belgique,<br>Frauce, Allemagne, nord de l'I-<br>talie, Bussie d'Europe et d'Asse,<br>Amérique du Nord. |
| 4 meliotenia, Falc.             | Ibid.                             | Malte.                                                                                                                      |
| 5 erucuiscus, Fele.             | Did                               | Arménie, Sicile, Espagne (f).                                                                                               |
| 6 africanus fossilis.           | lbid.                             | Espagne, Italie (7), Allemagne (7),<br>Sicile, nerd de l'Afrique.                                                           |

Or La dest supposée rapportée de Silérie par l'abbé Chappe est une dent de M. shistieur, qu'il s'était probalement proturée dans son repage en Amérique.
Of II au douten que cette replece ais été procontrée su l'aille.

Probablement de la peute occidentale. La dest de Sibérie expoertée per Rasergie n'appartient pas à l'E. meridionalis, son plus que celle à lemes épaisses de le boie d'Ex-boliz.

Monographic Durernoy, Bhizopiess, e

Le geure Rhinocéros, si parfaitement caractérisé, a présenté et présente encore de très-grandes difficultés quant à la distinction des espèces. Beaucoup de zoologistes s'en sont occupés, et Duvernoy lui a consacré un mémoire particulier(1), fort étendu, mais qui ne semble pas avoir beaucoup plus contribué à faire cesser les incertitudes que la 20e livraison de l'Ostéographie. Après avoir décrit le Rhinoceros gannatense (Acerotherium), découvert aux environs de Gannat, et le R. pleuroceros ou à cornes latérales de Gannat et de Randan, Duvernov étudie et compare ceux qui ont été découverts à Sansan, puis ceux de la Touraine et de l'Orléanais, tous appartenant, comme on l'a vu, à la formation tertiaire moyenne. Il reprend ensuite, dans la formation supérieure, l'historique du R. leptorhimes, Cuv., Cort. (megarhinus, Christ.). En résumé, toutes comparaisons faites, il semble admettre, dans la formation tertiaire moyenne, 7 espèces : R. incisivus, Cuv. (R. Schleiermacheri, Kaup, sansaniensis, Lart.), R. minutus, Cuv., brachypus, Lart., pleuroceros. Duveru., randanensis, id., Acerotherium typus (1. incisivum, Kaup, tetradactylus, Lart.) et gannatense, Duvern.; dans la formation supérieure, a : R. leptorhinus, Cuy, (R. de Montpellier, Marc, de Serr., megarhinus, Christol) et protichorhinus, Duvern. (R. leptorhinus, Owen) (2); cufin dans les dépôts quaternaires et les cavernes à ossements : R. tichorhinus, Cuv. (3), et lunellensis, Gerv.

Duvernoy décrit aussi (p. 134), sous le nou de Sireceerou tipus ou Galli, la moité postérieure d'un critue ayant eu une coruseuse sur le front, la tête plus large, mais plus haute eu arrière que celle du Bhimoéros. Kaup et Laurillard le rapprochaient de l'Elassoberinus de Russie, ce que les dernières recherches de

<sup>(1)</sup> Nouvelles études sur les Ilhinocéros fossiles. (Archives du Muséum d'histoire naturelle, volume VII., 1855, avec 8 planches.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le R. leptarkinus, Owen, de Clarton (Sussex) a, sons les os du nez, une cloison osseuse antérienre qui correspond à

la come nasale; elle cesse brusquement en arrière sans laisser de trace ni en bant ni en bas. Duvernoy propose pour cette espèce le nom de R. protickorhinus.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Suivant M. Brandt, cette espèce a quatre incisives rudimentaires en haut et en bas.

M. Brandt ont pleinement confirmé, comme on l'a dit ci-dessus. Ge corps, recueilli, à ce qu'il paraît, sur les bords du Rhim, ressentife tout à fait, par son aspect extérieur et son état de conservation, aux crânes de R. tickorkinus trouvés dans le même pays.

Le nième anatomiste a décrit une màchoire inférieure de Girafe rencontrée, en fouillant un ancien puits, dans la ville d'Issondun, et, par conséquent, dans des conditions de gisement fort douteuses. Il a eru néaumoins lui trouver des caractères suffisants pour la distinguer de l'espèce vivante d'Afrique et l'a nommée Consclopardatis Biturigum<sup>(6)</sup>.

M. Albert Gaudry a publié une note sur les rapports qui N. M. Gade, semblent rattacher plusieurs Rhinocéros fossiles aux Rhinocéros vivants!<sup>6</sup>. Ces observations out été suggérées à l'auteur par la ressemblance surtout du R. pachagmatus de l'Attique avec le Rhinocéros hicome comu vivant en Afrique, et celle du R. sansamiensis avec le Rhinocéros et Elle de Sumarte.

Dans ses Recherches anatomiques, soologiques et paléontologiques arri la famille des Checrotainuis, M. Alphonse Milne Edwards fait re-inarquer que plusieurs espèces fossiles rapportées d'abord au geure Moschus doivent prendre place ailleurs; le geure Tragulus manque eucore à l'état fossile. L'Hyemoschus erasus, Lart. (Cerf de Montabuzart, pars, Cuv., Moschus, Blainv., Dierocerus erasus, Lart., Moschus armatus, Gerv., Hyemoschus Larteit, Ponu., Dierocerus l'erasus Gerv.) est le seul représentant du genre et même de la famille des tragulides à l'état fossile. L'auteur traite, en terminant, de quelques geures éténits rapprochés du groupe des Ghevvolatius, tels que le Dromotherium, l'Amphirayqulus, le Lephiomorge, et le Doreatherium.

M, Alph. Milne Edwards

<sup>(1)</sup> Compt. rendus de l'Académie, 29 mai 1843.—Ann. des sciences natur., 3' série vol. 1. p. 36, 1 pl.; 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>(8</sup> Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XXI. p. 335; 1864.

<sup>(3)</sup> In-4\*, avec 12 pl.; 1864. — Voy.

aussi Joly et Lavocat. Études paléontologiques tendant à ramener au type pentadactyle les extrémités des mammifères fossiles, Toulouse, 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Nous indiquerons ici deux notices de M. Noulet, qui se rapportent à des

Manualires morius. M. P. Fischer, Un crâne de Ziphins ayant été trouvé, en 1864, dans un dépôt moderne, à Lauton, sur le bord du bassin d'Arcachon (Gironde), M. P. Fischer en a douné une description complète <sup>60</sup>. Après une étude très-attentive de pièces semblables décrites par Cuvier, puis par M. Gervais, il a pu constater que celle qui avait été re-ucillic, en 1804, près de Fos-les-Martignes (Bouches-du-Rhône), n'était certainement pas fossile, comme on l'avait cru, mais de la même espèce que le crâne d'Arcachon, et que, par conséquent ce Ziphins, désigné d'abord sous le noin de Z. cenvantris, vivait à la fois daus l'Océan et dans la Méditerranée. Un individu semblable, qui s'était échoué sur la côte de la Corse, avait aussi été décrit par Doumet en 1862, sous le nom générique de Hyperovolon.

Quantau Ziphius qui était venu s'échouer, en 1854, sur la plage des Aresquiers (Hérault), et que M. Gervais regardait comme identique avec celui de la Canuargue, M. Fischer le considère comme devant constituer une espèce distincte, sous le nom de Z. Gervaisi, sans qu'on puisse le rapporter à un autre geure, ainsi que le pensaient MM. Duvernoy et Pictet.

L'auteur examine les autres cétacés vivants, rapprochés avec doute des Ziphins, traite de leur classification et passe aux cétacés ziphioides fossiles, dont il discute les caractères et la synonymie. Enfiu il admet dans ce groupe les genres et les espèces ci-après:

Choneziphius planirostris, Duvern. (Ziphius id., Cuv.), crag d'Anvers.

Belemucziphius longirostris, Huxl. (Ziphius id., Cuv.), gisement inconnu; B.

Beccani, V. Bened. (Diplodon), crag d'Anvers; B. indét., P. Gerv. (Diplodon), crag
d'Angeletere; B. indét., Owen (Diplodon), crag rouge du Suffolk; B. compressus.

mammières des calcaires lacustres de départements du Tarn et de l'Aude, notices publiées depuis l'impression des pages 384 à 397; Gisement de l'Astrancompantes unexte dans le termi à Pa-Lacotrantes du Tarn (Monoires de l'Acci démie des sciences de Toulouse, 6° série, L. V); — Notes un des deuts de Pranonos DISTEROIDES, de CHORROPOTANES PARISER-SIS et de DICRORUSE ERPORISEN de Mas-Saintes-Puelles. (Mémoires de l'Académic des sciences de Toulouse, 1866.)

<sup>(2)</sup> Mémoire sur les cétneés du genre Zipkius, (Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, vol. III, p. h1, 1 planche; 1867.) Iluxl., ibid; B. angustus, Owen, Huxl., ibid; B. gibbus, id., id., ibid; B. declivis, id., id., ibid.; B. angulatus, id., id., ibid.; B. planus, id., id., ibid.; B. undatus, id., id., ibid.

Ziphirostris indét., V. Bened., crag d'Anvers.

Placocetus indét., id., Edeghem.

Espèces à étudier: cétacé du musée de Stuttgard, V. Bened., mollasse de Baltringen (Wurtemberg); dents prétendues d'Oplocetus, V. Bened., crag d'Anvers; dents de Balænodon physaloides, Owen, crag de Felixtow.

Cetorrhynchus Christoli, Gerv., Poussan (Hérault). Formation tertiaire moyenne. Du groupe des Delphinorrhynques.

Ziphius? priscus, Eichw., Kertsch., presqu'ile de Taman. Cetotherium Rathki, Brandt, ib. et près d'Anapa.

Stenodon Lintzianus, V. Bened., Lintz. Formation tertiaire movenne. Groupe de Zeuglodontes.

«Il est probable, poursuit M. Fischer, que le nombre de ces espèces de mammifères ziphioïdes sera réduit par suite d'études plus complètes avec des matériaux plus nombreux, surtout pour les Belamoziphius dont on ne peut guère supposer que toutes ces espèces aient vécu en même temps sur les mêmes points. Quoi qu'il en soit, toutes jusqu'à présent appartiennent aux formations tertiaires moyenne et supérieure et sont encore représentées dans les mers actuelles. 9

## § 2. DISEAUX.

La deuxième classe du règne animal a été la dernière de toutes à prendre rang dans le domaine de la paléaouoloje, et ce n'est que tout récemment qu'un ensemble d'observations assez importantes a permis de faire entrer les oiseaux, quoique bien modestement encore, dans l'exposition générale de la science. Jusque-là, leurs débris n'étaient que des raretés, presque toujours indéterminables spécifiquement et même génériquement. L'absence du système dentaire, lequel est d'une si grande ressource dans les autres classes de vertébrés; l'extrême rareté de la tête, du bec, du sternum et des extrémiérs, qui pourraient fournir de bons caracèters, tandis que les os longs, qui sont assez fréquents, n'ont été, pendant longtemps, à cet égard, que d'une très-faible ressource, pour ne pas dire nuls, expliquent bien pourquoi l'ornithologie fossile est restée si en arrière des autres parties de la science.

Plus les êtres organisés vivent loin des eaux et au-dessus du niveau du sol, noins ils laissent de traces de leur présence à l'état fossile, parce qu'ils sont dans des conditions de moins en moins favorables à leur conservation. Moins ils sont nombreux dans les couches de la terre, moins ils ont d'importance dans la paléon-tologie théorique et pratique aiusi que pour les considérations de zoologie comparée, car les anneaux de la chaîne sont alors trop discontinus pour que l'on puisse saisir les caractères de leur nesemble. Aussi ne doit-on pas espérer que les fossiles de cette classe acquièrent jamais l'intérêt ni l'utilité de ceux des autres dont les débris sont plus répandus. Néanmoins, tout ce qui tend à augmenter notre connaissance du passé, à diminuer, sinon à combler, les lacunes, doit être accueilli avec empressement, et les travaux sur les oiseaux fossiles de notre pays nous semblent l'emporter de beaucoup sur ceux qui jusqu'à présent ont été publiés à l'étranger.

M. P. Gervais, dans ses Remarques aux les oiseaux fosailes, qui remontent à 1844, donne une idée juste de l'état de l'ornithologiancienne à ce moment. L'insuffisance des moyens de détermination que présentent leurs traces lui fit proposer, pour éviter qu'on ne leur attribuât une valeur qu'elles n'ont pas, la dénomination d'ormiholibles, qui désignait toute trace, de quelque nature qu'elle fixt, pouvant être rapportée à un oiseau; celle d'ornibirbaires, déjà employée par Hitchcock, pour les empreintes de pas laissées sur le sol par ces animaux, enfin celle d'osternia pour les divers os qui en proviennent. Les découvertes ultérieures ont permis de ne conserver que la deuxième de ces dénominations, quoique, dans certains cas, on conçoire que les autres puissent encore être emplovées.

Après un apercu général de ce que l'on connaissait alors de la présence des oiseaux dans les divers terrains et dans divers pays, M. Gervais résume les faits en disant que « les ossements fossiles d'oiseaux ue sauraient conduire, dans tous les eas, à la détermination précise de l'espèce dont ils proviennent. C'est ce que disait aussi Cuvier trente ans auparavant, et ce que pensait eucore M. Pietet en 1853. « On in déterminé spécifiquement qu'un très-peiti nombre d'oiseaux fossiles, poursuit l'anteur des Remarquez, et ces espèces sont surtout des terrains supérieurs (gypse de Paris, calcaire lacustre d'Auvergne); les autres, particulièrement ceux des formations se-condaires, doivent encore être désignés sous les dénominations vagues d'Ornibénieurs et d'étoronis.

Douze ans après, Gharles Bonaparte remarquait également et avec toute raison: « L'ornithologie fossile est à fonder, car c'est plutid d'irhnologie que se sont occupés le peu de savants qui out consacré leurs veilles à ce geure d'études. Les oiseans fossiles n'ont pas encore trouvé, comme les mammiferes, leur Cutier, comme les poissons, leur Agassiz. « L'examen rapide que fait ensuite l'auteur de l'état de cette partie de la science, telle qu'elle était il y a si peu de temps, peut être utilement consulté".

C'est seulement en 1857 que M. E. Blanchard, dans sa Aoie sur quelques oiseaux fossiles et les caractères ostéologiques des gallinacés<sup>10</sup>, s'inscrit contre l'opinion si longtemps admise par les zoologistes et réalise les prévisions de Laurillard<sup>10</sup>.

e Les oiseaux, comme on l'a souvent répété, dit le savant académicieu, ne présentent pas entre eux, à la vérité, de ces différence frappantes que l'on remarque entre les types de mammiferes; néanmoins jai fait à ce sujet des observations si multipliées, que je puis avancer, sans aucune hésitation, que chacun des os d'un

<sup>(1)</sup> Ornithologie fossile, servant d'introduction au tableau comparatif des Ineptes et des Autruches. (Comptes rendus de l'Acsdémie, vol. XLIII, p. 775; 1856.)

Comptes rendus de l'Acad., vol. XLV., p. 128; 1857. — Ann. des sciences natur., b' série, vol. VII., 3 pl.; 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> r Nous croyons cependant qu'une étude appreofondie du squéette des oiseaux fournira les moyens de reconalitre les familles, les geares et même les espèces fossiles, « (Laurillard, art. Ouvrratiruzs du Dictionanire universel d'histoire autre/le, vol. IX. p. 202; 1857.)

oiseau quelconque présente un ensemble de caractères propres à faire déterminer avec certitude le groupe, le genre auxquels il se rattache, et qu'on y découvre toujours de petites particularités, suffisantes pour faire connaître à quelle espèce il appartient. Les squelettes montés des musées d'anatomie, poursuit M. Blanchard, ne permettant pas de se livrer aux comparaisons nécessaires de toutes les parties, je me suis attaché à réunir les os séparés du plus grand nombre d'espèces possible, pour être à même de saisir les caractères de chacun d'eux, suivaut les familles, les genres et les espèces. 7 En appliquant ces idées aux débris fossiles d'oiseaux de la famille des gallides, l'auteur considère les modifications du sternum, puis celles de l'humérus, du métacarpe et des os du bassin. Les membres inférieurs sont toujours moins caractérisés que les membres antérieurs; cependant les détails que présentent le fémur et le tibia peuvent encore conduire à des déterminations génériques et spécifiques. Ces principes établis et appliqués, l'ornithologie fossile entre dans une voie nouvelle, féconde en résultats, comme nous le verrons tout à l'heure.

De même que pour les mammiferes, M. P. Gervais a repris ce sujet dans sa Zoologie et Paléontologie françaises. Il y traite particulièrement des restes d'oiseaux <sup>10</sup> trouvés dans les plátrières des environs de Paris, et dont nous avons parfé ci-dessus, lesquels étaient encore les plus nombreux et les mieux comus, puis de quelques autres provenant des calcaires lacustres du Bonrbonnais, de l'Auvergne et du midi de la France, ou des formations tertiaires moyeune, supérieure, et quaternaire.

Dans son Mémoire sur la distribution géologique des oiseaux fossiles, accompagné de la description de quelques espèces nouvelles [7], M. Alphouse Milne Edwards a bien indiqué les progrès de l'ornithologie fossile,

<sup>(1) 2</sup>º édition, p. 403. pl. 49, 50, 51; 1859. (9) Annales des sciences naturelles, 4º sé-

<sup>(9)</sup> Annales des sciences naturelles , 4° série , Zoologie , volume XX , cabier 3 ; .

année 1863. — Comptes rendus de l'Académie, vol. LVI, p. 1219; 1863. — Revue des Sociétés sarantes, vol. IV, p. 1; 1863.

dont les diverses plases avaient été esquissées par ses prédécesseurs. Il y disente la valeur de leurs déterminations et fait connaître des espèces nouvelles on des types particuliers des dépôts tertiaires des environs de Paris, du Bourbonnais, de l'Auvergue et de Sansan, que nous avons cités en l'eur lieu.

Dans sa séance du 5 mars 1866, l'Académie des sciences décernait le grand prix des sciences physiques à un ouvrage intitulé : Recherches anatomiques et paléoutologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France. Le manuscrit comprenait deux volumes in-quarto de texte, el l'atles qui l'accompagnait, 835 planches, représentant environ 2500 figures. L'auteur, M. Alphonse Milne Edwards, avait pensé que, pour ce genre d'études, l'examen du squelette, considéré dans son ensemble, ne pouvait être que d'une faible utilité, mais qu'il devait avoir pour base l'observation très-détaillée et très-approfondie de l'ostéologie, comparée dans tous les groupes naturels de la classe des oiseaux. En procédant de la sorte, il a pu reconnaître que les divers os de la charpente solide de ces animaux fournissaient réellement. pour la détermination des familles, des genres et même des espèces, des caractères d'une aussi grande précision que chez les manimifères.

C'est ainsi que les principaux os de la patte et de l'aile présentent, suivant les groupes, des partienairés de structure si constantes, que l'on peut, par la considération de ces seules pièces, reconnaître les affinités zoologiques de l'oiseau auquel res os appartiennent, et cela avec non moins de certitude que l'on détermine coologiquement un manmifére par l'examen de son système dentaire. La disposition des facettes articulaires, celles des apophyses ou des surfaces destinées à l'insertion des museles, ainsi que des coulisses dans lesquelles gissent leurs teulous, out une trèsgrande importance, car elles se lient à l'organisation intime, et doivent se modifier dans un sens déterminé suivant les adaptations biologiques de l'animal.

Paléontologie.

<sup>π</sup> Parmi ces os, dit le savant rapportent de la commission (i), il en est un qui mérite surtout l'attention, c'est le tarso-métatarsien, vulgairement annelé os de la patte. Destiné à porter le poids entier de l'animal, il possède une solidité exceptionnelle. En outre, les saillies et les dépressions de sa surface sont nécessairement en rapport avec les tendons des muscles du pied, qui le longent d'une extrémité à l'antre, et la solidité de l'ensemble exigeait que ces saillies et ces dépressions fussent fortement accusées. De là il résulte que l'on retrouve dans le tarso-métatarsien un reflet de la structure du pied lui-même. On sait combien est important le rôle attribué, dans la classification des oiseaux, à cette partie du corps, qui est nécessairement en harmonie avec le genre de vie de l'animal. De tous ces faits déjà connus on aurait pu conjecturer que le tarsométatarsien devait avoir à son tour une très-grande importance dans les recherches de la nature de celles dont il s'agit ici ; c'est ce que les études de M. Alph. Milne Edwards ont pleinement confirmé, et l'on pent même ajouter qu'à cet égard les résultats ont dépassé tout ce que l'on pouvait prévoir. 7

Appliquées aux oissaux de proie, aux rapaces diurnes, aux grimpeurs, aux galinacés, aux éclassiers, aux palmipèles, ces considérations permetient tonjours d'en distinguer les divers groupes, ect l'on peut s'étonner, dit l'auteur, qu'un n'en ait pas encore tiré parti; car elles présentent une si grande précision que, dans bien des cas, elles permettent d'établir, d'une manière incontestable, les véritables affinités de certains oiseaux sur lesquels les ornithologistes, qui ne tiraient les caractères que du plumage et du bec, citaient restés houghemps incertains. »

Les matériaux dont M. Alph. Milne Edwards a pu disposer pour

Octte commission étail composée de MM, d'Archiae, Élie de Beaumont, Daubrée, de Verneuit, de Quatrefages, rapporteur, (Compter rendus de l'Académie des sciences, vol. LXII, 5 mars 1866.) Au

moment où ces feuilles s'impriment, la publication de l'ouvrage est arrivée déjà à la 13º livraison, et sa belle exécution est tout à fait en rapport avec l'importance du sujet.

OISEAUX 563

son travail comprensient une collection de squelettes appartenant à plus de 800 espèces vivantes et un nombre aussi très-considérable de débris fossiles bien conservés, provenant des déplis tertaires de la France. Leur diversité a permis, dans beaucoup de cas, la reconstruction presque complète des squelettes fossiles. An lien de créer de nouveaux nous de genres, l'anteur a rapprodé autant qu'il a pu les espèces éteintes de celles qui vivent encore; cependant, pour quelques mes, les différences étaient trop grandes pour que l'on pitt les faire rentrer dans les divisions commes.

Le terrain secondaire de la France n'a jusqu'à présent fourni aucune trace d'oiseau, et le plus ancien représentant de la elasse est, comme on l'a vu, le Gustornis paraisensis du conglomérat de Meudou; puis viennent ceux que nous avons cités dans la faune du gypse. Les caleires lacustres du Bourbonnais et de Sansan, près d'Auch, ont fourni des pièces tellement bien conservées et en si grande quantité, qu'on a pu arriver à cette certitude, qu'aucune des espèces n'était identique avec celles de la faune actuelle. Elles en sont cependant très-voisines, et, quand elles ne rentrent pas dans le même genre, elles apparticument du moins à des familles naturelles estistantes, mais in ayant plus que de rares représentants.

Ainsi legroupe des Planants, type critikalogique complétement distinct de tous les autres et ne comptant plus qu'un seul genre trèspauvre en espèces, présentait, à l'époque tertiaire, au moins trois geures bien caractérisés, dout l'un, désigné sous le nom de Paleude a, comprend 5 espèces. L'étude de ces oiseaux fait voir, eutre des types que l'on croyait isolés, des relations qui permettent de mieux apprécier les affinités naturelles dans la classe. Le genre Paleudus, par evemple, que nous venons de citer, si voisin des Plamants, offre en même temps beaucoup de 'rapports avec les oiseaux de rivage ordinaires, de telle sorte qu'on ne peut douter que les Phonicoptérides n'appartiement à l'ordre des éclassiers. A côté de ces Paleudus vivaient des Flamants presque exactement semblables à ceux qui labitent anjourd'hui le nord de l'Afrique. Les oiseaux qui pendant la période tertiaire moyemne peuplaient le centre de la France annoucent que la température était alors plus élevée que de nos jours : on y rencontre, en effet, des Pélicans, des lhis, des Flamants et des gallinacés très-voisins des Faisans, des lhis, des Flamants et des gallinacés très-voisins des Faisans insi dont la taille atteignait presque celle du Paon. On trouve des ossements d'individus de tous les âges et des œufs qui indiquent que les oiseaux nichaient sur les lieux mêmes où leurs débris se sont accumulés.

Lors du reunplissage des cavernes et des brèches osseuses, Jorsquese formaient les autres dépèts quaternaires, la population ornithologique avait changé. On y trouve les débris d'espèces existant encore dans les mêmes contrées et quelques-unes qui ne vivient plus dans l'Europe centrale, mais labitient les régions polaires : tels sont la grande Chouette du Nord on Harfang (Ayetes mirea) et le Tétras des saules (Térnos albus). Enfin il y en a qui ont complétement disparu, comme une Grue qui étair remarquable par sa grande taille, lei encore les indications climatologiques fournies par les oiseaux s'accordent avec eelles que nous avions déduites des manmifères de la même période.

L'auteur termine son ouvrage par des considérations sur la distribution géologique des oiseaux, non-seulement en France, mais eurore dans les diverses parties du globe où des fossiles de cette classe ont été reucontrés, et il evanime les circonstances du gisement et la nature des dépòts dans lesquels ils out été efpoise.

Nous avous, dans la prenière partie de ce livre, rappelé avec soin tontes les espèces décrites ou mentionnées par M. Alphonse Milne Edwards, dans les localités et dans les couches auxquelles elles appartiement, en suivant l'ordre des temps et des lieux; nous croyons utile de reproduire ici la liste des espèces nouvelles dans un ordre zoologique, pour qu'on puisse se rendre mieux compte des familles, des genres et des espèces d'oiseaux fossiles dont on doit la connaissance à ses recherches aussi judicieuses que persévérantes. LISTE DES ESPÈCES NOUVELLES D'OISEAUX DU TERRAIN TERTIMIRE DE LA FRANCE.

Familles, Genera et Espèces.

Loralnés,

| Panisper,         | Gentra et Esperos.                       | Loratory.              |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|
| RAPACES DIVENES.  | Haliatus piscator                        | Sansan.                |
|                   | Aquila minuta (Aigle)                    | Ibid.                  |
|                   | Gervaisi                                 | Bourbonnais.           |
|                   | prisca (Milan)                           | Ibid.                  |
|                   | Milvus deperditus                        | Ibid.                  |
|                   | Paleocircus Cuvieri                      | Gypse de Montmartre.   |
| RAPACES NOCTURNES | Bubo arvernensis (Grand-duc)             | Bourbounais.           |
|                   | Poirrieri,                               | Ibid.                  |
|                   | Strux antiqua (Chouette)                 | Ibid.                  |
|                   | ignota                                   | Sansan.                |
| PASSEREAUX.       | Coreus Larteti (Corbeau)                 | Ibid.                  |
|                   | Motacilla humata (Bergeronnette)         | Bourbonnais.           |
|                   | major                                    | Ibid.                  |
|                   | Passer                                   | Ibid.                  |
| GRIMPEURS.        | Pieus Archiaei (Pie)                     | Ibid.                  |
|                   | Homalopus picoides (nov. gen.)           | Sansan.                |
|                   | Necrornie paluetris (nov. gen.)          | Ibid.                  |
| COLOMBES.         | Columba calcaria (Colombe)               | Bourbonnais.           |
|                   | Pterocles (nov. sp.)                     | Ibid.                  |
| Gallinacés.       | Palæortyx (voisins des Colins) gallicus. | Ibid.                  |
|                   | brevipes                                 | Ibid.                  |
|                   | phasianoides                             | Ibid.                  |
|                   | Blanchardi                               | Gypse de Montmartre.   |
|                   | Phasianus altus (Faisan)                 | Sansan.                |
|                   | medius                                   | Ibid.                  |
|                   | Desnoyersi                               | Faluns de la Touraine. |
|                   | Palæoperdix (voisines des Perdrix) lon-  |                        |
|                   | gipes                                    | Sansan.                |
|                   | prisca                                   | Ibid.                  |
|                   | sausaniensis                             | Ibid.                  |
| RALLIDES.         | Gypeornis Cuvieri                        | Gypse de Montmartre.   |
|                   | Rallus Christyi (Ralle)                  | Bourbonnais.           |
|                   | eximius                                  | Ibid.                  |
|                   | nov. sp                                  | Ibid.                  |
|                   | P                                        | Canan                  |

| 566                | PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.        |              |  |
|--------------------|------------------------------------|--------------|--|
| Families,          | Grares et Equirere.                | Localnes     |  |
| RALLIDES. (Suite.) | Rallus dispar                      | Sansau.      |  |
|                    | major                              | lbid.        |  |
| ARDÉIDEN.          | Ardea perplexa (Hérou)             | Ibid.        |  |
| GREIDES.           | Grus excelsa (Grue)                | Bourbonnais. |  |
|                    | problematica                       | Ibid.        |  |
| CICONIDES.         | Ibis pagana (Ibis)                 | Ibid.        |  |
|                    | Pelargopsis magnus                 | Ibid.        |  |
|                    | Ibidapodia palustris               | Ibid.        |  |
| PHOENICOPTÉRIDES.  | Pulcodus ambiguus (voisin des Fla- |              |  |
|                    | mauts)                             | Ibid.        |  |
|                    | graciliyes                         | Ibid.        |  |
|                    | minulus                            | Ibid.        |  |
|                    | crassipes                          | Ibid.        |  |
|                    | Goliath                            | lbid.        |  |
| TOTANIDES.         | Totanns Lartetianus (Chevalier)    | lbid.        |  |
|                    | ное. sp                            | Ibid.        |  |
|                    | Tringa gracilis (Maubèche)         | Ibid.        |  |
|                    | Numenius autiquus (Courlis)        | Sausan.      |  |
| Palmipèdes longi-  | Larus Desnoyersi (Mouette)         | Bourbounais. |  |
| PENNES.            | elegans                            | Ibid.        |  |
|                    | totanoides ou var. il elegans?     | lbid.        |  |
|                    | Hydroruis natator                  | lbid.        |  |
| COLYMBIDES.        | Colymbus consobrinus (Plongeon)    | Ibid.        |  |
| PALMIPÈDES TOTI -  | Pelicanus gracilis (Pélicau)       | Ibid.        |  |
| PALMES.            | Graculus miocsenus (Cormoran)      | lbid.        |  |
|                    | littoralis                         | Ibid.        |  |
|                    | Sula arvernensis (Fou)             | Hid.         |  |
| LANGLEROSTRES.     | Anas Blauckardi (Canard)           | Hid.         |  |
|                    | consobrinus                        | lbid.        |  |
|                    | refox                              | Sansan.      |  |
|                    | sansaniensis                       | Ibid.        |  |
|                    | robustus                           | Ibid.        |  |
|                    | - nataior                          | Bourbonnais. |  |

Espèces nouvelles ou disparues de la France, dont les restes out été reucontrés dans les cavernes : Harfang (Nyctea nivea), Tétras des saules (Tetrao albus), Grus prinigenia, nov. sp. 19 autres espèces connues out été mentionnées ci-dessus dans diverses localités, soit dans les brêches de Montmoreney, soit dans les cavernes du Périgord et des Pyrénées,

## § 3. BEPTILES.

La classe des reptiles, qui remonte plus haut que les précédentes dans l'histoire de la terre, a été en France l'objet de quelques travaux particuliers, mentionnés à leur place, depuis la fin de la période houilère jusqui aux dépòts tertiaires. Parmi les ouvrages plus généraux où not été traités des restes d'animanx de cette classe, nous mentionnerous le Dictionnaire universel d'histoire naturelle, dans lequel Laurillard a écrit de fort bons articles aux mots Conconiess "DINISSIEMESIES" S'ALMISARES S'ALTOINTES POSSIESSIA.

M. P. Gervais a consacré aussi quelques pages à un résumé trèsconcis de la distribution des divers ordres de reptiles dans les terrains <sup>30</sup>.

Le travail de heaucoup le plus considérable et le plus important que nous ayons sur ce sujet est celni que comprement le deuxième livre de la descrième parie et le premier livre de la traisième de la Zoologie et Paléontologie françaises de M. Cervais. 176 nagres de texte et 5 planches sout consacrées à la description et à la représentation des reptites fossiles de divers ordres, découverts en France dans les divers terrains et que nous avons déjà cités pour la plupart. Mais l'auteur ne s'est pas horné à l'erpétologie fossile de notre pays, il s'est occupé aussi de certains types remarquables qui ont été trouvés ailleurs et dont l'étude ne pouvait que donner plus d'intérêt au sujet principal. Nous emprunterons ce qui suit aux observations générales dont M. Gervais a fait précéder ses descriptions <sup>90</sup>.

<sup>(1)</sup> Dictionnaire universel d'histoire suturelle, vol. IV. p. 362.

<sup>(2)</sup> Vol. V. p. 33.

<sup>3</sup> Ibid. p. 296.

<sup>9</sup> Vol. XII, p. 613.

Vol. XI, p. 53.
 Zoologie et Paléoutologie françaises.

<sup>2°</sup> édit., p. 530; 1859.

« Les reptiles fossiles que l'on a rencontrés dans les formations tertiaires rentrent tous, jusqu'à présent du moins, dans des familles actuelles. Ce sont des chéloniens terrestres, élodites, potamites on thalassites, c'est-à-dire des Tortues de terre, des Émydes, des Trionyx ou des Chélonées, ou bien des crocodifidés (Caimans, Crocodiles on Gavials), ou bien encore des ophidiens et des sauriens de la catégorie de ceux dont les vertèbres sont concavo-convexes.

« De tous les débris de reptiles éteints que l'on trouve enfouis anns les dépôts tertaires, les plus nombreux appartiement à la sous-classe des chélonochampsiens (chélonicus et crocodiliens), ce qui est un fait réellement curieux, si l'on se rappelle que les chéloniens sont actuellement peu nombreux en Europe et que l'ordre des crocodiliens n'y a aneun représentant. Des carapaces à peu près entières recueillies en France ont permis de reconnattre les caractères précis de certaines espèces de l'ordre des Tortues et plus particulièrement ceux de la grande Tortue de Bournouclessaint-Pierre (Hante-Loire), de celle, également terrestre, de Saint-Gérand-le-Puy (Allier), des Tortues et des Émydes d'Ised et de Carcassonne (Ande), de la Trionyx des lignites du département de l'Oise, etc.

« Les Crocodiles de nos formations tertiaires se sont prétés à des déterminations presque toujours aussi rigoureuses, et l'ensemble de leurs auciennes espèces propres à la région européenne est même mieux comm que celui des chéloniens, parce que la comparaison de leurs os et surrout celle de leurs dents avec les messe pièces prises chez les crocodiliens récents ont conduit à des résultats ordinairement plus sûrs que ceux fournis par les fragments de caraptace et autres pièces du squelette des Tortues.»

Les ophidiens et les sauriens tertiaires n'ont encore fourni qu'un nombre comparativement restreint de débris fossiles, mais les conclusions qu'on a pu tirer de leur examen n'en sont pas moins intéressantes pour la science, et M. Gervais y a ajouté des observations nouvelles dans son troisième chapitre. « Les reptiles enfouis dans les dépôts secondaires ont au contraire présenté des formes presque toujours notablement différentes de celles qui caractérisent les espèces tertiaires ou actuelles de la même classe. Quelques-uns rentrent pourtant dans les trois ordres des chélonieus, des crocodiliens et des sauriens, mais leurs espèces sont constamment différentes de celles des reptiles tertiaires ou actuels, et, dans certains cas, elles forment des genres à part ou même des familles distinctes.

Des debris annoncent des chéloniens, dont quelques-uns paraissent congénères des Chélonées, ont été trouvés en France, soit dans la formation crétacée, soit dans l'étage de Kimmeridge du cap la llève, soit encore dans les calcaires lithographiques avec poissons de Cirin (kin).

De tous les Crocodiles secondaires découverts dans notre pays, un seul a présenté des vertèbres disposées comme celles des Crocodiles tertiaires ou plus récents, c'est-à-dire concavo-convexes. C'est le Gavialis macrorhynchus du calcaire pisolithique du mont Aimé (Marne). Or la position de ce dépôt justifie parfaitement ce earaetère ostéologique. Tous les autres erocodiliens secondaires de France ou d'autres pays sont caractérisés par la forme biplane. subbiconcave ou convexo-concave de lenrs vertèbres, et ils sont presque exclusivement propres aux couches jurassiques. Tels sont, pour notre pays, le Pakilopleuron Bucklandi, le Steneosaurus, le Mystriosaurus ou Teleosaurus (T. cadomensis, et temporalis). Cette division a des représentants dans la formation crétacée : tel est le Neustosaurus Gigondarum des couches néocomiennes du département de Vaucluse. Une autre famille de petits sauriens, celle des homéosauridés, renferme le Sapheosaurus, l'Atoposaurus et l'Ichnosaurus, qui accompagnent les poissons de Cirin (Ain), ainsi que l'Aphelosaurus des schistes permiens de Lodève.

On a vn les types de simosanriens du trias de la Lorraine, puis les dinosauriens (lehthyosaures et Plésiosaures), si fréquents dans les couches jurassiques, toujours trop incomplets pour être déterminés spécifiquement avec quelque certitude. Quant aux Ptérolactyles, on peut encore douter que les citations faites dans quelques localités soient suffisamment justifices. Les batraciens et les urodèles terminent cette revue des reptiles fossiles de la France, Fune des parties les plus importautes de l'ouvrage de M. Gervais, parce que c'était celle sur laquelle on avait encore le moins de documents réunis, provenant des divers terrains et appartenant à divers orlrex.

Eufin nous renverrous le lecteur à la section de Géographie et Paléonologie espélologique que le même savant a jointe à son article l'azraza dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle<sup>10</sup>. Les résultats généraux qui y sont exposés peuvent encore être utilement consultér.

Nous avons mentionné ci-dessus (p. 66) la déconverte d'un reptile dans les schristes houillers supérieurs de Muse (Saone-et-Loire), et, depuis lors, ce fossile remarquable a été, de la part de M. Alb. Gaudry, l'objet d'un mémoire que nous devous rappeler icité. Les os du crâne, les dents, les cou lu trone et des membres oui teté décrits aves oni et out reçu le nou générique d'Actinadon, qui exprime la disposition rayonnée que montre la conpe transverse des dents et par opposition à celle qui caractérise ces dernières chez les Labrimahodon.

Parmi les ganocéphales, c'est de l'Archgosurus et en particulier de l'A. latirostris, Jordan, que le reptile de Muse se rapproche le plus. Mais celui-ci, comme M. Gaudry s'attache à le démontrer, diffère des vrais Archgosurus; aussi les réunit-il tous deux sous le nom d'Actioudon latirostris. Après les avoir comparés avec les types plus ou moins voisins découverts depuis peu dans des dépôts correspondants en Allemagne, en Angleterre, en Irlande et en Amérique, l'auteur conclut que ce groupe de ganocéphales, tel que le conçoit M. Owen, doit représenter la première manifestation de la classe des reptiles.

<sup>(</sup>i) Vol. M, p. 57; 1848.

M. Ch. Frossard. (Nouvelles Archives du

<sup>19</sup> Mémoire sur le reptile découvert pas

comme les ganoides celle du poisson. Peut-être, ajoute-t-il avec le savant anatomiste anglais, ces fossifes ue forment-ils pas un groupe à part, mais constitueraient-ils un intermédiaire ou un passage à d'autres reptiles. Ils moutrent, en effet, quelques caractères propres à des reptiles actuels, considérés à certaine période de leur croissance, et, en même temps, des différences qui deviennent plus prononcées ensuite, de manière à former des ordres distincts. Sous ce point de vue, l'Actinodon et les Archegosurus seraient les précurseurs des Laburintsdon.

Certaines pièces du squelette de Muse, que l'auteur appelle entosternun, episternum, claricule, coracoide, n'out pas une fonction encore bien déterminée, mais peut-être les deux premières ont-elles joué un rôle mixte entre celui de l'opercule des poissons et celui des éléments si complexes du sternum des reptiles. Elles auraieu des éléments avant de se transformer en pièces solides donnant appui aux museles antérieurs, lors du développement définitif de ces derniers <sup>30</sup>.

## § 4. poissons.

Les restes de poissons fossiles n'out pas été une plus négligés chez nous, mais les travaux dont ils out été l'objet out eu peu de retentissement, leurs résultats ayant été bientôt effacés par une publication d'une beaucoup plus grande importance et dont nous dirons tout à l'heure quelques mots, quoiqu'elle soit due à un savant étranger.

On devait à Rivière ses Commentarii de dentibus petrefactis vario-

<sup>(5)</sup> Nous avons omis, p. 81, de rappeler que c'est à M. Bertherand que l'on doit la première annonce d'un très-grand sourien trouvé dans la portie supérieure des marnes irisées de Poligay (Jura), pais à Domblans. (Compter rendus de l'Acadéssie. vol. LIII. p. 1246; 1861.) — Nous signalerons aussi comme se rapportant à la faume tertisire à Paleotherium du Iossin de l'Agout (Tarn), aute, p. 387, une note de M. Noulet, sur un nouveur genre de Tortue fossile, Alleochelys (A. Parayrei). (Méss. Académie des sciences de Toulouse, 6° série, vol. V.) rum piscium(1); à Faujas de Saint-Fond, six notes ou mémoires sur le même sujet : à Bourdet, une Histoire naturelle des Ichthyodontes ou dents fossiles qui ont appartenu à la famille des poissons (2), ainsi qu'une notice sur des fossiles inconnus, qu'il nomme Ichthyosiagona (3); mais l'article de de Blainville sur les Ichthrolithes ou poissons fossiles, inséré dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle(4), est le premier travail dans lequel ce sujet ait été traité de manière à présenter tout ce que l'on savait alors sur les animaux de cette classe trouvés dans les couches de la terre. Defrance en a donné ensuite un extrait dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Duvernoy (5) a décrit plus tard quelques poissons fossiles d'Oran, et Mougeot, des poissons du trias de la Lorraine et particulièrement du muschelkalk (6); M. Passy a consacré une planche de sa Géologie de la Seine-Inférieure à des restes de poissons de la craie de Rouen (7), et Constant Prévost avait publié quelques remarques sur un lehthyolithe des Vaches-Noires(8).

Les Recherches un les poissons fossiles, publiées de 1833 à 1843, par M. L. Agassiz, ouvrage auquel nous avons fait allusion ci-desus, comprenuent cinq volumes de texte in-quarto et daza planches in-folio, dont 318 sont consacrées à la représentation de tous les poissons fossiles que l'auteur avait pu étudier. On y trouve décrites et figurées 82 espèces, provenant des divers terrains de la France, et distribuées, comme il suit, pour chaque famille:

Groupe houiller, 4:3 lépidoïdes, 1 sauroïde.

Formation triasique, 22: 4 ichthyodorulithes, 6 hybodontes, 4 cestra-

(1) Acad. de Montpellier, vol. 1, p. 75,

Vosges, 1842.

(1) In-4°, 1832.

sciences, volume IV, page 491; 1837.

Musée d'hist, naturelle des Vosges, 1835-

1836. - Ann. de la Soc. d'émulation des

(4) Remarques sur l'accroissement du

<sup>1766 (</sup>en français).

[1] In-4\*, avec figures.

<sup>(</sup>i) In-4°, Genève, 1822.

<sup>(4)</sup> Vol. XXVIII; 1818. Trad. allem. de J. J. Krager, Leipzig, in-8\*, 1823, avec de nombrenses additions.

<sup>(1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des

O Annales des sciences naturelles , 1" sédes ric , vol. III , p. 943; 1894.

cionides, a chiméroïde, 3 lépidoïdes, a sauroïde, a célacanthe, a pycuodontes.

Formation jurassique, 21: 1 ichthydorulithe, 1 cestracionte, 4 hybodontes, 4 chimérides, 5 lépidoïdes, 3 sauroïdes, 3 pyenodontes.

Formation crétacée, 5 : a cestraciontes, a squalides, a lépidoïde.

Terraiu tertiaire, 30: 1 lépidoïde, 1 raya, 7 squalides, 8 percoïdes, 2 sparoïdes, 1 cottoïde, 2 chétodontes, 1 mugiloïde, 2 cyprinoïdes, 1 cypridonte, 1 ésocide, 1 halécoïde, 1 anguilliforme, 1 scombéroïde.

Depuis ces publications, on a vu que divers mémoires avaient fait connaître plus particulièrement des poissons du trias de l'est de la France, des calcaires schistoides jurassiques supérieurs de Cirin (Ain), de la craie blanche, des faluus de la Bretague et de Bordeaux, etc.

Mais le travail le plus étendu à cet égard, celui où l'on trouve eucore le plus de renseignements divers, es la Zoologie de Paleiontologie françaises de M. P. Gervais. Bien que la plupart des espèces qu'il décrit ou qu'il rappelle aient été déjà citées à leurs places stratigraphiques et égorgaphiques, nous croyous que le résumé numérique des espèces et des genres, déduit des listes du dernier chapitre de son ouvrage initiulé Émunération des principales espèces de posisons fossies dont on a recueilli des débris en France, ne sera pas sans intérêt pour le lecteur, qui y trouvera toute la faune ichthyologique connue de nos diverses formations.

| Formation tertiaire supérieure (sables marins et calcaires la- | Genres. | Espèces. |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| custres de Montpellier)                                        | 6       | 7        |
| Formation moyenne (dépôts d'eau douce du centre de la          |         |          |
| France)                                                        | 5       | 6        |
| Dépôts marins                                                  | 17      | 2 1      |
| Formation inférieure. Calcaire lacustre moyen, horizon du      |         |          |
| gypse de Montmartre                                            | 8       | 11       |
| Sables moyens, calcaire grossier et lits coquilliers du Sois-  |         |          |
| sonnais                                                        | 20      | 22       |
| Étage des lignites,                                            | 2       | 2        |
| Formation enflacée                                             | 16      | 26       |

| Formation jurassique. (Le gisement de Cirin contribue sur- | Genres. | Espéris |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| tont à l'élévation de ce chiffre)                          | 30      | 70      |
| Formation triasique                                        | 10      | 20      |
| Groupe bouiller                                            | 6       | 10      |
|                                                            |         |         |

# ANIMAUX INVEBTÉBRÉS.

### § 5. CRUSTACÉS.

M. Milne Edwards, en décrivant en 1837 quelques crustacés brachyures du London-elay de l'île Sheppey, exposa, dans un résumé succinct, ce que l'on savait alors de la distribution stratigraphique des animaux de cette classe (1). Peu après, le même savant, dans son Histoire naturelle des crustacés (1), traita des trilobites d'une manière spéciale. « Placés entre les isopodes et les branchiopodes, ces animaux semblent, dit-il, marquer le passage de ceux-ci aux xiphosures. » La conformation des pattes est encore inconnue, et leur plus grande analogie serait avec les Séroles, qui sont des crustacés isopodes; leur bouclier rappelle le corps des Apus s'il était prolongé en arrière. Les tubercules de la face supérieure représentent aussi chez les uns les yeux uniformes des Apus, et, chez d'autres, les yeux sont réticulés comme chez les Séroles et les autres isopodes. Il n'y a point d'antennes apparentes, et la bouche serait disposée de la même manière que chez les édriophthalmes ou les phyllopodes. On peut supposer que les pattes étaient lamelleuses et membranenses comme celles des Apus, quoique leur constante disparition se comprendrait difficilement.

Sans adopter le nom de *Paléades*, proposé par Dalman, M. Milne Edwards divise, comme le savant danois, ces crustacés, particuliers

Journal Flustint, vol. V, p. 255; maturelle, vol. IV, p. 383; 1846.

Voyez anssi, dans le même dichtomaire, vol. XII, p. 265; 1840.

Dictionnaire universel d'histoire arres, par M, II. Lacas.

au terraini de transition, en tribolites proprement dits, dont la têteest semi-lunaire, le thorax apparent divisible en plusieurs anueaux dictinets; et en trilobites auormaux ou battoides, à tête suborbiculaire, à abdomeu de même forme et dont le thorax, caché sous le bouclier ou membraneux, est toujours distinct.

L'ortre des trilohites est divisé en 3 familles ; 1° les isotéliens, qui renferment les genres : Nilé, comprenant a espèces; Amphy, 3, et Isotèle, 11; 3° les calyadeniens, qui renferment les genres Homalonotus, 4saphase et Calymène, le premier n'ayant encore offert que 1 espèce, le second 9, et le troisième 19; 3° les ogygiens, dans lesquels se trouvent placés les genres: Pleuvacanthus, qui n'a qu'une seule espèce; Trinneleus, qui en compte à et d'autres inédites; Ogygie, 3; Otarion, 1; Paradoxides, 5; Peltoure, 2, et quelques autres. Les caractères de ces diverses coupes génériques sont discutés et définis ensuite par le savant zoologiste, qui rappelle encore un certain nombre d'espèces trop imparâtiement commes pour être admises. On peut regretter que ce travail, dû à un carcinologiste aussi éminent, n'ait pas été accompagné de planches plus nombreuses.

Marchant dans cette voie, si heureusement tracée et explorée par son père, M. Alphonse Milue Edwards a publié de 1861 à 1865 un grand travail initulé: Histoire des crustoeis podophidatamiers fossiles<sup>10</sup>, dont le premier paragraphe, que nous reproduisons, exprime bien l'état de cette partié de la science.

» Jusqu'à présent, dit-il, les restes fossiles de crustacés ont été relativement peu étudiés, et, pendant que toutes les autres classes du règne animal étaient l'objet de recherches nombreuses et approfondies, ou négligeait généralement tout ce qui se rapportait aux dépouilles que les enlomozoaires ont laissées dans la plupart

<sup>(</sup>i) Ann. des sciences naturelles, à série, Zool., vol. XIV, 1861, 16 pl.; vol. XVIII, 6 pl., plus 31 dans le second fascicule in-6" publié à port en 1865. La pagina-

tion que nous indiquons est celle du tirage à part. — Note sur les crustacés fossiles. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XVIII, p. 656; 1861.)

des conches du globe. Aussi ce point de la science est-il loin d'être arrivé au même degré d'avancement que les autres branches de la zoologie fossile. Quelques groupes seulement ont été l'objet de travaux importants: je veux parler des Trilobites et des Cypridiens. Depuis quarante ans ces représentants inférieurs du type carcinologique ont été étudiés avec tant de persévérance et de succès, qu'aujourd'hui il serait téméraire de vouloir les traiter de nouveau. Mais pour les crustacés supérieurs, il en est autrement; on s'est borné à décrire quelques-uns des représentants les plus curieux de certaines familles et pas un travail d'ensemble n'est veux relier entre eux les divers fragments de l'histoire paléontologique de ces animaux. - Ce sont aussi ces motifs qui nous ont engagé à donner des résultats de ce travail un exposé plus étendu que pour des sniets mieux comus.

M. Alphouse Wilne Edwards, embrassant dans ses recherches be podophthalmiers, c'est-à-dire la grande division qui renferme les Crabes, les Écrevisses et les Squilles, aiusi que les autres crustacés qui l'eur ressemblent par les traits fondamentaux de leur organisation, commence par un coup d'œil historique sur ceux qu'out signalés les auteurs à partir du xvr siècle, depuis Conrad Gesuer et Aldrovande jusque dans ces derniers teupes. Sachant aussi combien la comparaison directe des spécimens décrits et figurés est souvent nécessaire pour en bien apprécier la détermination, Tauteur vavit visité les diverses collections de France et des pays voisins pour y étudier les types déjà connus et d'autres encore inédits.

Il aborde plus particulièrement ensuite l'histoire des podophithalmes fossiles, et divise l'ordre des crustacés décapades en brachyures et macroures, comme on l'avait fait, en quelque sorte, dès l'origine, cette coupe étant une des plus naturelles, mais en outre il rattache à chacume de ces divisious de premier ordre <sup>10</sup>, on groupes

<sup>11</sup> Voyez Milne Edwards, Annales des sciences naturelles, vol. XXV, p. 298; 1832,

principant typiques, un groupe antellite on anormal, comme il l'appelle, comprenant les crustacés décapodes naormanz. Il traite de la classification des brachyures, en s'appuyant sur un examen zoologique approfondi de leurs caractères dans les espèces vivantes, et donne (p. 60) de la distribution géologique des fossiles un aperru que nous ne reproduirons pas, les listes suivantes, qui résultent du dépouillement de toute la partie descriptive du travail, nous paraissant plus utiles pour en faire apprécier l'importance et l'application inmédiate à la géologie.

Le tableau de la famille des portuniens normanx (p. 99) renferme 18 genres, dont 7 seulement sont représentés à l'état fossile par les espèces suivantes :

Neptunus monspessulensis, Alph. M. Edw.; marues bleues des environs de Montnellier.

- Larteti, id.; groupe nummulitique du Vicentin.
- vicentinus, id.; ibid. dans un calcaire dur et compacte.
- arcuatus, id.; ibid. Salcedo.
- Achelous obturus, id.; ibid.
- Enoplonotus armatus, id.; groupe nummulitique du mont Bolca.
- Scylla serrata, de Haan (Portunus leucodon, Desm., etc.); mers de l'Inde, du Japon, mer Rouge, dépôts modernes.
- Michelini, Alph. M. Edw.; faluns tertiaires de Doué (Maine-et Loire).

  Goniosoma antiqua, id.; groupe nummulitique de Salcedo (Vicentin).
- Carcinus perusianus (Portunus id., d'Orb.), très-voisin du Carcinus monas vivant dans les mers d'Europe; Amérique méridionale, gisement très-douteux.
- Portunites incerta, Th. Bell; London-clay de l'île Sheppey.
  Psammocarcinus Hericarti (Portunus id., pars, Desm.); très-répandu dans les sables moyens du bassin de la Seine.

Parmi les portuniens anormaux, M. Alphonse Milne Edwards décrit le *Podophthalmus Defrancei*, Desm., dont le gisement est inconnu, et signale quelques restes incomplets mentionnés dans

Paléontologie.

diverses localités et dans divers terrains.

La famille des thalassiniens, qui comprenait d'abord i 4 genres, scrait, d'après l'auteur, réduite à 8, dont a seulement sont représentés à l'état fossile par les espèces suivantes :

| Callianassa Heberti, Alph. M. Edw.; sables moyens du bassin de la Seine; en<br>ches nummulitiques des environs de Bagnères-de-Bigorre (*).                                                                                           | u-   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| macrodactyla, id.; sables movens, commune.                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| prisca, id.; ibid. et peut-être une troisième espèce (?); ibid.                                                                                                                                                                      |      |
| antiqua, Otto (Mesostylus Faujasi, Bronn et Rœm.); eraie de Buhên<br>et de Silésie.                                                                                                                                                  | 116* |
| <ul> <li>Faujasi, Desm. (Pagurus mesostylus, etc. auct.); craie supérien<br/>de Maestricht, très-commune; citée aussi dans la craie d'antr<br/>pays, mais sans que l'identité spécifique ait été démontrée.</li> </ul>               |      |
| Archiaei, Alph. M. Edw.; caractéristique de la craie tuffeau moyeu<br>ou supérieure; Ghâteaudun, Vendôme; Tomrs, etc., dans le bass<br>de la Loire; Gourdon (Lol), Saint-Arriez près Bollène, Mon<br>dragou, Uchaux (Vaucluse), etc. | in   |
| <ul> <li>Desmarestiana, id.; (Pagurus, Marc. de Serres); calcaire moellon<br/>Moutpellier.</li> </ul>                                                                                                                                | le   |
| orientalis, id.; dépôts modernes de l'Inde; vit dans les mers voisine                                                                                                                                                                | ۱×8. |
| <ul> <li>cenomanensis, id.; grès crétacé de Mézières, Saint-Mars-sous-Balon, etc. (Sarthe).</li> </ul>                                                                                                                               |      |
| Michelottii, id.; form. tert. moyenne de Superga.                                                                                                                                                                                    |      |
| Sismondai, id.; ibid.                                                                                                                                                                                                                |      |
| Axia. Ce genre , qui se rapproche beaucoup des Callianasses , u'a point enco                                                                                                                                                         | re   |

Trisenté d'espèces fossiles, et l'Aria cylondrica, établie par Robineau-Desvoidy, sur l'existence d'une main incomplète, ne lui appartiendraît pas. Tadassina Emergi, Th. Bell. C'est le seul crustacé fossile consu encore de la Nouvelle-Hollande. La T. grandidactylur, Rob.-Desv., des conches nécon-

miennes du département de l'Ionne appartient à la famille des sataciens. Gébic. En soumeitant à un nouvel examen les espèces rapportées à ce geure. M. Milne Edwards démontre qu'elles ne doivent pas en faire partie, entre autres les trois espèces désignées par Robineau-Desvoidy sous les nons de G. Munteri, dépiane et Meyri, et celle que M. Il. de Meyre a signalée avec

doute dans le grès bigarré de Soultz-les-Bains.

La famille des cancériens est une des plus intéressantes et l'une

de celles dont on peut tirer le plus d'inductions, lorsqu'on veut, dit l'auteur, établir des rapports entre la faune vivante et les faunes fossiles. Les types les plus anciennement connus, provenant du groupe nummulitique du nord de l'Italie, ont été figurés dès le xviiº siècle. La plupart de ceux que l'on a trouvés depuis appartiennent à des genres éteints, mais qui ressemblent beaucoup à des formes actuelles et dont celles-ci ne seraient que des modifications plus ou moins prononcées. Ainsi le genre Palæocarpilius a beauconp d'analogie avec les Carpilies de nos mers, qui n'offrent cependant jamais de tubercules aux bords latéro-antérieurs ni à la main. Les harpactocarciens, les phlycténodes, les Reussia, sont très-rapprochés des Carpilies, des Liomères, des Carpilodes, et cependant s'en distinguent toujours suffisamment par quelque caractère fondamental. Les cancériens, qui ne remontent pas au delà de la période crétacée, se sont multipliés surtont pendant l'ère mimmulitique.

M. Alphonse Milue Edwards divise cette grande famille en cinq groupes de gueres, correspondant à cinq formes principales, qu'il désigne par les noms de carpilides, cancérides, xanthides, ériphides et trapézides; plus dens formes moins bien caractérisées, ayant peude représentaits; les editrides, qui indiquent le passage des cancérieus aux oxythyques, et les ganélides, intermédiaires aux ériphides et aux contondepes. Deux autres groupes acressoires, les prinmélides et les lingorides, portent à neuf le nombre des divisions de cette famille, dont les caractères sont comparés dans un tableau général, propre à les faire distinguer facilement les unes des autres (p. 173). Les genres et les espèces suivantes sont décrits à l'état fossile:

Garrianes. — Aergonis dubins, Alph. M. Edw.; groupe nuram. des Landes. Paloscarpilius macrochilus, Desm.; très-caractéristique du groupe nummulitique (département des Landes, Italie, nord de l'Égypte, Inde, Chine?). Cette distribution est d'autant plus remorquable, qu'uneur mestacé

de nos jours n'habite aussi certainement les mers d'Europe et relles de l'Inde. Rapporté à 4 genres. ce fossile a reçu 5 noms spécifiques, depuis celui de Caucer lapidescens de Rumphius, jusqu'à celui d'Atergatis platychela, Reuss. Palarocarpilius stenurus, Reuss.; groupe nummulitique de Vérone. agnitauicus, Alph. M. Edw.; calcaire de la Réule, Saint-Vivien, etc. (Gironde)(1) Klimteini, H. de Mey.; groupe numm, du Kressenberg (Bavière méridionale). ignotus, Alph. M. Edw.; calc. grossier et sables muyens du bassin de la Seine. Phlactenodes tuberculosus, id.; groupe numm, d'Hastings (Landes). - pustulosus, id.; ibid., Nuusse (Landes), depressus, id.; formation tertiaire muyenne de Monti-Gruni (Vicentin). Harpactocarcinus punctulatus, Desin.; ibid., Nousse, Saint-Laurentde Gosse (Landes), nord de l'Italie, citadelle de Vérone, Marostica près Bassano, Priabona près Scio, Eurubio, Vicence, Bologne, le Niederhorn, près du lac de Thun (Suisse), Barcelone et près de Vique, au château de Gunb (Catalogne). macrodactylus, M. Edw.; groupe numm., Vérone. - rotundatus, Alph. M. Edw.; ibid., ibid. ovalis, id.; ibid., environs de Barcelone. - Souverbiei, id.; ibid., environs de Dax (Landes), Vérone (?). quadrilobatus, Desm. (Cancer Sismondæ et Pratti; in d'Archiae, Hist. des progrès de la géol., vol. 111, p. 3o3.); ibid., Nousse (Landes) (2), Vicentin. ---- Jacquoti, Alph. M. Edw.; ibid., Biaritz. Reussia granosa, M'Cov; grès vert supér, de Cambridge, gault de Folkstone (Etuus Martini, Mant.).

Buchi, Reuss; marnes pläner de Bohême (genre Etyus, Mantell).

<sup>O Voyez Burguet (Act. Suc. Linn. de</sup> Bordouwz, vol. MV, p. 280, 1857), qui a décrit cette cepère sous le nom de Gmerr Boreti.

O Lacitation des environs de Perpignan est sens doute le résultat d'une erreur d'étiquette.

de Vaud). C'est un des plus anciens braehyures, quoiqu'il appartienne à l'un des types les plus élevés de la classe.



Lobonotus sculptus, id.; form, tert. moy. de Saint-Domingue. Caloxenathus formosus, id.; grès ferrugineux crétacés du Maine. Xanthilites Bowerbauki, Rell; London-elay de Sheppey ét de Sonthend. Auuthilites rerracous, Schaf.; groupe unmu. de Blomberg (Bavière).
Menippe Chauria, P. de Berv.; calc. grossier infér, de Crisolles près
Aoyon, Chaumont, Parnes (Oise): espèce très-voisine du U.
gigas de l'Australie.

Syphax crassus, Alph. M. Edw.; groupe numm. de Ribaute (Aude). Necrocius Bowerbanki, id.; London-cluy de Sheppey.

Etious, nov. sp.; groupe minimulitique d'Hastings (Landes). Ceccianus. — Cancer pagaroides, Desm.; gisement douteux.

Cancer Beaumati, M. Ealw.; origine doutense, peut-être du groupe mmmulitique (2).

 Deskayen, Alph. M. Edw.; form, tert. supér. d'Oran. Trèsvoisin du C. Edwardn qui vit sur les côtes du Chili. La Méditerranée ne nourrit plus que le Tourteau (C. pagurns).

Sismondæ, H. de Mey.; marnes sub-apennines d'Asti.
 Lobocarcious Paulino-Wurtenbergensis, id.; calc. numm. de l'Égypte.

Émpundes. — Eriphia spinifrons, llerbst; dépôts moderne et quaternaire de Nice.
— indét.; E. Sism., la Superga.

Galémbes. — Galeun obscura, Alph. M. Edw.; dépôts quaternaires d'Asie.

Podopilumnus Fittoni, M'Coy; grès vert de Lyme-Regis.

Galenopsis typicus, Alph. M. Edw.; groupe mmm. d'Hastings (Landes); très-ahondant.

. .... pustulneus, id.: ibid.

crassifrons, id.; Lonigo (Vicentin).

- Gereillannus, id.; calc. concretionné d'Orglandes (Manche). Murchiuse i étrges id., M. Edw.; in d'Archine, Hist. des progrès de la géol., vol. III, p. 3 ob; Descript. des anim, foss. de l'Inde, p. 3 do, pl. 3 6, lig. 19); groupe nummulitique de Unde.

Carlona vigil, Alp's. M. Edw.; groupe unumulitique, environs de Vicence, Priabona, Castel-Gomberto.

Colpocaris bullata, II. de Mey ; groupe numm. du Fähneren (Appeuzell).

Plugiolophus Wetkerelli, Bell; Loudon-clay de Sheppey et de Southend.

formana, Beuss; Pläner du Mecklemhourg.

tilyptouotus trispinosus, Desm; dépôts récents de l'Inde.

----- indét.; grès du Mans (Sarthe).

CYLLOVETOPES DOLTEEX. — Caucer meticariemis, Thurm.; Miécourt, form. tert. infér.

Cancer scrobilatus, Reuss; marnes planer de Bustorf, Mecklembourg,
Beggiatoi, Michelotti; Laverda (Vicentin).

ADDENDA. — Actae persieu, Alph. M. Edw.; ile de Kharu près Bushir (golfe Persique), gisement indét.

Si nous recherchons actuellement ce que fon peut déclaire de ce grand travail de M. Alphonse Milne Edwards sur les crustacés podophthalmaires fossiles, relativement à leur développement dans la série des dépôts, on voit que, représentés d'abord par 2 esgères dans le gault, il y en a 3 dans le groupe de la craie feau, tant en France qu'en Allemagne et en Angleterre <sup>(6)</sup>; la craie blanche n'en a pas encore offert, et la craie supérieure en renferme 2.

La période tertiaire inférieure a été de beaucoup la plus féconde, puisqu'elle comprend, à elle seule, plus de la moitié des espèces décrites, ou 52, dont 6 dans le calcaire grossier, 4 dans les sables moyens, 7 dans largile de Loudres et 37 dans le groupe nunmunitaique d'unit de l'Europe, de l'Asie et du nord de l'Afrique. Quelques espèces sont communes à ces divers gisements, mais aucune n'est citée dans les dépûts antérieurs, placés entre la craise et Phorizon des Nunmutiles. La formation tertaire moyenne présente ensuite 9 espèces; la supérieure, 6; les dépôts quaternaires et plus récents, 8. Enfin il y en a 7 dont le gisement trop incertain n'a pas pernis de les comprendre dans ce résumé.

On a vu quolques études publiées sur les crustacés inférieurs ostracodes, mais il serait à désirer que l'examen des autres ordres, et en particulier des macroures, viut compléter nos comnaissances sur le développement des animaux de cette classe dans les meranciennes.

Pour les autres articulés, tels que les insectes, nous sollicitous depuis longtemps nos entonologistes de suivre l'exemple de leurs savants confrères de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Angleterre, en s'appliquant à l'examen des richesses que renferment nos dépôts d'eau douce d'Aix, d'Armissan, de la France centrale, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> On a vu précédemment quel peu de compte on devait tenir des espèces décrites par Robineau-Desvoidy,

Nous ne doutous pas qu'ils ne fussent amplement récompensés de ce travail, en appareuce assez ingrat, par les résultats qu'ils obtiendraient, et qui, combinés avec ceux des flores contemporaines de ces mêmes localités, nous donneraient des notions d'un intérêt réel sur le climat et les caractères physiques de notre pays pendant ces diverses périodes.

Enfin il est moins probable que l'étude des restes d'annélides, qui n'ont encore donné lieu à aucun travail particulier, puisse apporter jamais des faits d'une valeur paléozoologique comparable à cenx des autres classes d'articulés.

#### \$ 6. MOLLESQUES.

Introduction.

Des diverses classes du règne animal c'est celle des mollusques qui a fourni le plus de matériaux à la paléozoologie, parce que ses types, les plus variés à tontes les époques, ont aussi laissé le plus de dépouilles reconnaissables dans les conches de sédiments marins, d'eau saumâtre et d'eau donce, lls sout en outre représentés dans la nature actuelle par une prodigieuse quantité de formes habitant les mers, les laes, les fleuves, les rivières et la surface des terres émergées. Aussi est-ce parmi les mollusques fossiles que nous trouvons le plus de ressources pour comparer l'animalisation des diverses périodes entre elles et avec celle de nos jours. Leur constance, leur multiplicité, leur état de conservation généralement meilleur que dans la plupart des autres classes, les rendent plus utiles pour la connaissance de l'ancienneté des couches, et le géologue peut, avec un nombre d'espèces comparativement restreint, pourvu qu'elles soient bien choisies, se guider sûrement dans la détermination de leur âge relatif.

Il y avait donc beancoup de motifs pour que les mollasques fossiles fussent Dobjet d'un grand nombre de travaux; mais, par cela même que leur étude se liait plus étroitement et plus fréquemment à celle des couches qui les renferment, la plupârt des rerberches arupelles is out donné lieu out dà être mentionnées dans la première partie de ce livre, et il nous reste senlement à rappeler ici quelques publications qui par leur caractère de généralité ne pouvaient pas entrer dans la Paléontologie stratigraphique.

CÉPHALOPODES.

Acétabuliferes

Si nous n'avons pas rappelé, dans l'Introduction, que M. F. Raspail avait publiée en 1829 une Illuirier naturelle des Réleuniers, accompaguée de la description et de la classification des espéces que M. Émerie, de Castellane, a recueillas dans les Basser-lipei<sup>10</sup>, c'est que l'opinion de Tanteur sur l'origine de ces corps, semblable à celle de Bendant, était tellement éloignée de la vérité, que c'est été remonter aux emps fabuleux de la science que de la mentionner une seconde fois. Quant à l'application qu'il avait faite de ses études à ses prétendues 6h espèces, elle ne prouve pas une appréciation plus juste des caractères de ces corps que de leur origine mème.

M. Duval-Jouve, en reprenant ce sujet douze ans aprèsi<sup>6</sup>, et tout en se renfermant dans un cadre assez restreint, a su lui douner un caractère original et réellement scientifique. Son travail doit d'autant plus nous arrèter qu'il ne nous semble pas avoir obtenu toute l'attention qu'il méritait, malgré le rapport favorable dont il fut l'objet à l'Académie des sciences<sup>16</sup>.

L'auteur établit parmi les Bélemnites du groupe nécomien de la Provence trois dicisions, qu'il nomme familles, contrairement à tous les principes de technologie. Les Bélemnites de la première division, appelées bipartites, sont en effet divisées en deux parties sur leur pourtour par un sillon longitudinal profond; celles de la deuxième, appelées notosiphiques, out le siplon placé sur la ligue

<sup>(1)</sup> Annales des seiences d'observation, 1829.

<sup>(3)</sup> Bélemnites des terrains crétacés inférieurs des environs de Castellane (Basses-Mpes), acec la description de ces terrains, in-h\*, avec 11 pl. de fossiles, 1 de

coupes et une carte géologique; 1841. L'anteur a aussi donné (p. 6, nota) la liste des Bélennites jurassiques du même

pays et classées suivant sa méthode.

(\*) Comptes rendus de l'Académie, 3 août
1841.

médiane dorsale de l'alvéole, à l'opposé du canal ventral du rostre, caractère remarquable qui n'avait pas encore été signalé; elles sont tonjours comprimées, et l'ouverture de la cavité est échancrée sur le côté. Enfin celles de la troisième, appelées gauroajáytas, ont le siphon sur la ligne médiane ventrale de l'alvéole, immédiatement au-dessus du canal du rostre; elles sont cylindriques on déprimées; l'ouverture de la cavité est circulaire on oblique.

Des 16 espèces de Béleminites décrités avec soin et fort bien représentées par M. Daval, i seulement appartient à sa première division, g à la deuxième et 6 à la troisième. Il indique ensuite leur répartition dans les coucles crétacies des cuvirons de Castellanc, dont il avait douné une description géologique au commencament de son mémoire, et il termine en faisant ressortir les différences de ses conclusions avec celles qu'Alc, d'Orbigny venait de publier en tête de sa Palémotogic française.

Comme la très-bien fait ressortir M. Milue Edwards, dans son rapport à l'Académie, un des mérites de ce travail est d'avoir démontré que les modifications apportées par l'âge dans la forme extérieure de certaines Bélemnites avaient donné lieu à une multitude de dénominations spécifiques sans valeur, et d'avoir fourni un moyen fort simple pour s'assurer de ces variations et déterminer leurs limites. M. Duval a fait voir aussi comment, dans beancomp de cas, la brisure accidentelle d'une partie du rostre autre produit, par suite de sa réparation du vivant de l'animal, des formes irrégulières on bizarres, dont on ne s'était pas rendu compte et qui, de même que les modifications précédentes pendant l'accroissement, avaient fait admettre des distinctions spécifiques millement instifiées.

Enfin ce qui devait inspirer encore une certaine confiance dans les résultats généraux de l'auteur, c'était le nombre des échantillous qu'il avait étudiés pour les obtenir, et qui ne s'élevait pas à moins de q300.

Dans ses Considérations paléontologiques et géographiques sur la dis-

tribution descriphalopodes actiabalificasis. Alc. d'Orbigus, remarque que ces animaux auraient apparn avec l'ère jurassique sous la forme de Belemuites, de Spineuthia, de Tratapais, de Siches, d'Omastrèphos, d'Emphotaulis et de Aclemo, Pendant l'ere crétacée, des Belemuites, de différentes formes, auraient seules représenté tous ces type décibabilifères jurassiques; et, pendant l'époque tertiaire, les Sèches et les Bélopières seuls lenr succèdent. Des geures précédents, les Bélemuites, les Teadupais, les Aclemo et les Bélopières sont éteints lès autres ont encure des représentants dans les mers actuelles, mais leurs espèces différent des espèces fossiles.

En s'occupant ensuite de deux mouveux geures de céplulopodes fossiles, les Contrettuis et les Sènellantata, offrant des analogies, d'une puri, entre la Spirule et la Sèche, de l'autre, entre les Bénamites et les Omastriphes 18, le même zoologiste a cherché à se reudre comple des diverses fonctions de l'osset interne dans l'économie amines, suivant les modifications de forme qu'il subit. Ainsi l'osselet corné remplirait le rôle des os chez les mammifères; celui qui contient des loges afrèmes, non-seulement soutient les parties charueus, anse en allégeant la masse, produirait l'effet de la vessie natatoire des poissons; enfin l'osselet muni d'un rostre testacé, solide, aurait, outre les fonctions précédentes, celle de résister au choc dans la marche rétrograde de l'animal, et deviendrait alors un corps protecteur. Paprès ces vues, le Spirulirivatru devait être un animal côlier, le Concettiis, pélagien, et la Bélenmite, voyageuse et riveraine.

Après avoir étudié comparativement les diverses parties solides persistantes de la coquille des Bélemnites (portion cornée antirieure, cône alvéolaire, siphon, rostre), Alcide d'Orbigny <sup>(6)</sup> trouve qu'elle est conformée de la même manière que celle des céphalo-

Omptes rendus de l'Académie des sciences, 19 juillet 1851. — Annales des eciences naturelles, vol. XVI. p. 17; 1851. O Comptes rendus de l'Académie, 23 mai 1854. — Annales des sciences naturelles. vol. XVII. p. 364. a planelnes; 1854. (9) Considerations coologiques sur les Bélemaites, thèse de zoologie, in-6°; 1856. C'est le développement d'un mémoire publié antérieurement dans les Annoles des aciences noturelles, vol. XVIII. p. 25 s; 1854. podes actuels, sant qu'elle est plus compliquée et réunit plusieurs caractères que l'on trouve isolés dans ces derniers. Elle est plus voisine d'ailleurs de l'osselet des Omastrèphes que des autres céphalopodes du mème ordre, et le Conoteubis, qui établit une sorte de passage entre eux, prouve assez que l'animal de la Bélemnife citai bien un actabulifère que ses caractères zoologiques doivent faire regarder comme constituant, non pas une famille distincte, ainsi que le dit l'auteur, puisqu'il n'y a en réalité qu'un genre, mais un type avec des formes très-particulière.

On vient de dire que la Bélemnite devait babier les côtes; d'Orbigur preherche quelles étaient les fonctions de ses parties solides, les variétés naturelles et accidentelles, les caractères présumés des sexes, le rostre du mâle étant plus long que celui de la femelle puis it établit la division des espéces commes en cing groupes, désignés d'après la forme du rostre, en acuarii, canalieulati, hastati, clavati et filatoii

Un tableau de la répartition des 59 espèces admises par l'anteur fait voir que, commençant avec le lias, les Bélemnites s'éteignent avec le gault; les Bélemnitelles seules atteignent les dernières couches crétacées.

Dans Histoire notuvelle générale et particulière des céphalopodes acéubulifiers vinonts et fousiles <sup>10</sup>, ouvrage commencé par de Férusare et Alcide d'Orbigny, puis continué par ce dernier, 22 genres sont énumérés, depuis les Octopus jusqu'à la Spirule. La famille des Spiade compreud les Sepia et les Beloptera; celle des Belennider, les Bélemnites et les Belennidella. Le genre Belérophe (p. 180) est placé à côté des Argonautes, conformément à l'opinion de Férussac, tandis que son collaborateur et continuateur annonce qu'il ne l'aduet pas dans l'ordre des céphalopodes. h¹ espèces de Belérophes sont décrites et figurées, dont 1 « Suivreimes, 8 dévo-

transition, a aux Sepia et aux Beloptera tertiaires. 3 aux Sepia jurassiques.

<sup>(</sup>¹) In-folio, avec atles de 143 planches; 1835-1848. — 7 planches sont consacrées aux Bellérophes du terrain de

niennes, 25 carboniferes, 2 étant à la fois dévoniennes et carbonifères, a silurienne et carbonifère (1).

Nous rappellerons ici les Observations de Voltz sur les Belopeltis ou lames dorsales de Bélemnites (Belemnosepia, Ag., Loligosepia, Quenst., Geoteuthis, de Munst.), qui indiquent un animal participant à la fois des Bélemnites et des Sèches (2).

Plus récemment, M. P. Gervais (3) a montré qu'une coupe du cône externe mettait à déconvert la suture des bords des lames constituant, par leur emboîtement successif, le rostre des Bélemnites; que la position de cette suture indiquait celle du siphon, et que la suture elle-même, correspondant à la fente ventrale du godet des Omastrèphes, devait être par conséquent aussi regardée comme ventrale. Cette suture s'observe particulièrement dans les Bélemnites plates, notosiphytes de M. Duval-Jouve.

En cherchant à se rendre compte des caractères distinctifs des Tentantifica. Nautilides, des Goniatides et des Ammonides, M. J. Barrande (a) a pensé que les classificateurs avaient eu le tort de n'y voir que deny familles, soit en plaçant les Goniatites et les Clyménies avec les ammonitidées, soit en v réunissant seulement les premières; « car, dit-il, chacun de ces deux genres offre d'importants caractères qui lui sont communs avec les Nautiles, tels que la forme des cloisons, la direction de la paroi propre de l'orifice du siphon (qu'il nomme le goulot), etc. D'un autre côté, ils en diffèrent par les sutures des cloisons, la position invariable du siphon, a etc. Enfin les Goniatites et les Clyménies seraiont liées entre elles par des rapports trop intimes pour qu'on puisse les ranger dans des familles différentes : aussi M. Barrande propose-t-il de réunir ces deux types, pour en former une famille, qu'il place entre celle des nautilidées et celle des ammonitidées.

<sup>(1)</sup> Les chiffres donnés par l'auteur ne concordent pas.

<sup>(3)</sup> Mém. Soc. d'hist, natur, de Stras-

bourg, vol. III, 1840, avec 5 planches.

Plecue des Sociétés ancantes, vol. V, p. 273; 1864.

<sup>(8)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. XIII, p. 972, 1 planche; 1856.

Nous ferons remarquer d'abord que, quel que soit l'ensemble de caractères que l'on considère, lorsqu'on embrasse tout l'ordre des céphalopodes tétrabranches, dont le nombre des genres, déjà très-considérable, tend à s'accroître tous les jours, il paraît fort difficile, sinon impossible, d'y tracer des coupes d'après une certaine quantité de caractères absolus, communs et constants, leurs combinaisons étant extrèmement variées et quelques exceptions venant toujours infirmer la règle, comme le montre le tableau même de M. Barrande, Ensuite la direction de l'orifice du siphon, souvent difficile à constater, nons semble d'une importance très-secondaire, tandis que la position du siphon, combinée avec la suture des cloisons, qui en traduit les caractères essentiels, constitue, pour le groupement de ces coquilles, une base plus simple, plus commode dans l'application, et plus rationnelle. Si nous considérons celles dont le cône élémentaire est enroulé dans un plan, dont les tours sont contigus ou plus ou moins enveloppants, nous voyons, chez les Nantiles, le siphon, placé entre les bords externe et interne, varier d'une esnèce à l'autre; les cloisons, d'abord presque planes, deviennent flexueuses; les sutures présentent des lobes ondulés et même anguleux sur les flancs et jusque sur le pourtour extérieur. Par le genre Aturia les Nantiles passent aux Clyménies, dont le siphon est constamment très-rapproché du bord interne.

Les Gonialites au contraire, dont le siphon est toujours contigu an hord externe des tours, offrent, dans la suture des cloisons, à partir des espèces les plus anciennes, des modifications graduelles, généralement en rapport avec le temps, et qui, par l'intermédiaire des Cératites, les rattachent au type des Ammonites proprement dites, qui apparaît plus tart; d'oû résulte une série continue de modifications, dans laquelle des coupes d'une grande valeur sembleut difficiés à établir.

Maintenant, autonr de ces deux types enroulés, le Nautile, avec les cloisons les plus simples, et la Goniatite, dont les cloisons se rapprochent le plus d'un plan, viennent se grouper les formes dérivées, jusqu'aux cônes droits élémentaires de l'Orthocératite et de la Baculille, qui représentent les extrêmes de chaque série, comme le dit M. Barrande Ini-même pour la première, lorsqu'il propose le geure Ascoceras!

Cette manière de partager les céphalopodes tétrabranches nous semble à la fois pratique et plus rapprochée que toute autre des vraies vues philosophiques. Que l'on fasse, avec S. P. Woodward <sup>16</sup>, nue famille particulière des orthocératides, ou, avec M. Prietet une famille des phragmocératides (gomphocératides) et une de gyrocératides, d'après la considération de la bouche et la forme de la coquille dans l'une, la position du siphon dans l'autre, ce sont des coupes secondaires utiles, qui peuvent rentrer dans le premier sous-ordre à des titres différents. Nous reviendrons plus loin sur ces considérations appliquées au deuzièue sous-ordre.

On doit encore à M. Barrande une note intéressante Sur le reuplissage organique du siphon deux divers céphalopodes de la famille de maultoides du tervain de trausième. Par suite de ce produit partienlier, dont l'origine avait été méconnue jusque-là, on avait établi des genres dont la distinction n'est plus justifiée. Des dépòls de même nature ont aussi été observés à l'intérieur des loges aériennes?, mais jusqu'à présent lis n'ont pu être constatés que dans des espèces du terrain de transition. Enfin le savant auteur du Système s'ilarién de la Bobéme a étudié la troncature normale ou périodique de la coquille de certains céphalopodes (Orthocerus, Gomphorerus, Acocerus), et la reconnu qu'elle était recouverle par des dépòls ultérieurs successifs, ornée de stries longitudinales régulières, de stries transverses et, en dernier lieu, à surface lisse, enveloppant le tout et terminant la reconstruction de la partie brisée. Re fertavail,

Kentriidées

<sup>(1)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2º série.

vol. Xtt, p. 158; 1855.

(a) A Manual of the Mollusea, 1851-56.

Traité de Paléontologie, vol. [1. [1, 621; 1854.

<sup>(6)</sup> Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. Ml. p. 441, 1 pl.; 1855.

Ibid., vol. XVI, p. 828, 1 pl.; 1859.
 Ibid., vol. XVII, p. 573, 1 planche;

comme on le voit, semble faire suite à celui de M. Duval-Jouve sur les Bélemnites.

. . . . .

Quoique les Anmonites comptent parmi les corps organisés fossiles qui sont le plus auciennement et le plus généralement connus, ce n'est qu'assex tard que l'étude de leur coquille ou du moule qui la représente a été faite d'une manière méthodique. Vers 1899, L. de Buch y appliqua cette sagacité singulière de son esprit éminemment observateur et trouva, dans la disposition des autures des cloisons qui traduisent les caractères de ces dernières, une formule très-simple pour en exprimer toutes les modifications dans les diverses espèces.

Dans ses Recherches sur les . Immonites 11, résultat d'un travail fort étendu, Alcide d'Orbigny a montré d'abord que les différences qui existent entre le moule et les accidents extérienrs de la coquille sont dues à l'inégale épaisseur des diverses parties du test. Passant ensuite aux différences qu'affectent les caractères extérieurs, il fait voir que, plus on moins prononcées suivant les espèces, elles peuvent être naturelles, normales ou accidentelles, provenir de celle des sexes, les coquilles des femelles étant supposées plus renflées que celles des mâles, ou bien encore de l'âge, les coquilles étant toutes lisses et à dos rond lorsqu'elles sont très-jeunes, ou à quelques millimètres de diamètre, alors que l'enronlement spiral seul varie suivant les espèces. Les stries, les côtes, les tubercules se développent graduellement sur celles qui doivent en, être pourvues à l'état adulte, alors que les ornements extérieurs sont le plus prononcés et le plus compliqués. On observe ensuite une atténuation de ces caractères, telle, dans certaines espèces, qu'elles redevienment unies et sans ornements, comme à l'état embryonnaire.

(i) Thèse de géologie, 1846. — L'auteur a publié les notices suivantes; 1° sur quelques espèces remarquables d'Ammonites des étages néocomiens (Journal de conchyliologie, vol. 1,1850, 1 pl.); 2° sur le genre Heteroceras (ibid., vol. 11, 1851, 1 pl.); 3° sur le genre Hamelina (ibid., vol. 111, 1850, 4 pl.). Dans quelques cas anssi l'euronlement des tours plus ou moins embrassants se modifie avec l'âge.

En étudiant les diverses parties des Ammonites, Alc. d'Orbigny considère d'abord la bouche, on portion antérieure de la coquille, comme constante, ou bien comme momeutanée et transitoire. Des modifications indiquées dans les contours de l'ouverture il conclut ensuite que ceux-ci sont en rapport avec la forme du dos de chaque opère, on mieux, de ses contours extérieurs, puisque le dos est pris ici pour le rentre et réciproquement, et cela suivant que cette partie offre une carène, un sillon, est ornée de tubercules, de côtes, ou bien est lisse. Les preuves de cette corrélation sont d'ailleurs peu nombreuses; car de toutes les Ammonites jurassiques et crétacées représentées dans la Patientologie française, il y en a à peine une trentaine dont la bouche soit plus ou moins exactement indiquée.

Quant à l'enroulement des Ânmonites suivant une courbe logarithmique, on sait que M. Mosley, de Cambridge, et M. Naumann, de Freyberg, s'en étaient déjà occupés, lorsque M. Élie de Beaumont <sup>10</sup>, ayant mesuré une Goniatite et trois Ammonites jurassiques, tronva anssi qu'elles étaient enroulées suivant une spirale de même ordre. Cependant chez deux d'entre elles la spire, vers la fin, rentrait en dedans de la courbe mathématique. Selon Alc. d'Orbigny, cette courbe varierait deux et même trois fois pendant l'existence entière de l'animal. Ainsi la spire croit plus rapidement dans la jeunesse; elle devient ensuite régulière, et, dans sa vieillesse, la coquille, même avant le dernier tour dépourvu de loges et loujoursplus étroit que les tours cloisonnés, tend à se resserrer.

« La taille des Anmonites, dit plus loin le même auteur, n'est pois en rapport avec les ornements extérieurs ni avec la complication des autures des cloisons. « Ces dernières, prises au même âge, dans une espèce donnée, montreut exactement, sauf dans les petités dijftations des selles et des lobes, la même disposition générale décritetations des selles et des lobes, la même disposition générale décrite-

<sup>(9)</sup> Société philomathique, 17 avril 1841. — Journal l'Institut, même date. Paléontologie. 38

dès 1829 par L. de Buch D. On n'observe pas d'ailleurs de différence entre les sutures des cloisons dans des coquilles supposées de seves différents.

Si la forme des cloisons est invariable pour les 6 lobes primordiaux (2 latéraux supérieurs, 2 inférieurs, 1 interne et 1 externe), continue Alc. d'Orbigny, qui se sert encore ici pour les deux derniers des expressions de lobe ventral et de lobe dorsal, reconnues fausses depuis longtemps, il n'en est pas de même de la complication des divisions de ces lobes et du nombre des lobes auxiliaires, qui changent avec l'âge et n'ont point de rapport avec les ornements extérieurs. L'Ammonite jeune a toujours au moins les 6 lobes élémentaires qui, comme les selles, offrent les indices des divisions principales, paires ou impaires, qu'elles aurout plus tard, une pointe ou un feston marquant chaque grande branche future ramifiée. En cela les caractères intérieurs de la coquille diffèrent des ornements extérieurs, qui n'apparaissent que plus tard. Les sutures des cloisons offrent cette autre particularité, qu'elles se compliquent de plus en plus jusqu'à la dernière période de la vie de l'animal, mais c'est surtout dans la seconde période, ou le commencement de l'état adulte, que se développent les lobes auxiliaires.

Quant au rapport du nombre des lobes avec le recouvrement ou l'enveloppement plus ou moins complet des tours, l'observation confirme ce que l'on devait prévoir à priori. Ainsi la fornute élémentaire, ou la plus simple, des 6 lobes et des 6 selles se rencontre surtout dans les espèces dont les tours en contact ne se recouvreut point. Lorsqu'un quart des tours est masqué, il y a 1 lobe auxiliaire et quelquefois 2 de chaque côté; s'il y a 1 amoité des tours de masqués, ou compte jusqu'à 3 lobes, et ainsi de suite : plus l'euveloppement augmente, plus en général aussi la coquille est déprimée, et plus le nombre des lobes et des selles s'accroît, jusqu'à 1 o de chaque côté, ce qui paraît être le maximum dans les

<sup>(9)</sup> Annales des sciences naturelles, vol. XVII, p. 267, 1829; vol. XVIII, p. 417, (829; vol. XXIX, p. 5, 1833.

Ammonites ordinaires; mais dans les Cératites du trias, par exemple, on peut en compter jusqu'à 20.

Parfois les sutures des cloisons ne sont pas symétriques relativement au siphon, le lobe médian externe ne se trouvant pas exactement dans son plan, mais placé à droite ou à ganche.

Outre les sutures des cloisons partagées en lobes et en selles, ces divisions élles-mêmes peuvent être cousidérées suivant la manière dont elles se terminent, c'est-à-dire selon qu'elles se partagent à leur tour en un certain nombre de lobes et de selles secondaires, pairs ou impairs, qui alors ne se correspondent pas nécessirement, les uns pouvant être pairs et les autres impairs sur la même coquille, et réciproquement. Enfin la profondeur relative des lobes dans chaque espèce est encore une considération utile et dont on doit tenir compte pour sa distinction, et nous ajouterons, pour celle des geners mêmes, dans les amomotitéées à tours disjoints.

Des relations observées aussi par l'auteur, entre les caractères des lobes et des selles, terminés par des parties paires ou impaires, et les ornements extérieurs, tels que les tubercules, les carènes, les plis, les sillons, etc., il déduit un moven de grouper les espèces, Il propose d'abord, à ce point de vue, sept divisions, suivant que le pourtour extérieur des Ammonites est muni d'une carène entière ou dentelée, est tranchant, simple, saillant, crénelé, excavé et presque dépourvu de tubercules sur les côtés, ou bien encore que ce pourtour est plus ou moins carré, arrondi ou convexe. Ces groupements de premier ordre en comprennent ensuite 21 d'un ordre secondaire, dans lesquels toutes les espèces viennent se ranger. Mais dans la pratique cette sorte d'échafaudage, d'une très-faible valeur en lui-même, à cause du manque de précision de ces caractères dans beaucoup de cas, est aussi d'une très-faible ntilité, parce que l'on considère plus habituellement les espèces relativement à l'étage géologique que l'on étudie, et qu'alors leur arrangement morphologique rend la plupart de ces désignations superflues, vagues et sans application sériense.

38.

Quoquii I y ait à peine vingt aus que le tableau de la répartition, dans la série secondaire, des espèces d'Ammonites commes et admises par l'auteur oil été douné, sa reproduction n'aurait d'autre inférêt que de montrer combien la science a marché depuis lors, et le développement des espèces à tel on tel niveau ne serait pas plus evact, taut les recherches nouvelles ont changé les rapports numériques auvquels on attachaît alors une importance prématurée.

Sans nons arrèter non plus aux dix-sept créations d'Ammonites d'Alcide d'Orbiguy, aux explications plus ou moins probables et aux causes supposées de l'accumulation des coquilles sur un point phiôt que sur un autre, puis à cette affirmation, bientôt contredite par les faits, que toutes les espèces de chaque division géologique sont caractéristiques, enfin aux relations entre certaines modifications dans les formes et les ornements extérieurs, d'une part, et les diverses périodes géologiques en l'autre, relations qui offrent aujour-d'inui tant d'exceptions qu'elles ont perdu presque toute valeur, nous ferous remarquer que ce travail, évidemment fun de ceux auxquels fauteur devait attacher le plus d'importance, par le tennas qu'il y a consacré et la grande quantité des matériaux étudiés, malgré les faits intéressants qu'il renferme et son utilité pratique, manque encore de vues étévées sur le sajet dont il trais-

On s'aperçoit en effet que, absorbé par les détails un peu matiriels de ses recherches, d'Orbigny n'a vu ni le commencement ni la fin de ce sujet, l'un des plus intéressants que puisse offiri la classe des mollusques. Lorsqu'on prend le mot Amanouite dans son acception la plus large et la plus complète, c'est-a-dire embrassant toutes les coquilles de céphalopodes à siphon contigu au pourtour du cône générateur, ou côté dorait, comme on disait autrefois, quelle que soit la forme des cloisons et celle des coquilles ellesmèmes, on a d'abord une première série de formes commençant aux Goniatites, à lobes simplement ondulés du système dévonien, passant par des complications granduelles aux Gératites, et de celles-ciaux Annuonites à cloisous le plus profondément déconjrées et persillées; puis une deurième seire due aux modifications de l'enroulement ou du contournement du cône primuif normal, simple, à tours contigus, plus on moins enveloppants. Il résulte de ces dernières modifications 13 types, à fours déroufés, discontinus, dans un plan et avec des portions droites plus ou moins arquées; ou bien enroulés, tantôt partiellement, tantôt complétement, suivant une hélice turriculée, également à tours disjoints ou contigus; enfin des coquilles simplement arquées et même tout à fait droite.

Ón reconnaît que, dans ces 13 types dérivés, dont q sont enroulés dans un plan contré ou droit (Sophies, Crioerus, Augloerus, Toxocrus, Hamites, Hamulina, Plychocrus, Bawililas, Bawilina) et dont à n'ont pas leur eurondement compris dans un plan (Turrilihes, Helicocrus, Anisocrus, Heterocrus), le caractère des cloisons a cela de particulier qu'il ne s'écarte jonnais de la formule élémentaire normale des 6 lobes et des 6 selles, et qu'il n'y a ni lobes ni selles accessoires ou auxiliaires, si e n'est dans la partie euroulée, à tours contigus, des Scaphites, ce qui confirme précisément la règle.

On voil eu outre que, s'il y a quelques ispes propres à certaines périodes, il y en a d'autres qui, bien qu'ayant dominé à un moment donné, se sont perpeturés cependant dans toute la série secondaire. L'absence du type des cloisons des Cératites et des Goniatites dans 1 a des genres dérivés des Annomites, le treizième (Bardina), qui fait seul exception, n'étant eucore représenté que par 1 espèce, est sans doute aussi un fait remarquable; et, lorsqu'on vient à rattacher ces considérations à celles du même ordre dout nous avons montré que la série paralléle des céphalopodes tentaculières pouvait être l'objet, on voit quelle source féconde l'étude de ces animaus présente au naturaliste qui chercherait à se reudre compte de leur développement comparatif dans les époques intermédiaires et secondaires. Cest d'ailleurs ce qui reste complétement à faire, les aateurs ne s'étant encore occupés qu'à nommer des geures et des espèces, sans chercher la loi de toutes ces modifications, leur lien commun, leurs rapports avec le temps et les lieux, enfin sans porter un regard philosophique sur un sujet qui en est tout à fait digne par son étendue et sa complexité.

Quant aux autres grandes divisions de la classe des mollusques, les gastéropodes, les acéphales lamellibranches, les brachiopodes et les bryozoaries, nuos n'avons rieu de bien essentiel à ajouter ici anx travaux qui ont été mentionnés dans la première partie; aussi nous bornerons-nous aux indications bibliographiques suivantes, rangées zoologiquement:

#### APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Mesographies.

- Alc. d'Orbigny, Notice sur les becs de céphalopodes fossiles, RHYNCHOLITHES ou becs de Nautiles. (Annales des sciences naturelles, vol. V, p. 211, 1 pl.; 1825.)
- L. de Buch, Ueber Ceratiten, besonders von denen die in Kreidebildungen sich finden, in-h\*, 7 pl. (Mém. Acad. de Berlin, 1848; à part, 1849.)

L'auteur siguale comme des Céralites : l'Ammonitur Sonopiuri, d'Orb., du gris vert d'Exeragnolles; l'A. Jacquemonat, rapportée, par V. Jacquemonat, de gris vert de Bries-le-Fit (Driune); l'A. Jácquemonat, de de Bries-le-Fit (Driune); l'A. Jácquemonat, de de Bries-le-Fit (Driune); l'A. Jácquemonat, d'Orb., de Lamenay (Sarthe); l'A. Modosi, Thioll., de Dieu-le-Fit (Driune); et il décrit de nouveau, en les figurant, les C. nodossat et hiporitius du muschellalls de Lamérille.

Id., Sur les Aumonites (Ans. des e. naturelles, vol. XVII, p. 267, 1 pl.; 1829,)
– Id., Sur le distribution des Aumonites en familles (Héd., vol. XVIII, p. 417,
1 pl.; 1829) — Id., Sur les Aumonites et leur distribution en familles, sur les expèces qui apportirement aux terraine les plus anciens, et sur les Goutstitus en perficulier, (Ids., vol. XXIX, p. 5, 43, 6 pl.; 1820).

De Munster, Sur les Clymères et les Gonlatifes du calcaire de transition du Fichtelgebirge. (Ann. des sc. natur., 2° série, vol. II, p. 65, 6 pl.; 183h.)

Beyrich, Sur les Gossistres qui se troucent dans les terrains de transition du Bâin. (lbid., vol. X., p. 65, 2 pl.; 1838.) Quoique dus à des savants étrangers, ces divers mémoires ont été rappelés ici comme ayant été traduits dans un recueil français.

De Blainville, Prodrome d'une monographie des Ammonites, in-8°, 1840. (Extr. du Dictionnaire des sciences naturelles.)

F. Raspail, Histoire naturelle des Ammonites, suivie de la description des espèces fossiles des Basses-Alpes, de la Provence et des Cévennes, in-8°, h pl.; Paris, 1842.

E. Bayle, Note sur l'Annosites Calveso, et son identité avec l'Annosites tatrices. (Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. V, p. 450; 1848; vol. VI, p. 325; 1849.)

Reynès, Sur la différence des sexes chez les Ammonites. (Ibid., vol. XIX, p. 1001; 1862.)

J. Barrande, Sur Ascoczas, prototype des nautilides. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. XII, p. 157, 1 pl.; 1855.)

Eug. E. Deslongchamps, Sur la nature des Aptrenes; Notes paléontologiques, 1863.

Ébray, Sur les Annovires ancers et restitates. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. XIII, p. 115; 1855.)

Courtiller, Les Ammonites du tuffeau. (Ann. Soc. Linn. de Maine-et-Loire, vol. IX, p. 1, 8 pl.; 1857.)

Vol. 1A, p. 1, 8 pl.; 1857.)

Alc. d'Orbigny, Note sur le nouveau genre Hypothems. (Journal de conchylio-

logie, vol. IV, p. 431, 1 pl.; 1853.)
Id., Notice sur deux espèces du geure Présochus, observées dans le calcaire jurassique du département de la Charente-Inférieure. (Ann. des sc. natur., vol. V, p. 188, 1 pl.; 1895.)

Id., Monographie d'un nouveau genre de mollusques gastéropodes (Scissurells). (Mém. Soc. d'hist. nat. de Paris, vol. I, 1 pl.; 1823.)

Id., Note sur le genre Capaina. (Revue zoologique, vol. II; 1839.)

D'Archiae et de Verneuil, Note sur le nouveau genre Munchisonis. (Bull. Soc. géol., 1" série, vol. XII, p. 154; 1841.)

D'Archiac, Note sur le genre Orostons. (Ibid., 2° série, vol. XVI, p. 871, 1 pl.: 1850.)

E. Munier-Chalmas, Description d'une nouvelle Sciasurelle, suivie de la liste monographique des espèces connues. (Journal de conchyliologie, vol. X, p. 391, 1 pl.; 1862.)

J. B. Noulet, Note sur les HELIX Cooquit et Tourvall. (Ibid., vol. V. p. 185; 1856.)

E. Bayle, Notice sur une nouvelle espèce du genre CHAMA. (Ibid., vol. V, p. 395, 1 pl.; 1856.)

Marc. de Serres, Monographie des Cloisonnaires (Septable Lin.) vivantes et fossiles. (Act. de la Soc. agric. et scient. des Pyrénées-Orientales, vol. VI; 1845.)

Id., De l'ancienneté des mollusques perforants, notamment des conchifères tubicolés, Lam. (Comptes rendus de l'Acad., vol. XLV, p. 254; 1858.)

1d., Sur les grandes Huîtres fossiles des terraine tertiaires des bords de la Méditerranée. (Ann. des sc. natur., 2° série, vol. XX, p. 142, 2 pl.; 1843.)

Munier-Chalmas, Note sur les Velselles. (Bull. Soc. Linn. de Norm., 1863, 1 pl.)

Phipson, Note sur les Terezo fossiles. (Comptes rendus de l'Acad., vol. XLV, p. 30; 1858.)

V. Raulin, Note sur les Pholadomyes tertiaires, (Bull. Soc. géol., 2\* série, vol. XVIII, p. 627; 1861.)

Leymerie, Thèse sur les ostracées; 1840.

L. de Buch, Essai d'une elassification et d'une description des Térébratules, traduction française par II. Le Cocq. (Mém. Soc. géol. de France, 1<sup>st</sup> série, vol. III, p. 105, avec 8 pl.; 1838.)

Id., Essai d'une classification et d'une description des Spiriter et des Orthis, traduit par le même. (Ibid., vol. IV, p. 153, avec 5 pl.; 1840.)

Ces deux mémoires ont été la base de tout ce qui s'est fait depuis trente aus sur ce sujet, et les planches que le traducteur y a ajoulées ont singulièrement servi à faciliter les études ultérieures, en reproduisant toutes les figures aux-

quelles l'auteur faisait allusion ou qu'il citait daus son texte.

Ale. d'Orbigny, Note sur une nouvelle espèce gésnie de Terenzieostra. (Journal de conchyliologie, vol. II, p. 222; 1851.)

Id., Considérations 200logiques et géologiques sur les brachiopodes. (Ann. des sc. natur., 3° série, vol. VIII, p. 251, 1 pl.; 1857.)

Bouchard-Chantereaux, Sur un nouveau genre de brachiopodes (le Davidsonia). (Ibid., vol. XII, p. 84, 1 pl.; 1849.)

E. Suess, Notice sur l'appareil brachial des Thécidées, trad. de l'allemand par le comte de Marschall. (Mém. Soc. Linu. de Normandie, vol. X, p. 45, 2 pl.; 1856.)
T. Davidson, Introduction à l'histoire naturelle des brachiopodes vivants et fossiles,

trad. de l'anglais par MM. E. et Eug. E. Deslongchamps. (Mém. Soc. Linn. de Normandie, vol. X., p. 71, 4 pl.; 1856.) Ce travail fondamental pour la matière dont il traite a dù être rappelé ici au même titre que plusieurs des précédents.

H. Milne Edwards. Dans ses études sur les bryozoaires, ce savant a décrit ou cité bon uombre d'espèces fossiles tertiaires de France et des pays voisins. (Voyex Annaled des se. natur., a\* série, vol. VI, p. 321, h pl.; 1836; vol. IX, p. 193, 6 pl.; 1838.)

tius rages générous.

- G. P. Deshayes, Eugelopédie métholique, Histoire naturelle du Vers, par Bruquière et de Lamarck. Les planches de ce grand ouvrage, qui sont rédaires aux animans unblauspes, assièraté des platifies par Bruquière, on 1798 et 1791, pais par de Lamarck en 1816. Les deux volumes de texte (1.11 et III) qui a domisé M. Deshayes en 1820 et 1823 e roustitenen un travail complet et d'une grande valeur, mais malheureunement peu utilisé, à cause de la difficulté de se le procuer séparémen.
  - Id., Traité de Conchyliologie avec application de cette science à la géognosie, in-8°,

vol. I, 1<sup>re</sup> et 3<sup>r</sup> parties, 1843-1850. Le volume II s'arrête à la page 384. Atlas de 132 planches, avec une Explication. On doit vivement regretter que cet ouvrage soit resté incomplet. 51 des planches de l'atlas représentent des coquilles fossiles des divers terrains.

V. Polici et G. Michaud, federie de mollingue ou Catalogue méthodique, descripif et rainomé des mollingues et coquilles de sustein de Douni, a vol. in-8°, avefég pl.; 1833-1844. — Euviron s'planches de cet ouvrage sont consacrées à la représentation de fossiles déjà plus ou moins connus des divers terraius, mais le texte dénote une telle absence de la counnissance des giuements et de leur ige, qu'il ne pent être d'aucune utilité.

Chem, Illustratione conclapsologiques ou descriptions et figures de toutes les coquille consuer, rienate et fondie, classées suivant le système de Launerk, modifié d'après les progrès de la science, et compensuel les geners nouveaux et les espèces récemment découvertes, 2 vol. in-fol.; 1853-1857. L'atlas de cet ouvrage compreud 108 planches représentant des coquilles fossiles des divers terrains, toutes copiées dans hes hirves de Soviety, Goldinas, Agassir, Deshayes, etc.

Ale. d'Orbigny, Mollusques rionate et fousiles, ou description de touter les espèce de coquilles et de mollusques vol. I, in-8°, avec 35 pl.; 1845-1847. Cet ouvrage, resté incomplet comme les prévédents, ne renferme que des généralités sur la classe des mollusques et une monographie des répholopodes acétabulières, reproduction de ce que l'auteur avait déjà dit aitques sur ce sujet.

On voit par ce qui précède que la classe des mollusques 'manque encore d'un guide complet, au niveau de la science et accessible à toutes les personnes qui désirent cultiver la branche de la nodogie et de la pablontologie qui s'y rapporte. Le Manuet de Sauder-Rang, qui remonte à 1829, et celui de S. P. Woodward (A Manual et de Molluca), à 1856, étaintés de bons exemples à suivre, mais qui, jusqu'à précède, i'ont pas déf initiés.

# § 7. RADIAIRES.

e L'étude des oursins fossiles n'a pas eu seulement pour résultat d'augmenter le nombre des espèces; elle nous a révélé eurore des types nouveaux qui ont complétement modifié la classification. L'intelligence de l'ordre des échinides n'est possible anjourd'hui qu'à la condition que fon comaisse les types fossiles.

« L'intérèt multiple de cette étude tient, comme on l'a plus d'une fois fait observer, à ce que leur lest n'est pas une simple enveloppe, Ouvrages génerous



analogue à celui des mollusques, mais un véritable squelette, qui se combine de la manière la plus variée avec les organes essentiels de l'animal. Sous ce rapport il ne le cède en rien au squelette des types supérieurs, et de plus il a cet avantage qu'étant peu volumineux il est ordinairement conservé tout entier. C'est là le secret de la vogue que les échinides fossiles ont acquise dans ces derniers temps (1). n A ces réflexions fort justes de l'auteur du Synopsis, dont nous parlerons tout à l'heure, nous ajouterons que l'intérêt qui s'attache aux échinides fossiles tient, à la vérité, à leur bonne conservation, en général plus constante que pour la plupart des parties solides des autres invertébrés, mais cette circonstance n'est pas due au peu de volume de ces corps. C'est à la forme des échinides, combinée avec la structure particulière et la composition du test, passant toujours à l'état spathique par la fossilisation, que doit être attribuée la conservation parfaite de tout ou portions de ce même test, laquelle facilite alors singulièrement les déterminations génériques et spécifiques.

Deux ouvrages généraux consacrés à l'ordre des radiaires échinicos ont été publiés en France, l'un en 1847, l'autre en 1858. Bien que n'étant pas dus à des savants français ni consacrés exclusivement aux fossiles de notre pays, ils ont droit d'être mentionnés ici, d'abord à cause de l'influence qu'ils out excrée chez nous sur le développement de cette portion de la paléozoologie, ensuite parce qu'une très-grande partie des matériaux qui ont servi à leur rédaction provient de uos terrains. De plus lis ont été étudiés par les auteurs dans nos collections publiques et particulières, et les localités comme les couches d'où les échantillons provenaient sont indiquées fort exactement; de sorte que ces deux ouvrages out été et sont encore d'une utilité incontestable pour toutes les recherches de cette nature.

Le Catalogue raisonné des familles, des genres et des espèces de la

<sup>(1)</sup> E. Desor, Synopsis des Échinides fossiles, introduction; 1858.

classe des échinodermes, par MM. L. Agassiz et E. Desor V. ouvragequi avait été précédé du Prodrome d'une monographie des rédiaires échinodermes (1835) et du Catalogue systématique des échinodermes fossiles du musée de Neuchtatel vo, publiés l'un et l'autre par le premier de ces savants, comunence par une Introduction où sont traités la classification. l'examen zoologique géuéral des échinides, leur division en familles, leur distribution géographique, etc.

Prenant ensuite chaque famille et chaque genre en particulier, les auteurs en énunièrent les espèces vivantes et les espèces soies, avec la synonymie, quelques remarques particulières, findication du terrain, de la localité et de la collection d'où proviennent les échantillons étudiés. Ce travail, qui embrasse et résume d'une manière méthodique tout ce qui avait été fait jusque-la sur ce sujet, et y ajoute une multitude d'éléments nonveaux, puisés à des sources certaines et comparés avec soin, était un tableau propre à faire comprendre, beaucoup mienx qu'on ne l'avait pa faire encore, l'importance des radiaires échinides daus la nature actuelle et daus les fauntes anciennes. A partir de ce moment, l'étude des échinides fossiles, dont la marche se trouva mieux assurée et la base plus largement établie, prit une grande extension dans tous les pays, et, en France surtout, elle fut entilvée avec gèle.

Le groupement de tous les échinides dans deux types principaux, dont l'un comprendrait les formes régulières, où l'enus est directement opposé à la bouche, et l'autre, celles où ces orifices ne se correspondent pas, semblait devoir soffirir à la pensée du premier observateur qui a examiné ces corps comparativement avec quelque attention. Cependant il n'en fut pas ainsi, et ce n'est qu'en 1846 qu'Albiu Gras formula le principe, en appelant les premières chinides normaccu o régulières, et les secondes échinides paranormaux

<sup>(\*)</sup> Annales des sciences naturelles, 3° série, volumes VI, VII, VIII, 2 planches; 1867.

<sup>(</sup>t) Catalogus systematicus ectyporum

echinodermatum fossilium musci neocomiensis, etc., suivi des Characteres diagnostici generum neocrus vel minus cognitorum, in-h\*, Neuchâtel; année 1840.

ou irréguliera<sup>10</sup>. Pour établir cette grande division fondamentale il se basait d'ailleurs moins sur la place de l'auus cu lui-même, comme le faisait de Lamarek, que sur son opposition à la boarche et sur sa combinaison avec l'appareil apicial, comprenant les organes de la génération, de la vision et le corps madréporiforme.

Dès que cette opposition essee, comme le fait remarquer M. Desor <sup>60</sup>, l'issue des organes digestifs n'est plus liée à celle des organes reproducteurs ni au corps madréporiforme. Cette liaison une fois rompue, il est assez indifférent, au point de vue physiologique, que l'anus se rapproche ou s'éloigne du sommet, qu'il soit marginal, supra-marginal ou infra-marginal.

Dix ans après la publication du Catalogue raisonaé, M. Desosongea à entrepreudre un ouvrage plus complet, exclusivement consacré aux échinides fossiles et accompagné de planches représentant les types de tous les genres, lei encore les espèces de la France et la précision de leux gisements firent d'une grande utilité à l'anteur,

Le Synopsis des Échinides fossiles (s) comprend l'énumération et la caractéristique de 1415 espèces, précédées d'une classification établie sur celle d'Albin Gras.

M. Desor s'occupe aussi de la distribution géologique des échinides et en donne un tableau complet pour toute la série des terrains. Dans ce livre, exposé de la seience telle qu'elle était il y a dix ans, et qui est devenu le nud-mecun des paléontologistes romme des géologues, où les caractères des familles, des genres et la synonymie des espèces laisseut lieu peu à désirer, on regrette

O Description des ouvrains fusailes du département de l'Isère, précédée de notions élémentaires un l'organisation et la glossologie de cette clause de conjunțes, et avriei, d'aue notice glodigique un les dieres terrains de l'Isère, in-8º, Grenoble, 18/18, avec 6 pl. et un Supplément. Dans la rejuratition des sepcies part terrains, l'auteur en indique : de dians la mollasse on formation tertinire

moyenne du pays, 9 dans la craie glauconieuse, 17 dans le gault, 17 dans les conches néconnieunes supérieures, 28 dans les inférieures, 3 de gisements incertains, 1 dans le groupe jurassique moyen et 2 dans l'inférieur.

<sup>(3)</sup> Synopsis des Échinides fossiles, introduction, p. XXIII.

<sup>10</sup> lu-8°, avec atlas de 44 pl.; 1858.

605

cependant une meilleure disposition de la table, qui, telle qu'elle est, rend les recherches difficiles, quelquefois même tout à fait impossibles.

Dans sa Monographie des Clypéastres fussiles <sup>10</sup>, II. Michelin a décrit et figuré 38 espèces et fait remarquer qu'il n'en a plus de vivantes dans les mers d'Europe. Celles qu'on trou've fossiles dans ce dernier pays appartiement au bassin méditerranéen. Il indique la distributiou des unes et des autres dans les diverses parties du globe, et en Australie ce type d'échinides paraît être très-rare. L'anteur étabiti dans le geure quatre divisions, d'après la forme du bord ou du pourtour carré, rendé, angulen ou très-nince, et d'après les ambulacres pen élevés, élevés et très-élevés. La première de ces divisions ne comprend qu'une seule espèce; la deuxième, 1 ç; la troisième, 15; la quatrième, 1 z. Ce geure appartient surtout aux mers tempérées chaudes, et a vécu pendant les périodes tertiaires moyenne et supérieure, comme aujourd'hui dans les mers autres que celles d'Europe.

Les dépôts tertiaires peu ancieus de la Corse, aux envirous de Bouifario, en auraient présenté, suivant M. Repuison<sup>6</sup>, 1 : espèces avec : Brissopsis, : Heminater, li Schizaster, 1 Scutelle, 1 Tripneustes, 1 Pygorhyuchus, 3 Echinolampus, 1 Conoclypeus, 2 Spataugues et 1 Marrapuesus,

Indépendamment des travaux étendus dont nous arons exposé les principaux résultats, M. Cotteau a publié encore, sur les échinides fossiles, d'assez nombreuses notices; les suivantes n'ont pas été mentionnées ci-dessus et nous devons, par conséquent, en indiquer les sujels très-divers :

- 1. Note sur le Dysaster Michelini 3.
- 2. Note sur le genre Desorella .
- Note sur l'appareil apicial du genre Goniopygus (5).
- "Mém. Soc. géol. de France, 2" série, historiques et naturelles de l'Yonne, vol. 1; vol. VII, 27 planches; 1859. 1857.
  - (1) Catalogue des coquilles de l'île de (1) Ibid., vol. XII; 1855.
- Corse, broch in-8°; Avignon, 1848. 

  Bull. Soc. géol, de France, 2° série,
  - 3 Bulletin de la Société des sciences vol. XVI. p. 162; 1858.

- 4. Notice sur le genre Galeropugus [1].
  - 5. Notice bibliographique sur le Synopsis des Échinides fossiles de M. Desor (2),
  - 6. Notice sur le genre Heterocidaris (5),
- 7. Échinides nonveaux ou peu connus (1): 1 Hemicidaris de la grande oolithe; 1 Pseudodiadema de la craie tuffeau; 3 Hemipedina jurassiques; 1 Pseudopedina également jurassique et provenant, comme les précédents, du département de la Côte-d'Or.
- 8. Échinides nouveaux ou peu connus [3]: 1 Pseudopedina de la grande oolithe des environs de Dijon; 1 Asterocidaris du même étage; 1 Pseudodiadema de la craie des Martigues; 1 Glypticus du coral-rag du Jura et l'indication de cinq autres espèces du genre ; Pseudosalenia , nov. gen., renfermant deux espèces ; une de l'Oxford-clay, l'autre du coral-rag.
- 9. Échinides nouveaux ou peu consus 6 : 1 Hemicidaris du coral-rag du Jura ; 1 Cidaris du lias à Ammonites Burgundia, où il est très-rare; 1 Cidaris de l'oolithe inférieure du Var; 1 du coral-rag du Jura; 1 Pseudopedina de la base de la grande colithe de la Haute-Marne; 1 Rhabdocidaris de l'oolithe inférieure de la Bourgogne; 2 Hemipedina de la grande solithe; 1 Perudodiadena de la craie de la Clape (Aude); 1 Salenia de Biaritz.
- 10. Notice sur le genre Metapornisses et la famille des Collyritidées (7) : 7 espèces jurassiques et crétacées, de divers étages et de divers pays, sont décrites ou mentionnées.
- 11. Échinides nouveaux ou peu connus (8) : 1 Cyphosoma du groupe nummulitique de l'Aude; 1 Scutelle de Machecoul (Loire-Inférieure); 1 Echinocyamus de la même formation tertiaire de Campbon; 3 Sismondia des mêmes lieux et du plateau du Four; 1 Stirechinus des faluns de Tours; 1 Cidaris du Kellowayrock du Jura; l'Hemicidaris purbeckensis du Portland-stone de la Haute-Saône; 1 Acropeltis du coral-1ag du Jura; 1 Pseudodiadema du Portland-stone de Grav; 1 Echinobrissus de Champlitte (Haute-Saône).
- (1) Bull. Soc. géol. de France, 2' série. vol. XVI, p. 289.
  - 1) Revue et Magasin de 200logie, 1859. (1) Bull. Soc. géol, de France, 9' série,
- vol. XVII., p. 379, 1 planche; 1860. (1) Revue et Magasin de zoologie, n' 5, 1858, 2 planches.
  - (8) Ibid., nº 4, 1859, 2 planches.
  - (4) Ibid., mai 1860, 2 planches.
  - 1) Bull. Soc. des sc. histor, et natur, de
- l'Yonne, 1860, 1 pl. Voyez aussi: H. Michelin, Bull. Soc. géol., a' série, vol. 1, p. 270, 1844; - id., Rerue zoologique,
- 9" année, pl. 2, 1846; Cotteau, Soc. des sc. hist, natur. de l'Yonne, vol. 1, p. 97, pl. 2, 1847; - Alc. d'Orbigny, Revue et Magazin de zoologie, 9º série, vol. VI. p. 27; 1853.
- " Magazin de 200logie, sévrier 1861, 2 planches.

- 12. Note sur la famille des Salénidées<sup>10</sup>: historique, indication du corps madréporiforme, division en Acrosalénies et Salénies, ce dernier groupe renfermant 5 genres; tableau de la distribution des 28 espèces de la formation crétacée de la France.
- 13. Échimides nouveaux ou peu commuc<sup>(2)</sup>: 3 Diplocidaris du coral-rag; 1 Echimobrissas de la grande colithe de la Sarthe; 1 Dessrella, ibid.; 1 Gidaris jurassique du Haut-Rhin; 1 Pigambus; 1 Heterolampas d'Algérie; 1 Heterodiadema de la craie des Martigues et de Batna.
- 14. Échinides soureux: ou peu comus<sup>15</sup>. Mireofindena, nov. gen.; espèce du liss moyen de la Sarthe; 1 Diplocidirei de la grande oolithe du Var; Astro-cidaris, ibid.; 2 Polysyphas, ibid.; 1 Arosadenia de la grande oolithe du Var; Cideris du groupe nummulitique des environs de las; 1 Presaster, list.
- 15. Échinides nouveaux ou peu commus<sup>101</sup>: a Diademopsis du lias inférieur; : Sto-mechinus de la grande oolithe; s'Israédadiadema du coral-rag; s'Echinodrisus de la craie de Batas; : Ausphiaps du calcaire à Astéries; s'Codopleurus de Saint-Palais (Gironde); a Cidaris tertiaires; s'Heterolampas de la craie d'Algérie.
- 16. Echinides nouvenux as pru consus<sup>20</sup>; 1 Osloppgus de la craie du Cotentin; 1 Salenia, libid.; 1 Gidaria de la craie neccomisenne de l'Algérie; 1 Botriopgus de la craie blanche, libid.; L'aiopedia, nov. gen., des conches nunmutiliques de l'Aude, de la Provence et de l'Espagne; Echinopedian, nov. gen., a espèces : de l'argité de Londres, 1 du caleaire grossier de Blaye; 1 Gonipheux de la craie tuffeux de Sétif (Algérie); 1 Echinopériums de la craie blanche, ibid.

Dans ses Éndes paleonologiques sur le département de la Nière 16.

M. T. Ébray s'est particulièrement occupé de la famille des collyritide, puis il a traité de quelques particularités du genre l'Iyboctypus, et de la nécessité d'établir deux nouvelles coupes génériques parmi les guléridées, à côté des Galeropygus; ce sont les Tuberoulina et les Gistropygus. M. Hébert a donné une note sur certaines espèces d'Hemisster 17.

Dans celle qu'il a publiée Sur les échinides de la craie des environs

- (1) Bull. Soc. geol. de France, 2' série, vol. XVIII, p. 614; 1861.
- <sup>1</sup> Magarin de zoologie, mai 1861. 2 planches.
- <sup>3</sup> Revue et Magazin de :00logie, 1863. 2 planches,
- (1) Ibid., 1864, 2 planches.
- Ibid., 1866, 2 planches.
   In-8\*; Paris, 1858.—V. aussi Bul.
   Soc. geol., 2\*sér., vol. XXI, p. 283; 1864.
- Bull, Soc. géol., 2° série, vol. XXII, p. 193; 1865.

d'Érerez.<sup>10</sup>, M. Caffin, continuant les études de M. Soriguet, a fait connaître : Pgrian, 1 biadème à radioles striés, verticillés comme chez les Diadèmes vivants, et il peuse que le geure Heberia, Mich., n'est pas établi sur des caractères suffisants. Il décrit ensuite des espèces nouvelles on imparfaitement conuers de Phynosoma, de Porocidaris, de Cidaris, de Salesia et de Glyphocophus.

Nous avons omis de mentionner (ci-dessus, p. 210 et Aog) le mémoire de M. Eug. Sismonda sur les échinides fossiles du contié de Nice..., de même que l'établissement du geure Milnia..., qui a dù disparaître de la nomenclature... Enfin l'Itistoire naturelle de coupletge échinodermes... de l'Dujardin et H. Hujé ne nous seule avoir apporté aucus document important pour les fossiles de cet ordre, non plus que pour ceux des deux suivants. Les anciens travaux généraux de Ducrotay de Blainville et de M. des Moulius, que nous avons rappelés dans l'Introduction, avaient en une plus graude part aux progrès de cette partie de la science.

#### CRINOIDES.

Alc. d'Orbigny avait commencé en 8860 une Histoire naturelle générale et particulière des crinoides rivants et fossiés <sup>50</sup> dont nons ne connaissons que deux livraisons, traitant de la famille des apiocrinidées. Après avoir établi ses caractères propres et ceux qui la différencient des pentacrinidées. Tanteur y distingue quatre sections, fondées sur les séries de pièces qui constituent le sommet ou la lète de l'Encrine. La première section, comprenant le geure Guettardierines que foir six séries de pièces; la deuxième, qui n'est représenter

<sup>(</sup>i) Tracaux de la Société des amis des sciences naturelles de Bouen, 1867, 7 pl.

(ii) Memoria aux rodonies reuli estimidi

(iii)

Memoria geo-zoologica sugli echinidi fossili del contado di Nizza, in-h\*. 2 pl.; 1843.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> J. Haime, Annales des sciences naturelles, 3° série, vol. XII. p. 227, planche 3; 1849.

E. Desor, Synopsia des Échinides foxsiles, p. 143; 1858.

<sup>(</sup>h) In-8°, avec 10 planches; 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> In-5\*, 2 liv., avec 13 pl.; 1840. — Dans une analyse de ses travaux, publice en 1856, nous voyons qu'Alc. d'Orbigny mentionne 18 planches et 41 espèces de Milberierinus, dont 39 nouvelles.

par le geure Apiocrinus, en a quatre; la troisième, à laquelle appartiement les Millerierinus, les Bourguetierinus et les Encrinus, en a deux; et la quatrième, représentée par les Eugeniaerinus, n'a qu'une seule série de pièces.

Après des détails zoologiques généraus sur les animaus de cet ordre, Ale. Obrigny indique la distribution géologique des genres telle qu'elle était comme alors, et termine cette sorte d'introduction par l'historique de son sujet, qui aurait dû en être le commecement. Il étudie ensuite les genres Guettardicinus, dont 1 espèce est du calcaire jurassique de la Rochelle; Apiocrinus, comprenant à espèces, également jurassiques; et Miliericinus, dont 1 a espèce jurassiques sont décrites et 1; sont figurées sur les planches

A l'exception du coral-rag, nos fornations ont jusqu'à présent offert peu de crinoides; aussi les travaux qui les concernent se bornent-ils presque à cette publication, restée inachevée, à une note de M. Ch. des Moulins sur les Astéries du bassin de la Gironde, et à ce que nous avons dit nous-même des Bourqueterinus et des Pentacrinités de Biaritz.

## § 8. POLYPIERS.

Les polypiers, au contraire, occupent une place importante dans l'histoire paléozoologique de notre pays, ainsi qu'on a déjà pu en juger dans la première partie par les travaux de détail que nous avons rappelés. Les travaux plus étendus et plus genéraux dont il nous reste à parler compléterout le tableau des débris de cette classer reconnus dans nos terrains, et nous les étudierons suivant l'ordre de date de leur publication.

L'Iconographie zoophytologique, description par localités et terrains des polypiers fossiles de la France et pays environnants <sup>10</sup>, publiée de 1840 à 1847, par H. Michelin, et que nous avons déjà eu occasion de citer plusieurs fois, est, comme son titre l'indique, une exposi-

Paléontologie.

<sup>(1)</sup> In-4°, avec 79 planches; 1840-1847.

tion très-succincte, et sans discussion des caractères génériques ni spécifiques, des polypiers de la collection de l'auteur et de ceux qui lui avaient été confiés. Il n'y a aucune étude zoologique ni stratigraphique proprement dite, Michelin ayant accepté purement et simplement les divers renseignements qu'il avait recus. D'un autre côté, de nombreux bryozoaires, des spongiaires et même des rhizopodes y sont confondus avec les vrais polypiers, de sorte que l'utilité de cet ouvrage se borne à la représentation d'un assez grand nombre de types, généralement bien rendus sur les planches, et qui, à certains égards, suppléent à un travail iconographique plus complet, qui manque encore. Guettard et Lamouroux ont eu dans Michelin un successeur qui ne les a pas dépassés scientifiquement, qui a moins créé, mais qui a publié de meilleures figures des objets représentés. Il nous suffira, pour donner une idée de l'Iconographie zoophytologique, de citer les localités et les terrains dont les polypiers ont été mentionnés et le nombre des planches qui leur ont été consacrées.

Grès ver inférieur des Ardennes, y \$\mathbb{1}\_{\text{c}}\$ (dischaufs, 1; \text{imant.} schéledils, 1; grès veré d'l'chaux (Vauclus), \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ (groupe supra-crèate de l'Astron.)
de l'Astron. de Nie, etc., \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ (verial carbonifére de Sabbé (Sarthu), 1; groupe
ooibibique coulliers de Saint-Midiel, 1:1; crois chheride du Calondas, de l'Orne,
d'Adra-ce-Loire, & Lois-e-Cher, etc., \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ groupe supra-crèate de bania de
Paris, \$\hat{t}\_{\text{c}}\$, (terrain décosiers de environs de Boulogue-sur-Mer, \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ greave et des environs de Maux (Saxthu), \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ (scarraine de bux, Grandille, etc. (Calvado);
terrain carbonifère de Tournay, \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ (terrain nommultique de la Palarra, du Jurier,
près de Nie, \$\hat{t}\_{\text{c}}\$ (versi à l'ipportia des Carbières, des Marriques, de Macragues, etc.,
1 c'faluns de l'Astrony, de la Tournin, \$\text{c}\_{\text{c}}\$ (des Tournin);

Cette énumération montre qu'aucune vue d'ensemble, ni géologique ni zoologique, n'a présidé à la rédaction de ce livre, dont la table générale comprend 113 genres et 67/4 espèces. 460 de ces dernières portent le noui de l'auteur; mais les travaux subséquents ont singulièrement réduit ce chiffre, en montrant que beaucoup d'espèces avaient été établies sur des échantillons diversement altérés. De 1848 à 1852, MM. Milne Edwards et Jules Haime publièrent, dans les *ilmales des sciences naturelles*, une série de mémoires et de monographies particulières sur les turbinolides, les eupsamides, les astréides, les oculinides, les fongides, les portitées et les Lithostrotions, puis d'autres travaux spériaux, comme la Monographie des polypiers fossiles des terrains paléoziques, précédée d'un tablonu général de la classification des polypse<sup>10</sup>.

La première partie de cet ouvrage, initiulée Description méthodique de la clause des polypes, comprend la liste de toutes les espèces fossiles décrites jusqu'alors, avec l'indication des localités et des terrains d'où elles proviennent. C'était un catalogue précieux de ce que l'on connaissait sur ce sujet et qui eût été longtemps utile aux paléontologistes, s'il n'eût été suivi, peu d'années après, par une publication beaucoup plus étendue dont nous parlerons tout à l'heure.

Pour l'exécution de la deuxième partie, les auteurs, non-seulement avaient rassemblé des matériaux provenant de divers pays et que des communications obligeantes avaient mis à leur disposition, mais encore avaient été étudier les collections d'Angleterre, de Belgique, de Bollande et d'Allemagne, afin d'avoir une connaissance plus complète de tous les éléments de comparaison qui devaient entrer dans leur travail, et de donner à leurs résultais un plus grand degré de précision et de certitude. Dans la description des genres et des espèces, MM. Milne Edwards et J. Haime ont suivi l'ordre méthodique de la première partie, et le résumé de la distribution géologique des polytiers du terrain de transition montre que près de Aoo espèces y sont mentionnées stratigraphiquement et géographiquement.

Ainsi le tableau de la répartition de 381 espèces, décrites dans les quatre systèmes, fait voir que les trois inférieurs, silurien, dévonien et carbonifère, en renferment à peu près le même nombre

<sup>(1)</sup> Archives du Muséum d'histoire naturelle, vol. V, in-4° de 500 pages, avec 20 planches; 1851.

ou, plus exactement, i 12, 13 et 119, handis que le quatrième ou permien n'eu a eucore offert que 7, pen déterminables. Aucune espèce n'est à la fois soit carbonifère et permienne, soit carbonifère et dévonieune, et eucore moins carbonifère et dévonieune, devonieune et silurienne. 8 seulement seraient à la fois dévonieunes et silurienne. 8 seulement seraient à la fois dévonieunes et silurieunes (Heliolithes interstincta, II. Murchisoni, II. megastoma, Faronies Hisingeri, F. folresta, Emmonsia hemispharica, E. cylindrica, (bonophyllum perfoliatum), et encore leur identité restet-elle douteuse pour les anteurs.

Les faunes siluriennes inférieure et supérieure ne leur ont point parn différer entre elles sensiblement, ou plus que celles de la base et du sommet du système dévonien, ou même que celles des grandes divisions géographiques d'un seul horizon. Ce résultat est conforme à ce que l'on devait prévoir d'après la place qu'occupent les polypiers daus la série zoologique. Aussi n'est-ce point, comme nous l'arons souvent dit, chez les animaux les plus inférieurs que se trouvent les melleurs types caractéristiques, mais bien chez les plus élevés; et, dans une classe donnée, ce sout encore les organismes les plus compliqués et les espèces de plus grandes tailles qui ont ce privilége.

Ces mémoires et d'autres dont nous parlerons ci-après étaient comme les préliminaires et les preuves des études préparatoires de ces savants pour un ouvrage général sur tous les animans vivants et fossiles de cette classe, dont ils rassemblaient en même temps les matériaux, et qui fut publié, de 1857 à 1860, sous le titre d'Histoire naturelle des cordilaires ou polypiers proprement dits <sup>10</sup>. Mais déjà 1. Haime avait succombé à une longue et douloureuse maladie, comme le rappelle M. Miine Edwards en tête du premier volume, par un pieux souvenir à la mémoire de son jeune et bien regretté collaborateur.

La première partie de cet ouvrage traite successivement de la

<sup>17 3</sup> volumes in-8\*, avec 31 planches; 1857-1860.

délimitation de la classe des polypes, de leur organisation, de leur structure, de leur composition, de leurs organes, de leurs fonctions physiologiques, de la formation du polypier solide et de ses diverses parties, auxquelles de nouvelles dénominations sont assignées afin de faciliter la description des genres et des espèces, Passant à leur classification, les auteurs divisent la classe tout entière en deux sous-classes: les condoires, de beaucoup les plus nombreux, qui sont les coralliaires à tentacules tubulaires, disposés en couronne et commiquant librement avec la chambre visérale; just les podactionires, ne constituant qu'un fort petit nombre de genres, à tentacules non tubulaires, disposés par groupes isolés, saus communication avec la chambre visérale;

La première sous-classe se divise elle-même en deux ordres : les aleyonaires, dont les tentacules sont très-régulièrement pinnés et constamment au nombre de 8, et les zoanthaires, qui les ont simples ou ramifiés irrégulièrement, en nombre croissant avec l'âge et dépassant ordinairement 12. Dans chacun de ces ordres MM. Milue Edwards et J. Haime établissent et caractérisent de nombreuses familles, sous-familles et agèles, puis rangent les genres dans des tableanx, suivant une méthode dichotomique et leurs divers caractères. Les alcyonaires ne renferment que neu de fossiles, sauf le genre Corallium, Les zoanthaires sont partagés en trois sous-ordres : 1º les zoanthaires malacodermés ou actiniaires, dont les téguments, toujours mous, ne peuvent intéresser le paléontologiste puisqu'ils n'ont pu être conservés à l'état fossile; 2º les zoanthaires sclérobasiques ou antipathaires, dont le sclérenchyme ne se solidifie pas non plus directement, mais constitue un tissu renfermant des spicules, et dont les couches successives finissent par former une tige solide; 3º les zoanthaires sclérodermés ou madréporaires, dont l'appareil tégnmentaire se consolide pour produire un polypier proprement dit. C'est dans ce troisième sous-ordre que viennent surtout se ranger ces innombrables formes que l'examen des couches sédimentaires nous a révélées et nous révèle tous les jours.

D'après cinq modifications principales de la structure du polypier, lez zoanthaires madréporaires sont distingués en madréporaires apores, perforés, tabulés, tabuleux et rugueux. Les madréporaires apores se divisent en 8 familles, comme il suit, et dont la description comprend tout le deuxième volume de l'ouvrage et le commencement du troisième :



Les wadréjonaires perfurés, qui vieunent ensuite, comprennent 3 familles; les tabulés, 4; les rubuleux, 1; les rugueux, 4. De ces dernières, celle des egulophyllidées, qui renferme 22 genres, est l'une des plus importantes pour le paléontologiste qui soccupe des faunes de transition. Ces quatre grandes divisions présentent chacune un tableau semblable au précédent, mais que le défaut d'espace nous empêche de reproduire, et chaque famille offre également le tableau des genres qui la constitueur.

Les caractères et la synonymic complète de chacun de ces genres comme de toute les espèces, soit vivantes, soit fossiles, qui les composent, avec l'indication scrupuleuse de l'habitat on de la localité et du terrain d'où ces dernières proviennent, font de l'Habitat naturelle des confliaires le travail le plus important, le plus complet et le plus utile dont la classe des polypiers ait encore été l'objet. Cette vaste étude, fondée sur la comaissance approfondie de l'organisme de ces animaux et des parties solides qu'ils produisent, avec le secours d'une prodigieuse quantité d'échantillous recneillis vivants dans toutes les mers du globe, et d'autres fossiles provenant des diverses collections publiques et particulières de l'Europe, ainsi que l'arrangement systématique, ou mieux, méthodique, de tons ces matériaux, serviront longtemps de base et de guide pour toutes les recherches entreprises dans cette direction.

Cet ensemble, d'aillears un peu compliqué lor-qu'ou veut en étudier seulement quelques parties, est rendu facilement accessible dans ses détaits par une table générale, qui termine l'ouvage, et qui, à la fois simple et complète, permet toujours de trouver un sujet donné. On peut regretter seulement qu'un ouvrage aussi classique ne soit pas accompagné d'un nombre sullisant de planches pouvant former un genera, dont les figures, en rapport avec le texte, chiedéracient une multitude de détails, qui échappent à la mémoire, on sont mal compris, faute d'être représentés par de bons dessins, comme ceux que les auteurs avaient déjà donnés dans leurs belles monographies.

. En ce qui concerne plus particulièrement la paléozoologie, nous ne pouvons mieux faire que de citer le passage final du livre de MM. Milne Edwards et J. Haime, où se trouvent exposés les résultats les plus essentiels de leur examen des polypiers fossiles.

r Les coralliaires qui ont laissé leurs dépouilles dans les diverses couches de l'écorce du globe appartiennent presque tous à des capbeces distinctes de celles dont se compose la fane madréporique actuelle. On trouve aussi qu'en général chaque espèce paraît être limitée à une seule période géologique; et, à mesure que ces péciodes s'éolignent davantage de l'époque actuelle, on rencontre des espèces qui diffèrent de plus en plus de celles existant anoural'hui. Cette dissemblance devient surtont très-marquée quand ou compare la faune madréporique de nos mers avec celles des périodes de transition. En effet, ce ne sont pas seulement des diffèrences spécifiques qui se rencontrent alors, mais encore out que les polypiers fossiles des premiers àges de l'histoire du globe appartiennent presque tons à des familles naturelles qui n'out que pen on même point de représentants aigunord'hui. Ainsi dans que pen on même point de représentants aigunord'hui.

les systèmes silurien et dévonien on rencontre surtout des cyathophyllides, qui semblent y représenter les astréens des faunes plus modernes, on hien des zoanthaires tabulés, qui sont aujourd'hui en très-petit nombre.

e En outre, la distribution des polypiers fossiles s'accorde avec ce que l'on sait de l'influence de la chaleur sur le développement des coralliaires. Tout tend à prouver, en effet, que la température de la surface du globe était plus élevée dans ces temps anciens qu'elle ne l'est de nos jours, on du moins que des climats analogues à cebui de nos pays intertropicanx existient sous des latitudes où actuellement des froids très-sifs se font sentir, et nous voyons que, dans les régions qui aujourd'hui sont tempérées ou même glaciales, on trouve, dans les terrains les plus anciens, des polypiers fossiles qui ressemblent beaucoup à ceux des coralliaires qui habitent actuellement des zones de plus en plus rapprochées de l'équateur.

« Ainsi, aux environs de Paris et en Angleterre, les madréporaires de la période tertiaire rappellent ceux de notre mer Méditerranée, et, dans les formations secondaires de ces mêmes pays, on trouve une faune qui, par sa composition, se rapproche davantage de celle de l'océan Indien. Enfin, à des périodes encore plus reculées, c'està-dire lorsque se sont déposés les systèmes de transition, on rencontre en abondance, à des latitudes plus élevées, des polypiers correspondant à ceux dont se composent les récifs et les îles madréporiques de nos mers tropicales, Ainsi, dans la Scandinavie, dans le nord de l'Angleterre et dans la partie septentrionale de l'Amérique, le système silurien renferme de nombreux débris de grands coralliaires pierreux, dont le rôle géologique paraît avoir dû être le même que celui des astréens, des Millépores et des poritides de nos mers les plus chaudes, où ces zoophytes donnent naissance aux inunenses récifs qui bordent les continents et les grandes îles de ces régions. 7

A peine cet ouvrage avait-il paru que M. de Fromeutel, dont les

relations aves J. Haime avaient saus doute encouragé les recherches cophylologiques, publis son Introduction à l'étude des polygiers fossiles <sup>10</sup>, afin de familiariser les géologues avec les importants résultats que renfermait Ultisteire naturelle des corolliaires. Rédigé dans un bon esprit scientifique, ce nouveau livre ne reuvédiair peut-être pas complétement aux desiderate de son alué, ni aux difficultés que celui-ci présentait pour l'application courante et la pratique. L'absence de figures, dans un travail qui semble vouloir être élémentaire, était aussi une lacune que la difficulté inhérente au sujet rendait plus sensible.

Ce qui rend en effet l'étude des polypiers fossiles fort ingrate, c'est l'état de la plupart des échantillons, comparés à ce qu'ils étaient à l'état vivant. La différence, pour ceux des terrains secondaire et de transition, par exemple, est souvent extrême. De tous ces détails, si compliqués au sortir de l'eau, combieu en reste-t-il qui aieut persisté et soient reconnaissables dans ces polypiers enveloppés et pénétrés de calcaire compacte? Les coupes faites dans divers sens, les surfaces polies de ces coupes ne traduisent encore que les parties internes modifiées par la fossilisation, et ce travail long, pénible, fait nécessairement sur un petit nombre d'échantillons d'une espèce, ne révèle que très-imparfaitement ses caractères propres et ses modifications. Les polypiers ne peuvent donc être généralement d'un usage habituel pour le géologue; et la connaissance des restes de cette classe, si riche et si importante parmi les produits de la vie marine, semble devoir encore longtemps faire partie du domaine exclusif de quelques hommes spéciaux et dévoués.

Après un coup d'œil historique sur les animaux, M. de Fromentle traite sommairement, on le conçoit, la partie anatomique et physiologique de son sujet, sur laquelle les travaux de MM. Milne Edwards et J. Haime laissaient peu à faire; mais il s'étend lonquement sur les diverses parties soilides des polypiers. Les expressions

<sup>(5</sup> In-8\*, 357 pages; 1858-1861.

d'organes miztes, internes et externes, appliquées ici à des produits calcaires et détournées ainsi de leur acception ordinaire en auatomie, pourraient peut-être donner lieu à quelque objection.

L'auteur s'occupe ensuite de la reproduction des polypes au moyen d'œufs s'échappant de la cavité de l'animal, de la sudtiplication par voie de bourgeonnement, soit à la base, soit sur le côté du polypier ou même à l'intérieur du calice, enfin par voie de faniparité ou de dédoublement d'un polype, soit dépourvu de parties soildes, soit coralligène.

Le mode de génération et de multiplication fournit à M. de Fromentel les bases sur lesquelles il établit ses premières divisions, car ce mode est traduit par des formes extérieures faciles à distinguer. Il reconnaît ainsi parmi les polypes quatre types priucipaux : 1º les monastrées, qui , se reproduisant et se multipliant par le développement d'un œuf, sont constamment simples et vivent isolés; les autres ne le sont que dans le jeune âge; de plus, ils ne se reproduisent jamais par fissiparité; 2º les disastrées, qui, réunis et adhérents à la même base, sont libres dans le reste de la hauteur; ils se multiplient par bourgeonnement ou fissiparité; 3° les syrrastrées ou polypes composés, qui forment des séries calicinales, libres on non par leur côté, dont les centres sont plus ou moins distincts et séparés par des crêtes et des collines; 4º les polyastrées enfiu, dont les polypiérites sont toujours intimement unis, soit directement par les murailles, soit par des productions accessoires extérieures quelconques. La multiplication dans ce dernier type a aussi lieu par fissiparité, par bourgeonnement, etc.

Adoptant la terminologie générale de ses prédécesseurs immédiats, M. de Fromentel en suit la classification en deux ordres, sous-ordres et familles, énumère les genres avec une phrase caractéristique très-brève, et les espèces de chacun d'eux avec leur synonymie, l'indication du terrain et de la localité. Urodre des zoanthaires comprend 56 familles et 250 geures; celui des aleyonaires, 3 familles et 6 genres, 1779 espèces sont aduises comme bonnes et un certain nombre d'autres sont regardées comme douteuses.

Ce livre coutient ainsi, sous une forme très-condensée, le répertoire analytique le plus complet que l'on possède sur les polypiers fossiles; mais c'est plutôt un prodrome qu'une introducion à l'étude de ces corps. Écrit avec méthode et clarté, il témoigne de recherches longues, assidues et bien dirigées. D'une utilité réelle dans la pratique et dans l'application de la palécosologie à la géologie, il est loin cependant de lever toutes les difficultés résultant de l'état le plus Inabituel des polypiers fossiles, qui ont perdu beaucoup plus de leurs caractères distinctifs essentiels que le test des radiaires, des mollusques, etc. On peut regretter en outre que le tableau de la fin n'ait pas été disposé de manière à faire voir la répardition des genres et des espèces dans les divers terrains. Les résultats géologiques eussent été plus instructifs et plus directs pour le lecteur, réduit à les chercher lui-même.

# § 9. BIIIZOPODES.

Si nous continuors à descendre la série zoologique, nous trouverons, vers les derniers degrés de l'échelle, ces protonoaires, comprenant les ritriopodes, les polycystinées, les spongiaires et les infusoires, auxquels succéderont les protophytes, qui, sous la forme de diatomacées, nous montrent les points de contact des deux règnes organiques, cette limite si dillicité à tracer entre l'être qui respire à la manière des plantes, en fixant le carbone et rejetant l'oxygène, et celui qui, s'assimilant ces premiers produits de la vie, nous offre l'expression la plus simple de l'animalisation 9.

Les rhizopodes ont joué un rôle essentiel dans les mers de tous les temps, et leurs dépouilles, le plus ordinairement microscopiques, ont vivement attiré l'attention des naturalistes italiens vers

<sup>(9)</sup> Voyez, pour ces organismes inférieurs, Introduction à l'étude de la paléontologie, vol. II, p. 350-380; 1864.

le milieu du siècle dernier 0½ mais en France leur étude suivie, beaucoup plus tardive, ne remonte qu'à 1825, alors qu'Alc. d'Orbigny lui imprimait une impulsion qu'il a soutenue depuis par de nombreux travaux descriptifs. Il en est d'ailleurs resté à peu prisbe seul représentant chez nous, car F. Dujardin, qui dix ans après, par une observation déficate, mais fort simple, déconvrit la véritable nature de quelques-uns de ces êtres qu'il appela rhizopodes, et qui assigna leur place dans la série générale, ne fit aucune application de cette observation à leur eusemble non plus qu'à leurs restes fossièse, comme nous le verrous tout à l'îteure.

Ces recherches n'ont donc en chez nous que pen d'initateurs, tandis qu'à l'étranger des zoologistes et des micrographes distinqués les poursuivent avec non moins d'ardeur que celles qui concernent les animanx plus élevés. La défaveur que nous avons déjà vue avec regret jetée sur les insectes fossiles, s'étendant ainsi à ces tribus d'organismes bien plus inférieurs, qui remplissent les dépôts de divers âges, comme ceux des mers actuelles et des lacs, a laissé, dans la paléontologie de la France, une lacune qu'il serait bien temps de commencer à combler.

En 1843, Mc. d'Orbigny publia, sous le titre de Modèles de Foraminiferes vivants et fouriles, une reproduction du genera de 1825, dans une brochure qui renfermait aussi une liste de 100 espèces de moutes de sa collection. C'était d'ailleurs une idée fort heureuse, qu'il avait applinée dès l'origine de ses études, et qui a été inniée depuis à l'étranger, que la représentation, par des moules de plâtre et sous des grossissements suffissants, de cette multitude de formes si difficiles et souvent même impossibles à apprécier à l'œil un

L'année suivante le même savant, dans son article FORAMINIFÈRES du Dictionnaire universel d'histoire naturelle, adoptait les vues de F. Dujardin; mais ce dernicr, dans ses articles NEMMEUNE, OPER-CELINE, ORIZAIRE, NONIONISE, ROTALINE, SIDÉROLINE, etc., du même

<sup>(1)</sup> Voyex, pour l'historique de ces travaux, Introduction à l'étude de la paléon-Géologie et Paléontologie, p. 26; 1866.

ouvrage, pronva qu'il n'avait nullement étudié les rhizopodes fossiles au point de vue de leurs vrais caractères.

Malgré les iravaux paléontologiques de toutes sortes qui l'occupaient, Alcide d'Orbigny ne perdait pas de vue l'objet de ses premières études, et la classification de ses Foraminifères, sur laquelle il revint à plusieurs reprises, témoigne de l'intérêt qu'il n'avait pas esses d'y prendre. Ainsi, dans les Foraminifères de l'ile de Cabaet des Anûlles <sup>10</sup>, où leur arrangement est fondé sur leur mode d'accroissement, les caractères des ordres, des familles et des genres, sufisamment développés, en font une sorte de traité sur la malière, et tout ce petit monde est placé dans le voisinage des polypiers. Dans les Foraminifères des îles Canaries <sup>10</sup>, il est eucore rament sur es sujet, et son article du Dictionnaire universé d'histoire sutartelle <sup>10</sup> donne un tableau général de la classification des mêunes corps, reproduit avec quelques modifications, deux ans après, dans un mémoire sur les Foraminifères fossiles du bassin tertinire de Vienne <sup>61</sup>.

Dans ces travaux successifs ou conçoit que le nombre des genres et des espèces comus à l'état vivant et à l'état lossile s'accroissait en raison des nouvelles acquisitions de la seience, et tous rentraient dans les sit ordres établis dès 18 35; mais ce dont on se rend moins compte, évet comment un ordre entier, comprenant ceux de ces corps qui atteignent les plus grandes dimensions, sont répandus à profusion dans la nature, étaient connus depuis aussi longtemps que les autres, et d'ailleurs étaient aussi uettement caractérisés, ne figure dans aucun de ces tableaux. Ce n'est que dans le second volume du Cours élémentaire de paléoniologie et de géolegie stradigraphiene, publié en 1851, que l'on voit pour la permière fois l'ordre des egelostégues, dont on peut supposer, quoique l'auteur n'en disc rien, que l'établissement avait été provoqué par les travaux récents des micrographes étrangers. C'est done

<sup>(1)</sup> In-8\*, avec 12 pl. in-fol.; 183g. (2) In-6\*, avec 3 pl. (Descript, des lles Ca-

<sup>(3)</sup> Dict. universel d'histoire naturelle, vol. V, p. 662; 1844.

naries, par MM. Webb et Berthelat, 1839).. (8 In-4°, p. 9, avec 21 planches; 1846.

avec ces dernières données que nous établirons le tableau suivant :

# TABLEAU SYSTÉMATIQUE ABRÉGÉ DE LA CLASSE DES BRIZOPODES $^{\circ}$ .

|                                                                                                                                                              | Grome, Orbaline, Online, Oralites, Dectaloners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                              | Gromie, Orbaline, Online, Oculitre, Dactylopora,<br>Gonodictyum, Gonioline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                              | Cyclolina, Orbitoline, Orbitoline, Orbitoldes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| t". Equatione. Coquille libre, réquière, équilaterale.  s". Inspendiente. Coquille fac, irrégu-                                                              | Glandaline, Nedasarie, Orthocorine, Deutsline,<br>Frankralorie, Lingulius, Vagineliae, Mor-<br>ginaliae.<br>Webbine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2". Nurranna. Coquille unntiloïde, équilatérale; spire en-<br>roulée dans no plan- 2". Termsona. Coquille inéquilaté-<br>rale; spire eurosiée obli-          | Cristilaria, Flabolina, Robulina, Nemionina, Fandina, Namondire (Iandina), Niderelan, Bamerina, Operadina, Palamonia, Capracinia, Palamonia, Capracinia, Palamonia, Capracinia, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Viruginia, Pracocataina, Piacopalina, Amendina, Radikia, Viderilan, Viruginia, Papalaina, Carpandina, Carpandina, Caprandina,  |  |
| 1". Avrescorantes.  Côtés inégant ; alter-<br>naures de loges iné-<br>gales. 3°. Casonetames.                                                                | Boberina, Asterigerina, Amphistogina, Heterostegina. Cassidulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| e". Pourmonnement.  Coquille à cotés iné-<br>gaux, sons parties pai-<br>res; test souvent ritreux,<br>non perforé.  1". Tripulaine.  Coquille à côtés égenx, | Bimorphina, Gutulina, Globalina, Polymorphina.  Bigenerina, Bolivina, Sagrina, Caurlina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| test poress.  1°. Musotrae.  Coquille équilatérale, formée da porties paires.  3°. Meuracocurae.  Coquille inéquilaté-                                       | Biloculina, Fabularia, Spiroloculina.  Triloculina, Sphervidina, Quinquitoculiaa, Adelo- sina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                              | 1". Espeiarma a.  Copallis libre , rige-libre , copallis libre , copa |  |

<sup>19</sup> Le constituere de animat cet encer restreinte à un trop petit nombre de gruves pour qu'en nit pu le feire entres dinns la conscitique générale de et tableze.
19 Cet ordre, le dernier créé et le plus important pour la géologie, est oucces un assuporé fort hétéropier, qui demande une révision consolète.

Simple, commode dans la pratique, ce tableau, malgré les défauts inhérents aux principes systématiques de son auteur, pourra toujours être utile, jusqu'à ce que les physiologistes micrographes, qui, depuis une viugtaine d'années, ont tant avancé la connaissance de ces petits animanx et de leurs constructions, aient étendu leurs recherches à tous les genres, et aient pu établir par suite une classification méthodique générale, fondée sur de véritables caractères zoologiques.

Mais si, prise dans son ensemble, cette classe de corps occupait peu les paléontologistes français, il n'en était pas de même de certains types particuliers, remarquables par leurs formes, leurs dimensions relativement considérables, par leur fréquence dans certaines couches à des niveaux géològiques déterminés, et pouvant par conséquent servir de repère pour les caractériser.

lei encore une connaissance superficielle de ces organismes, une certaine ressemblance dans lenrs contours on leur forme générale, les fisisient souvent confondre ou prendre les uns pour les autres; d'où résultaient une foule de méprises et d'erreurs dans leur application à la détermination des terrains. Tels sont surtout ceux qu'une étude attentive a fait distinguer depuis sous les noms génériques de Nummulites, Operculines, Amphiategrina, Alvéolines, Orbitolithes, Orbitol

Le premier de ces genres a été, de la part de MM. Joly et Leymerie. l'objet d'un mémoire publié en 1848 lv, dans lequel, après un aperçu de quelques-uns des travaux de leurs prédécesseurs, ils ont, par l'examen attentif d'un certain nombre de Nunmuhltes, constaté de nouveau les caractères de la structure du test, qu'ils résultaient des observations antérieures, depuis Schenchzer jusqu'à M. Ehrenberg, Mais la distinction de deux parties dans ce même test, l'une désignée sous le nom de substance corticale, constituant la presque totalité de la lame spirale et des cloisons, l'autre sous celui de substance révieuxe, plus compacte, moins épaises, revê-

<sup>(1)</sup> Mémoire sur les Nummulites considérées de l'Acad. de Toulouse, 3° série, vol. IV. zoologiquement et géologiquement. (Mém. 2 planches; 1848.)

tant la surface extérieure, nous paraît être un des meilleurs résultats de leurs recherches. Vers le mênte temps, les étades de MM. W. C. Williamson, Carpenter et Carter avançaient singulièrement la connaissance de la structure des Nummulites, des Amphistopiun, calopereulines et des Orbitoides, de sorte qu'en dressant le calandogue de la faune nummulitique en 1850, nous fàmes naturellement porté à nous occuper de ces corps et particulièrement des Nummulites, dont nous donnâmes en même temps une sort de prodrome?

Mais il y avait loin de ces essais partiels à ce que l'on pouvait attendre de l'étude conmarative d'un grand nombre d'échantillons provenant de tous les pays où des Nummulites avaient été signalées, en Europe, en Asie et en Afrique, de l'examen attentif de leurs caractères extérieurs et intérieurs, puis de la structure et de la composition intime de leur test, réduit en lames minces soumises au microscope. Il fallait chercher si les différences et les ressemblances déduites de ces divers modes d'observation concordaient dans chaque espèce, senls moyens de s'assurer de la réalité et de la valenr de celle-ci. C'est ce que nous entreprimes avec la collaboration de notre ami J. Haime, qui, dans le travail exécuté en commun, se chargea de l'examen microscopique du test des espèces et des considérations physiologiques qui s'y rattachaient. Il y avait en outre un intérêt géologique à contrôler ainsi scrupuleusement les caractères de ces corps, qui apparaissent, à un moment donné de la vie de la terre, occupant une vaste zone, que l'on sait anjourd'hui s'étendre, à travers tout l'ancien continent, depuis les côtes occidentales de l'Europe jusqu'au Japon et aux îles Luçon, et qui se représentent encore à l'ouest, dans le nouveau, à l'île de la Jamaïque, sans dépasser beaucoup au sud le tropique du Cancer, ni au nord le 52° degré de latitude.

La Monographie des Nummulites (1) est divisée en deux parties : La première comprend quatre sections : 1º Ilistoire critique des tra-

<sup>(</sup>i) D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 934; 1850. (c) Grand in-4" de 164 p. avec 11 pl. géologie, vol. III, p. 934; 1850.

enuz un les Vunumulites, divisée en ciuq époques; « o la nuvrages, notes on mémoires, dus à 1 3 a auteurs, ont été analysés et comparés dans ce travail; — a "Caractères généraux des Vunumulites; caractères extérieurs et intérieurs; considérations physiologiques; — 3 "Classification, mode de conservation et d'altération; — 4 "Distribution stratigraphique et générale, phique générale, suivie d'un tableau de la répartition des espèces dans 23 régions, depuis fouest de l'Europe jusqu'au centre de l'Asie, et auxquelles il y en aurait deux nouvelles à ajouter aujourd'hui, l'une à l'est et l'autre à l'ouest.

La seconde partie de cette monographie est consacrée à la description des espèces et des variétés, et terminée par une table alphahétique de toutes les espèces réclies ou nominales, quels que soient les noms sous lesquels chacune d'elles ait été précédemment désignée. Nous reproduisous (p. 636) le tableau des espèces de Numumilies que nous avons donné en 1853, en tenant compte de quelques changements et additions que nous y avons introduits depuis <sup>60</sup>.

des animaux fossiles du groupe nummulitique de l'Inde (gr. in-å\*, avec 35 pl. 1853-1854), forme avec celle ci le complément de la première partie du tome III te l'Histoire des progrès de la géologie, publiée en 1850.

<sup>10</sup> Ant 5 a espécea du premire tableum de la Managrapida (p. 65), les N. placentals, Certeri et miecella oni dei ajunten tala, Certeri et miecella oni dei ajunten tala nel 14 penule qui termino l'ouvrago. Depais lavra, nona avona relabili a N. Retinageri, deciri gan nona précédemant, et inous avons admis l'espèce désignée par M. Gartersous le nom de N. obesa, on substitutat à ce soun, «16<sup>2</sup> maiglogic, celui de N. Orbigayi. Nona avona dell'angue, celui de N. Orbigayi. Nona avona distingué, sou le nom de N. accientais, les vax. e. a. q. e ile In N. atriatas, et, sous celui de N. repecaciós, lava x. e. della, Due petite recursi, la vax. e. della, Due petite recursi, la vax. e. della, Due petite recursi, la vax. e. della pula petite pour de N. conigerativa propie pede la discussion de N. conigerativa prosipor de la discussion de N. conigerativa prosipor de la discussion de la Serviz quoispue de la discussion de la Serviz de la discussion de la serviza de la discussion de la serviza de la discussion de la serviza de la

la V. Leymerici, elle appartient au groupe des atriata, et une autre excessivement plate, du granpe des explanata, provenant de Biaritz, a recu celui de N. Thorenti, Ainsi 61 espèces de Nummulites et 35 variétés décrites et figurées, en tout 96 formes distinctes, nons sont aujourd'hui connues. (Voyez Paléontologie de l'Asie Mineure, II. 222, nota, 1866.) Les deux espèces nouvelles, non encore figurées ni décrites, sont étiquetées dans la collection de patéontologie du Muséum d'histoire naturelle, où se trouvent, réunis et classés à part, tous les types qui ont servi pour nos planches et nos descriptions, M. Meneghini (Voyage en Sardaigne, par Alb. de la Marmora, vol. II, p. 625, atlas, pl. 2, fig. 8, 1857) a désigné, sous le nom de N. Lamarmora, la N. Ramondi var. d, h laquelle nons avons restitué le nom de N. Rutimeyeri donné par nous en 1850.

Paléontologie,

,



### TABLEAU DES NUMMULITES.

| •                                                                   | 1" groupe. Levus and sustants                                     | conjutuata, J. Alech. et J. H. Paschi, d'Arch. et J. H. Paschi, d'Arch. datens, Desh. latinguira, Menegh. guz-kensis, Eurenh. Lyoliv, d'Arch. et J. H. Caillinată, id., id. Carpenteri, id., id. id. Telshatzheff, d'Arch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 2' groupe. Barncalata                                             | intermedia, d'Arch.<br>Fickteff, Michelotti.<br>garanaennis, Jol. et Leym.<br>Molli, d'Arch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | 3º groupe. Summercuata                                            | levigets, Lem.<br>sublevigets, d'Arch. et J. H.<br>scabra, Lem.<br>Lemarcki, d'Arch. et J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clossons<br>embrasanées<br>dus ou moine inclinées<br>et<br>arquées. | 5' groups. Percentate                                             | Brungmern, i.d., id. Brigmern, i.d., id. Brigmern, id., id. Brigmern, id., id. Brigmern, id. et. J. H. perforente, d'Orb. Menaghain, d'Arch. et J. H. Romanli, id., id. Romanli, id., id. Romanli, id., id. Stammella, id., id. L. Sammella, id.                                                              |
|                                                                     | 2º groupe. Paratz vil emote                                       | Bossoni, Dele<br>Eschweger, & Arch.<br>Gosteriel, & Arch. et J. B.<br>Gosteriel, & Arch. et J. B.<br>Gossoni, & Arch. et J. B.<br>Gossoni, & Arch. et J. B.<br>Golger, & Arch.<br>Golger, & Arch.<br>Golger, & Arch.<br>Golger, & Arch.<br>Golger, & Arch.<br>Golger, & Arch. et J.<br>Bervissoni, Bronn.<br>Bervissoni, Bronn.<br>Bervissoni, Bronn.<br>Bervissoni, Bronn.<br>Bervissoni, Grath. et J. B.<br>Gossoni, & Arch. et J. B.<br>Standard, & Arch.<br>Golger, & Golger, & Golger, & Golger, & Golger, & Golger,<br>Standard, & Golger, & Golge |
| Claisons<br>non embraseantes<br>et<br>presque droites               | 6' grunpe. Expenser (septa et<br>spira plus minusce prominentes). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Quoi qu'on fasse pour simplifier la détermination spécifique des Nummulites, if daufra toujours, pour qu'elle soit exacte, un examen fort attentif de tous leurs caractères, fait sur un très-grand nombre d'échantillons de provenances diverses. Ce n'est qu'après être bien penérté de leur valeur que fon peut prononcer en toute sécurité sur celle des espèces elles-mèmes. Procéder comme quelques naturalistes anglais l'ont essayé daus ces deraires temps nous semble une pure abstraction de cabinet, qui, au lien de conduire à une distinction rationnelle des espèces et à d'utiles applications à la géologie, ne peut que rameure l'ancienne confusion où ées pos sont restés si longteups et leur ôter tout intérêt relativement à l'âge des couches si puissantes et si complexes qui les renferment et qu'ils caractérisent sur près de la motif de la circonférence de la terre.

Nous avons aussi traité incidemment de quelques autres genres de rhizopodes les plus utiles à la géologie, tels que les Operculines, les Alvéolines, les Orbitolithes, les Orbitoides, les Orbitolines, les Cyclolines, etc. Mais ces geures exigeraient également d'être l'objet de monographics particulières <sup>(i)</sup>.

Quant aux autres protozoaires, nous avons bien peu de travaux à mentionner, leur étude étant encore moins avancée en France que celle des rhizopodes. Nous parlerons plus loin d'un travail assez étendu sur la spongiaire de l'Algérie et mentionnerons seulement ici la Note récemment publiée par M. P. Fischer sur quelques spongiaires fossiles de la craie, appartenant au groupe des Géodies ... Nous connaissons d'ailleurs aucun travail sur les polycystinées.

Il en est à peu près de même des protophytes, sauf une notice de M. J. Girard qui traite de quelques diatomacées fossiles (3). Mais

<sup>(1)</sup> Voyez aussi d'Archiac, Observations critiques sur la distribution stratigraphique et la synonymie de quelques rhizopedes (Bull. Soc. géol., 9° sér., vol. XVIII, p. A80; 1861);—Sur l'Eozon du Canada (Comptee rendus de l'Académie, vol. LXI, p. 190; 1865);—Note sur la paléontologie du terrain primaire. (Ann. Soc. Linn. de Maine-et-Loire, 8° année, p. 23; 1865.)

(8) Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux,

vol. XXVI, 1 pl.; 1867.

Di Études micrographiques : les diatomics fossiles , brochure in-8°, avec 4 pl.;
1867.

en reproduisant Irs figures d'un cretain nouhre d'espèces déjà connues, il omet d'indiquer les auteurs, qu'il semble d'ailleurs n'avoir pas suffisamment étudiés. Vous en sommes donc réduit, pour ces organismes végétaux comme pour quelques autres se rapportant encore au règne animal, à rappeler ce que dit M. Ehrenberg, dans a Mikragoologie <sup>10</sup>, des corps provenant, soit de diverses parties de la France, soit de nos colonies. M. P. Fischer, qui a extrait de cel ouvrage les données suivantes, fait remarquer, avec raison, que le savant micrographe de Berlin n'emploie point l'expression de diatomées ou diatomacées pour les algues, qu'il confond avec les animans infusoires (protozoaires) et les rhizopodes, sons la dénomination générale de polggantriques.

Les phytolithariens comprennent aussi des débris de végétaux el des spicules d'éponges ou Spongolithes.

Lignites de Saint-Amand, 3 diatomacées.

Schistes siliceux de Ceyssat (Puy-de-Dôme), 47 diatomacées, 1 Phytolitharia. Schistes de Menat (Puy-de-Dôme), 5 diatomacées, 19 Phytolitharia. Craie de Meudon, 64 rhizopodes, 4 Phytolitharia.

Schistes à polir d'Oran (Algérie), 50 diatomacées, 7 polycystinées, 16 rhizopodes, 25 Phytolitharia.

Limon moderne des fleuves du Sénégal, 49 distamacées, 36 Phytolitharia. Roche siliceuse (Kisselguhr) de l'île de France, 26 diatomacées, 27 Phytolitharia.

Roche siliceuse de l'île Bourbon, 14 diatomacées, 15 Phytolitharia.

Limon et terre de Pondichéry, h 1 diatomacées, ho Phytolitharia. Limon et terre de Cochinchine, 12 diatomacées, 31 Phytolitharia.

Cendres volcaniques de la Martinique, 15 diatomacées, 17 Phytolitharia.

Cendres volcaniques de la Guadeloupe, 7 diatomacées, 2 Phytolitharia. Limon rumené avec l'eau sortie du sol lors du tremblement de terre de 1843, 9 diatomacées, 18 Phytolitharia.

<sup>(i)</sup> Mikrogeologie das Erden und Felsen Leipzig, 1854, vol. I, pl. 1; vol. II, schaffende, etc. 2 vol. in-fol. avec 40 pl. pl. 1, 7, 9, 21 et 27.

### PALÉOPHYTOLOGIE.

On a vi qu'en 1828 M. Ad. Brougniart avait donné, dans son Prodrome des régiénax fossiles, un tableau de l'état des connaissances d'alors sur les diverses flores qui avaient successivement recouvert la surface du globe. Vingt ans après, le même savant, reprenant ce sujet, nous a mis à même d'apprécier le mouvement et les acquisitions de la science pendant ce laps de temps <sup>10</sup>. Ce second travail a toutes les qualités qui distinguaient son ahé, et l'auteur a suivi à peu près la même marche, qui d'ailleurs était très-rationnelle. Écoulons-le exposer lin-ême le plan qu'il a adopté; car ce sont de ces travaux sérieux qui marquent les grandes étapes de la science et qui sont une bonne fortune à roncontrer pour quironque cherche à en apprécier les progrès.

« Sous ce titre de régénare fastiles, je me propose, dit-il, de passer en revue les diverses formes végétales dont les recherches géologiques out constaté l'existence aux différentes époques de la formation du globe qui ont précédé celle à laquelle il a pris les caractères de végétation que nous lui voyons actuellement, et d'indiquer l'ordre dans lequel elles se sout succédé à la surface de notre terre.

On pourrait étudier séparément chacune de ces flores successives, et faire ainsi le tableau thronologique du règue végétal; mais sous le rapport botanique cette marche aurait l'inconvénient de nous obliger à revenir un grand nombre de fois sur les caractères des diverses familles, sans pouvoir les traiter panais d'une manière générale; je crois donc que ce tableau doit être précédé d'une revue générale des familles qui out des représentants dans cette longue histoire de notre globe; de simples énunérations, précédées de quelques observations sur les caractères prédominants de la végétation de chaque époque, nous donneront ensuite la chronologie du rèque végétal.

(i) Article Vécétics rossiles, dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle, vol. All., p. 52-173; 1849. Conformément à ce programme, la première partie du travail de M. Brongniart comprend l'Énumération méthodique des familles et des genres de végéaux fousiles; c'est la partie essentiellement botanique, et elle occupe plus des deux tiers du mémoire. Chaque famille y est étudiée sous le rapport de ses genres qui out des représentants dans les divors terrains ou dans un seul, sous ceul de leur plus ou moins de développement, des caractères généraux des espèces à tel ou tel moment de la vie du globe, de leurs pincipales modifications, de l'association de certains types, de l'isolement de certains attres, etc.

Dans la descrième partie, qui est à proprement parler celle du paléophytologiste, on trouve l'Exposition chronologique des périodes de vigitation et des forces diverses qui se sont succedé à la surface de la terre. « Nous verrons, dit l'auteur, que de grandes différences se font remarquer dans la nature des végétaux qui s'y sont successivement développés et qui remplaçaient ceux dont les révolutions du globe et les changements de l'état physique de sa surface amenaient la destruction

« Ces différences ne sont pas seulement des différences spécifiques, des modifications légères des mèmes types; ce sont, le plus souvent, des différences profondes, telles que des genres et des familles nouvelles, qui viennent remplacer des genres et des familles détruites et complétéement distinctes; ou bien encore une familles nombreuse et variée qui se réduit à quelques espèces, tandis qu'une autre, qui était à peine signalée par quelques individus rares, devient tout à coup nombreuse et prédominante.

« Cest ce que fon remarque le plus hibituellement en passant d'une fornation géologique à une autre; mais, en considérant ces transformations dans leur ensemble, un résultat plus général et plus important se présente d'une manière incontestable ; c'est la prédominance, dans les temps les plus anciens, des végéaux cryptogames acrogènes (fougères et lycopodiacées); plus tard la prédominance des dioulylédones gyamospermes (cycadées et coniferes), sans médange encore d'aucune dioulylédone angiospermer « film; pensans médange encore d'aucune dioulylédone angiospermer « film; pendant la formation crétacée, l'apparition et bientôt la prédominance des végétaux agnispermes, tant dicotylédones que monocolylédones. Ces différences si remarquables dans la composition de la végétation de la terre, que j'ai déjà signalées il y a longtemps, et que toutes les observations récentes bien appréciées me paraissent confirmer, montrent qu'on peut d'viser la longue série de siècles qui a présidé à cet enfantement successif des diverses formes du règne végétal en trois longues périodes, que j'appellerai : le règne de acrogines, le règne des gyamospermes, le règne des angiciopermes.

Ges expressions n'indiquent que la prédominance successive de chacune de ces trois grandes divisions du règue végétal, et non l'exclusion complète des autres. Ainsi, dans les deux premières, les acrogènes et les gymnospermes existent simultanément; seulement les premières l'emportent d'abord sur les secondes en nombre et me grandeur, tandis que l'inverse a lieu plus tard; mais, pendant ces deux règnes, les végétaux angiospermes me paraissent au contraire ou manquer complétement, ou ne s'annoncer que par quelques indices rares, douteux et très-différents de leurs formes actuelles, signalant, du reste, plutôt la présence de quelques monocotylédones que celle de dicovitédones angiospermes.

« Chacun de ces trois règnes, ainsi caractérisé par la prédominance d'un des grands embranchements du règne végétal, se subdivise, le plus habituellement, en plusieurs périodes, pendant lesquelles des formes très-enalogues, appartenant aux mêmes familles et souvent aux mêmes genres, se perpétunient; puis ces périodes elles-mêmes comprennent plusieurs époques durant lesquelles la végétation ne paraît pas avoir subi de changements notables. Mais souvent ces matériaux maquent encore pour préciser ces subdivisions, »

Ces généralités posées, M. Brongniart admet les divisions suivantes comme pouvant être justifiées par l'état des connaissances paléophytologiques alors qu'il écrivait :

1. Règne des acrogènes ; 1º période carbonifère (non encore subdivisible en époques distinctes); 2º période permienne.

2. Règne des gymnospermes : 3° période vosgienne; 4° période jurassique, se divisant en quatre époques : keupérique, liasique, oolithique et wealdienne.

3. Règne des angiospermes: 5º période crétacée, se divisant en trois époques: sous-crétacée, crétacée et fucoïdienne; 6º période tertiaire, se divisant aussi en trois époques: eocène, miocène et pliocène.

Gette classification chronologique, proposée par le savant botaniste, pent donner lieu à des observations de deux sortes, les nues se rapportant aux discordances qu'elle montre avec la classification dédnite de la répartition des animaux, les autres aux acquisitions de la science depuis sa publication, et qui sont naturellement placées en dehors de toute responsabilité de la part de l'anteur. Par ce motif nous rejetterons ces dernières dans des notes, qui mettront le lecteur au courant des données les plus importantes récemment acquises.

Bigne des respines. Par une circonstance hien remarquable de l'histoire de la terre, ce sont ses conches anciennes qui ont les premières révélé l'existence des flores fossiles, et, aujourd'hui encore, ce sont celles qui nous offreul l'ensemble le plus complet de végétaux ayant couvert les parties émercés de notre habite à un moment donné.

M. Bronguiart résume comme il suit la Flare de la période carbonifère :

Cryptogames amphigènes. . . . 6 (algues, 4; champignons, 2).

acrogènes. . . . 346 (fougères, 250; lycopodiacées, 83; équisétacées, 13),

Dicotylédones gymnospermes . . 135 (astérophyllitées, 4½; sigillariées, 60; næggerathiées, 12; cycadées, 3; coniferes, 16).

Monocotylédones très-douteuses. 15

« Le premier fait qui frappe dans ce tablean, c'est, dit-il, le petit nombre des végétaux qui constituaient cette flore de l'ancien monde. Il est vrai que ce relevé des végétaux fossiles de la période carbonifère ne comprend presque que des espèces du terrain houiller de l'Europe; mais cependant celui de l'Amérique du Nord a fourri déjà un contingent assez considérable, et les observations faites jusqu'à ce jour suffisent pour établir que la plupart des espèces sont identiques avec elles de l'Europe.

« La flore de la période carbonifère comprenait au plus un vingtième du nombre des végétaux qui croissent actuellement sur le soi de l'Europe, et encore ce inombre d'espèces correspond-il à toute une longue période pendant laquelle diverses espèces se sont succédé; de sorte qu'on peut admettre avec hequeoup de probabilité que jamais plus de 100 espèces n'out existé simultanément. On voit quelle était la pauvreté et surtout l'uniformité de cette végétation, eu égard principalement au nombre des espèces, comparée à l'abondance et à la variété des formes de la période atuelle.

« L'absence complète des dicot) fédones ordinaires ou angiospermes, celle presque aussi complète des monocotyfédones, expliquent du reste cette réduction de la flore ancienne; car actuellement ces deux embranchements du règne végétal forment au moins les quatre cinquièmes de la totalité des epèces vivantes connues. Mais aussi les familles si peu nombreuses existant à cette époque renferment d'une manière absolue beaucoup plus d'espèces qu'elles n'en offirent maintenant sur le sol de l'Europe. Ainsi les fougères du terrain houiller en Europe comprennent environ 350 espèces différentes, et l'Europe entière n'en produit actuellement que 50. De même les gymnospermes, qui maintenant ne comprennent en Europe qu'environ 35 espèces de conifères et d'Éphédrées, renfermaient alors plus de 120 espèces de formes très-différentes.

« Cette végétation de la grande période carbonière, dit plus loin le mème savant, disparaît presque complétement avec elle; la période permienne, qui lui succède, n'en présente qu'une sorte de résidu déjà privé de la plupart de ses genres les plus caractéristiques, et, pendant la période vosgienne ou du grès higarré, nous n'en trouvous plus aucune trace. Quant à ce que dit encore M. Brongmart de certains gisements de plantes carbonifères des Alpes et d'autres du Portugal, on pourrait s'étonner qu'après toutes les excellentes raisons qu'il rappelle. y compris celles qu'il avait données lui-même dès 1838, il puisse eucore rester dans son esprit le moindre doute sur un principe justifié par cinquante ans d'expérieuce sur tous les points explorés de la terre, et que formulait ainsi avec une conviction profoude son illustre père en 1832 : l'eragarde done les caractères d'époque de formation tirés de l'analogie des corps organisés comme de première valeur en géognonie et comme devant l'emporter sur toutes les autres différences, quelque grandes qu'elles paraissent.

Le règne végétal ne commence encore ici, pour M. Brongniart, qu'avec la période carbonifère, et il ne lui paraît pas susceptible d'être divisé en époques distinctes. Voyons ce que l'on pouvait déjà présumer alors et ce que l'on sait aujourd'hui. L'absence de plantes terrestres reconnues ne pouvait impliquer l'absence de végétation, et l'on pouvait affirmer à priori et avec toute certitude qu'il avait dù exister une série de flores, au moins marines, correspondant à ces innombrables générations d'animaux qui, pendant un laps de temps probablement plus considérable que toutes les séries secondaires et tertiaires prises ensemble, ont peuplé les mers cambriennes, siluriennes et dévoniennes. C'est un point de théorie organique générale qui n'admet pas d'objection et que les faits ont démontré, comme on devait s'y attendre. La faible étendue des terres émergées, la rareté ou l'absence même de masses d'eau douce pendant que se déposaient les deux plus anciens de ces systèmes, y rendent compte du manque de végétaux terrestres, au moins jusqu'à présent(1).

O Depuis le grès de Potsdam jusqu'à l'étage supérieur de Ludlow, 20 genres de plantes sont aujourd'hui conus, comprenant 56 espèces en Amérique et 20 en Europe, en lout 76; car aucune n'est

commune aux deux continents. (Voyez J. J. Bigsby, A brief account of the thesaurus siluricus. — Proceed. Royal Society of London, n° 90, 1867.) Le Tablean de la flore siluricune d'Angleterre, publié

Les doutes de M. Ad. Brongmart sur la contemporanéité des végétaux perniens, situés à d'aussi grandes distances que le mid de la France, la Thuringe et la Russie, étaient bien justifiés par les faits connus alors; et, pour ce qui coucerne la France, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce qui a été dit ci-dessus (p. 68). Nous avons traité ailleurs de l'état actuel de nos connaissances sur cette flore considérée en général.

Sile règne des acrogènes ne s'étendait eucore qu'à deux des périodes de transition, ses divisions concordaient du moins avec celles qui sont admises par les gloologues et confirmées par les caractères des faunes. Mais dans le règne des gymnospermes il n'en est plus ainsi; il se divise en deux périodes : la période rougienne, qui ne correspond pas, comme son nom le ferait croire, au vériable gréa de Vogges, mais bien au grès bigarré des Vosges, qui a fourni la totalité des plantes énumérées et la période jurassique, qui, ainsi qu'on l'a dit, se subdivise elle-même en quarte époques, keupérigne, liaique, collitique et neul-

Règne des maospermes,

en 1859, comprenaît 8 genres et 13 espèces. (Bulletin de la Société géologique de France, 2° série, vol. XVI, p. 454.)

Dans la période suivante, ou dévouneme, le groupe d'Hamilton mémorquelques traces de végétaux terrestres (Leptdochen/no, Nigillario, conditives, Paidophyton, Cordeine, 1 fougères [Carlesperie], Sternberjo); musis il n'y acuenédeptá d'eau douce proprement dit, psoplus en lunérique qu'en Europe, En 25, 64 espèces avaient été dévites dans ce système; depuis lors les recherches de M. Dawson ont beaucoup d'eric ce diffic-Veyer Richter pour la Thurripe, et l'uger.

Le système carbonifère de l'Amérique du Nord a présenté 350 espèces de plantes, distribuées, suivant M. Lesquereux, à cinq niveaux différents, caractérisés chacun par des essociations d'espèces partieulières. Trois de ces niveaux appartiennent au groupe houiller proprement dit, les autres au calcaire carbonifère. On ne comprendrait pas, en effet, que le règne végétal fût resté stationnairo pendant que tout le règne animal avait été intégralement renouvelé.

M. Gorpeet, de son oblé, reconnil que les 10 de species du caleaire carbonifre ensaituent une flore très-different de celle des déplés houillers proprement dits, où il en compte 81 f. Enfin les dernières de comment de compte 81 f. Enfin les dernières de comment de compte 81 f. Enfin les dernières de comment de la comment de la comment de tentre de la comment de la comment de la comment de l'année different, au moins de celle de l'hémisphère nord-, par la précisere de guerres qui ne sont commo silleurs que dans les dépôts secondaires. (Voyer d'Archic, Géologie et Publicatiogie 3, p. 50-31.)

<sup>(1)</sup> Voyez Géologie et Paléontologie , p. 520; 1866. dienne. Ainsi le second terme du trias, le muschelkalk, le plus riche en débris organiques animaux et le mienx caractérisé, n'a pas de flore correspondante, et celle du troisième ou des marnes irisées s'en trouve détachée pour être associée à la formation jurassique. D'un autre côté, la flore wealdienne est distraite de la formation crétacée pour être encore rattachée à ce règne des gymnospermes, qui chevauche ainsi sur les trois formations secondaires. Mais les données paléophytologiques sont encore si faibles, comparées à celles que les faunes et la géologie fournissent, les lacunes stratigraphiques et géographiques que ces quelques jalons laissent entre eux sont si vastes, qu'aucune chronologie suivie ne peut encore être établie sur ce senl mode de comparaison, et l'on peut même présumer qu'elle ne le sera jamais, car la période houillère semble être la seule pendant laquelle les conditions des terres émergées aieut présenté sur tout le globe une pareille uniformité traduite par sa flore.

Nous avous déjà (ci-dessus, p. 76) traité des végétaux du grès bigarré; nous n'y revieudrous donc pas si ce n'est pour ajouter que cette première période des gymnospermes voit prédominer les conifères et moutre à peine quelques cycadées, taudis que ces derniers végétaux vont régner dans la suivante par le nombre des espèces, leur fréquence et la variété des formes génériques.

σ Dans cette période jurassique, qui pour M. Brougniart s'étend des marnes irisées inclusivement aux dépèts wealdieus, on voit, dit ce savant, les Perophyllum du keuper se montrer de nouveau, avec de légères différences spécifiques, dans les couches wealdiennes; les Equisities du keuper s'étendeut jusqu'au groupe colinique noyeu; les Baiera du lisse retrouvent aussi dans ces mêmes couches wealdiennes du nord de l'Allemagne; les Sagraopteris, les Camptopperis, se montreut également dans le keuper, le lias et l'Oolithe. γ

L'époque keupérique, la première de celles que l'auteur distingue dans cette période, ne repose que sur des éléments emprantés à une région encore assez restreinte de l'Allemagne occidentale et à quelques points de l'est de la France. Elle ne comprend que 27 geures et 55 espèces. Sa flore n'aurait de commun avec celle du grès bigarré que le genre Paloxagris, tandis qu'elle ressemble à celle du lias on des groupes ooithiques par les fougères, les Nitsania et les Porophyllum <sup>10</sup>.

La flore du lias, qui comprend une centaine d'espèces provenant du Wurtemberg, de la Franconie et d'un petit nombre de localités de France et d'Angleterre, renferme 47 fongères et autres cryptogames acrogènes, 50 dicotylédones gymnospermes, dont 30 cycadées, et 11 conifères. Ses caractères essentiels sont de nombreux genres de cycadées, surtout les Zomites et les Ailsonie, et l'existence, parmi les fougères, de beaucoup de genres à nervures réticulées, qui se montraient à peine dans les époques plus anciennes, sauf dans celle des marnes irsées.

La flore oolithique, comprenant nos trois groupes: inférieur, moyen et supérieur, a fourni des éléments provenant de divers points de la France dont nous avons parté, puis du nord et du centre de l'Angleterre, et de quelques parties de l'Allemagne. Mais ces diverses locatités, appartenant à des niveaux différents, pourront, comme le fait remarquer M. Bronguiart, constituer plus tard des flores distinctes. Prises dans leur ensemble, elles out offert 3 g genres et environ 200 espèces, parmi lesquelles on remarque la rareté des fougères à nervures réticulées, si fréquentes dans le lias, puis la grande quantité d'Ouzamites et de Zamites, ou de cycadées, se rapprochant le plus de celles de uos jours, la diminution des Cenis, des Pterophyllum, des Nilssonia, qui sont, au contraire, bien plus éloignés des genres vivants, eufin la fréquence plus grande que dans le lias des conifères, Prachephyllum et Thuites <sup>10</sup>.

États-Unis, voyez d'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, vol. VIII, 1860; (2) Voyez, pour le tableau de la flore jurassique d'Angleterre, Géologie et Paléon-

<sup>(1)</sup> Pour la flore triasique des versants sud et nord des Alpes, de l'Inde et des Étate-Unix vayer d'Archier Histoire des

Géologie et Palémtologie, p. 543 et 551; 1866.

La flore wealdiennne, dont la plus grande partie des éléments proviennent du Hanovre et quelques-uns du sud de l'Angleterre et même du pays de Bray, comprend 61 espèces, propres à ce niveau, une seule exceptée; mais leurs formes génériques sont presque toutes les mêmes que celles du lias et des groupes oolithiques; cependant les cycadées y serajent déjà moins nombreuses relativement aux fougères. Avec ces sédiments d'eau douce ou saumâtre se terminerait le règne des gymnospermes. Ils se lieraient ainsi par l'ensemble des caractères paléophytologiques aux flores jurassiques, se distinguant au contraire des flores crétacées par l'absence complète de toute espèce pouvant rentrer dans les dicotylédones angiospermes, tant en France qu'en Angleterre et dans les dépôts de l'Allemagne septentrionale, si riches en espèces variées. Au contraire, dans la craie inférieure, glauconieuse, le Quadersandstein et le Planer de l'Allemagne, on tronve de suite plusieurs sortes de feuilles appartenant évidenment à la grande division des dicotylédones angiospermes et quelques restes de palmiers, dont on ne voit au contraire aucune trace dans les dépôts wealdiens (1).

que que trefan «Le caractère dominant de cette dernière transformation de la végétation du globe, c'est l'apparition des dicotylédones angiospermes, de ces plantes qui constituent actuellement plus des trois quarts de la création végétale de notre époque et qui paraissent avoir acquis cette prédominance des le commencemn des dépôts ettriaires. D'ezre des angiospermes est divisée par l'auteur en deux périodes : la période crétacie, qui est une sorte de passage, et la période tertiaire, où dominent les angiospermes dicotylédones et unonocotylédones.

M. Brongniart applique aux plantes crétacées des diverses localités ce qu'il avait dit avec raison de celles des groupes oolithiques. Par l'énumération qu'il en fait en France, en Allemagne, en Angle-

tologie, p. 562; pour celles d'autres pays, Hist, des progrès de la géologie, vol. VI, passim. (1) Voyez d'Archine, Géologie et Paléontologie, p. 615, et l'ouvrage de M. Gredner, Veber die Gliederung, etc.; 1863. terre et en Scanie, ou voit que ces végétaux proviennent tous, à l'exception peut-être de ceux de Grandpré (Ardennes), de couches supérieures au gault; il y a par conséquent ici, dans la flore secondaire, un de ces grands hiatus dont nous parlious tout à l'heure. L'époque sous-crétacée du savant botaniste, qui comprend les lignites de Tile d'Aix, est probablement plus récente que le gault et serait tout au plus la base du groupe de la craie tuffeau.

La flore crétacée, provenant des localités citées, toutes aussi plus récentes que le gault, compreud 60 à 70 espèces connues alors, et remarquables en ce que les dicolylédones angiospermes égalent à peu près les dicolylédones gymnospermes, et par l'existence d'un nombre encore assez graud de cycadées bien caractérisées, qui cessent presque complétement pendant la période tertiaire inférieure <sup>(1)</sup>. Le genre Croheria, présentant des feuilles dicolylédones d'une nervation très-particulière, mais dont les affinités sont douteuses, est aussi un des types très-caractéristiques de cette époque dans beaucoup de localités <sup>(2)</sup>.

M. Brongniart place dans sa troitième époque ou fuciolémeu une douraine d'algues, signalées dans le fyuée he les grès macignos de la région des Alpes, « époque qui lui semble, dit-il, former la limite naturelle entre la période crétacée et la période tertiaire inférieure. » Cette manière de voir se concevait lorsque l'atteur écrivair ce passage, car c'était précisément en 18 hoj que sir R. Murchison, après avoir étudié les Alpes, les Apennins et les Carpathes, venait jeter une si vive lumière sur ce sujet et placer le flysch, les schistes à fucoides et les macignos de ces diverses régions au-deuus des ouches nummultiques, et par conséquent sur l'horizon du caleaire couches nummultiques, et par conséquent sur l'horizon du caleaire.

<sup>(</sup>i) On a vu précédemment qu'une Cycadée tertiaire avait été trouvée récemment en France.

<sup>(7)</sup> Voyez, pour la flore crétacée d'Aixla-Chapelle, où M. Debey a décrit 85 espèces de plantes, c'est-à-dire plus que

dans toutes les autres localités réunies, Histoire des progrès de la géologie, volume IV, p. 158; — Géologie et Paléontologie, p. 598, et d'autres mémoires plus récents de MM. Endlicher, Miquel, Coemans, etc.

lacustre moyen avec gypse du bassin de la Seine, rapprochement que tous les travaux subséquents ont confirmé. Ainsi se trouve expliqué l'étonnement du savant botaniste lorsqu'il ajontait « que ces algues n'avaient rien de commun ni avec les algues de l'époque crétacée ni avec celles de la période tertiaire inférieure ou eccae marine et surtont du mont Bolca, " C'est qu'en effet elles sont plus récentes que les unes et les autres".

« L'ensemble des végétaux de la période tertiaire, et qui se continue même encore dans la végétation qui couvre la surface actuelle de la terre, est, dit plus loin l'auteur, un des mieux caractérisés. L'abondance des végétaux dicotylédones angiospermes, celle des monocotylédones de diverses familles, mais surtout les palmiers, pendant une partie au moins de cette période, la distinguent immédiatement des autres plus anciennes. Cependant les observations faites sur l'époque crétacée out prouvé une sorte de passage entre les formes secondaires et tertiaires qu'on ne présumait pas il y a quelques années. Mais, tandis qu'alors les angiospermes paraissaient égaler à peu près les gymnospermes, pendant l'ère tertiaire elles les dépassent de beancoup; tandis qu'à l'époque crétacée il y a encore des cycadées et des conifères voisines des geures habitant les régions tropicales, pendant la période tertiaire les eycadées ont presque complétement disparu de l'Europe, et les conifères appartiennent à des genres des régions tempérées.

Tout en reconnaissant que, malgré cet ensemble de caractères communs, on pouvait distinguer des différences notables dans lassociation des geures et des espèces et dans la prédominance de certaines familles, M. Bronguiart admet ici, pour leur distribution, les trois divisions labituelles du terrain tertiaire en inférier, mogen et supérieur, divisions qu'il prévoit devoir se multiplier par la suite. Quant aux caractères généraux qui résultent de l'examen

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Voyez ce que nous avons dit à ce sujet, Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 216; 1850.

comparatif de ces trois flores, e on voit, dit-il, que les nombres des espèces des grands embranchements se trouvent répartis comme il suit dans chacune d'elles; »

|                              | PLORES TERTIAIRES. |          |           |
|------------------------------|--------------------|----------|-----------|
|                              | Inférieure.        | Mayenne. | Supérirus |
| Cryptogames amphigènes       | 16                 | 6        | 6         |
| acrogènes                    | 17                 | 5        | 7         |
| Phanérogames monocotylédones | 33                 | 26       | - 4       |
| dicotylédones gymnospermes   | 40                 | 19       | 31        |
| dicotylédones angiospermes   | 103                | 78       | 164       |
|                              | 209                | 133      | 212       |

M. Brongniart résume comme il suit les caractères les plus remarquables des trois flores tertiaires :

« Pour l'inférieure, la présence, mais la rareté des palmices, hornés à un petit nombre d'espèces; la prédominance des algaes et des monocotylédones marines, que l'on doit attribuer à la grande étenduc des dépôts marins pendant cette période; l'existence d'un grand nombre de formes extra-européennes, résultant surtout de la présence des fruits fossiles de Sheppey;

« Pour la période mogenne, l'abondance des palmiers dans la plupart des localités qui lui appartiennent incontestablement; l'existence d'un assez grand nombre de formes nou européennes, et particulièrement du genre Steinhauera, qui paraît être une rubiacée voisine des Nauclea;

«Pour la période supérieure, la grande prédominance et la variété des dicotylédones; la rareté des monocolytédones et l'absence surtout des palmiers; enfin l'analogie générale des formes de ces plantes avec celles des régions tempérées de l'Europe, de l'Amérique septentionale et du Japon.

« Un caractère négatif commun à ces trois flores, mais plus frappant encore pour la dernière, où les plantes dicotylédones sont plus répandues, c'est l'absence des familles les plus nombreuses et Paléonologie.

San and Localis

les phis caractéristiques de la division des gamopétales. Ainsi, parmi les empreintes si abondantes à Œningen, Parschlug, Ilaring, Radoboj, etc., rien n'annonce l'existence des composées, des campamhacées, des personnées, des labiées, des solanées, des boraginées, etc. Les seules monopétales citées en grand nombre sont des éricacées, des ilicinées, quelques sapotées et des styriacées, familles qui tiennent presque autant des dialypétales que des gamopétales. Dans la flore tertiaire moyenne seulement, il y a plusieurs apocynées et le genre de rubiacées déjà cité. »

Quant à l'examen de ces trois faunes successives et aux listes des espèces de chacune d'elles, comme représentant l'état de la science à ce moment, nous nous bornerons à y renvoyer le lecteur, car les nombreuses publications faites depuis, et particulièrement en France, comme on l'a vu, leur ôteraient beaucoup de l'intérêt qu'elles avaient il v a vingt aux

En terminant son remarquable travail, M. Brongniart insiste sur ce que, malgré les analogies générales qui existent entre les végétaux de la période tertiaire supéricure et ceux qui vivent actuellement dans les régions tempérées, aucune espèce ne parait identique, du moins avec les plantes qui croissent encore en Europe, et que, s'il y a quelques identités complètes, ce sernit avec des espèces vivant en Anérique. « Ainsi la flore de l'Europe, même à l'époque géologique la plus récente, était très-différente de la flore européenne actuelle. » Mais, en réalité, ce que l'on prenait alors pour la dernière forc était l'arant-dernière, et la force quaternaire, qui est venue depuis combler l'hiatus, montre, comme on devait s'y attendre, des rapports beaucoup plus intimes avec la végétation de nos lours.

Température des périodes puléaphytologiunes. Les influences directes qu'exercent la température, l'humidité de l'air, l'intensité de la lumière et les conditions physiques du sol sur la végétation de nos jours ont appelé de bonne heure l'atteution des naturalistes sur celles qui ont dù affecter les végétations anciennes, et l'on a cherché à déduire, par analogie, a caractères de ces dernières, l'état climatologique de la surface de la terre alors qu'elles la recouvraient.

C'est cette question qu'a, tout récemment, traitée M. G. de Saporta dans un mémoire Sur la température des temps géologique, voirdes indices tirés de l'observation des plantes fossites <sup>10</sup>, mémoire qui vient clore en quelque sorte, et d'une manière fort heureuse, les considérations générales et particulières que nous avons rappelées sur les flores anciennes, soit de la France, soit d'autres pays.

Dans la première partie de son travail l'auteur examine ce qui avait été écrit par ses devanciers sur ce sujet; dans la dentième il s'attache à rectifier et à complèter ces premières données par les recherches plus récentes, et dans la troisième il déduit les conséquences qui lui paraissent ressortir de cet ensemble de documents. C'est de cette dernière seule que nous reproduirous quelques passages, pour faire apprécier l'intérêt de cet ordre de considérations.

«Les végétaux, envisagés relativement au temps où ils ont vécu, se rangent assez naturellement, dit l'auteur, en un certain nombre de périodes phytologiques.

e Dans la première, ou la plus reculée, on ne peut signaler, d'une manière certaine, aucun des genres actuels; les dicolylédones et les monocolylédones sont absentes; on observe exclusivement des cryplogames vasculaires et des gymnospermes; une partie de ces plantes seulement rentre dans des familles encore existantes, et les indices tirés de l'observation de celles-ci semblent annoncer une température tiède, humide, égale et uniforme sur tout le globe.

«Dans la deuxième période, qui comprendrait presque toute l'époque secondaire, c'ést-à-dire le trias, la formation jurassique et une partie de celle de la craie, les caractères de la végétation changent sensiblement. On peut déjà signaler un petit nombre de genres identiques avec ceux du monde actuel; les végétaux se

<sup>(1)</sup> Archives des sciences de la Bibliothèque universelle de Genère, sévrier 1867.

classent dans des familles encore existantes; mais les dirot)fédones sont toujours absentes, et les monocot)fédones se montrent à peinc. Les indices appréciables marquent une température rapprochée de celle des régions australes près du tropique, entre so et 3o degrés de latitude au, et véaulée en moyeme à so degrés, »

Vers le milieu de la formation crétacée commence une roitièmepériode, semblable à la précédente par la persistance des mises genres; mais les cycadées tendent à décliner, les pandanées et les palmiers se développent, et enfin les dirotylédones se montrent et se multiplieur trapidement. Il y a cependant quelques anomalies apparentes, comme le fait remarquer M. de Saporta, mais elles peuvent résulter de l'état encre bien incomplet des matériaux comms, relativement à ce qui a dà exister, et des intermédiaires qui manquent aussi pour donner la raison de ces métanges. Des types franchement tropicanx, comme les protéacées et les Araucaria, horváliens, comme les protéacées et les Araucaria, horváliens, comme les Sequioi et les Cadrus, ou encore cosmopolites, comme les myricées. Toutes ces données annoncent une température tropicale modérée, probablement variable, selon le temps, mais d'une manière difficile à apprécier exactement

La formation tertiaire inférieure, dans laquelle l'auteur conpreud les grès de Fontaineblean, constitue une quatrième période de végétation, où les genres restés depuis caractéristiques de la zone boréale se montrent justaposés à des genres d'affinités tropicales os sub-tropicales; mais les premiers demenrent stationnaires on subordonnés, tandis que les seconds ne cessent de se développer et de maintenir leur pérjondérance. Selon tous les indices, la température était alors celle des régions tropicales actuelles; mais le climat, c'est-à-dire la portion d'Inunidité, la distribution et l'éconnic des asisons, a dù varier à plusieurs reprises, comme le montre l'aspect de la végétation, qui diffère d'un étage se ressemblent que celles des diverses localités d'un même étage se ressemblent. Cest ainsi qu'on peut expliquer la prédominance et l'exclusion alternatives des protéacées, l'ampleur et le rétrécissement successifs du limbe foliacé, à travers les groupes des sables inférieurs, du calcaire grossier et des sables supérieurs.<sup>(1)</sup>.

La formation tertaire moyenne, moins ce dernier horizon, constitue à elle seule, pour M. de Saporta, une cinquième période de végétation, où celle de l'Europe atteint son plus grand développement. Cet état de choses, sans toutefois rester stationnaire, se continue et se maintient jusqu'au dépid d'Osimgen <sup>19</sup>. Les types caractéristiques de notre zone ne cessent de se développer et de se compléter, ainsi que les types sub-tropieaux ; les types tropicaux et australiens tendent au contraire à s'doigner et à disparaître.

e Enlin la formation supérieure nous présente une sixième période, peudant laquelle les types tropicaux sont définitivement écartés; les types sub-tropicaux persistent encore, mais la prédominance, désormais acquise aux genres européens, tend à deveuir de plus en µlns exclusive, taidis que la température s'ahaisse graduellement pour se rapprocher de plus en plus aussi de celle que nous avous maintenant.

«En résumé, la température aurait éprouvé, dans la série des temps et sous nos latitudes, des oscillations dificiles à préciser rigoureusement, tout en conservant néammoins une élévation à peu près égale à celle qui existe actuellement sous les tropiques, et ce teal jusqu'après le milieu de l'Époque tertainer. Cest à partir de ce moment, alors que se déposait la mollasse de la Suisse, qu'elle aurait commencé à s'abaisser; et cependant, bien longtemps auparavant, de continuelles transformations avaient eu lieu dans l'ancienne végétation de l'Europe, changements correlatifs d'une marche pour ainsi dire régulière à travers touts les périodes.<sup>50</sup>.

<sup>(9)</sup> Nous avions, comme on l'a vn précédemment, déduit ces oscillations de température des caractères des fannes successives dans le bassin de la Seine et, à la fois, des caractères des faunes et des flores dans ceux de la Tamise et du Humpstire.

(Géologie et Paléontologie, p. 604-636; 1866.)

Noyez Géologie et Paléontologie, p. 655; 1866.

<sup>(5)</sup> On a vu., par les dernières recherches de M. de Saporta (ri-dessus, p. 5-24), qu'un \*Il faut donc bien se garder de confondre les effets de la température avec ceux de l'évolution organique qui a annei l'apparition, puis le développement des divers types de végétaux. Les deux phénomènes sont loin d'être, l'un vis-à-vis de l'autre, dans la relation de l'effet à la cause; tont au plus si les modifications de la température ont constitué des circonstances occasionnelles auquelles ont pu correspondre certaines évolutions végétales. »

Cette conclusion, à laquelle arrive M. de Saporta par la considération des plantes fossiles, est absolument la même que celle que nous avions déduite de l'étude des animaux, et que nous avons exprimée depuis longtemps et à diverses reprises <sup>(i)</sup>. Le principe essentiel des changements qu'ont éprouvés les êtres organisés à travers la série des temps doit résider surtout dans l'organisme lui-même.

## APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE.

- Ad. Brongniart, Considérations sur les végétaux qui ont couvert la surface du globe aux diverses époques de sa formation. (Comptes rendus de l'Académie, vol. V. p. 403; 1837.)
- Ad. Brongniart, Mémoires sur les relations du genre Nœogenstuls avec les plantes vivantes. (Ann. des sc. natur., Botanique, 3° série, vol. V, p. 50; 1846.)
- Ad. Brongniart, Sur les changements du règne végétal aux diverses époques géologiques. (L'Institut, 1847, p. 289; extrait d'un fragment lu dans la séance publique des cinq Académies, le 3 mai 1847.)
- Ad. Brongniart, Recherches sur les Lepidodendron et sur les affinités de ces arbres fossiles, précédées de l'examen des principaux caractères des lycopodiacées [les Parolithes, Asterbülhes, Helmintholithes et Paronius rentreraient dans les Lepidodendron]. (Comptes rendus de Lécadémie, vol. VI., p. 872; 1838.)
- V. Raulin, Sur les transformations de la flore de l'Europe centrale pendant la période tertiaire. (Ann. des se. natur., Botanique, 3° série, vol. X, p. 193; 1848.)

ensemble de végétaux plus récents encore que ceux de sa sirième période avait précédé la flore actuelle : c'est la flore quaternaire, restée si longtemps inconnue.

(1) On the foss, of the older deposits, etc.

(Transact. geol. Soc. of London, 2° série, vol. VI, p. 33h; 18h2.) — Hist. des progrès de la géol., vol. V, p. 6-12; 1853. — Introduction à l'étude de la paléontologie, vol. II. p. 5, 120, 123 et 138.

#### OUVRAGES GÉNÉRAUX.

Nous ne pouvous, on le conçoit, nous occuper ici qu'à titre de documents bibliographiques des ouvrages généraux (Cours., Trai-ér, étc.) qui ont en particulièrement che nous pour objet l'enseiguement ou la propagation des connaissances paléontologiques et de tout ce qui s'y rattache. Par leur but, ces livres sortent du cadre dans lequel nous devons nous renfermer, et, quant à leur appréciation, elle exigerait un espace que nous ne pouvons leur donner. D'un autre côté, ces ouvrages étant, par leur nature même, à la portée de chacun, ce dernier point de vue n'aurait aucune utilité. Nous les indiquerons donc seulement par leurs titres et suivant la date de leur publication, avec quelques remarques explicatives, s'il y a lieu.

Dulrénoy et É. Bayle, Explication des planches de fossiles qui accompagnent le cours lithographié de géologie professé à l'École des ponts et chaussées, in-h<sup>o</sup>, 94 p., 12 pl. très-bonnes par Thiolat; 1847.

É. Bayle, 2° partie du Cours de géologie professé dans le même établissement, in-4°, 191 p.; 1850. Dessins sur bois, en assez grand nombre, insérés dans le texte et représentant les fossiles les plus caractéristiques.

Ces publications, réservées, à ce qu'il semble, aux élèves qui suivent les cours de l'École des ponts et chaussées, sont simples, claires et doivent atteindre le but proposé. Elles sont comme le développement de l'idée émise et exécutée par M. Desbayes en 1830.

Ale. d'Orbigny, Cour élémentaire de polémologie et de géologie stratigraphiques, in-18. Vol. 1, 2 399 pages; 1849; 1 "partie, Éléments diver; 2" partie, Élément stratigraphiques; "Portie, Élément soologiques. — Vol. II. u" fiss., 1851, suite de la 3 partie; 4" partie, Accession chemologique des digre des monde, 2" fisse, 823 pages, 1852, suite et fin de la 4" partie, 515 giarges gravées sur bois, et généralement fort bounes, sont insérées dans le texte de chaque partie. Un alta in-quarto comprend 17 tableaux, indiquant la distribution des fossiles dans les terrains.

Alc. (Orbigny, Prodomae de paléontologie stratigraphique universelle des animaux mollusques et rayonaés, faisant suite à l'ouvrage précédent, in-18: vol. I, 1849, 394 pages; vol. II, 1850, A27 pages; vol. III, 1852, avec table générale, 385 pages.

Alc. d'Orbigay, Recherches zoologiques sur la marche successive de l'animalisation à la surface du globe, depuis les temps zoologiques les plus ancieus jusqu'à l'époque actuelle. (Comptes rendus de l'Académie, vol. XXX, p. 807, 1850; vol. XXXI, p. 163 et 648, 1850.)

A d'Avchiar, Introduction à l'étade de la publicatalogie atradigraphique, cours prosés du Muséum d'histoire naturelle, in-8°. Vol. 1, 69 ; pages, 1869 °; Biocouré douveriure, définissant les caractèrers, le but et les limités de la science, et traçant la marche à suivre dans son cussignement au Muséum; Préci de l'histoire de la publicatalogie traditgraphique. — Vol. 11, 61 o pages, 2 cartes et dessinis insérési dans le tette, 1861 : Commissance générales qui divient précider l'étade de la publication des grandes est galactiques de publication du volume 1, relatif aux commissances des Grecs et des Romains sur l'histoire de la terre.

A. d'Archiae, Lecona une la faunce quateranier, professies au Marshma d'histoire materelle; 1863. Publiées d'abord duns la liteux due cours seionifiquem de 1864, elles out élé réunies eu un volume in 8° de 193 pages; 1865. Ce livre est la première application des principes exposés par l'auteur dans l'ouvrage précédent. A. d'Archiae, (téologie et Paléssadoir, gr. in 18°, 800, pages; 1866 : "i partie, listoire comporèr; 2° partie, Sérance moderne. Cette deuxième partie peut être regardée à la fois comme un résumé tiré-econdeusé des 8 volumes de l'Iliatoire des progrèse de la géologie, publié de 1867, à 1860 et dont chaque suiget est mis au niveau de la science jusqu'à 1866, puis comme le complément de cet ouvrage, dont la base manquait encore.

H. G. Bronn. En 1850, I Arabémie des sciences de l'Institut de Francettai au concess, pour 1853, la proposition suivanie: Edudir les lois de la distribution des corps organisés faceiles dans les differents terrains sédimentaires, mi-vant l'arche de leur superposition. Discutte la quotión de leur superiorition on de leur dispartion mescret en aimbulent, électricher la statute des repports qui existent entre l'état actuel du rigue organique et ses états autérieurs. Aucus travail n'ayant été jugé digne du prix, le croncours fut prorrogé jusqu'en 1856.

S'îl y avait alors en Europe un savant que la nature de son esprit, la variété et l'étendue de ses connaissances et l'habitude de spéculations élevées désignaient pour cette lutte, c'était à coup sûr Il. G. Bronn, Mais, si la lutte n'était pas au-dessus de ses forces,

(3) Ce premier volume avait paru sous le titre de : Cours de paléontologie stratigraphique professé au Muséum d'histoire naturelle, qui a été changé lors de la publication du second volume. c'étaient les armes qui lui faisaient défaut. Malgré le sentiment parfaitement juste de la science que révélaient les questions posées par l'Académie, ou ne pouvait pour les résoudre supplers d'insuffisance notoire des matériaux existants; car les matériaux bien plus nombreux que l'on possède aujourd'hui sont loin de fournir encore les éléments pour une solution, même partielle, que prévoyait aussi le programme.

II. G. Bronn entra résoldment dans la fice, avec sa vaste érudition et ses hautes facultés de synthèse; et l'Académie, en conronnant son œuvre en 1856, fit acte de justice sans doute, mais on ne pent pas dire que les questions proposées par elle aient été résolues; elles ne pouvaient pas l'être : la science n'était pas mûre pour cela. Ce travail, publié d'abord en allemand, sous le titre : Des lois du déceloppement du monde organique.<sup>10</sup>, parut en français en 1861, sous celui d'Essai d'une réponse à la question de prix proposée par l'Loudeine.<sup>10</sup>.

Nous ne pouvous, d'après ce que nous avons dit, essayer de donner mème une faible idée de ce prodigieux labeur, de la profondeur et de l'originalité des vues et des principes que Bronn a déduits de sestableaux, résumant numériquement l'état de la science à ce moment; mais nous ne voudrions pas non plus qu'on se laissat influencer, ce qui est assez naturel, par ces longues listes de fossiles dressées à grands frais de lectures et de comparaisons, car tout cet appareif, fût-il exact dans ses détails, n'est encore qu'une représentation excessivement mesquine de la nature éteinte. Si l'on y regarde de près, on aperçoit partout d'immenses lacunes zoologiques, botaniques, géologiques et géographiques, non-seudement dans l'histoire du passé, mais encore dans la connaissance du présent, qui doit nous servir de terme de comparaison. Quoi qu'il en soit, ou ne saurait trop recommander la méditation attentive de

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Untersuchungen neber die Entwickelungs-Gesetze der organischen Welt, in-8°. Stuttgard, 1858.

Supplément aux Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. II, p. 511; 1861.

cette œuvre d'une haute portée; elle agrandit les idées, fait entrevoir des aperçus nouveaux, des voies inexplorées, et par conséquent doit contribuer aux progrès de l'histoire biologique de la terre.

Ainsi que nous l'avons dit, il n'a manqué à Bronn, à ce naturaliste penseur, pour réagir davantage sur les esprits de son temps et en dehors de son propre pays, qu'une meilleure méthode dans l'exposition et l'arrangement des faits, plus de clarté dans le développement et l'enchaînement des pensées, et l'emploi d'une lapue dont les difficultés ne seraient pas venues s'ajouter à celles du sujet lui-même. Avec ces qualités, indépendantes de la valeur des idées, son nom eût acquis une popularité que d'autres ont oblenue de leur vivant à beaucoup moins de titres, mais que peut-être la justice tardive de l'avenir ne lui réquest nass (0.

## COMITÉ DE LA PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Un comité spécial s'est formé au mois de mai 1861, pour continuer la publication de la Paléoniologie française, interrompue, depuis 1857, par la mort de son fondateur, Alcide d'Orbigny. Ge comité, composé de douze membres <sup>60</sup>, a rédigé un règlement, soumis, vers la fin de la même aunée, à Son Exc. M. le Ministre de l'instruction publique. La nouvelle publication comprend tout le grand embranchement des animaux sans vertèbres. Depuis la fin de 1861 jusqu'au mois de novembre 1867, 38 l'ivraisons ont été publiées,

O D'Archise, Introduction à l'étude de paleiontagie, vol. II., p. 21; 1866. — Datre les ouvrages spéciaux que nous venons de rappeller, nous metionneceron encore comme renfermant d'utiles reusei-guennents paléiontologiques : 1ºs Bapports un les progrès de la géologie en France, que M. G. Gottem publie annuellement, depuis : 1858. dans l'Amassire de l'Institut des procinces ; s° 1a Reux de giéologie and publié annuellement unusi depuis : 1856.

par MM. Delesse, Laugel et de Lapparent, formant aujourd'hui quatre volumes des plus utiles à consulter pour saivre les progrès de la science dans tous les pays.

<sup>10</sup> Les membres fondateurs composant ce comité étaient: MM. d'Archiac, président; Danglure, secrétaire; de Verneuil, Hébert, Cotteau, Étray, de Ferry, de Fromentel, Kochlin-Schlumberger, Pictet, Pietle, Triger. accompagnées de 4/19 planches. Sur ce nombre, on a vu, aux faunes secondaires, que M. Cotteau avait donné 17 livraisons d'échinides critacés, avec 198 planches, et. plus récemment, a livraisons d'échinides jurassiques, avec 24 planches; M. de Fromentel, 7 livraisons de polypiers crétacés, avec 86 planches; M. Piette, 3 livraisons de gastéropodes jurassiques, avec 86 planches; M. Piette, 8. livraisons de gastéropodes jurassiques, avec 63 planches; Cepte E. Deslongchanups, 5 livraisons de brachiopodes, également jurassiques, avec 59 planches; enim MM. de Fromeutel et de Ferry, di Iuraisons de polypiers jurassiques, avec 46 planches. Cette œuvre collective devant, en outre, compléter par des Suppléments les parties déjà parues, semble pouvoir assurer l'avenir de la science dans cette direction.

## INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES.

Après avoir mentionné les nons des auteurs qui ont pris part aux progrès de la science, il nous semble juste de rappeler aussi les encouragements qu'ils ont trouvés dans les diverses institutions qui partout ont accueilli leurs travaux. En effet, les recueils des acdemies, des sociétés savantes, et d'autres publications périotiques, ainsi qu'on a pu en juger par nos citations bibliographiques, ont concouru, de la manière la plus efficace, au développement et à la propagation des recherches paléontologiques.

Pour les recueils publiés à Paris, les Mémoires et le Bullein de la Société géologique de France, qui, dès as fondation, en 1830, avait bien compris sa double mission, sont ceux qui ont le plus contribué à l'avancement de ces recherches, par les avantages que les auteurs ciaient sits af y rencontrer. Les Mémoires de Société d'histoire naturelle de Paris, les Anuales des sciences naturelles, les Archives du Muséum, continuation de ses Annales et de ses Mémoires qu'avaient illustrès Cuyier, de Lamarck, Alex. Brougniart, Brard et de Blainville'; les Comptes rendus de l'Académie des sciences, les Anuales des sciences globagiques, le Magasia de sologie, le Journal de conchipilologie

et la Revue des Sociétés savantes renferment aussi une multitude de documents sur les corps organisés fossiles des deux règnes.

Nos provinces ne sont pas non plus restées en arrière du mouvement ; les Mémoires des académies de Montpellier, de Toulouse, de Metz, de Dijon, de Bordeaux sont là pour en témoigner. Parmi les sociétés savantes, la Société Linnéenne de Normandie doit être citée au premier rang; ses Mémoires, depuis leur fondation, qui remonte à près d'un demi-siècle, et ensuite son Bulletin, sont une source de documents précieux sur ce pays. La Société d'histoire naturelle de Strasbourg n'a pas montré moins d'empressement à marcher dans cette voie que la Société Linnéenne de Bordeaux; puis, successivement, les Sociétés scientifiques et littéraires de l'Auvergne et du Puy, la Société d'Agriculture de Lyon, les Sociétés d'histoire naturelle de la Moselle, de l'Yonne et de Cherbourg; la Société de statistique de l'Isère; les Sociétés d'émulation du Doubs, du Jura, des Vosges et de Montbéliard; les Sociétés des sciences, arts et belles-lettres d'Orléans et d'Apt; la Société Linnéenne de Maine-et-Loire, la Société historique et scientifique de Soissons, la Société académique de Boulogne-sur-Mer, la Société des Amis des sciences naturelles de Rouen, etc., comprenant tout l'intérêt de l'étude particulière des pays dont elles reflèteut les goûts et les aptitudes scientifiques, ont apporté leur tribut à la masse commune. De même le Congrès, auquel chaque année M. de Caumont convie successivement les naturalistes et les archéologues sur les divers points de la France, enregistre dans ses Comptes rendus les résultats des observatious et des recherches locales.

Enfini la création, à peu près en même temps, de deux chaires de paléontologie, l'une au Muséam d'histoire naturelle, l'autre à l'École impériale des Mines, en permettant de coordonner et d'exposer, pour le haut euseignement, l'ensemble de toutes les connaissances qui yr rattachent dans les autres régions du globe, a prouvé que cette nouvelle branche des sciences naturelles avait conquis chez nous le rang auquel elle a droit par l'importance de son rôle dans l'histoire générale de la Terce.

## TROISIÈME PARTIE.

PALÉONTOLOGIE ÉTRANGÈRE.

Avant d'atteindre cette dernière partie de notre tâche, nous espérions la traiter, comme les précédentes, avec les développements que méritent le nombre et l'importance des travaux qu'elle est destinée à rappeler. Quoique ceux-ci ne fussent pas compris dans le titre nême du livre, nous dévious cette justice au dévouement, au zèle éclairé, aux sacrifices comme aux talents des voyageurs et des naturalistes qui, en portant le flambeau de la cience moderne sur tant de points de la terre, en ont révélé les richesses paléontologiques. Ces travaux sont les preuves authentiques de l'activité et de l'initiative qui existent chez nous; ils font voir la grande part que la France a prise dans le mouvement général, et nous ne pouvions omettre de signaler celle qui revient à chacun de ses enfants.

Mais, tout en nous reufermant dans les termes de notre prograume, nous avons vu nos prévisions dépassées quant au nombre et à l'étendue des recherches publiées exclusivement sur notre propre pays ou sur les diverses parties de la zoologie et de la botanique fossiles; de sorte que, pour ne point sortir des limites qui nous sont imposées, nous sommes obligé de présenter ici, sous la forme d'un Catalogue bibliographique raisonné, les publications de nos compatriotes relatives aux fossiles des diverses régions du globe, soit que ces corps aient été recueillis par eux-mêmes, soient qu'ils l'aient été pâr d'autres personnes. Cette liste, disposée suivant un ordre géographique, aura du moins l'avantage de mettre en évi dence l'importance matérielle de ces recherches et de constater sur quels pays ont porté les investigations des paléontologistes francais. Quelques remarques, quelques chiffres, quelques tableaux et quelques citations, ajoutés çà et là au titre des ouvrages, sont les seuls détails que nous puissions nous permettre. Nous renverrons aussi le lecteur à ce qui en a été dit dans nos publications précédentes.

## S 1er. EUROPE MOYENNE ET SEPTENTRIONALE,

ngkterre.

- H. Milne Edwards et J. Haime, A Monography of the british fossils corals. (The palaentographical Society.)
- 1º partie, Introduction. Coraux des formations atrinières et crétactée, in-6\*, γ 2 p., pl. I-X1; 1850. L'introduction comprend une classification générale des polypes; le chapitre 1", les polypiers du creg: â genres et à espèces; chapitre 11, ceux du London-clay: 1.8 genres et 2 espèces; chapitre 11, ceux de la craie auférieure: 3 genres et 2 espèces; chapitre 11, ceux du grès vert supérieur, â geures et 2 espèces; chapitre 11, ceux du grès vert supérieur, â geures et 2 espèces; chapitre 11, ceux du gault : 5 geures et 8 espèces; chapitre 11, ceux du grès vert suférieur: 2 genres et 2 espèces; chapitre 11, ceux du grès vert supérieur, bette 11 de présent du grès vert supérieur.
- a\* partie, Coreaz de la formation colicipion, p. 73-188, ph. MI-XXX; 185:. Chapitre vm, polypiers du Portland-stone: 1 genre et 1 espèce; chapitre xi, id. du coral-rag; 1: genres et 1 és-pèces; chapitre xi, id. de la grande colithe: 13 genres et 3 espèces; chapitre xi, id. de Toolithe inférieure: 10 genres et 3 de népèces; chapitre xi, id. du fiaz 3 genres et 2 espèces.
- 3º partie, Coraux de la formation permienne et du calcuire de montagne, p. 149-210, pl. XXXI-XLVI; 1852. L'une comprend 2 genres et 7 espèces, l'autre 26 genres et 81 espèces.
- 4º partie, Coraux de la formation décomienne, p. 211-254, pl. XLVII-LVI, 1853: 19 genres et 58 espèces.
- 5° partie, Coraxx de la formation silvrienne, p. 245-299, pl. LVII-LXXII, 1854: 29 genres et 72 espèces.
- Barrande, Note sur la faune primordiale d'Angleterre. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol VIII, p. 207; 1851.)
- « En résuné, l'Angleierre nous offre deux contrés sibriennes géographiquement iolése, où la faune primordiale de Bolteme est représentée dans une position géologique exactement semblable, c'est-à-dire occupant l'horizon le plus bas où l'on ait jusqu'ici constaté l'existence de restes organiques. Celt faune, presque totalement composée de triboliste, dans toutes les régions où

elle est connue, renferme, cependant, presque partout aussi quelques représentants de la classe des brachiopodes (Orthis, Lingula).

A. d'Archine, Tableau de la faune crétacée d'Angleterre. (Hist. des progrès de la géologie, vol. IV, p. 109; 1851.)

A. d'Archiac, Tableau numérique de la faune et de la flore jurassiques d'Angleterre. (Ibid., vol. VI, p. 15h bis; 1856.)

Ce tableau, rectifié et complété, a été reproduit par l'auteur dix ans après. (Géologie et Paléontologie, p. 562.)

A. d'Archine, Tableau numérique de la flore et de la faune siluriennes d'Angleterre. (Note sur la 3º édit. de Siluria. Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. XVI, p. 454; 1859.)

Ce tableau a aussi été reproduit. (Géologie et Paléontologie, p. 409; 1866.) G. de Saporta, Note sur une collection de plantes fausiles processant de la craie à Belemnites mucronatus de Haldem. (Bull. Soc. géol. de France, a' série, vol. XXIV, p. 33; 1866.)

Cette note est donnée à l'appui d'observations de M. Ilébert, Sur l'âge des grès du Platenberg, près de Blankenburg, dans le Harz. (Ibid., p. 32.)

A. d'Archiae et É. de Verneuil, Momoir on the fourile of the older deposits in the Benile provinces, precedel by a general survey of the founs of the policeoic recks, and followed by a tablear list of the organic reasons of the domains system in Europe. (Transact, grel. Soc. of Landon, 2° série, vol. VI, p. 303-410, pl. XXV-XXVIII; 1843) Ce travail a dé traduit en allemand par M. G. de Léonhard et publié à Stutterard en 1854.

Cétait la première fois qu'on essayait de réunir, de discuter et de condonner tous les éléments consus des diverses faunes de transition; aussi croyons-nous devoir reproduire le tableau ainsi que les résultats généraux de cette étude, qui marquent l'état de cette partie de la science, alors qu'elle sortait de l'obscruiré et du vague où elle était rastée jusque-là.

Les listes de fossiles assex complètes inaérées dans la traduction français du Manud de De la Béche, publiée en 1833, compresient 589, espèces, réparties dans le groupe houiller proprement dit, cétai du actairie conhogière, et groupe de les gramments. Le tableau que nous arons donné dans ce Monière renferme le résumé de l'énumération des fossiles du même ensemble de couches, constituant alors les systèmes corbosigére, dévanies et aluiries, et il montre, comme on le voit ci-contre, etabletración faité des doubles emplois reconnus et éliminés, 5636 espèces d'animaux, appartenant à 3-56 genres et distribuées dans ces trois systèmes. Westphalie.

Previoces

TABLEAU SOMMAIRE DE LA FAUNE DE TRANSITION (1842).

| GLASSES ET ORDRES.              | casass. | Torak<br>des espèces. | sitariones. | es décentences. | devenience. | suppless peruspanss<br>et enchossibers. | seriose<br>carbosifiem. | series entracerus<br>et eurhoui@res | garden conserna<br>aux tres systemes. | deat its systems<br>and desires. |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Poisson                         | 33      | 78                    | 8           | -               | 58          |                                         | 20                      |                                     |                                       |                                  |
| Crystocis                       | 66      | 216                   | 135         | 7               | 32          | 2                                       | 25                      | 2                                   | 1                                     | 36                               |
| Insectes                        |         | - 6                   |             |                 |             |                                         | 4                       |                                     |                                       |                                  |
| Mollasques, ced. Céphalopodes.  | 20      | 448                   | 82          | 10              | 199         | - 6                                     | 168                     | 2                                   | 2                                     | 22                               |
| ord, Hétéropodes .              | 2       | 65                    | 15          | 6               | 22          | 3                                       | 36                      | - 1                                 | 2                                     | 5                                |
| onl. Ptérspuler                 | 1       | 12                    | - 6         | - 1             |             |                                         | 2                       |                                     |                                       |                                  |
| end. Gost/repodes.              | 66      | 382                   | 63          | 7               | 116         | 16                                      | 225                     | 5                                   |                                       | -10                              |
| Conchiffees, and. Brackinpoles. | 15      | 568                   | 230         | 30              | 182         | 28                                      | 229                     | 7                                   | 3                                     | 12                               |
| erd. Monomyaires                | 9       | 161                   | 33          | 3               | 60          | 5                                       | 77                      | 1                                   |                                       |                                  |
| ord, Dissyaires,                | 38      | 302                   | 49          | 9               | 145         | - 5                                     | 126                     | 1                                   | 2                                     | 2                                |
| Annélides                       | - 4     | 11                    | - 4         | 1               | - 5         |                                         | 2                       |                                     |                                       |                                  |
| Badisies                        | 35      | 163                   | 52          | - 1             | 59          | 10                                      | 75                      | - 1                                 | 3                                     | - 8                              |
| Polypiers                       | 65      | 260                   | 115         | 36              | 107         | - 4                                     | 83                      | 1                                   | 2                                     | 2                                |
| Rhigopodes                      | Indét.  | ludet.                |             |                 | loóit.      |                                         | feld.                   |                                     |                                       |                                  |
| lefewire                        | Indit.  | held.                 |             |                 |             |                                         | ledit.                  |                                     | ١.                                    |                                  |
| Corps de classe incertaine      | 31      | 36                    | 25          | 3               | 3           |                                         | 1                       | 1                                   |                                       | 5                                |
| Toracs                          | 326     | 2698                  | 807         | 116             | 985         | 79                                      | 1072                    | 22                                  | 15                                    | 97                               |

Sans doute les recherches incessantes faites depuis lors dans les direnses parties du globe ont prodigieusement acren nos comnaissances sur ces fiunes ancieanes; mais on peut dire que les données théoriques que nous avions déduites alors n'en ont reçu qu'une plus éclatante confirmation. Aussi croyonsnous devoir les reproduire ici.

e Les détails précédents sur l'animalisation des premières mers, disions-nois, montrent qu'il n'y a point eu de changements brusques ni complets dans l'organisation des animanx qui les peuplaient, et que les trois systèmes se relient entre eux par un peit nombre d'espèces communes. Cependant les modifications ont été telle que, non-seulement la plupart des espèces, aussi encore beaucoup de genres ont successivement cessé de virre, poor être, soccessivement aussi, remplacés par d'autres, qui ont disparra à leur tour. Quelques geures cependant, persistant à se montrer dans les diverses périodes géològiques, vivent encore dans non mers, comme pour nous permettre de mieux comparer les produits les plus eutrêmes de la ceránion.

Ces résultats montraient aussi, contrairement à ce que l'on avait cru jus-

que-là, que l'animalisation des nærs silmémens, dévoniemnes et rarbonifères était déjà très-rariée et n'avait point re cerarière d'uniformité générale qu'on hui avait assez gratuliement suppoé. Certains genres navient vécu qu'à certaines époques et sur des espaces très-circonscrits, ronstituant des faunes locales, comparables à es que l'on observe dans les dépôts plus virentes et dans les men actuelles, ce qui n'empéchait pas d'autres genres et d'autres sepèces, qui vivaient dans res mêmes localités, de se montrer en même temps sur les points les plus foligiée de la terrer et sous les latitudes les plus différentes.

«Si retaines divisions, lelles que les mellusques gastérupodes, monomyaires, dimyaires, et les anaélides, ont eu comparativement peu de représentants dans les premiers dépûts, d'autres, telles que les polypiers et les céphalopodes polythalames, s'y trouvent en aussi grande quantilé que dans aucune des périodes suivantes; et quelque-unes, telles que les rrustarés, les brachiopodes et les crinoides, y présentent des types infiniment plus variés.

«Enfin, si 'Ion considére le développement de l'organisme de transition dans le sens de l'épaisseur des rouches, ou dans le temps, on vois : "que le montre total des expèces tend à "acrevitre de bar en hant; 3" que la progression est très-différent dans chaque ordre ou dans chaque fassille, et que souveni noine cette appreciain est très-différent dans chaque ordre ou dans chaque fassille, et que souveni noine cette appreciain est trever, soit dans les divers genere dan même ordre. Si 'Ion roussièdere, au contraire, co même déven poperant dans les ests hocirostals, fogéraphiquement ou dans l'espace, on reconnait : 1" que le repére qui se treuvent à la fais sur us grand sondre de poisse et dans de pape très-chlogial les une des custres nost preque toiquer relles qui en réce pondant la fornation de plazieurs systèmes successif; 3" que les espèces qui experienment à un seul système : observent trevenent à de grandes distance, et qu'ille constituent doire de fauture particulaire à cettaires contrêtes; de dis r'utules que faute particulaire à contraire contrête, de dis r'utules que faute propriet ment à un seul système : observent trevenent à de grandes distance, et qu'ille se que constituent doire de fautes particulaire à cettaires contrête, de dis r'utules que de septem réfélement consciéritésque d'un système de couches sont d'autunt moiss non-breuses qu'in c'utule ce système mu seule sous étéction.

Enfin une dernière ronséquence importante de res premières études, esteu opposition avec re que beauroup de personnes admetiairet encore, reaquence que tous les faits arquis depuis lers ont sanctionnée, c'est l'influerace de la terre sur la marche finérale et le développement des phénomènes biologiques, et par conséquent l'indépendaire complète est une des autres.

E. Bayle, Notice sur le Listrionou splendens et quelques autres mammifères découverts dans la mollaise miocène de la Chaux-de-Fonds. (Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. XIII, p. 24: 1855.)

Sous le nom de Lophiocherus, établi par M. Lartet, l'auteur propose de réunir les Listriodon splendens, Il. de Mey. et Larteti, Gerv., les Calydonius trux et tener, Sume,

Paléontologie.

H. de Mey., les Topirotherium Larteti, Gerr. et Blainvillei, Lart., ainsi que le Lophiodon, Nicolet, et il en conclut le parallélisme de la mollasse de la Chauxde-Fonds avec les dépôts de Simorre et de Sansan, avec les faluns de la Touraine, etc.

Fug. E. Deslongchamps, Sur I Aren soptent a Lithographica, H. de Mey., 1861, ou oisean fossile de Solenhofen; Notes paléontologiques, 2 pl.; 1863. (Bull. Sec. Lim. de Normandie, vol. VIII.)

Ce fessile a tié nommé aussi Griphosomus problematicus (suurien énigue) par A. Wagener, Griphosei augenceadus o (incente feigmaitique à lingue que o, par M. Oren, plus terd d'refrespriere mocreure, et décrit (gelement par H. Woodward. Il semble résulter de son examen plus complet que les pattes, la foorchette, les ailes et le plumes ne permettent pas de le ranger ailtens que dans la classe des oiseaux. Ce qu'i semble le plus extraordinaire dans cet animal, c'est que les plumes de la queue, nu lieu de s'iodérer autour d'un coccy raccourrie et en évental, sont inérées sur les côtés des verdèbres coudaies et produisent une queue relativement éconne. Cette particulairé a encore cels de remarquable, qu'elle a été-chervée par M. Oven dans l'embryon de l'Auturche a chettle, où elle s'attopité et disparalt arer l'âge.

J. Barrande, Faune primordiale aux environs de Hof. (Bull. Soc. géol. de France, 2\* série, vol. XX, p. 478; 1863.)

L'auteur insiste sur cette circonstance, que cette localité, malgré son voisinage de la Bohene, a présenté des différences très-notables sere la faune contemporaioe de ce dernier pays, tandis que ses fossiles ont offert beaucoup d'analogie avec ceux de la Scandinavie et d'autres régions anciennes du Nord appartenants au même horizon.

Actriche. Alc. d'Orhigny, Foraminiferes fossiles du bassin tertiaire de Vienne, in-h°, 319 p., 21 pl.; texte français et allemand; 1846.

Sous la forme d'Introduction, ce travait compreud une classification de la classe cutière, telle que la concerviat alors l'auteur, et un tableau que oous avons reproduit ci-dessus en le complétant et le condensant à la fois. La dermière planche représente des genres qui n'appartiennent pas au bassin de Vienne. Des couches de ce dernière 20's espèces sont décrites, c'est-d-irre plus que n'en présente accune des mers actuelles, ce qui rand tris-probable qu'elles proviennent de plusieurs inveaux. Considérées dans leur ensemble, ce qui a peu d'inconvénients, puisque toute la aérice d'où ces fossiles proviennent appartient à la formation moyenne, il y a 33 espèces ou a la pour 100 des déplois tertiaires supérieurs du Siennois. De part et d'autre dominent les stâches tégues et les gearnes Bulsima, Cristellarie, Robellanie, Polysanoulle, Roselinie, Textura, etc. De plot, 37 ou 12 pour 100 vient encore dans l'Adriatique on

dans la Méditerranée. Mais on ne peut pas conclure de ces données que les regiles tertiaires do hassin de Vienne (Trgel) soient de la formation tertiaire supérieure. Ce n'est pas de la comparaison des fossiles d'une seule classe, et surtout de la plus inférieure de la série animale, que l'on peut tirer quelque conclusion un spue créatine à cet égard.

J. Barrande, Notice préliminaire sur le système silurien et les trilobites de la Bohème, in-8°, 97 pages; 1846. Mar.

C'est le premier exposé complet de la classification qui sert de base au grand travail de M. Barrande ; il établit, dans le bassin de transition de la Bohême, trois divisions principales et sept étages, désignés par les sept premières lettres de l'alphabet. Les étages A et B, de la division inférieure, ne renferment point de fossiles; les cinq autres, C. D. E. F. G. sont ici caractérisés par des genres et des espèces de trilobites dont l'auteur avait déjà fait une étude spéciale. Après une description sommaire des caractères géologiques et paléontologiques de ses divisions, il les compare avec celles établies en Angleterre, et conclut de ce parallèle qu'en Bohême, comme dans les Îles-Britanniques, les étages se distinguent bien les uns des autres par les espèces de trilobites et la prédominance, dans chacun d'eux, de certains ordres de mollusques; néanmoins le développement des diverses familles est fort différent de part et d'autre. Les trilobites seuls présenteraient une concordance remarquable, et leur maximum de développement se trouve, dans les deux régions, vers le bas du système. Si l'on pousse plus loin l'étude détaillée des étages, la correspondance alors ne s'observe plus, l'unité n'existe que dans l'ensemble. M. Barrande ne connaissait encore, dans toute la série silurienne de la Bohême, qu'environ 600 espèces, dont 125 trilobites, 150 céphalopodes, 100 brachiopodes, 50 gastéropodes, 100 dimyaires, etc. On va voir ce que des recherches continuées pendant vingt ans ont ajouté à ces premiers chiffres.

- J. Barrande, Nouveaux trilobites; Supplément à la Notice préliminaire, etc., in-8°, 40 pages; 1846.
- Barrande, Praienculus, ein fossiles Pteropoden Geschlecht, «nouveau genre de Ptéropodes fossiles.» (New. Jahrb., 1847, p. 554.)
- J. Barrande, Ueber das Hypostoma und Epistoma, zwei, etc. « sur l'hypostome et l'épistome, deux organes des trilobites. » (Ibid., p. 385.)

Ueber die Brackiopoden der silurischen Schichten von Böhmen, in-å". 120 partie, 18 pl. (Naturwiss. Abhandl. gesamm. und durch Subscrip. herausg., von W. Haidinger, vol. I, p. 357; 1847.)

Après avoir reproduit le tableau de la classification des genres de bracbiopodes à charnières articulées, l'auteur décrit et figure 71 Térébratules et 10 Pentamères, ll annonce qu'il donnera ultérienrement, provenant des mêmes

60.

gisements, 28 Spirifer, 26 Orthin, 29 Leptena, 6 Orbicula, 2 Lingula, 3 Chonetes, en tout 175 espèces de brachiopodes, dont 136 sont nouvelles.

2° partie, 9 pl. (Ibid., vol. 11, p. 153; 1848.)

J. Barrande, Silurische Trilobiten aus Böhmen. (Oesterr. Blatt. für Litter., 1848.)
J. Barrande, Cephalopoden aus den silurischen Sch. mittl. Böhmens. (Ibid., 1847.
p. 901.)

J. Barrande, Graptolithes de Bohème, in-8°, 74 p., 4 pl.; 1850.

L'auteur pense, avec MM. Beck, Nilsson et J. Itali, que ces corps énigentiques doivent se ranger dans le voisitage des Virgulaires. Il les étudis sous tous les points é vue, en donne une classification, indique leur distribution géographique et stratigraphique générale, et en décrit a respèces provenant du système siturien de la Bohême; 16 sont du geuro Graptolithe, divisé en Monogrien et Diprior, puis il y a l'Baurites et s'Edibidibles.

J. Barrande, Système silavira du centre de la Bahries, "" partie. Recherches paléontologiques, vol. 1, gr. in-4°, 935 p., 50 p.; 1350. Introduction historique. Esquisse géologique avec carte et coupe générale du bassin. Classe des crustacés, ""tribu, Trilobires.— Vol. II, Giphalopades, "series, 10, II-UVII; 1855; vol. II, Giphalopades, 2 séries, 10, VIII-CAXLIV; 1866; vol. II, Giphalopades, 2 séries, 10, VIII-CAXLIV; 1866; vol. II, Giphalopades, traiteria, 12 p.: 1867.— Ciphalopades siluriens de la Bahrine. Introduction, extrait du valume précédenji, in-3°, 48 p. (Serier: 1867.—

Dans l'impossibilité où nous sommes d'apprécier convenablement ici ce qui a paris de ce magnifique travail, nous nous bornerons à rappeler, pour en caractériser au moins l'originalité, que les trilobites, comme les Limules de nos jours, subissaient des métamorphoses depuis l'état embryonnaire jusqu'à l'état complétement adulte. Dans le genre Sao, par exemple, l'auteur a pn distinguer jusqu'à 18 états de développement, dont chaque phase est marquée par l'augmentation des anneaux du thorax. On conçoit que, avant cette constatation, plusieurs de ces états aient donné lieu à l'établissement de genres particuliers. Dans l'Arethusina Konincki il a pu signaler également as changements successifs. Le phénomène a d'ailleurs été observé sur 34 espèces, et, dans les Trinucleus, 7 métamorphoses ont été reconnues. Aujourd'hui 350 espèces de trilobites sont constatées en Bohême; et, avec les autres types de la classe, on peut évaluer à 400 les espèces qui s'y rapportent. Poursuivant ses recherches dans d'autres classes, M. Barrande a montré, par exemple, les modifications, au nombre de 20, que subissaient certains Nautiles, depuis l'œuf iusqu'à l'état adulte.

La monographie des mollusques céphalopodes n'occupera pas moins de 350 planches, dont 244 ont déjà paru en deux séries, représentant 447 formes désignées nominativement, non compris les Orthocératites et autres formes droites en nouthre à peu près égal. Le seul système silurien de la Bohème aura dour fourni à un seul observateur plus de 85 o espèces d'animanz d'une même sous-classe ou d'au order. Vous n'arous pas besoin d'autre citation pour prouver combien était foudée la remarque ci-dessus de l'insuffisance de nos rounaissances pour répondure à des questions comme celles qu'avait abordées Brouni il y a dix aus.

Le volume III du Sprime nîmem du centre de la Bolchen (in-½ avec 16 fp. 1867) raite de fortre des périopoles. Aux 8 genere dipi établis par dipe, suiters et dans divers pays (Conduria, compremant 83 espères; Tentendito, 52; Hyolites, 84; Hmicrera, 3; Coleppina, 5; Pterubera, 7; Subtrella, 3; Supinal, 9). M. Barrande en ajoute un neuvième, le geure Phagpundera, qui ne renferme encore qu'une seale espère. La distribution verticale de ces 346 formes et très-remarqueble; ainsi 1 q ven a 1 y 8 diuriennes, 6 o devoniennes, 5 carbonifres, a permicunes et 1 du lias. II faut remonter ensuite jusque dans les déplois teritaires et les mes actuelles pour retuvour quelques perconquarables, mais toujours de dimensions infiniment moindres que ceux des couches silariements.

 Barrande, Parallèle entre les dépôts siluriens de la Bohème et de la Scandinavie. (Abhandl. der Kön. Böhm. Ges. der Wiss., vol. IX, in-4°, 67 p.; 1856.)

Sur 3500 à 3000 expères conunes alors dans les deux pays, M. Barrade trunce qu'il y en soft pue de communes. Ainsi les tribilités, qui ont présenté 350 espèces en Seandinavie et 975 eu Bohème (aujourd'hni ce chiffre est aussi de 350), ou 635 en tout, n'aurnieut offert que 6 espères communes on un cenitiene, et il en sezuit de nubre pour les autres classes, sand les bractiopodes, qui es ont un vingitiene. Les six faunes particles de la Bohème (un rélage 14 yant été-jouléaux cinq première) seg troupent autantellement par leur almisé dans trois faunes générales, et il en est de même des sept de la Scandinavie. Or ces faunes générales des deux contrées se currespondent s-actement une à une par leur composition zoologique comme par leur ordre de succession.

En Bolciue, in faunc dite primerfule est brusquement interrompue par Inpaprition des pemplyres, et la finne usianale l'a élé par l'arrivée des trapps; en Seandinavie, les trois faunes qui se sout succédé sans interruption apparente sont tout aussi nettement distinctes et caractérisées, bien qu'en outre l'épaisseur totale du système soit infiniment moindre, c'est-d-dire de 600 mètres au lieu de 10000 à 10000. Il flant donc, dit M. Barrande, qu'une bit générale de la nature ait réglé avec une certaine rigueur les époques finées pour l'apparition et l'extinction des faunes qui out successivement animé les mers du globe.

L'apparition de chacune des trois faunes générales de la Bohême coïncido

avec un déput sédimentaire particulier; l'édément argileux domine pour la première, la silice et l'argile pour la deuxième, le carbonaté de chan pour trusisième, de sorte qu'on serait en droit d'attribuer une certaine influence aux uns sur les autres; mais, en Scandinavie, le passage d'une faune à l'autre se fait dans des couches de même nature, de sorte que l'influence du milieu est nulle, ce qui confirme la bis précédeute.

Le parallèle entre les faunes silurienues de la Bohéme et de la Scandinavie nous montre donc que le renouvellemeut général des êtres dans les mers a été généralement indépendant et des révolutions de la surface du globe et des variations dans la nature des dépôts sédimentaires. "

Les deux permières faunes sont plus riches en Scandinavie qu'en Bolden; ou-seuelment les captèes et les genres sont plus nontheux, mais il y a moore antériorité d'apparition de diverses classes, familles ou genres su Scandinavie, et il en serait de même des faunes sulvirennes inférieures des lle-Britainiques et de l'Amérique du Nord, relativement à celle de la Bolden. En faisant entresuité la Faune et la périanuel befrique dans la comparasison. M. Barrande croit apsecvoir deux centres de création, les deux dernièrs pays se rattachant à celui dout la Bolden fait partie.

Les êtres aneiens ont été soumis à des lois de distribution, de cantonnement ou de localisation, comme ceux, des mers actuelles, et cela pour toutes les classes. Les tribolites, pendant les trois périodes siluriennes, étaient unéme plus resserrés dans les limites de leur hébiet que ne le sont les crustacés de nos jours, et plus aussi que les mollsaques, leurs contemporaise. Les braichpodes faissient exception, car il y avait 18 espèces communes à la Scandinavie et à la Bohème pendant la faune supérieux, et 39 entre ce demier pays et l'Angleterre. On trouve aussi dans l'Oural 13 espèces communes appartenant an mêure horison. Cette diffusion géographique est d'ailleurs conforme à la répartition verticle, ainsi que nous l'avisous établi précédemment.

J. Barrande, Note sur quelques nouveaux fossiles découverts aux environs de Rokitzon, dans le bassin silurien du centre de la Bohême, 6 pages. (Bull. Soc. géol. de France, 2\* série, vol. XIII, p. 532; 1856.)

J. Barrande, État actuel des connaissances acquises sur la faune primordiale, 30 p. (Bull. Soc. géol., vol. XVI, p. 516; 1859.)

Lo tableau qui termino cette note comprend 175 espèces et 38 generes. (Is Hisbliets, 9 trautacés divers, 1 ciphalpode, 1 ptéropode, 5 brachiques, 1 ptíndides, 1 promosires, 3 cystifiées, 9 fiscoides); 12 genere se continuente ndans la funne suivante, mais une seulo espèce senti commune (4,6 particulare). Cette indépendance des deux faunes a étit confirmée dans une note ulti-rieure. (Bull. Sec., Fed., vol. XVII, p. 53r.; 86c.) 1, 53r.; 87c.)

J. Barraude, Observations sur les Graptolithes et statistique des fossiles trosvés dans les colonies. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. IX, p. 301; 1852.)

J. Barrande, Colonies dans le bassin silurien de la Bohéme, 64 pages. (Ibid., vol. XVII, p. 602; 1860.)

J. Barrande, Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G, II, avec application spéciale aux environs de Illubocep, près Prague, in-8°, 367 pages, avec 1 carte et des profils. Prague, 1865.

Deshayes, Description des coquilles fossiles recueillies en Crimée par M. de Vernenil, 32 p., 6 pl. (Mém. Soc. géol. de France, 1 \*\* série, vol. III, p. 37; 1838.)

L'auteur, après des considérations générales sur l'adaptation des espèces du genre Cardissu pour virre dans des eaux saumitres ou tont à fait douces, décrit et figure 20 espèces on plutôt 20 formes de regent, recueillies dans le raleaire des steppes, et s'éloignant de plus en plus du type du genre par leur charnières, jusqu'aux 6. acarde, qui montre à peine quédques traces de se caractères. Ces coquilles viraient avec des Myūlas, 2 Limnées, 1 Paludine, 1 Néritine. M. Deshayes décrit aussi 5 espèces de Nummulites, don 3 sont extéed dans la science (% distant, rergulaira, juberable), les autres s'étant trouvées être des doubles emplois, puis l'Ottres Intaina, var., devenue depuis l'O. seriamelle, et l'Ovasi Intervenion.

L. Rousseau, Description des principaux fossiles de la Crimée. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, sous la direction de M. Demidoff, vol. II et atlas, 13 pl. 1840-1842. (Voy. Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 176-177.)

Alc. d'Orbigny, Paléontologie du voyage d'Hommaire de Hell dans les steppes de la mer Caspienne, etc., in-8°, 5 pl. fol.

É. de Verneuil et R. I. Murchison, Note sur les équivalents du systèms permien en Europe, suivie d'un coup d'ail général sur l'ensemble de ses fossiles et d'un tableau des sepèces, li 3 pages, (Bull, Soc. géol, de France, 3° série, vol. 1, p. 475; 1844.)

La partie paléontológique de ce travail peut être regardée comme le complément de celoi que l'un des auteurs et nous avion donné, deux aos augaravant, sur les trois antres faunes du terrain de transition. (Voy. myra.) Le tableau général de cette quatrième faune, telle qu'elle était connue alors en Europe, comprend 66 geures et le 66 espèces (6 repliées, 35 poissons, a cruatacés, 2 annétides, 97 mollusques, 2 échinodermes, 15 polypiers). Les 15 espèces de plantes étudiées par M. Ad. Broopniset faissient dirà e le saines «Polaniquement parlant, le système permien diffère peu du groupe houiller, et les plantes qu'il renferme paraissent être la suite d'une végétation de même nature.»

É. de Verneuil et le comte A. de Keyserling, The Geology of Russia in Europe and the Ural mountains, vol. II, 3° partie, Paléontologie, in 4°, 395 p., pl. 1XXVII; 1845. La palécoologie des invertêbrés du terrain de trausition, dans le grand ourrage de MM, Murchison, de Verneuil el le comie de Keyserling, a été publiée en français par ces deux derniers assauts. Elle constitue la partie de beauroup la plus importante de la palécontologie de ce même ouvrage, pare que le but principal des auteurs fait d'applique aux terraiss anciens de la Russie les divisions principales que l'un d'eux, sir B. Murchison, avait successivement 4abies en Angleterre, en Belgique, dans le nord de la France et en Allemague. Ce qui avait dé écrit anparavant sur re sujet était si peu de chose, que la Géologie de la Russie d'Europe fut nue vérituble révélation au monde savant des faunes anciennes de ce vaste enuir.

La description des fossiles du terrain de transition est suivie d'un tableou préneful des seplece, rangées soudequiement, avec l'indication de leur répartition dans les systèmes silurien, dévonien, carbouiére et permien. La comparation de tous ces éléments, dans une large synthèse, offre à l'esprit du lecture le résultat final essentiel de tout cet immeuse travail. Ne pouvant, on le coaçoit, la reproduire ici, à cause de son étendue, nous donnerons su moins le passage suriant, qui pourra faire ignere de la grandeur de sajet et de l'importance des résultats obtenus. Cétait en effet la première fois que des géologues ayant porté le narteau à travers loute l'Europe, de soltes d'Hainde aux frontières de l'Asie, comparaient les fossiles des couches anciennes sur un aussivalot essages.

«D'après nos propres observations, disent MM, de Verneuil et de Kesuriers, linguil, la faune du terrain padécorque de la Russie, comprenant les sausses, les poissons et tous les animaux inférieurs, moins les polypiers W, renferme 39a espèces, et, en y ajoutant celleq ui sont citées par les auteurs, les nombre sélève à enviren 56o. Ce nombre, qui a véquiraut pas au cinquième de la faune générale du terrain palécorique, ne nous indique-til pas combien il cette fairre dans cet immense empire? Cépendant, quedque incomplet que soit et abbeau que nous venons de présenter, il peut fourriir déjà d'ulties matériaux pour l'històrire de la viea ux diverses époques du globe, Loreque, embrasant une surface notable de la terre comme celle de l'Europe enlière, ou voit à ses deux extérnités la mecession des changements quy out éprouvés les êtres animés, on est frappé de la simultanétié des principaux plénômènes auxquels ils out été soumis, tels que l'appartition et l'entriction des expèces.

« Quelles que soient les différences que présentent les plaines presque hori-

par M. Lousdale, et quelques autres indéterminés, ce chiffre s'élèverait à 440 espèces.

<sup>(1)</sup> Coup d'ail général sur la faune paléozoique de la Russie, p. xxix.

<sup>(\*</sup> En ajoutant 38 polypiers, reconnus

aoutales de la Russic avec les contrées de l'Occident, la succession des espèces v'y produit dans le même ordre. L'étage inférieur du système silurier y est caractériei, comme dans les autres contrées déjà connues, par l'abondance des Orthis et des Leptenus, des Orthocératities et des tritobites, et l'étage supérieur, par une grande masse de poblysier, lest que les Catinipores et les Parosites. Le système déronien y présente, counne en Écosse, un développement renurquable de la classe des poissons, et l'on y voit, comme dans le Desonshire, apparaître les Productus et se multiplier les Spirifers.

La plupart des espèces qui formaient la population sous-marine, pendant ces deux premières périodes, s'étant éteintes successivement en Russie, de même que dans nos contrées, elles sont remphacées par d'autres, parmi lesquelles se distinguent ces formes innombrables de Productus qui, dans tous les pays, caractérisent les roches carbonifieres. Enfin les couches permiennes, quoique déposées sous les eaux d'une mer bien plus étendes que celles de l'Europe occidentale, présenteut expendant avec elles une concordance renarquable dans l'apparâtion des replites suuriens et dans l'estinction complète des trilohites, des Coniaities, des Oniaities, des Delérophes, dont on n'aperçoit plus acueue trace.

«Si, frappé de cette suite d'événements, on porte ses regards jusque dans l'Amérique du Nord, et si l'on y aperçoit enorer une succession anabogue, on sera convaincu alors que toutes les modifications des expéces, leur extinction et leur renouvellement ne sont pas dus à des changements de courants ou à d'autres causes plus ou moins locales ou temporaires, mais dépendent de lois plus générales, qui pouvement le règne animal tout entire. \*

Ale. d'Orbigny, koe cit., p. 81 g, Terrain secondaire. Système jurnssique (étage d'Oxford), Mollusques, 62 p., 15 pl. — Système crétacé, p. 86g (cruie blauche), 10 p., 1 pl. — Terrain tertinire, p. 8g8, 2 p., 3 espèces. (Voyez Histoire des progrès de la géologie, vol. VII, p. 571-579, 1857; ibid. vol. V, p. 357, 1853.)

Ad. Brongniart , loco cit., p. 1-13, 7 pl. (A-G).

L'auteur, traitant des végétaux du système permien, en donne un tableau qui comprend 27 espèces, dont 8 Neuropteris douteuses, et en déduit la conclusion rappelée ci-dessus.

J. Barrande, Sur une découverte de fossiles faite dans la partie inférieure du terrain silurien de la Russie, par le docteur Pander, 9 p. (Bull. Soc. géol. de France, 9° série, vol. VIII, p. 251; 1851.)

É. de Verneuil, Note sur quelques brackiopodes; Note sur quelques Leptæna à lit de Gothland. crochet perforé, 11 p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., 2 série, vol. V, p. 339; 1848.)

Eug. Robert, Atlas géologique du voyage de la Commission scientifique du Nord,

pl. XVI et XIX, et explication des planches; texte : Géologie, minéralogie et métallurgie, p. 249 et 250; 1845.

L'auteur a fait représenter quelques fossiles recueillis par lui dans la rade de Bell-Sond et qu'il rapporte au calcaire carbonifère, en renvoyant d'ailleurs anx notes suivantes.

L. de Koninck, Notice sur quelques fossiles du Spitzberg. (Bull. Acad. roy. de Bruxelles, vol. XIII; 1846.)

L'auteur, ayant reconnu, dans les fossiles précédents, les Productus horridus, Cancrini et Leplayi, puis 1 Térébratule, 1 Spirifer, 1 Fenestella et 1 Stenoporu, ne donte pas que le tout n'appartienne à la fanne permienne.

L. de Koninck, Nowelle notice sur la faune du Spittberg. (Ibid., vol. XVI, 1 pl.; 1849. — Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. VI, p. 412; 1849.)

En reproduisant les dessins publiés par M. E. Robert, et après une nouvelle étude des échantillons, l'auteur est confirmé dans son opinion et décrit, outre les espèces précédentes, le Productus Bobertianus, le Spirifer alatus, le S. cristatus, le Pleurotomaria Verneuill et le Pectra Geinittianus.

En 185<sub>9</sub>, M. J. Lamont est revenu à l'opiaino de M. E. Robert (voy. d'Archie, c'hofogier te Palionologier, p. 836), e plus récomment je serchierbes si indéresantes de MM. Blomstrand, Nordemskidd et Torell l'ent appuyé de nouveau. Neamonius ces derniers admettent que la faune permienne peut avoir quedques représentants un d'autres points de ces lles, comme le soupconsait M. Salter. Une faune trisaique et une faune jurassique (celle de l'Orford-deg) sont également constatéred annes régions glacées, Quoula ex empriente de plantes neutionnées et figuriers par M. E. Robert, comme étant des Sgillaries et des Léptidodendes du terrain houiller, les voyageurs que nous venous de citer innei formellement le fait, et les empreintes de plantes qui accompagnent le clarben du pays appartiendrient à la flore tertiaire momelleme de l'Europe. (Veyes Saket dy the grostgry of Spitzberg, par E. Nordenskield, in-8°, avec carte et coupes. Stokholm, 1867-)

## S 2. EUBOPE MÉRIDIONALE.

Espagor

È. de Vernguil, Note sur le Perferentes Palletteres des calcuires déconsens de Ferrones et liste des 18 espèces connues de ce genre, 2 p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. I, p. 213; 18hh.)

É. de Verueuil et A. d'Archine, Note sur les fossiles du terrain paléozoique des Asturies, 22 p., 3 pl. (Bull. Soc. géol. de France, « série, vol. 11, p. 458; 1845.) Appendice sur la classification des Orthis. (Ibid., p. 480.)

31 espèces, dont 21 brachiopodes provenant de Ferrones et de Pelapaya, sont décrites et figurées. Le plus grand nombre proviennent des roches dévo-

niennes, et les formes de Térébratules et de Spirifers ailés y sout très-variées. La moitié sont nouvelles.

É. de Verneuil, Listes des fossiles carbonifères de Pola de Lena et de Mierès del Camino (Asturies), 5 p. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. III, p. 454; 1846.)

Les matériaux de ces diverses notes avaient été recneillis par A. Paillette, et de leur étude M. de Verneuil conclut qu'il existe une concordance complète entre l'Espagne et les autres parties de l'Europe, sous le rapport de la succession des êtres dans les systèmes déronien et carbonifère.

É. de Verneuil, Note sur les fossiles dévoniens du district de Sabero (Léon), 31 p., 2 pl. doubles. (Bull. id., vol. VII, p. 155; 1850.)

La liste de ces fossiles recucillis par Casiano de Prado et l'autenr comprend 77 espèces dévoniennes, dont 32 sont propres à l'Espagne, à 1 communes à la Bretagne, à la Normandie et à l'Eifel, 7 ou 8 à l'Amérique du Nord et un même nombre à l'Asie occidentale.

A. d'Archiac, Liste des Nummulites recueillies par M. de Verneuil, suivie de leur répartition géographique comparée, 3 p. (Bull. id., vol. X, p. 86; 1852.)

É. de Verneuil, Liste des fossiles crétacés de l'est et du sud-est de l'Espagne. (Ibid., p. 102.)

É. de Verneuil, Liste des fossiles jurassiques de l'est et du sud-est de l'Espagne. (Ibid., p. 111, 1 pl. triple.)

P. Gervais, Description des ossements fossiles de mamnifères rapportés d'Espagne

por MM. de Vermuil, Callende et de Lorière, a. D. p., 3. pl. triples. (Holt, p. 147). Ces ossements, qui proviuente dos déplis tertiniers moyens de Cocrud (Aragon), d'Alcoy (royaum de Valence) et de San-laidoro, près de Madrid, se repportent, d'appèr l'auteur, aux genera et supleses qui univent. Hymarches Martodon augustières, Cav. (M. Inagirostris, Kaup); Bisiocerus indict, Ambilitérium confinement de Romers B. Mart. Villamoire, Ambilitérium parties parties de la confinement de Romers B. Mart. Villamoire, Ambilitérium (Ambilitérium de Romers

todon angustideus, Cuv. (M. longiroutris, Kaup); Ilbinoceros indélt; Anchiklerima amerikannuse (A. Eguerren, H. Mey, Jilpipranies, Allepper Boodon, P. Gerr.; pesteètro deux autres ruminants; Paleconeryz; Ceresa indélt; Caimotherium indélt. Sus palecokarus; Sus indélt. Ces quatre documents palécosologiques font partie du mémoire de MM. de

Verneuil et Collomb, intitulé: Coup d'ail sur la constitution géologique de quelques promices de l'Espagne. (Ibid., p. 61, avec coupes.) É. de Verneuil et J. Barrande, Description des fossiles trouvés dans les terrains silurien et déronien d'Almaden, d'une partie de la Sierra Morena et des montagnes de

Tabéde, 60 p., 7 pl. (Bull Soc. géol., 2" séria, vol. XII, p. 964; 1855.) Dans ce travail, let auteurs mentionnent ou décrivent 56 espèces situriennes, dout i (Ellipsocrybalus Pradasmus) proviendrait de l'étage le plus inférieur (grês de Potsdam), les autres de l'étage de Llaudeilo, car 33 s'y retrouvent dans d'autres parties de l'Europe. Sur ces 55 espèces. ji y a 2 prilobites, dont 8, uon compris I.E. Pradomas, paraissent nonveaux ou propres à l'Expague, 8 se retrouvent dans I rouse de la France et 6 en Behême, Quelques espèces des plus communes se montreut en Portugal. Les céptualopedes sont peunombreux, de même que les Bellérophous et les gastéropodes; il y a 10 moltueques lamellibranches, point de brachiopodes, 1 Echiospherite, 2 Graptolithes, 1 Tentaculite, et, parmi les végétaux, des Bibbies dans des grès rapportés ici angrès de Cardoné. Par places, des schietes ampélieux avec Grapholithes et Cardoné interrupts indiquent l'existence de la partie supérieure du système dans la Sierra Moveron.

63 expères sont signalées dans le système désonien, dont elles annoncent la partie inférieure; 25 d'entre elles s'y rencontreut en effet dans la région classique des bords du libin; quelques autres ont bien leurs analogues dans l'êtage moyen de l'Elief, mais il n'y en a aucune du supérieur. Le; comme particul, les tribolites diminuent en nombre; les céphaloquées el les gastéropades sont rares. Il y a 12 lamelibrauches, dont 8, Avicules, La Grenauquis hamiltoneauis s'y trouve comme sur une moltitude d'autres points. La présence de 29 brachiopodes semble coincidier avec celle du calcaire, moins rare que dans les dépôts antérieurs; les crimoides el les polypiers sont pen nombreux, sanf le Pheradétique appédication, el los plantes y sont encore inconnues.

Quant à la fanne carbonifère, elle n'est, jusqu'à présent, caractérisée dans cette région que par un petit nombre de ses Productus les plus habituels.

É. de Verneuit et J. Barrande, Description des fossiles de la faune primordiale dans la chaîne cantabrique, 16 p., 3 pl. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XVII, p. 596; 1860.)

Casiano de Prado ayaut constaté que des caleaires et des schistes rouges, se prolongent au ro to klômètres de long, étaient recouverts immédiatement, d'une masière concordante, par des roches à fossiles dévoniens, les auteurs du cette note out reconnu que les fossiles des conches rouges aunougient faune de l'étage inférieur ou de Potdom (foume primordisé de l'un d'ens); 17 espèces y out dét décuvertes, dont y trilobies, 5 brachispodes, etc.

É. de Verneuil et L. Lartet, Note sur le calcaire à Lychnus des environs de Segura (Aragou), 17 p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., 5' série, vol. XX, p. 684; 1863.) Le geure Lychnus n'ayant encore été signalé que dans le groupe des liguites, inférieur se queste de la Persence des natures promptes des liguites,

Le geure Lycanus i ayant encore ete signaire que oans re groupe usa inginier, inférieur aux gypses de la Provence, les auteurs peinsent que les nuivelles espèces qu'ils ont découvertes appartiennent au même horizon que leurs congénères.

É. de Verneuil et L. Lartet, Note sur un silex taillé trouvé dans le diluvium des environs de Madrid, h p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., p. 698.)

Ce spécimen de l'industrie humaine, comme ceux qui out été tronvés depuis

dans le même dépôt, y était associé avec des ossements de Brenf, de Cheval, de Rhinocérès et de l'Éléphant d'Afrique.

Eug, E. Destongchamps, Brachiopodes recueillis par M, de Verncuil dans le has de l'Espagne, 12 p., 2 pl. (Bull, Soc. Linn, de Normandie, vol. VIII.)

Ce sont 14 espèces des geures Terebratula, Spiriferina et Rhyuchouella, provenant de l'étage à Pecten equivaleis, Harpax Parkinsoni, etc.

Alex. Vézian, Mollusques et zoophytes des terraius nunsmulitique et tertiaire marin de la province de Barcelone, in-4°, 5h p. Montpellier, 1856. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XIV, p. 387; 1857.)

G. Cotteau, Note sur les échiuides recueillis en Espagne par MM, de Verneuil et Triger, h p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., 2\* série, vol. XVII, p. 372; 1860.)

Ce sont 3 espèces tertiaires inférieures et 7 crétacées, les unes appartenant au groupe nummulitique, les autres à la craie blauche et à la craie (uffeau.

J. Haime, Notice sur la géologie de l'île Majorque, 18 p., 1 pl. (Bull. Soc. géol., 2\* série, vol. XII, p. 734; 1855.)

L'examen des fossiles de cette île y a révélé l'existence du lias et de l'Oxfordclay, du groupe néocomien et de la craie tuffeau, du groupe tertiaire nummulitique, des formations tertiaires moyenne et supérieure et des dépôts

quaternaires.

De Bayneval, Van den Hecke et Ponzi, Catalogue des fossiles du Monte-Mario, près Rome, in-4°, 25 p., sans date.

Co catalogue reuferme 270 espèces, dont 210 vivent dans la Méditerande et lo serciante décines. Mais les supèces les plus communes daus cette colline serziant rares à l'état vivant, et réciproquement; 20 espèces seulement serziant abondantes de part et d'autre. On compte dans cette liste 131 guardropodes. 107 bivaives, quelques crustacés (Balanes, Pollicipes), 6 échinidies, 10 bryonaires, 20 phigres et 1 l'ise. 11 y des inexactivitudes dans le résumé des tableaux, comme le montrent d'ailleurs les publications ultérieures de l'un des autreurs, M. Pomi.

Van deu Hecke, Note sur les fossiles de la colline du Vatican, 3 p. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XV, p. 37; 1858.)

E. Lartet, Observations à propos des débris fossiles de divers Éléphants, dont la découverts a été signalée par M. Ponzi, aux environs de Rome, 5 p. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XV, p. 564; 1858.)

La présence de l'Elephas primigenius et de l'E. antiquus serait constatée dans ce pays, ainsi que celle des E. meridionalis et africanus sur d'autres points de la péninsule.

H. Michelin, Polypiers tertiaires du Piémont, de l'Astesan, etc. Voyez son Irono-graphie zoophytologique, p. 31-80, pl. VIB-XV, in 4°; 18/10-18/17.

The Galleton

Grêce.

É. Bayle, Sur la faune de Saint-Cassian (Tyrol méridional). (Bull. Soc. géol., vol. VI, p. 323; 1849.)

Boblaye et Virlet, Géologie et minéralogie de l'expédition scientifique de Morée, in-4°, atlas in-fol. avec 7 pl. de fossiles; 1833.

«L'examen des coquilles, avon-nous dit (litt. des progrès de la péd., vol. II).

p. 869, à un nombre de près de soc espèces, receivilles en Morée et qui ont
été déterminées et décrites avec soin par M. Deshayes suffit pour constater
è ure grande analège et la contemporatifé des déplic qui les rendremente
ceux que nous avons vus, en Italie, servir de type à la formation tertiaire supérieure.

Alb. Gaudry et E. Lartet, Sur les résultats des recherches paléontologiques dans l'Attique, exécutées sous les auspices de l'Académie. (Comptes rendus, vol. XLIII, p. 271-378; 1856.)

Ces données, ainsi que de nombreuses notices insérées plus tard par le premier des auteurs, soit dans les Comptes rendus de l'Académie, soit dans le Bulletin de la Société géologique de France, ayant toutes été reprises dans l'ouvrage suivant, il serait superflu de les rappeler ici.

Alb. Gaudry, Animaux fossiles et géologie de l'Attique, d'après les recherches faites en 1855-1856 et 1860, sous les auspices de l'Académie des sciences; grand in-å\*, 142 p. et 65 pl. de fossiles (60 d'animaux vertébrés, 3 d'invertébrés et a de plantes), 7 pl. de coupes et 1 carte géologique; 1863-1867.

Le gisement ossifère de Pikermi, qui a été le but spécial des fouilles de M. Gaudry, donne, avons-nous dit (Géologie et Paléontologie, p. 669), uno idée très-satisfaisante de la population de l'Attique dans ces derniers temps de l'époque tertiaire, de cette multitude de carnassiers, de grands pachydermes (Mastodontes, Rhinocéros), d'Hipparion et surtout de ruminants (Girafe, Antilones, Helladotherium), parcourant les pentes de l'Hymète, du Pentélique et la plaine de Marathon. Cette faune comprend: 1 quadrumane, 14 carnivores, 1 rongeur, 1 édenté, à proboscidiens, 7 pacbydermes, 15 ruminants, 5 oiseanx, 2 reptiles, en tout 33 genres et 50 espèces, pour la détermination et l'établissement desquels près de 5000 échantillons ont pu être consultés. Il n'y a point d'insectivores, d'Éléphant, de Cheval, de Bœuf, d'Hippopotame, et la prédominance des carnassiers et des ruminants rapproche cette faune de celle de la formation supérieure. C'est d'ailleurs le plus important jalon que la paléontologie moderne ait encore posé sur les limites de l'Europe et de l'Asie. Le travail de M. Gaudry se recommande en outre par des études comparatives sur les relations de certains types de vertébrés qui peuvent jeter par la suite beaucoup de jour sur des affinités zoologiques longtemps méconnnes. Ces relations sont rendues faciles à saisir par les tableaux que l'auteur a dressés à cet effet.

Quant aux fossiles invertébrés, M. P. Fischer a concouru aussi à leur détermination et à leur description dans cet important ouvrage.

Ad. Brongniart, Note sur une collection de plantes fossiles recueillies en Grèce par M. A. Gaudry, 7 p. (Comptes rendus de l'Académie, vol. Lll., p. 1232; 1861.)

»Si nous comparons, dit l'auteur en terminant, les plantes fossiles de Koumi el d'Oropo avec celles décrites dans d'antres dépôts tertiaires de l'Europe (Sotika, Parschlug, Badoloj, (Eningen, etc.), on voit, par leur analogie avec ces dernières, qu'elles doivent appartenir à la formation tertiaire movenne.»

G. de Saporta, Notice sur les plantes fossiles de Koumi et d'Oropo, in-4°, 17 p., 2 pl.; 1867. (Extrait de l'ouvrage de M. A. Gaudry.)

L'auteur, complétant la note précédente par de nouveaux documents, donne un tableau de 66 espèces de plantes, et, précisant davantage leur horizon, les regarde comme contemporaines du calcaire lacustre supérieur du bassin de la Seine.

V. Raulin, Description physique de l'île de Crète, in-8°; 1859.

Île de Crite.

L'auteur signale quelques rudistes, annongant la présence de la formation crétacée (p. 5.68), quelques Numunities (N. complaneaux, Arr., le plus grand des spécimens conuns, N. perforata et Rossondi), prouvant celle de la formation tertinire inférieure (p. 533 et 568), et donne non liste de 86 espèces, dont les analogues set rouvent dans les dépits tertiiers moyenes et supérieurs. Leur association dans les mémes cooches peut faire hésiter aur leur véritable niveau; mais M. Raulin ne doute pas de leur contemporanéit évac ecur de la Morée. Il fait remarquer d'ailleurs qu'en général les polypiers et les mollasques gatéropoles sont des espèces tertiaires moyennes, et les acéphalea, des espèces tertiaires moyennes, et les acéphalea, des espèces tertiaires moyennes, et les acéphalea, des espèces tertiaires moyennes.

Alb. Gaudry, Géologie de l'île de Chypre, gr. in-16, 165 p., avec cartes et coupes | lin de Chypre. géologiques, (Mém. Soc. géol. de France, 2, série, vol. VII; 1862.)

La troisème partie de cet ouvrage compreud le catalogue raisonné et desriptif des fossiles tertaires que l'auteur a recuelli su nombre de 1 de no espèces d'invertébrés. Les crustacés et les polygiers y sont à peine représenté. Le faune tertaire inférieure semble manquer jusqu'à présent dans cet fle, et, quant aux faunes plus réceutes, M. Gaudry, d'accord avec ce qui vient d'être dit, pease que, dans le mid de l'Europe, les changements organiques se sout produits insessiblement, pua è que, peadant les périodes tertaires. Chaque fois que l'on découvre les fossiles d'une localité du bassin tertaire méditerranéen reside inconnus, on voit de nouvelles prevess du passage des expèces d'un déga d'un autre. Chypre en fournit plusieurs exemples, et ce que l'on vient de dire de l'êle de Crète tend encere à le confirmer. l'Europe.

Aug. Viquesnel, Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europe. (Mém. Soc. g'éol. de France, 1<sup>re</sup> séric, p. 35, vol. V; 1842.)

L'auteur signale quelques fossiles tertiaires d'Albanie.

Aug. Viquesnel, Note sur l'emplacement du Bosphore à l'époque des dépôts nummultiques. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. VII, p. 518; 1850.)

Nous y avons douné la liste des fossiles recueillis par l'anteur le long du Rhodope, de la mer de Marmara et de la mer Égée. (Voyex Hist. des progrès de la géol., vol. III, p. 173, 174.)

A. d'Archiac, in Pierre de Tchihatcheff, Dépôts nummulitiques et diluciens de la presqu'ile de Thrace. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. VIII, p. 305; 1851.)

C'est une première liste des fossiles nummultitiques des environs de Saint-Georges de Kadin-Kevi (Hadin-Koi), etc. — Voy, aussi Bull. Soc. géol., «" série, vol. VII. p. 504, 505, 1850, pour quelques fossiles recueillis par Hommaire de Hell sur le littoral de la mer Noire.

A. d'Archiac, in Viquessel, Voyage dans la Turquie d'Europe, description pigsique et géologique de la Turnez, gr.; in-dr. allas in-fol. de 30 pl.; 1855–1867. Les planches XXIV et XXV représentent des fussiles tertinires de divers àges, dont la description ainsi que la liste générale des espèces recueilles par Viquessel seront publiées à la fin du second volume, qui est sous problèées à la fin du second volume, qui est sous produit.

## \$ 3. ASIE.

Asse Moseure.

M. Pierre de Tchihatcheff avait rapporté de ses voyages, exécutés de 1867 à 1863, dans la presqu'ile Anatolique et les parties adjacentes de la Turquie d'Europe et de l'Arménie, de nombreux fossifes provenant de divers terrains. Ces fossiles ont été, à partir de 1850 et jusqu'en 1864. l'objet de publications partielles successives, insérées dans le Bulletin de la Société géologique de France, et dont les principanx résultats ont été reproduits aussi dans les divers volumes de l'Initione des progrès de la géologie, ainsi que dans l'ouvrage que M. de Tchihatcheff a publié en 1864 sous le titre de : Le Bosphore et Constantinople. Mais ces matériaux, ayant dù être repris à nouveau ponn être soumis à un examen comparatif plus complet, ont donné lieu à la publication collective suivante, comprise dans le grand ouvrage de Mc Tchihatcheff intitulé Asie Mineure, description physique de cette contrée :

A. d'Archiac, P. Fischer et É. de Verneuil, Paléontologie de l'Asic Mineurr, 1 vol. gr. in-8° de 42h p. et atlas gr. in-h° de 20 pl.; Paris, 1866.

ASIE. 67

Outre ces trois auteurs, plusieurs savants ont aussi concoura, charcan dans sa périalité, à la rédaction de diverses parties de ce livre; tels sont ; MM. Milne Edwards et J. Haime, pour les polypieres; Ad. Brongniart et Unger, pour les plantes; Ehrenberg, pour les organisanes microscopiques. Nous reproduisons cidecous le talour récapitudif de corpu organisé faculte de l'Aus Misuree :

RÉCAPITULATION

# CORPS ORGANISÉS FOSSILES DE L'ASIE MINEURE.

|                                          |                     |                     | FORMATIONS                                   |              |            |           |                       |                     |          |                      |                        |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------|----------------------|------------------------|
| CLASSES<br>et<br>ORDRE-                  | VORSES per cribich. | SORBER DES ESPÉCES. | pdvamasas                                    | carmyterian. | Avanantes. | cuiracin. | TRETLAND 187 GARRERS. | TABLISTICS MOTIVES. | MOUNT    | restrates scribings. | QUATERBAINS OF MORRAGE |
| ANIMAUX.                                 |                     |                     |                                              |              |            |           |                       |                     |          |                      |                        |
| Canatacia trilobites                     | 2                   | 3                   | 3                                            |              |            |           |                       | -                   |          |                      |                        |
| décapodes                                | 1                   | 1                   |                                              |              |            |           | 1                     | 2                   |          |                      |                        |
| Annélides                                | 3                   | A                   |                                              |              |            |           | 2                     |                     |          |                      |                        |
| Mellusques céphalopodes                  | 2                   | 6                   |                                              |              | 4          | 1         | 1                     |                     |          |                      |                        |
| gatéespoles                              | 55                  | 169                 |                                              |              |            | 6         | 30                    | 31                  | 33       | 3                    | 6                      |
| pt/ropoles,                              | 1                   | 1                   | 1                                            |              |            |           |                       |                     |          |                      |                        |
| beachiopoles                             | 10                  | 36                  | 28                                           | 3            |            | 2         | 3                     |                     |          |                      |                        |
| lamellibespeles                          | 55                  | 182                 |                                              |              |            | 16        | 62                    | 85                  | 6        | 10                   | 13                     |
| beyonnires                               | 7                   | 7                   | 1.                                           |              |            |           |                       | 2                   |          |                      |                        |
| Radiaires échinides                      | 8                   | 15                  |                                              |              |            | 1         | 6                     | 8.                  |          |                      |                        |
| eriacules                                | 2                   | 3                   | ١.                                           |              |            | 1         | 2                     |                     |          |                      |                        |
| Corallisires                             | 22                  | 38                  | 16                                           |              |            | 2         | 13                    | 7                   |          |                      |                        |
| Spengistres                              | A                   | 7                   | 1                                            |              |            | -         | 2                     | 1                   |          |                      | 3                      |
| Rhizopodes héliaustègues                 | 3                   | 83                  |                                              |              |            | 1         | 30                    | 2                   |          |                      |                        |
| cyrlostègues                             | 2                   | 10                  |                                              |              |            | 3         | 7                     |                     |          |                      |                        |
| Phytososine                              | 1                   | 1                   |                                              |              |            |           | - 1                   |                     |          |                      | 1                      |
| Toraes                                   | 157                 | 856                 | 50                                           | 3            | - 6        | 27        | 163                   | 138                 | 39       | 13                   | 23                     |
| VÉGÉTAUX.                                |                     |                     |                                              |              |            |           |                       |                     |          |                      |                        |
| Phanérogames monocotylédones             | ,                   | 11                  | ١.                                           |              | ١.         |           | ا ا                   | 11                  |          |                      |                        |
| Ceyplogames                              | 8                   | 11                  |                                              | 11           |            |           |                       |                     |          |                      |                        |
| Agumes, algues (diatomocées)             | 26                  | 70                  | ١.                                           |              | ١.         | ١.        | ١.                    |                     |          |                      | 70                     |
|                                          | -                   | -                   | <u>                                     </u> | -            | -          | <u> </u>  | <u> </u>              |                     | <u> </u> | -                    | -                      |
| Totals                                   | 37                  | 92                  |                                              |              |            | ١.        | l -I                  | 11                  |          | -                    | 70                     |
| Phytolichores                            | A                   | 30                  | ١.                                           |              |            |           | -                     | •                   | ٠        |                      | 30                     |
| Totats afnisats des formes               | -                   | -                   | 1-                                           | -            | -          |           | -                     | -                   | -        | -                    |                        |
| Terara apaitura des formes<br>deguaiques | 196                 | 578                 | 50                                           | 14           |            | 27        | 163                   | 119                 | 39       | 13                   | 123                    |
|                                          |                     | 1                   | 1 "                                          | 1.           | 1          | 1         | 1                     | - 00                | -0       | 1 20                 | 1.20                   |

Paléontologie. 43

Ce tableau est l'expression numérique la plus simple des résultats obtenus par l'étude des fossiles qu'avait recueillis M. de Tchihatcheff, entre les méridiens d'Erzeroum (Arménie) et de Derkos (Thrace), entre les côtes de la mer Noire au nord et celles de la Méditerranée au sud, fossiles auxquels nous avons joint ceux qu'avait rapportés précédemment M. Ch. Texier.

Les faunes dévonienne, crétacée, tertiaire, inférieure et moyenne sont de beaucoup celles qui ont offert la plus grande extension géographique; les faunes jurassique et carbonifère n'ont été observées que sur des points très-restreints; la faune quaternaire manque encore de ses manunifères les plus caractéristiques; enfin les faunes silurienne, permienne et triasique n'ont été signalées nulle part.

A. d'Archiae et É. de Verneuil, Note sur la faune dévonienne des rives du Bosphore. (Comptes rendus de l'Académie, vol. LXIV, p. 1217; 1867.)

Non-seulement le nombre des espèces énumérées ci-dessus s'est trouvé presque doublé par la belle collection qu'a recueillie le docteur Abdullah-Bey et qu'il a offerte au Muséum d'histoire naturelle, mais encore, par la prodigieuse quantité d'individus que renferme chaque fragment de roche, on est à peu près certain d'avoir sous les yeux toute la faune qui peuplait alors les mers de cette région. Sur 70 espèces déterminées, il y a 8 trilobites et 35 brachiopodes, répartis dans 12 genres. Malgré la prédominance ordinaire des mollusques de ce dernier ordre dans les faunes anciennes, cette proportion relative de moitié est un fait exceptionnel.

Syrie

P. E. Botta, de Chancourtois, C. Gaillardot, Hommaire de Hell. - Des fossiles tertiaires inférieurs et crétacés recueillis par ces voyageurs ont été déterminés et rappelés par nous. (Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 193, 194; vol. V, p. 391, 401.)

L. Lartet, Note sur la découverte de silex taillés en Syrie, accompagnée de quelques remarques sur l'âge des terrains qui constituent la chaîne du Liban. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. XXII, p. 537; 1865, 1 p.)

L. Lartet. Note sur la formation du bassin de la mer Morte et sur les changements survenus dans le niveau de ce lac. (Ibid., p. 420.)

Il y a dans ces deux notes quelques indications de fossiles observés par l'auteur. Hommaire de Hell. - Les fossiles recueillis par ce savant au nord de Téhéran, dans le massif de l'Ebourz on du Demavend, provenant du groupe nummulitique et de l'horizon de la craie blanche, ont été déterminés par nous. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. VII, p. 503, 505; 1850. - Histoire des progrès de la géol., vol. III, p. 194; vol. V, p. 408.) D'autres, provenant de dépôts siluriens, ont été déterminés par M. de Verneuil. (Bull. id., vol. VII, p. 500.)

V. Jacquemont, l'oyage dans l'Inde, 4 vol. in-4° avec atlas ; 1845.

ASIE. 675

La paléontologie a peu protité des travans de ce voyageur; mais nous aroune pu nous assurer, par les échantillons qu'il avait recutilis et qui se trouven étiquetés, avec une note explicative, dans les collections du Muséum, que ses recherches à cet égard ne sont pas restées stéciles. Nous épareons sei en quéqueu mots l'oubli des personnes qui s'édicient chargées de publier les matériaux hissés par V. Jacquemond, à qui rivient ainsi l'honneur d'avoir le premier découver des formes trissiques dans Hilmailes.

Les fossiles carbonifres de Gautung Ghanti et des montagnes voisines sont de petits Productus rappelant le Productus Cancrini, de grands Orthis du groupe des alternati, le Spirifer moshakkaileusis, Dav., de nombreuses tiges de crinoïdes à articulations finement et régulièrement granuleuses.

Les formes triasiques de la montagne de Hion-Brung sont l'Athyris Deslongchempsi, Suess, un Rhynchonelle indét, des Monotis analogues à celles des Alpes, de la Californie, de la Nouvelle-Zelande et de la Nouvelle-Calédonie, et un Peters de forme également ancienne.

Les fossiles jurassiques de Bikhum et du plateau de Hookio sont, dans un calcaire noir compacte, tes Ammonites opis. Lamelloeus ou macrocephalus, l'A. torquatus, Sow., l'A. acucinetus, Blanf., puis un cône cloisonné d'une très-grande Bélemnite avec une Lime indét.

Alc. d'Orbigny. — 6 planches de fossiles crétacés recueillis par Fontanier aux environs de Pondichéry (Atlas du Voyage de l'Astrolabe, de Dumont d'Urville). [Voy. Bull. Soc. géol., a\* série, vol. IV, p. 507; 1847.]

A. d'Archiac et J. Haime, Description des fossiles du groupe nummulitique de l'Inde, gr. in-4°, 208 p., 25 pl.; 1853-1854.0.

Cet ouvrage a été publié en deux livraisons; la première, en 1853, comprend, avec la Mongraphie de Ausamultee (ante, p. 666), un rénumé géologique, puis l'étude des rhizopodes, des polypes constlaires et des échisoides de l'Inde; la seconde, en 1858, renferme les mollisques leypeconires, les acéphales, les gastérophes et les échalopodes, d'equipes amultiles et quéques crastaires; pais un appendice ausse étendu, un rénumé général et un tablesa où sont énumérées et rangées socioglequement toutes les expleses connues juuqu'alors. Cette flause, comme le montre la récapitulation du tablesu (n. 373), comprend 615 espèces, plus 50 variétée hon carsétérisées, en tout 656 formes distintees, dont 352 sont représentées sur les planches. Ces 615 espèces sont réparties dans

<sup>(1)</sup> La plus grande partie des matériaux de cet ouvrage, rapportés du Sinde et du Béloutchistan par le capitaine Vicary, avait été confiée aux auteurs par la Société géologique de Londres; d'autres leur avaient été envoyés par plusieurs savants voyageurs, tels que MM. Thompson, Hooker. 4. Fleming et B. Strachey. 116 genres et comprenuent: 32 rhizopodes, 17 polypiers, 52 échinides, 7 brycanires, 132 aériphales, 172 gastéropodes, 4 réplialopodes, 4 amélides, 3 crustairés, 1 poisson, 1 replie; 197 de ces espèces étaient nouvelles, 302 étaient propres au pays, quelques-unes sont restées indétenninées.

Quoique le plus grand aembre d'entre elles appartiennent à la région ortenthe, relle du Sinde et du Béleuthissan, les esprèse, qui proviennent du Peziph, de la province de Simlu, des hantes vallées situées au nord de I'llimalaya, jusqu'à 8.5 fà mètres d'alfunde, et du Beugale oriental, établisma suffisamment la routemporanéité des épièss ure cette vaste étende de pays. 36 de ces espèces, retrouvées sur la rôte orientale de l'Arabir, dans le nord de la Perse, l'Arméin; f'aisé limeure, la hante Syrie, ou dans le nord de l'Égypte, prouvent eurore la préseure de res mêmes dépôts dans res directions, roume 69 autres, ou un sixème du total, les rattachent incontestablement à reux de Tours et du sus de l'Euroy.

La comparaison de ces de sejèces, identiques aux dem extrémités de la une asiativo-emporéeure, montre enorce que, dans chaque risses, leur nombre est très-différent et dérent à mestre qu'elles appartieument à des animans plus élexés; de telle sorte que le synchronisme des rouches, à de très-grandes déstances, est partiruitèrement établi par les rhitopodes et les polypes toauthaires. Les Yumamilies forment à elles seules un septième du total de ces espéres roumanes.

L. de Koninck, Notice sur deux espèces de brachiopodes du terrain paléozoïque de la Chine. (Bull. Acad. roy. de Belgique, vol. XIII.)

Ces fossiles, rapportés par M. Itier, sont le Spirifer Cheehiel et la Terebratula gueranamenta, trouvés dans un catraire gristire, argiteux de la provinre de Yuennam, à cent lieues environ nu nord de Canton. De res deux formes, qui paraissent être dévoniennes, le Spirifer a élé retrouvé à la terre de Van-Diemen.

A. David, Journal of un regage en Monguée, fait en 1866. (Namelle Archivies de Marénn, vol. III, I Agistrule; 1867.). Com insionantier at silé pour la science a reruceilli, à soiannte et dix lieues au nord de Pékin, dans un dépôt de transport recouvarant les colliure à 1 000 mètres d'altinute, des soements se rapportant au Rôiserous technique, au Rôise prieux à su file un feut de Luile centaline; au Chee de Caedallu et à plusieurs Cefr. à en juge par les bois, dont quelque-uns atteigennt de tries-grandes dimensions. Ces fossiles se travauret dans la rollection de paléontologie du Maréum. L'ou rage que vient de publier M. R. Pumpelly nous donne d'ailleurs des renseignements beauvonp plus complets et plus étendus que tout ce que l'on romaissait sur cette partie orientale du rominent asiatique. (Reherches géologques un la Cline, le Mongel et le Japon, in-5°, a vec cattes et plannèes due coupes. Webvilgen, 1866 le na affais); publiées par L'Intaintion Smithoniens.

AFRIQUE. 677

## § 4. APRIOUE.

De Rozières, Description de l'Égypte; Histoire naturelle, vol. II, p. 700. Atlas. vol. II, pl. V; 1813, Calcaire avec Nummulites de la pyramide de Gizelt. F. Gailliaud, Vouage à Méroé, etc., vol. IV, p. 267; atlas, vol. II, pl. XLV;

Égypie.

1827. L'auteur a tieuré des Nummulites de ce pays.

Lefere. — Les fossiles rapportés de l'Égypte par Leferer nou pas été l'objet d'une étude partieulère. Ils out été déposés dans les rollections du Muséum d'histoire naturelle. Nous y avons trouvé de nombreux matériaux qui se rapportaient à la Mangrapide des Vanneudérs, et que nous avons utiliés dans ce travail. (Voyes assi une note de ce vougeure, publice en 1829, full. Xe. d'active d'estre vougeur, publice en 1829, full. Xe. d'estre vougeur, publice en 1829, full. Xe. d'estre vougeur, publice de la giol. vol. III, p. a03; 1850.)

C. Gaillardot, Coup d'acil sur les calcaires crétacés des envirous da Caire. (Ann. de la Soc. d'émulation des Vosges, vol. V. p. 703; 1845. — Ilist. des progrès de la géol., vol. III, p. 206.)

Il n'y a en réalité jusqu'à présent, aux environs du Caire, ancune conche caractérisée par des fossiles crétacés, et l'assertion de l'auteur ne semble pas être plus fondée que celle de Lefèvre.

L. Vaillant, Observations sur la constitution géologique de quelques terrains aux environs de Suez. (Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. XXII, p. 977; 1865.)

L'auteur a constaté, dans la coupe de la montague d'Attala, une série de calcaires caractérisés par les Higumeire consus-nections et organisaises, plus haut, d'autres calcaires avec Petra acrangularia (Janira), Ostroa larea, et, vers le sommet, des roches caractérisées par des fossiles du calcaire grossier des envirous de Paris, mais sans Nummutites.

Delanote. — La cullection de roches et de fassiles recueilis en 1867 par J. Delanote, depuis les cavirosas du Caire jusquin dels des cataractes de Syène, et offerte par lui au Muséum d'histoire naturelle, est une des plus intéresantes que nous comaissions de ce pays, et son mérile est auguenté par tes coupes géologiques que Fauleur a relevées aux essin Celles-ci fout ronnaître les relations stratigraphiques de faunes, les unes tout la fait nouvelles, se autress encre und déterminées jesquiée. L'Éuleu qui sera faite de ces fossiles, surtout de ceux des cellines situés sur les rives opposées du Nil, à la hauteur de Thèbes, donnera pour la première fois une idée exacte de l'âge de ces roches d'aspect crétacé, dans lesquelles out été creusés les tombount des rois, comme de celles qui les supportent o'ur encérneural che Algeria (\*),

Nous avons déjà eu occasion de parler des recherches paléontologiques faites dans nos nouvelles possessions du nord de l'Afrique, Ainsi les ossements fossiles des brèches d'Oran et de Mers-el-Kebir, signalés par M. Milne Edwards (voy. Histoire des progrès de la géologie, vol. II, p. 33q), la liste des coquilles tertiaires des environs d'Alger donnée par M. de Verneuil (ibid., p. 1004), les indications plus on moins nombreuses de Rozet, de Boblave, de Medoni, de Valenciennes, de M. Ehrenberg, de M. Renou dans sa Géologie de l'Algérie, où les déterminations spécifiques sont dues à M. Deshaves (ibid., vol. II, p. 1005-1006; vol. III, p. 210); celles de M. H. Fournel, qui ont été l'objet d'un travail particulier de M. É. Bayte (a libid., vol. V, p. 437-459; vol. VII, p. 658-663), constituent une masse de documents, plus ou moins importants, sur lesquels nous n'avons point à revenir ici, puisqu'ils sont déjà, comme on le voit, entrés dans le domaine de l'histoire. Les travaux suivants ont été publiés depuis.

H. Coquand, Description géologique de la province de Constantine, 155 p., 3 pl. de fossiles. (Mém. Soc. géol. de France, 2º série, vol. V, p. 1; 1854.)

Le résumé du tableau des fossiles recedilits par l'auteur indique 1 de pecces (à jurasque, 1 og critarées, i 7 tentiares), es a é dapes jurasques se retrouveraient toutes en Europe : à dans le lias inférieur, 3 dans le moyen, 3 dans le groupe oblithique inférieur et à dans le moyen. Des 109 espèces écadesée, 3 3 ont nécomiennes et outes d'Europe; 6 des calcaires à Chama ammonia, dont 1 nouvelle; 25 des arglies à Plicatules, dont 1 nouvelles, dont 1 nouvelles

(º) Nons avions annoncé dans l'Introduction, p. 21, qu'un Appendice à la Paléontologie de la France serait consacré à celle de nos possessions du nord de l'Afrique; mois il nous a paru plus convenable encore d'en traiter ici à sa place géographique naturelle. © Dans la Richesse minérale de l'Algé-

Dans la Richesse minérale de l'Algérie, par H. Fournel, p. 359, pl. XXII-XXIII de l'atlan; 1849. pèces qu'il regarde comme nouvelles (2 Aptychus, 7 Ammonites, 1 Turrilithe, 1 Trochus, 2 Nucules, 2 Ostreu, 1 Unio, 1 Amodonte).

H. Coquand, Géologie et paléontologie de la région sud de la province de Constantine, 1 vol. in-8°, et atlas de fossiles de 35 pl. (Mém. de la Soc. d'émulation de Provence, vol. 11; 1862.)

La partie paléontologique de ce l'ure comprend : "la description particulière des espères, sur l'apuelle d'après, ce que nous avons dis précédement, nous n'avons pas à nous prosoncer ici; s' le catalogue des fassiles recueillis dans l'Afrique française. Ce d'entier, quoique beaucoup plus étendu que ceux que l'on possédait sur ce sujet, ne justifie pas cependant son titre, cer il r'en faut de beaucoup qu'il comprenne ce que l'on sait des faunes tertinières; et, d'un autre côté, des fossiles de transition, au nombre de 13, sont cités en dehors des limites de non possessions, soit à l'ouest, soit à l'est.

L'auteur aurait reconnu, dans les collections d'autres géologues, 54 espèces appartenant à hui horizons de la formation jursaigue, depuis le troisième diage du lias jusqu'au Kinmeridge-day, 87 aux direst étages nécomines, 273 au gualt et au groupe de la craie tuffeau, 1 ou à celui de la craie blauche et 69 tertaiers, en tout 598. Ces chiffres ne sont point d'ailleurs comparables, un certain unmbre d'espèce de transition et secondaires provenant des diverses parties de l'Algérie et même du Name et du Persan, inndis que les lisées tertaires se rapportent seulement à la province de Constantine, sans tenir compte de ce que fon connaît dans celles d'Algre et d'Oran. La même observation s'applique aux 288 espèces qui, sur les 1958, seraient, d'après M. Coquand; à la fin de l'ouvrage, le total des espèces, toujons dans les mêmes termes, et éleré à 665, quoique le tablèseu de la page 341 nen porte que 616, disquelles 300, ont été figurées dans l'atlas et sont progres au pays, tandis que

É. Bayle et L. Ville, Note géologique sur les provinces d'Oran et d'Alger. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. XI, p. 499-517; 1854.) Les listes de fossiles jurassiques, crétacés, tertiaires moyens, supérieurs et

quaternaires y sont assez étendues et montrent la correspondance, dans le nord de l'Afrique, des horizons paléontologiques les mieux caractérisés du sud de l'Europe.

É Baylo, Vote sur des assessents fossiles trouvés nor M. Duboca dans une arcile

É. Bayle, Note sur des ossements fossiles trouvés par M. Dubocq dans une argile an-dessons d'un travertin et reposant sur les conches redressées de la craie, dans une tranchée du plateau de Mansourah, au sud-est de Constantine. (Ibid., p. 343.)

Ce sont des restes de Cheval, de Bœuf, d'Antilope et d'Hippopotame, grande espèce voisine de l'H. major; ces derniers sont très-aboudants.

J. R. Bourguignat, Paléontologie des mollusques terrestres et fluviatiles de l'Algérie, in-8°, 126 p., 6 pl.; 1862. 9h espèces sont décrites, dont 62 terrestres et

32 fluviatiles. (Voyce aussi Bull. Soc. géol., 2º série, v.O. XX, p. 25; 1862.)
P. Gernis, Sur la présence à l'étai fossile, dans l'Algérie, des genres Éliphant et Mastodonte. (Compter rendua de l'Académie, vol. XXVIII, p. 362; 1889.—Voy. Hist. des progrès de la géol., vol. II, p. 1007, et Zool. et Paléont. françaises, 2º éd.,

Ollivier, Description d'un crâne fossile de Buffle de la province de Constantine. (Comptes rendus de l'Académie, vol. XLVIII, p. 1091; 1859.)

H. Crosse, Diagnoses d'Hélicéens fossiles des environs de Constantine. (Journal de conchyliologie, vol. IX, p. 356-357, 1 pl.; oct. 1861.)

4 espèces.

Maror.

p. 71-75; 1859.)

É. Brossard, Essai sur la constitution physique et géologique de la région méridionale de la subdivision de Sétif. (Mém. Soc. géol. de France, 2° série, vol. VIII, p. 177; 1866.)

On y trouve des listes de fossiles des divers étages tertiaires, crétacés et jurassiques de ce pays.

Péron, Notice géologique sur les environs d'Aumale. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. XXIII, p. 686; 1866.)

Ou y trouve des listes de fossiles crétacés.

A. Pomel, Paléontologie ou description des animanz fossiles de la province d'Oran, in-4°, Zoophytes, 2° fascicule; Échinodermes, 43 pl.; 1867.

L'explication des plauches indique 3 Conoclypeus, 11 Echinolampus, 2 Amphilopes, 2 Scutelles et 35 Chybéastres. Le texte descriptif n'a pas encore paru. — 5º fascicule, Spongiaires, 10t p., 35 pl.; 1867. Nou terminé. Ces fossiles proviennent tous de la fornation tertúsire moyenne du pays.

On doit désirer la continuation de cette publication, encore trop peu avancée pour qu'on se fasse une idée des caractères généraux de la faune ou des faunes qu'elle est destinée à faire connaître. Elle fait partie de l'Exphenion de la carte géologique de la prenier d'Ara, exécutée par deux ingénieurs des mises.

la carie geologique de la province d'Uras, exécuteo par d'eux ingenieurs des mines.

J. R. Bourguignal, Note sur un Ursus nouveau découvert dans la grande caverne du Thaya (province de Constantine). (Ann. des sc. natur., Zoologie, 5° série, vol. VII, p. 4; ; 1867.)

Cette espèce, qui, d'après les ossements recueillis, serait aussi nouvelle pour M. E. Lartet, aurait véru dans le pays même avec d'autres du même genre, pendant les temps historiques. L'auteur la nomme U. Faidherbianus.

II. Coquand, Description géologique de la partie septentrionale de l'empire de Maroc. (Bull. Soc. géol. de France, « série, vol. IV, p. 1188; 1847.)

L'auteur signale quelques fossiles de transition, crétacés et unumulitiques.

(Voy. aussi Comptes rendus de l'Académie, vol. XXIV, p. 857; 1847; — Hist. des progrès de la géologie, vol. II, p. 1009; vol. III, p. 211; vol. IV, p. 481.)

V. Jacquemont, Voyage dans l'Inde (Journal, p. 64, 1828-1829), décrit les Mrique autrais environs du cap de Bonne-Espérance, mais ne mentionne pas de fossiles.

J. Itier, Notice sur la constitution géologique du cap de Bonne-Espérance. (Compt. rendus de l'Académie, vol. XIX. p. 960; 1854.)

L'auteur, qui signale des fossiles de transition dans ce pays, semble ignorer tout ce qui a été dit avant lui sur ce sujet.

Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Note sur des assements et des ougs trouvés à Madagascar daus des alluvious suodernes, et provenant d'un oisent gigantseque. (Comptes rendus de l'Académie, vol. XXXII, p. 101; 1851. — Ann. des se. nat., vol. XIV. p. 206; 1850.)

M. Abadie avait envoyé deux de ces œufs en 1850, et leur étude attentive a montré que, bien que de même volume, ils étaient de formes assez différentes, comme le prouve le tableau ci-joint de leurs dimensions :

|                      | Ovorde. | Ellipsouse, |  |  |
|----------------------|---------|-------------|--|--|
| Grand diamètre       | o",34   | o",32       |  |  |
| Petit diamètre       | 0 ,225  | 0,23        |  |  |
| Grande circonféreuce | o ,85   | 0 ,84       |  |  |
| Petite circonférence | 0 ,71   | 0,72        |  |  |
| Volume               |         | 0 ,00888    |  |  |

L'épaisseur de la coque, de a millimètres, est plus considérable que celle de l'end' d'Autruche. Sa capacité est de 8 litres ; 'gagle à celle de 6 œufs d'Autruche ou de 168 œufs de Poule corlinaire. Les portions d'ou qui accompagnaient cet envoi étaient l'extérnité inférieure d'un grand métatarien gaache et 3 apophyses eu pouile. Ce type d'un nouveau genre, rapproché des Dinomia de la Nouvelle-Zélande, vient se placer dans le groupe des radiquentes ou bévirjemens, et a reçu le nous générique d'. Esporais, souvent travesi et par conséquent faussé dans sa signification, avec l'épithète apécifique de maximus.

N. Joly, Sur en ung d'Esporais maximus. (Compare rendus de L'acadesia).

vol. LXV, p. 422; 1867.)

Alfr. Grandidier, Observations sur le gisement des œufs de l'Epyornis. (Ibid., p. 476.)

Les recherches attentives que ce zélé voyageur a faites dans la partie sud de file, en lui faisant connaître l'âgu presque moderne du dépôt qui renferme si abondamment ces œufs, mais où il n'a point trouvé d'ossements, l'ont convaineu que l'oiseau dont ils proviennent s'est étenit depuis pen, pout-être même lors de la première appartien de l'homme dans le past. Madaguscar.

P. Gervais, Du Mesosaurus tenuteus, reptile fossile de l'Afrique australe. (Compt. rendus de l'Acad., vol. LX, p. 950; 1865.)

Empreinte sur un schiste ardoise, rapporté par M. A. Verreaux du pays des Griquas, au nord de la rivière Orange, d'un saurien de petite taille provenant prohablement d'une période secondaire ancienne.

#### \$ 5. FAUNE NUMMULITIQUE DE L'ANCIEN CONTINENT.

Jusqu'en 1849, les relations stratigraphiques des dépôts numultiques, mal comprises ou mai interprétée dans l'Europe occidentale, avaient, quant à leur véritable niveau géologique, laissé beaucoup d'incertitude dans l'esprit des personnes qui nont pas une confiauce absolue dans les données paléontologiques : aussi ces mêmes dounées étaient-elles restées pour la plupart isolées et sans application générale directe. Mais dès que les études de sir R. Murchison current démontré que, quels que fussent les rapports des dépôts en question avec les sédiments crétacés, leur place dans le terrain tertaires inéfrieur ne pouvait plus être l'objet d'un doute, nous recherchâmes tous les étéments, soit counus alors, soit eucore inédits, qui pouvaient servir à constituer la faune caractéristique de cette période, et nous trouvâmes qu'elle s'étendait, avec des caractères comparables, sur près d'un tiers de la circonférence de la terre.

Des circonstances heureuses nous ayant permis d'étudier et de comparer directement la presque totalité des fossiles recueillis dans ces coucless, depuis les côtes de l'Atlantique jusqu' au fond de l'Inde, nous avons pu, après une discussion non moins attentive de toutes les données straitgraphiques, établir, en 1850, dans le tome III de l'Histoire des progrès de la géologie (p. 225-304¹), le Tableau général de la faune nummultique, tel qu'il résultait de l'examen de tous ces matériaux. Nous reproduisons ci-contre, sans y rien changer, le résumé numérique de ce tableau (p. 304ɛ), qui a servi de premier jalon dans cette voie et de point de départ pour ce qui a été fait depuis sur ce sujet.

RÉCAPITULATION DU TABLEAU DE LA FAUNE NUMMULITIQUE (1850).

| SAPRICAN DOCTIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anima a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *NISHTAND NESTAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sas les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| assisen na zaver<br>assituated vira ass encommon<br>,evitates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 20 04. 64-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cossme dese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | netamo essima<br>nex formation sections<br>nextinges in | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ne-Eristen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marries of subles<br>armorrique                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da cre s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Besse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subber moyems.                                          | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | basicum<br>les dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menatrios<br>des espèces communes<br>a lo besen de la Senre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Celonire grossier.                                      | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | of dates of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sinustmon<br>des capiers commutes<br>dans to beam de la Serre <sup>(1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subles du Soimenie.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ifrieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sobles du Bonaraisie.                                   | # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trotores<br>section to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| to he formation to the second and a late of the second and second and second and a late of the late of |                                                         | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ente et qui se<br>dans la forz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . PERSONAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | #=-##=-##-## # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,10073E700E 183/643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tru cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALEMON MADERN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 27-u25u5%u2w2m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Married and departs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | ₹20.038.852832+8u.   P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o eppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ODDIEGO ODE BERROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | \$2-088508-04Eu- \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | phos qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSES ET ORDRES.                                      | Papiers  Pap | " Such Joses per couper int qualities and the contract of the couper of |

### S 6. AMÉRIQUE DE NORD.

États-Unis et prusinces F. de Castelnau, Essai sur le système silurien de l'Amérique septentrionale, in-6°, 56 p., 97 pl.; 1843.

Ce mémoire, précédé d'un rapport à l'Aradémie des sciences, mentionne 138 espèces fossiles appartenant à 48 genres.

É. de Verneuil, Note sur une Orthocéraîte gigantesque que l'auteur drigne sous le nom d'O. Hanczaxvs et trouvée par lui dans les caleaires siluriens inférieurs (bluvlimestone) de Galena, dans le med de l'État d'Illinois. (Bull. Soc. géol. de France, 2° série, vol. IV, p. 556; 1847.)

Cette espèce, qui devait avoir an moins 3 mètres de long, 20 à 22 centimètres de diamètre à la dernière chaubre, était divisée par environ 250 cloisons et avait un siphon marginal très-grand.

É. de Verneuil, Note un le parallélime des roches des déplas palissiques de l'Amérique suptentrimale avec ceux de l'Europe, suivid van tablean des espèces founiles communes aux deux continents, avec l'indication des étages où elles se rencontrent, et terminée par un axames critique de chacune de cos espèces; 6h μ. (blid., p. 646.)

Depois environ dix ans, le terrain de transition était, de part et d'autre de IAtlataique, le siqui d'Audeus mélandiques très-approfudies. M. de Verneuil avait pris une part très-active à ce mouvement en Europe, et des observations suivies depuis l'Hande jusqu'à l'Oural le rendacint plus apte qu'aucun autre apléculologisé à rechercher et que les faunes anciennes pouvaient avoir d'auslogie dans l'aucient et dans le nouveau contineut. Ce ménoire, publié au retour d'un vouge dans les Etat-Unis d'est et du ceutre, a complétement répondu à ce que l'on pouvait attendre de la spécialité que l'auteur s'était acquise par sestravans précédents.

Après avoir examiné la composition des dépits aurieus de l'État de Neu-Nort, tels quits vanaient d'être classés par les gréoliques du pays, puis ceux des États de l'Ohio, du Kentucky et d'Indiana, débrouillés tout récemment aussi, M. de Verneuel passe la l'obje parténieir de ses recherches, le parallélisme des divers systèmes du terrain de transition de l'Amérique du Nord avec ceux de l'Europe, et il termine par un tableou des espèces communes à ces deux contrées. Ce tableau, comme il le dit, permet de se rennéer compte de la durée variable des espèces et de distinguer celles qui travenent plusieurs systèmes de celles qui sont limitére à un seul. On peut eurone, ce qui est tout aussi essentiel, constater la sucression de ces dernières dans les divers cânges d'un untue système et l'ou recountal alors que les espèces, s'out presque jassaisvéeu pendant toute la durée du système dont ou les regarde comme caractéristiques, qu'elles y sont réparties à divers niveaux, d'où résulteut, entre les premières et les dernières couches, des différences qui semblent préparer l'apparition des faunes du système suivant.

Lle lableun, continue M. de Verneuil, renferme 117 espères ou envinon un cinquième de toutes celler que nous arons eu occasion de voir pendant notre vorage. Les quatre cinquièmes des espèces fossiles du terrain palécnoique de l'Amérique du Vord paraissent donc être propres à ce continent, et viennent nous prouver aissi que, de's les premiers temps de la création, les animux observaient, dans leur distribution géographique, des lois plas ou moins analogues é celles qui les régissent aujourd fluir.

Malgré les progrès qu'a faits cette partie de la science depuis vingt ans dans les deux continents, ces conclusions n'ont pas été sensiblement modifiées, et le travail où elles étaient si nettement exprimées a conservé, ce qui est assez rare, tout l'intérêt théorique qu'il avait lors de sa publicatiou.

- Marcou, A geological map of the United States and British provinces of North America, with an explanatory text, geological sections and plates of the fossils which characterize the formations, in-8°, 92 p. et 8 pl. de fossiles des divers terrains; Boston, 1853.
- J. Marcou, Résumé explicatif d'une carte géologique des États-Unis et des prorinces anglaises de l'Amérique du Nord, etc., 131 p., 1 pl. de fossiles. (Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. XII, p. 813; 1855.)
- Marcou, Geology of North America, with two reports on the prairies of Arkansas and Texas, the Bocky mountains of New Mexico, and the Sierra Nevalla of California, originally made for the United States government, in-4\*, 144 p., 3 cartes, 7 pl. de fossiles; Zurich, 1858.

Bien que, dans ces divers ouvrages, l'auteur ne se soit pas proposé l'étude apléontologique spéciale d'un groupe d'animasu ni d'un terrait donné, on y trouve, surtout pour les fossiles de transition, des listes et des citations qui peuvent être utiles à consulter. Les planches de corps organisés sont déstinées è représente les espèces les plus caractéristiques des diverses formations.

- Barrande, Céphalopodez fosziles du Canada. (Bull. Soc. géol., 2º série, vol. XIV. p. 628; 1857.)
- C'est l'annouce des travaux de M. Billings avec quelques considérations sur la distribution de ces coquilles dans le système silurien inférieur et supérieur de ce pays.
- Barrande, Extension de la faune primordiale de la Bohême, 15 p. (Ibid., p. 438.)
  - C'est l'historique de cette question depuis 1846, continué jusqu'en 1857.

A cette dernière date, cette faune ne comprenait encore que 161 espèces, dont 13 firilobites ou plus des trois quarts, les brachiopodes en formaient un neuvième, les ptéropodes un vingt-troisième, puis il y avait 3 ou 5 formes d'échinodermes et de bryozoaires.

J. Barrande et J. Marcou, On the primordial fauna of the taconic system, 13 p. (Proceed. Boston Soc. of natur. history, vol. VII; déc. 1860.)

C'est une revendication, en faveur du géologue Emmons, de la véritable position inférieure de son système taconique, déduite de la présence de certains trilobites.

J. Barrande, Documents anciens et nouveaux sur la faune primordiale et le système taconique en Amérique, 120 p. (Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. XVIII, p. 203; 1861; 1 pl. quadruple de trilobites.)

Ce travail, divisé en huit chapitres, est un exposé complet de la question locale qui a longtempe divisé quelques géologues du pays et la confirmation du principe de la subordination complète des caractères stratigraphiques aux caractères déduits des fossiles bien interprétés.

J. Marcou, Liste additionnelle de fousiles du terrain taconique de l'Amérique du Nord, 7 p. (Ibid., vol. XIX, p. 746; 1862.)

Cette note fait suite au mémoire de M. Barrande. Elle est extraite d'un travail de l'auteur, inituté: The taconic and louver silurian rocks of Vermont and Canada; Boston, 1862. (Voye aussi Letter to M. J. Barrande on the taconic rocks of Vermont and Canada; 15; p. 1862.)

J. Marcou, Reconnaissance géologique au Nebraska, 14 p. (Ibid., vol. XXI, p. 132; 1864.)

Énumération des fossiles carbonifères et secondaires observés par l'auteur dans son voyage, mais dont une étude comparative plus approfondie et plus complète nous semble nécessaire pour appuyer ses conclusions.

A. d'Archine, Note sur l'Eo2008 CLYADRYSE de M. Demon, il après M. Carpenter. (Compter rendus de l'Académie, vol. IXI, p. 192; 1865.) — Note sur la paléontologie du terrain primaire. (Ann. de la Soc. Lisuséenne de Maine-et-Loire, 8º année, 10 p.; 1865.)

C'est le développement de la précédente.

Tweaton.

Deshayes, Note sur quelques fossiles rapportés du Yucatan (Amérique centrale) par M. Morelet, 6 p. (Bull. Soc. géol. de France, 2º série, vol. X, p. 506; 1853.)

De 36 coquilles, la plupart à l'état de moules, et de 6 échinides, ou de 29 espèces en tout, 2 auraient leurs analogues vivantes, d'où M. Deshayes conclut que les couches qui les renferment appartiennent à la formation tertiaire moyenne.

### \$ 7. - AMÉRIQUE DU SUD.

Ale. (Orbigny, Cognilles et chisadernes fastiles de la Colombie (Nouvelle-Grenade) recueillis de 18-3 à 1833 par M. Boussingault, in-4°, 64 p., 6 pl.; Paris, 1852. (Comptee rendus, vol. XV, p. 588; 1852. — Bull. Soc. gelol. de France, 1° série, vol. XIV, p. 267; 1852.) Voyez, pour l'exposé des résultats de ce travail, Hist. des progrès de la géolègie, vol. V, p. 561; 1863.

Dufrénoy et Valenciennes, Rapport sur les collections faites dans la Nouvelle-Grenade par M. Lewy. (Comptes rendus de l'Académie, vol. XXXIII, p. 331; 1851.)

Une magnifique espèce de Crioceras est désignée par l'un des commissaires sous le nom de C. Lewyanus.

Cornette, Extraits de différentes lettres adressées à M. Deshayes. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. IX, p. 509; 1852.)

Aucune détermination des fossiles mentionnés par l'auteur ne justifie suffisamment ses conclusions. (Voy. Hist. des progrès de la géologie, vol. V. p. 545.) Alc. d'Orbiguy, Paléontologie de l'Amérique méridionale, 1 vol. gr. in-4°, 188 p.; 22 pl.; 1842.

29 pi.; 1012.

G livre est divisé en dix chapitres : le 1" comprend l'histoire paléontologique de l'Amérique médifionale ; nous en avons traité dans le premier volume de l'Innéedican d'intué de la pédientide, p. 20 els ; 1862; le chapitre 2 content l'indécation de 10 espèces de coquilles et de crustacés situriens; le 3", fossier décioniens; le 4", 6 archanifères; le 5", 1 du trias; le 6", 2 jurassiques; le 7", 65 crédacés ; le 8", 2 mammifères des pampas, décris avec Leurillard; le 10", 33 espèces provanna dépit diduviens; en tout 1,2 espèces d'animaux décrits et figurés. Nous avons dépits d'iduviens; en tout 1,2 espèces d'animaux décris et figurés. Nous avons dépits d'iduviens; en tout 1,2 espèces d'animaux décris et figurés. Nous avons dépits d'iduviens; en tout 1,2 espèces d'animaux décris et figurés. Nous avons dépits d'iduviens; en tout 1,2 espèces d'animaux décris et figurés. Nous avons dépits ul focession de rendre compte et d'apprécire ces diverses parties des recherches du savant yoyageur; nous ne pouvons donc que renvoyer le lecteur à ce que nous en sons dit dans les ouvrages suitants l

Pour les trois faunes de transition, voyes Géologie et Paleimetologie, p. Año-Aña, A66, A93; pour le trias, Histoire des progrès de la géologie, vol. VIII., p. 659; pour la faune jurassique, ibid., vol. VII. p. 689; pour la faune crefacée, ibid., vol. V, p. 55é et 555; pour la faune tertaire; ibid., vol. II, p. 1660-1082, persirs; enfin, pour la faune quaternaire; ibid., p. 366 et 408-41.

É. Bayle et H. Coquand, Mémoire sur les fossiles secondaires recueilis au Chiliper M. J. Domeylo, et sur les tervains auxquels ils apparitement, in-la<sup>n</sup>, A7 p., 8 pl. (Men. Soc. géol. de France, 2" série, vol. IV; 1851. — Bull. Soc. géol., 2" série, vol. VI; p. 233; 1850.)

Nouselle-Grensde.

Pérou, Bolivie, Chili, pampus de la Pista es Patagonie.

The Landston

Nous avons, à plusieurs reprises, exposé les résultats de ce mémoire et les conséqueuces déduites des conclusions des auteurs relativement à ce qui avait été écrit précédemment sur le même sujet; nous ne pouvons donc encore qu'y renvoyer le lecteur. (Voyez Hist. des progrès de la géol., vol. V, p. 585; vol. VIII, p. 682.)

L. Crosnier, Notice sur les départements d'Huancavelica et d'Ayacucho, au Pérou. (Ann. des mines, 5° série, vol. II, p. 1; 1852.)

Quelques fossiles jurassiques déterminés par M. Bayle. (Voyez Hist. des progrès de la géol., vol. VII, p. 680.)

Cl. Gay, Fossiles de la côte du Chili. (Comptes rendus de l'Acad., vol. VI, p. 916; 1838.)

Cl. Gay, Ammonites et Térébratules de la Cordillère d'Elqui. (Ibid. — Hist. des progrès de la géol., vol. V, p. 553.)

P. Gervais, Richerches um les manuniferes familes de l'Amérique méridionale, in-d'e, 63 p., 10 pl.; 1855.—Ann, des ac, nat. à vée, vol. III, p. 330, 1 pl. 1865. Les matériaux de ce travail avaient été surtout recueillis par M. Weddell, aux environs de Tarija, quelques-uns par MM. Dupotet et Villardebo, dans les maps, et un petit nombre par M. de Castelmau dans les Andes du Pérou, à 4000 mètres d'altitude. Nous avons traité avec détail de ces études de M. Gervais dans nos Lépons une la faune quaternaire, p. 333-259, 1865, et plus sommairement, (déoigre èt Palénologiée, p. 2911; 1866).

P. Gervais, Sur des ossements d'une espèce voisine des Plésiosaures, recueillis au Chili par M. Cl. Gay. (Hist. fis. y polit. de Chile, par Cl. Gay; — Bull. de l'Acad. des sc. de Montpellier, 1850, p. 17.)

M. Gervais a inséré dans ce même ouvrage plusieurs notes sur des mammifères fossiles du pays.

Nodot, Description d'un nouveau genre d'édenté fossile renfermant plusieurs espèces soisines du Gettrodon, in-8°, 166 p.; 1 pl.; atlas in-fol. 12 pl.; Dijon, 1856. A. Eloffe, Les Édentés fossiles, Gettrodon et Schistoperreun , in-8°, 2 pl.; 1862.

L. Sénéchal, Notice sur l'armure ou le dermato-squelette et le système dentaire du GLIPPODOS CLIPIPES, et particularités biologiques de cet animal, dédaites de l'étude de ses restes fossiles, 9 û p.; 1865.

G. Pouchet, Contribution à l'anatomie des Édentés (Gerpropos certifies, Ow., et coastres, Serres). — 1º mémoire, 16 p., 2 pl. (Journ, de l'anatomie et de la physiologie de l'homme et des animaux, 1º mars 1866). — 2º mén. (Hopkophorus enphractus), Land; 18 p., 2 pl. (Ibid., 1º juillet 1866).

La carapace complète qui existe au Muséum a conservé ses rapports nor-, maux avec la seconde moitié de la colonne vertébrale, ainsi qu'avec les os du bassin, en sorte, dit l'auteur, que l'on peut juger, pour la première fois, avec exactitude, des relations du squelette profond et du squelette tégumentaire, chez uu animal appartenant au groupe des Glyptodonis. Les figures 1 et 2 de la planche IV mettent cette connexion dans tout son jour, comme celles de la planche III représenteut le dessus de la carapace.

Serres, Note sur deux articulations giuglimoidales nouvelles existant chez le GEFFFDOOR, la première entre la deuxième et la troinième vertibre dorsale, la seconde entre la première et la deuxième pièce du sternum. (Comptes rendus de l'Académie, vol. LVI., D. 885; 1863.)

Serres, Notice sur le développement de l'articulation vertébro-sternale du Gerrropon et les mouvements de flexion et d'extension de la tête chez cet animal fossile. (Ibid., p. 1028.)

Serres, Deuxième note sur le GLYPTODOX CLAYIPES. (Ibid., vol. LXI, p. 457; 1865.)

Serves, Note sur le Gentrodon observes; de sa carapace et de ses rapports normaux avec le squelette. Caractères différentiels des on du bassin avec ceux du G. CLAYPES. (Ibid., p. 537.)

Serres, Deuxième note sur le G. obsatus. (Ibid., p. 665.)

Serres, Note sur une nouvelle espèce de GLEPTODON (G. GIGANTEUS). (Ibid., vol. LXII, p. 207; 1866.)

Serres, Note sur une collection d'ossements fossiles recueillis par M. Seguin dans l'Amérique du Sud. (Comptes rendus de l'Académie, vol. XLIV, p. 954; 1857.)

Après avoir donné quedques détaits sur les genres de manunifères déjàconnus dans cette région, l'auteur en signale un ouversu qu'il désigne sons le nom de Mensheime (Typhotherium, Erns.). Il était de la taitlé d'un petit Cheval, se rapprochant, par plusieurs caractères, des édentés et des rongueus, et, par d'autres, des pachydermes. Comparé d'abord au Tozsolon, il a été, dans ces dernines temps, étudié spécialement encoror par Serres, qui en a fait Tobjet de plusieurs communications à l'Aradémic. Nous nous bornons à les rappeler ici, l'ensemble du travail, avec les planches qui doivent l'accompagner, rétant pas encore publé.

Serves, De l'Oriciprophie du Monthérium et le se affinité vochégiques. — Permien ménoire, Colome vertélené, Compute rendue de l'actionier, vol. 13/1, y. p. 6; 1867.) — Deuxième ménoire, Description de la tête. (Ibid., p. 150.) — Troisième ménoire, Mescription de la tête (mitle). (Ibid., p. 275.) — Quatrième mémoire, Système deutaire, (Ibid., p. 35.) — Giuquième mémoire, Système deutaire (mitle). (Ibid., p. 59.3) — Sixième ménoire, Mondre autérieur, (Ibid., p. 760.) — Septième mémoires, Mondre pautièreur, (Ibid., p. 160.)

Bravard, Catalogue des espèces d'animaux fossiles recueillis dans l'Amérique du Sud; Parana, 1860.

Paléontologie

P. Gervais, Sur une nouvelle collection d'ossements de mammifères recueillis par M. Fr. Seguin dans la Confédération Argentine. (Comptes rendus de l'Académie, vol. LXV, p. 279; 1867.)

Cette note est l'énumération des principales pièces placées par M. Seguin à l'Exposition de Champde-Mars : Negaterium . Mydom. Schiatoplearum, Chippedou, Schiatoplearum, Chlomodotherium, un grand Tatou (Eustrus Seguin), Mosoberium, Torodou, Marcusterius potogonica (Opistorium Falconeri, Brav.), Espus. Matsolon Asdami, Aschemia (Palendam), 3 espèces, Cerus, des rougeurs, 5 carassiers (a Canis, 1 Moufette, Macairedus noogeus, Ursus bonariensis), une Tottue de tries-grande taille.

Outre les fossiles précédents, M. Gervais cite, d'après Bravard, plusieurs espèces d'oiseaux et 6 reptiles (1 Crocodile, 2 ophidiens et 3 Émydes).

Hombron et Grange, Fossiles crétacés recueillis à la Terre de Feu. (Voyez Hist. des progrès de la géologie, vol. V, p. 589.)

#### § 8. COLONIES.

Martin Duncan, On the fossil corals of the west Indian islands. (Quart. Journ. geol. Soc. of London, vol. XIX, p. 406; 1863.)

Duchassaing, Observations sur les formations modernes de l'île de la Guadeloupe. (Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XII, p. 753; 1855.)

Aux fossiles énumérés par l'auteur dans ces roches, II. Micheliu a joint un tableau des échinides vivants des Antilles et du golfe du Mexique. Damour, Fossiles trouvés par M. Payen aux environs de la Basse-Terre, (Bull.

Damour, Fossiles trouvés par M. Payen aux environs de la Basse-Terre. (Bull. Soc. géol., vol. XX, p. 475; 1863.)

H. Michelin, Moules de deux échinides (Amblypygus americanus, Conocty-

n. mentent, stoutes de aeux rennues (Anny)pygus americanus, converypus jamaiensis) des couches supra-crétacées de la Jamaique. (Ibid., vol. XIII, p. 222; 1856.)

Ces formes annouçaient bien les découvertes faites depuis dans ce pays.

Eug. E. Deslongehamps, Documents sur la géologie de la Nouvelle-Calédonie; fossiles triasiques recueillis à I'lle Hugon par MM. Jouan et E. Deplanches, 69 p., 1 pl. triple. (Bull. Soc. Lina. de Normandie, vol. VIII; 1860.)

Le fossile le plus remarquable par ses camelères et son abondance dans la corbe calacire se une Aviente, qui parati alére qui une variété de l'A. ou Monotis sulineria, Goldf., déjà trouvée à la Nouvelle-Zélande et décrite par M. Zittel sous le nom de var. Richemondiana. Il y a en outre 2 Spirigera, 1 Spirifer et quelques autres formes moins déterminables.

## RÉFLEXIONS GÉNÉRALES

...

### RÉSUMÉ STATISTIQUE.

Nous avons, dans la première partie de ce livre, exposé, suivant un ordre chronologique, tout ce que les recherches avaient jusqu'à présent fait connaître de restes organiques dans les roches sédimentaires de la France. Dans chaque formation, groupe ou étage, nous avons, pour les animaux invertêbrés, exprimé par des chilfres les dentiers résultats acquis, puis énuméré les familles, les genres et les espèces les plus caractéristiques de chaque localité, tandis que, pour les vertébrés, nous avons pu donner des tableaux et des listes de toutes les espèces signalées dans les diverses régions naturelles, et nous avons fait à peu près de même pour les végétaux.

Dans la deuxième partie nous avons analysé et résumé ce qui nous a paru le plus éssentiel dans les ouvrages publiés aussi chez nous sur les fossiles des diverses classes, mais considérés alors d'après leurs caractères outéologiques, zoologiques ou botauisques, en nous plaçant au point de vue des auteurs eux-mêmes.

Enfin la troisième pariré a été cousarrée à l'étumération, avec quelques remarques et quelques citations succinctes, des travaux relatifs aux fossiles recueillis sur divers points de la terre, puis étudiés et décrits par des naturalistes français, afin de compléter le tableau général de ce que la paléontologie doit à leur initiative, à leur dévouement et à leur savoir. Nous avons donc, autant que le permettait l'étendue de notre sujet, envisagé successivement la science sous ses trois aspects: géologique ou dans le temps, organique ou hologique, géographique ou dans l'espace.

Notre livre peut ainsi fournir à chaem les moyens de retrouver tout ce qui a été dit des fossiles de notre, pays comme de ceux des autres contrées, soit que l'on considère la série des terrains depuis les grès à Lugules, à Scolithes et à Bilohites jusqu'aux dépôts quaternaires et aux cavernes à ossenuents, soit que l'on considère la série organique depuis l'houme jusqu'aux infusoires, depuis les dicotylédones les plus élevées jusqu'aux plus humbles agames lo.

Aussi le lecteur pourrait-il s'attendre à ce que nous cherchions actuellement si, de cet cusemble de faits comparés, il ne résulterait pas quelque chose de plus qu'une suite d'analyses raisonnées et de synthèses limitées, rangées méthodiquement, c'est-à-dire la démonstration de quelque principe nouveau, de quelque aperen fécond, applicable au reste de la nature.

A la fin des chapitres et des sections, ou en terminant l'examen des faunes et des flores de chaque terrain ou formation, nous n'avons pas manqué de faire ressortir les conséqueuces scientifiques qui résultaient naturellement des faits meutionnés, et nous avons surtout insisté à cet égard en terminant le chapitre m, parce que les faunes et les flores tertiaires nous ont offert une richesse telle qu'aucune autre partie de la terre n'en a encore révélé de semblable. Mais un exposé plus général des résultats déduits de la paléontologie stratigraphique de la France ne pourrait être que la simple reproduction de ces résumés particuliers. Pour essayer d'aller au delà, il aurait fallu embrasser une surface beaucoup plus considérable que celle de notre pays, laquelle peut bien servir de terme de comparaison, mais non de criterium absolu pour le reste du globe. Aussi n'est-ce qu'après avoir tenu compte de l'ensemble des faits connus sur chaque sujet, dans les divers continents et les principales îles, que nous nons sommes em autorisé à en présen-

Ce dernier travail avait un tout autre but, et il est bien à désirer que l'on s'occupe d'en faire un semblable pour la France.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> On n'a point dû chercher dans ce livre un Catalogue général des genres et des espèces, comme le catalogue des fossiles d'Angleterre qu'a publié M. J. Morris.

ter une synthèse générale à la fin d'un ouvrage publié récemment et auquel nous renverrous le lecteur (b).

Ce qui est vrai pour les sujets traités dans la promière partie l'est, à plus forte raison, pour les sujets traités dans les deux autres, où nons n'avons eu à nous orcuper que de travaux, plus on moins étendus, sur certaines classes ou familles, sur certains ordres et même sur certains geures, ou bien encore partieuliers à certains pays ou à certains terrains, tous laissant entre eux de plus ou moins vastes lacunes, qui ne permettaient point de généralisations bien motivées.

D'ailleurs, tont en essayant de répondre à la pensée si leureuse et si just ed M. le Ministre d'instruction publique, pensée dont la réalisation peut être si féconde pour l'avenir, nous avons aussi considéré ce livre coume l'application, à un pays donné, des principes contenus dans l'Istroduction à l'étude de la publeostologie, puis développés dans l'ouvrage que nous venons de rappeler, et qui déjà nous guidaient dans l'Histoire des progrès de la géologie. Ces trois publications représentaient, à la vérité, un eusemble de travaux ayant des buts divers et exécutés dans des directions différentes, mais ayant aussi entre eux une véritable solidairé, coordonnés au même point de vue, et dont l'ouvrage actuel pent être regardé comme la dernière expression, venant compléter cette tétralogie sur les époques auriennes.

C'est la première fois, à ce que nons croyons, qu'un pareil essai est tenté pour établir le bilan raisonné de la science d'un grand pays, sous une forme méllodique et dans un cadre tel que l'on puisse bien apprécier tous les éléments essentiels qui entrent dans sa composition, leurs rapports naturels, la certitude on le donte qui ressort de leur discussion. Il constitue ainsi une base à partir de laquelle il sera facile de juger de la marche ultérieure du progrèet de mesurer l'espace parcouru après une nouvelle étape. C'est aussi l'absence, jusqu'à présent, d'un point de départ bien établi,

<sup>&</sup>quot; Géologie et Paléontologie, p. 756; 1866.

d'un champ de recherches nettement limité et d'un but bien défini qui nous a obligé de remonter à l'origine de la science et d'en exposer sommairement les premières phases avant de nous occuper de celle de nos jours <sup>(i)</sup>.

Il est permis de penser en outre que, si l'impulsion ainsi donnée par le Gouvernement se transmet à l'étranger, il devra en résulter une appréciation plus exacte et plus facile du monvement général de chacune des branches des connaissances humaines, et en uême temps, pour chacun de ceux qui les cultivent, la possibilité de se tenir au courant de ces innombrables publications de détail dont l'accroissement incessant rend les recherches de plus en plus pénibles.

Mais, à défaut de données scientifiques générales ou théoriques ouvelles, qui, comme on vient de le dire, ne sembleut pas se déduire des faits contenns dans ce livre, où nous avons vu seulement ces derniers confirmer les principes déjà établis, nous avons cherché si, pour rendre plus frappants les progrès accomplis, depuis environ quarante-cinq ans <sup>10</sup>, par le concours des géologues et des paléontologistes français, dans l'étude des corps organisés fossiles, il ne geratit pas possible de trouver quelque expression qui fait, du moins approximativement, la représentation matérielle de ces mêmes progrès.

L'énumération des auteurs qui y ont conconru, et dont on trouvera ci-après (p. 705) la liste complète, qui ne comprend pas moins de 547 noms, de même que celle des ouvrages, notes ou mémoires

O Cestégalement par ce motif que nous n'avons pas désigné notre travail sous le titre de Bapport, dont le sens restreint en etit donné une idée fausse ou insuffisante, bien qu'il fût destiné à prendre rang parmi des publications auxquetles ce mot est parfaitement adapté, par cela même que ces dernières se trouvent scientifiquement dans des conditions différentes.

(4) Nous avons dit aifleurs que l'histoire de paléontologie à arrêtait pour nous à 182a, avec la publication de la seconde cétition des Recherches sur les osements fossiles; c'est pourquoi nous comprenous dans le tabbeau ci-après (p. 696) tout ce que nous avons pu relever à partir de cette date. publiés pendant ce laps de temps, cussent été sujettes à beancoup trop de motifs d'errevr; mais nons avons peusé que les planches de dessins représentant les fossiles pouvaient, avec plus d'exactitudé, être considérées comme les éléments d'une sorte de statistique paféontologique dans laquelle chacune serait prise pour unité.

Partant de cette idée, nous avons construit des tableaux où toutes les planches de fossiles rappelées dans ce livre sont rangées: 
's suivant leurs formats, 2' suivant les terrains et les formations géologiques auxquels elles se rapportent, 3' suivant la classe d'animanx ou de végétaux dont elles représentent les restes. Nous avons dressé ces tableaux séparément pour chacune de nos trois parties et pour l'Introduction, en ayant soin d'eviter les doubles emplois, et ils montreut dans quelles directions les recherches out été le plus fructueuses. En réunissant ensuite et dans le même ordre les chiffres des colonnes de chacun d'eux, et les additionnant, on obtient la sonne de toutes les planches ou l'expression numérique la plus simple, mais aussi la plus positive, de la part que les naturalistes français out prise à l'accroissement de nos connaissances sur les êtres organisés ancients.

Nous ne reproduirons pas ces tableaux en détail, parce que cela nous mènerait beaucoup trop loin, et que l'iniferêt principal qui s'y attache se trouve compris dans la récapitulation ci-contre, dont les chiffres ont à peine besoin de quelques explications.

L'évaluation des planches, pour chaque terrain, système ou formation, de même que pour chaque classe, a dû être faite approximativement dans les ouvrages oû les auteurs avaient réuni sur une même planche des fossiles de divers âges ou de classes différentes. Quant aux doubles emplois résultant de la reproduction de figures déjà connues, on conçoit qu'ils ne peuvent affecter sensiblement les déductions générales.

RECAPITULATION DU TABLEAU NUMÉRIQUE DES PLANCHES DE POSSILES PUBLIÉES PAR LES PALÉONTOLOGISTES PRANÇAIS DR 1823 À 1867 INCLUSIVEMENT.

| TAUX.                   | Chippoglada<br>ed<br>Phippoglada<br>(Phippoglada) | 2×2                                  | #                                      |                                 | 2                                | 98             | 200            |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIMAUX INVESTÉGRÉS.     | VHOUSER                                           | *                                    | 2                                      | =                               | 22                               | 2              | i              |                                                                                                                                                                  |
|                         | , NEITHEANN<br>, NEITHEANN<br>, MEETHOETHOE       |                                      | 224                                    | #                               | Ē                                | 909            |                |                                                                                                                                                                  |
| XAE                     | **********                                        | 4                                    | 575                                    | 199                             | 8                                | 788            | ) E            | - Ne                                                                                                                                                             |
| 1 XAVN                  | hy or identica                                    | 234                                  | 2334                                   | - 82                            | 2                                | 22 23          | 1              | Ster be to                                                                                                                                                       |
| 2                       | constitut, arracions,                             | -                                    | -                                      |                                 |                                  |                |                | da                                                                                                                                                               |
|                         | "sportscape                                       | 22                                   | 25                                     | 2                               | 2                                | 3              |                | 1 8                                                                                                                                                              |
|                         | - "Rotton                                         |                                      | 8                                      | 2                               |                                  | 3              | ì              | ion's                                                                                                                                                            |
| 4                       | 1015460                                           | 24                                   | 52                                     | 2                               | -                                | 52             | 1.             | bise                                                                                                                                                             |
| verrissis.              | 131480                                            |                                      | -                                      | 8                               | "                                | 2              | 608            | 1 2                                                                                                                                                              |
| •                       | 1903408818                                        | 201                                  | 3                                      | 2                               | 8                                | 397            |                | 1 2                                                                                                                                                              |
| PERRAIN<br>QUATERS.     | , encestes responsite                             | 22                                   | =                                      | 2                               | 33                               | 130            | 130            | rémitate                                                                                                                                                         |
| TERRAIN TERRAIN         | , savet , suspikes<br>, suspikes                  | 203                                  | 659                                    | 22                              | 100                              | 1556           | 1556           | comple de                                                                                                                                                        |
|                         | Aldarine current                                  | 8                                    | 1001                                   | 22                              | 2                                | 1901           | Ī              | då teni                                                                                                                                                          |
| PERRAIN                 | \$20,000,620<br>\$20,000,620                      | 32                                   | 1168                                   | 1 2                             | 1,0                              | 1357           | 3320           | a Brode                                                                                                                                                          |
|                         | -BUGGALLET BUTTARGO'S                             | 22                                   | 2                                      |                                 | 61                               | -              | )              | 8.00                                                                                                                                                             |
|                         | "VEHICLE DESIGNES"                                | 64                                   | -                                      | -                               | =                                | 22             | 1              | 100                                                                                                                                                              |
| TRANSPORT               | ALPITHOGEAD SWITTER                               | 5.0                                  | 5                                      | 5                               | 32                               | 243            |                | per jo                                                                                                                                                           |
| TERRAIN                 | TERRITOR DESIGN                                   |                                      | 2                                      | 2                               | 100                              | 32             | 269            | Introd                                                                                                                                                           |
|                         | COLUMN DESIGNA                                    | 10                                   | -                                      | 2                               | 409                              | · Fi           | )              | 1                                                                                                                                                                |
| . í                     | -orabo-ef                                         | *                                    | 25.15                                  | ţ                               | \$                               | 37.H3          | Ī              | 1ppelés d                                                                                                                                                        |
| PORMAT<br>DES PLANCAIS. | .ohusp-el                                         | 470                                  | 285                                    | 36                              | £                                | 2882           | 1778           | 18                                                                                                                                                               |
| - 8                     | .aibil-at                                         | ŝ                                    | 8                                      | 3                               | 2                                | 361            | )              | 100                                                                                                                                                              |
|                         | DINIBIONS (ANGLISS).                              | Introduction <sup>(1)</sup> ,<br>5AL | Palésatologie stratigraphique<br>3566. | Patheatologic générale.<br>736. | Patiostologici dunagere.<br>988. | Torses parmats | Turan cénérace | 1) Les mans reint des superer ent des rappelds dans l'étandacies, mois nous uous du tenir compet des étenitaits de leurs publications pour campièter le tabless. |

Le total des planches de fossiles in-folio, in-quarto et in-octavo, publiées pendant ce laps de quarante-cinq ans est de 5774 (ou mieux 5852 (1), et peut donner lieu aux remarques suivantes:

La première colonne de gauche du tableau montre que le nombre des planches publiées de 1833 à 1837, dans la période de quinze ans qui a précédé celle dont nous nous sommes particulièrement occupé, est de 544, tandis que dans les trente années suivantes ce chiffre s'est élevé à 5330 ou quatre fois plus que si la proportion était restée la même.

Si nous considérons les nombres des trois parties dans lesquelles nous avons divisé l'exposition des progrès de la science, nous voyons, comme nous l'avons dit en commençant, que la paléontologie istratigraphique est de beaucoup celle qui a apporté le plus de matériaux (3566). Elle en a fourni presque cinq fois plus que la paléontologie générale (756). Quant à la paléontologie étrangère, le chiffre 908 prouve son importance et le rôle qu'ont joué les naturalistes français en debors de leur propre pays.

Eu égard à la répartition des nombres dans les terrains et dans leurs subdivisions, on remarquera l'extrême faiblesse de ceux qui représentent les travaux exécutés en France sur les fossiles de transition, d'ailleurs peu fréquents dans les couches, tandis qu'ils reprennent une partie de leurs avantages pour les travaux publics sur les fossiles étrangers à notre sol. Comme partout, l'organisme

<sup>60</sup> De nouvelles recherches et des marierisms qui nous ont parvenus après la réduction des tableaux nous ont fait treuve encore ; à planches de fossieris couvrages dont elles font partie ayant été mentionnées soit dans les Appendies nou format de graphiques, soit dans les Additions et Corrections cicquêts, à nous milit d'indires de la feventique les principales modifications qu'eccasionnezit dans les Additions et Corrections cicquêts, à nous milit d'indires de la féventique les principales modifications qu'eccasionnezit dans les Additires de la féventique dans l'autorité de la configuration de ces ; 28 planches d'aiméd, l'aiméd, l'aiméd, 'et Squ' in St.'; sont silu-

riennes, 10 dévouiennes, 7 carboniferes, ce qui élève le nombre des planches, ce qui élève le nombre des planches, le terrain de transition, à 788. 6 divent les services de la 3369 le chiffre du terrain secondaire, comme sa tertaines élèvent à 1576 de le comme sa tertaines élèvent à 1576 de le comme sa tertaines élèvent à 1579 par classe, tontes appartiennent de par le chiffre élétaj, se molleuques en offiraut 3466, les molleuques en offiraut 3466, les radiaires, 751, et les crustates fit. 1849.

de la période permienne dénote ici un ralentissement frappant dans son énergie vitale; celul du trias annonce une sorte de renaissance, accusée par le chiffre 71, tandis que le chiffre 3258 témoigne à la fois de la riclesse des faunes jurassiques et crétacées et de l'activité dont leur étude a été l'objet. Ce chiffre est, en effet, plus du double de celui de l'époque tertiaire, qui a fourni 1556 planches, la plupart, à la vérité, du format in-quarto, tands que le plus grand nombre des planches secondaires sont in-octavo. Le nombre restreint de 1-20 pour la faune quaternaire s'explique en ce qu'elle n'a presque fourni que des restes d'une seule classe.

Considérées par rapport aux grandes divisions des rêgues organiques dout elles nous représentent les débris fossiles, les 608 planches de vertébrés en compreument 397 de manunifères, presque
toutes in-folio ou in-quarto, qui accusent l'importance des recherches aussi bien que la richesse des gisements explorés. Ce chiffre
tes d'ailleurs boin de représenter tout ce que l'on connaît actuellement, beaucoup d'espèces et un certain nombre de genres n'ayant
pas eurore été figurés, mais seulement décrits ou indiqués sommairement par les auteurs. Le chiffre des oiseaux ne s'est élevé que
depuis peu; celui des reptiles pourra s'accroître, d'après ce que
fons ait exister dans les collections, et cleui des poissons ne compreud pas les espèces figurées dans les Recherches sur les poissons
fosailes (ante, p. 572), à cause de la difficulté qu'il y avait à en
véaluer avec une certaine exactitude la représentation en surface,

Dans les 4771 planches d'invertébrés, le chiffre de celles des crustacés s'est clévé récemment pour des formes tertiaires et pour des tribbites de localités étrangères, mais celui des autres articulés est resté nul. C'est la plus grande lacune de la paléontologie de la France, et elle est d'autant plus regrettable que les matériaux me manquent pas et que nos voissins nous ont donné à cet égard de bous exemples à suivre. La classe des mollusques, au contraire est représentée par 3372 planches, et, comme les radiaires échinides et les polypiers, elle prouve des efforts constants couronnés de succès. L'étude des rhizopodes est encore trop peu cultivée cluz nous, eu égard à son intérêt et à son utilité. Enfin, la paléophytologie, demeurée stationnaire pendant un certain temps, puisque le cluifre de ces treute aumées n'a guère fait que doubler celui des quinze années précédentes, semble avoir repris depuis peu une heurcuses activité, qui lui promet une ère nouvelle et féconde.

Mais ces résultats, quelque imprévus qu'ils soient pour les persoumes qui n'out pas attentivement suivi les progrès de la science, ou qui, attardées dans les voies du passé, restent étrangères au mouvement qui se fait autour d'elles, ne doivent point nous faire illusion sur leur importance absolue. Ils ne sont eucore qu'une sorte d'introduction à ce que l'avenir ne peut manquer de révéler, un encouragement à des recherches de plus en plus assidues, et nous pouvons répéter ici, en l'appliquant au sol de la France, ce que nous avons dit ailleurs daus un sens plus général :

La paléozoologie, en exhumant d'innombrables générations d'animaux éteints, est destinée à dominer un jour la zoologie proprement dite, au moins dans la plupart des classes. Elle est, parmi les
sciences naturelles, la moins avancée relativement à ce qu'elle
deviendra plus tard, lorsqu'elle aura fait counaître tout ce que
le temps a épargué des organismes animaux qui se sont produits
depuis l'origine des closses. Si en outre la conservation des végétaux avait été aussi générale que celle des parties solides provent
de l'autre règne, il en serait de même de la paléophytologie par
rapport à la botanique, et la conuaissance de tous les organismes
vivant aujourd'hui sur la terre et dans les eaux ne représenterait
en réalité qu'une simple unité de temps, dans l'ensemble des produits de la vie durant la série des âges de la nature.

### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 2, ligne 6, au lien de : elle complète la première et jette une vive hunière sur la seconde, lisez : les deux premières jettent une vive lumière sur la troisième, etc.

Page 6, ligne 30, au lieu de : Sauvage, lisez : F. Boissier de Sauvages.

Page 14, ligne 12, au lieu de : Ladevète, lisez : Devète de Chabriol.

Page 21, ligne 9, supprimez la dernière phrase du paragraphe. Page 21, ligne 25, après : les plus essentiels, supprimez le reste de la phrase.

Page 3.6. — Des empreintes observées par M. de Brébisson sur la grausueke chisteuse do Norou, près de Falaise, et regardées avec doute comme des algues (Bull. Sec. Liun. de Normondie, vol. V, p. 246, pl. XII, 1861), ont été attribuées par M. J. W. Salter à des traces de crustacés (Peltecaria). (Quart. jeurs. ged. Sec. of Lendon, vol. XII, p. 192; 1862).

Page 38. — La présence du Calymene Tristani, indiquée d'abord par Philippe, non loin du cirque de Gavaruie et révoquée en doute, vient d'y être constatée de nouveau par M. É. Frossard. Elle prouve ainsi l'existence du syslème siturien inférieur dans cette région centrale des Pyrénées. (Bull. de la Sec. Ramond, 3 année, p. 33; 1568.)

Page 66, ligne 26, au lieu de : Archegosaurus lateralis, lisez : Archegosaurus latirostris.

Page 68. — Éd. Bureau, Note un les plantes du dépêt, houiller de la Blaux (Basses-Pyrénées). (Bull. Soc. grél., 2° série, vol. XXIII., p. 866, 1 pl.; 1866). L'absence ou la rarreté relative des lépidodendrées et des Sphenopteris; la présence, au contraire, des Sigillaria, des Dicipperis et des Ansularia avec des formes de Pecopteris, irlamgères aux couches carbonifères inférieures, font placer ce dépôt vers le milieu ou la fin de la période houillère.

Page 81. — Levallois, Indication de poissons et de sauriens dans la dolomie inférieure des maraes irisées du département de la Meurthe, de plantes et de mollusques marins dont plusieurs sont communs au muschelkalk, dans le grès schisteus placé sous cette dolomie. (Ball. Soc. géol., 2° série, vol. XXIV, p. 748; 1867-)

Page 98, note (3), au lieu de ; Obere Abtheilung des Keupers der Alpen, qui est

le titre d'un ouvrage de M. Gümbel, lisez: Die Contorta-Zone, ihre Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse, Munich, 1866, qui est celui de l'ouvrage de M. Alph. de Ditunar.

Page 110, ligne 16, au lieu de : bas Bourbonnais, lisez : bas Boulonnais.

Page 113. — Eudes Deslongchamps, Notes sur les téléosauriens, in-8°, 1 pl.; 1867. — Eug. E. Deslongchamps, Notes paléontologiques, 2° et 3° art. (Céphalopodes et Gastéropodes, in-8°, 1 pl.; 1867).

Page 118. — O. Terquem, Premier Mémoire sur les foraminifères du système oolithique, in-8°, 138 p., 8 pl.; 1867.

Page 129. — E. Sauvage, Catalogue des poissons fossiles des formations secondaires du bas Boulonnais, in-8°, avec 4 pl. in-4°, 1868.

L'auteur énumère 67 espèces, tant jurassiques que crétacées, et dont 17 sont nonvelles.

Page 136. — Marc. de Serres, Mollusques nouveaux (Tisoa, Nisea). (Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, vol. XII, p. 83, 108, 1 pl.)

Pages do à 688.— Savoie. Alph. Favre, Reckerckes géologique/anda se parties de Soroie, de Priment et de lo Savoie, de Plancat et de Savoie de Mona (1882). Al 1873, 1867, et allas in-fol. de 3 p.l. dont 3 de fossiles secondaires du mont Salève, décrits par M. de Loriol (vol. 1, p. 31-6-65). Bes laies de fossiles plus complètes que loutes celles que l'on possédait se trouvent en outre insérées dans la decription des terrains, à chaque localité, La fecture de cet ouvrage peut donc tenir lieu de tout ce qui e dét écrit jusqu'à présent sur ce sujet.

Page 176. — G. Cotteau, Fossiles albiens et cénomaniens, de Saint-Florentin (Yonne), 28 p., 1 pl.; 1867.

Page 193. — Roulland, Observations sur les Ichthyosarcolithes, etc. (Act. Soc. Linn. de Bordeaux, vol. 111, p. 197; vol. 1V, p. 164; 3 pl.)

Page 196, ligne 15, et page 198, ligne 10, au lieu de : Scoletia, lisez : Scolicia. (De Quatrefages, Ann. des sc. nat., vol. XII, p. 265; 1869.)

Page 206. — D'Hombres-Firmas, Descriptions de Nérinées, de Sphérulithes et d'Hippurites (Ibid., vol. XI, p. 147, 1 pl.)

Page 211, note (3), au lieu de : Annuaire, lisez : Annales.

Page 233. — De Fromentel, Paléontologie française, Zoophytes crétacés, f. 19 à 21, pl. LXXIII-LXXXIV; nov. 1867.

Page 239. — Ch. d'Orhigny, Sur diverses couches entre la craie et l'argile plastique, in-8°, 1 pl.; 1839. (Magas. de 200l. 1837.)

Page 239. — G. Michaud, Description de coquilles fossiles de la Champagne. (Act. Soc. Linn. de Bordeaux, vol. X, p. 153, 1 pl.)

Page 323. — Des Moulins, Monographie de la Clavagelle couronnée. (Ibid., vol. III., p. 239, 1 pl.)

Page 323. — Des Moulins, Description de deux nouveaux genres (Gratelupia et Joeannetta) (Ibid., vol. II, p. 236, 2 pl.)

Page 323. — Sander-Rang, Description d'un genre nouveau (Seinicella). (Ibid., vol. II, p. 226, 1 Dl.)

Page 370, ligne 5, au lieu de : Alvéoline, lisez : un nouveau genre de rhizopode non décrit (Corbierina).

Page 485. — Ed. Lartet, Faune du sud-ouest de la France pendani l'époque quaternaire. (Comptes rendus de l'Académie, vol. LXVI, p. 140; 1868.)

Page 509. — Marc. de Serres et Jean-Jean, Sur les brèches osseuses et la caverne à ossements de Bourgade. (Ann. des sciences natur., 3° série, vol. XIV, p. 91; 1850; vol. XV, p. 71; 1851.)

Page 616.— G. de Saporta, Remerques un les genera de végéneux actuels dont tersismes a dis contatée à l'êtat fande, leur ancienatel derdirei, leur distribution, leur marche et leur dévelopment successif, (Ball, Sec. botanique de France, vol. XIII.), p. 189, 1866; imprimé en mai i 857.) Ce titre indique tout l'intérêt du sujet, qui fait suite à celui dont nous avons tratié en terminant la paleophytologie générale. Le passage suivant contient en substance ce que l'auteur a déduit de ses études comparatives :

Ainsi, dit-il (p. 207), diffusion originaire et acquise très-grande, retrait successif et partid des poles vers l'Equiturer et la come australe, adaptation et cantonnement par régions, et inégalité croissante de l'importance relative : etels sont les caractères généraux imprimés à la végétation dans sa marche. En résamé, les événements gérolques ont en pour résultat la dissonicien croissante des groupes originairement rémis et leur appropriation successive à des conditions nouvelles très dicresse et très inégales, »

Page 650. — É. Leguillou. Des fossiles carbonifères (Productus, Spirifers, Peignes et plantes) ont été rapportés par ce voyageur des environs d'Hobart-Town (terre de Van-Diemen), et dépoés dans les collections de géologie du Muséum d'histoire naturelle. Il y a, d'ailleurs, encore dans ces collections et dans d'autrès un même établissement, beaucoup de fossiles rapportés, par des voyageurs, de divers points de la terre et qui n'ont jamais été décrits ni mentionnés enile part. Ils prouvent, comme tout ce qui précède, que les retherches des naturalistes français ne sont pas restées en arrière de celles des savants étrangers, quoique les circonstances leur aient été souvent moins favorables.

### TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES AUTEURS CITÉS.

Abadie, 681. Abdullah-Bey, 674. Agassis (L.), 64, 79, 130, 216, 254, 265,

294, 328, 398, 534, 572, 603. Aldrovande, 4,576. Alleizette (D'), a18.

Archiac (A. d'), 39, 41, 44, 57, 80, 110, 115, 119, 122, 132, 135, 175, 177, 179, 184, 190, 197-205, 210, 212, 248, 249, 251, 258, 260, 287, 312,

344, 334, 333, 338, 368, 369, 373. 379-381, 391, 418, 453, 464, 466, 470,

Backer, 36o.

Barrande (J.), 589-591, 599, 658, 659-663, 665, 667, 668, 685, 686. Bastérot (De), 12, 13, 434. Baudoo, 253.

Bayle (É.), 138, 222, 225, 234, 599, 647, 670,678,679,687

Beaudouin (J.), 495. Beaumont (Élie de), 23, 73, 506, 528, 562, 593.

Beccari, 11. Bèche (H. T. de la), 18, 655. Beck, 66n.

Belgrand, 493. Bellardi (L.), 409 Beltremieux, 134. Beneden (Van), 328. Benoit, 218, 542, 543, 544.

Bertherand, 571. Bertrand (B.), 5. Bertrand-Rouz (B. de Done), 14, 31s.

Palénntologie.

493,562,599,624,627,635-638,648, 650, 655, 666, 667, 672, 674, 675, 683,686

Argenville (Dezallier d'), 4.

Arnaud, 196. Arnaud (É.), 209.

Armoud, 261.

Astier, 200. Astrue, 4, 402.

Austen (G.), 56. Austen (R. A. C.), 63.

Aymard, 262, 306, 300, 312-319, 582-485.

Berville (P. de), 25a. Boudant, 6, 585. Berrich . 71 . 508. Ridart, 18.

Birshy, 634. Billaudel, 15, 330, 5n4.

Billings, 685. Bioche, a68. Blainville (Ducrotay de), 13, 237, 246, 262,

3:3, 4:8, 45:1, 499, 530-547, 548, 57:1, 598, 608, 651. Blanchard (É.), 964, 559-560.

Blomstraed (C. W.), 666. Boblaye (Puillon de), 670, 678. Boissy (Mercier de), 239, 359, 386.

Boisvillette (De), 476. Bonaparte (Ch.), 550.

Bonissent, 29, 35, 36, 44. Bonjour, \$17. Bonnard (De), 138, 493.

Bosc, 7.

### 706 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS.

Brochant de Villiers, 18, Bosquet, 277-279. Botta (P. E.), 674 Brongniart (Ad.), 16, 49, 50, 61, 63, 64, Boubée (N.), 38, 386. 69, 76, 168, 240, 392, 629-642, 646, 663, 665, 671, 673 Bouchard-Chantereaux, 600. Brongniart (Alex.), 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 287, 400, 433, 651. Boucheporn (F. de), 507. Boucher de Perthes, 465, Bouillet (J. B.), 14, 30s, 305, 308, 319. Bronn (H.G.), 111, 648-650. Rourdet, 572. Brossard (É.), 68o. Bourgeois, 187, 291, 478, 501, 503. Brouillet, 504. Bourguet, 4. Bruguière, 7, 600 Brun (V.), 507. Bourguigant, 679, 68e. Buch (L. de), 54, 59s, 594, 598, 600. Boussioganlt, 452, 687 Brandt, 492, 554, 55 Buckland (W.), 493, 537. Buffon (De), 5, 399, 493. Brard, 7, 651. Braun (Alex.), 453. Bureau, 51, 5s, 701. Bravard, 14, 363, 543, 543, 689, 690 Burguet, 58o. Brillison (De), 701. Buteux, 467, 468. Burignier (A.), 43, 109, 119, 125-129, Briart, 180. 133, 174, 177, 178. Brocchi, 212, 433. Caffin, 608. Collenet (J. J.), 49%. Cailliand (Fr.), 48, 37, 50, 51, 286, 287, Collomb (Ed.), 471, 489, 492, 667, 669 Colonna (F.), h. 291, 293, 677. Calland, 257, 251. Combes (L.), 508. Companyo (L.), hoo-hot. Camper, 538. Campiche, a18. Coetejean, 154, 157. Coquand, 68, 148, 157, 161, 194, 210, 678-

 Camper, 588.
 Companyo (L.), 6

 Campiche, aris.
 Contest, 588.

 Canta, 488, 89.
 Copusad, 68, 148.

 Carpenter (W. B.), 6+6, 68.
 679, 680, 687.

 Carrente, 64, 663.
 Corrent, 68.

 Gains of Prob., 667, 668.
 Corrent, 687.

Chantre, 500. Courtellier, 190, 509.
Chandre de Cratames, 15, 504. Credere, 638;
Cheen, 601. Creder, 1, 1, 30s.
Chevillerd, 53. Cronier (L), 688.
Choparl, 81.
Cronier (L), 688.
Crowe (H), 688.
Crowe (H), 680.

538. Cariti, A19.
Caristy, 505. Carice (\$\chi\_2\$) a 32.
Carice (\$\chi\_2\$) a 32.
Carice (\$\chi\_2\$) a 32.
Carice (\$\chi\_2\$) a 33.
Carice (\$\chi\_2\$) a 33

707

D Dajotree, 635 88, 110, 113, 141, 144, 165, 196, 599, Dalimier, 27, 34, 37, 44, 59 600, 615, 650, 658, 669, 690, 702. Dalman, 574. Desmarest (A.G.), 9, 13, 268, Ap3. Dalton, 538. Desnovers (J.), 12, 265, 265, 285, 573, Damour, 690. 476, 493. Desor (E.), 322, 484, 602, 603, 604. Danielo, 28. Desèze de Chabriol, 14, 302, 308, 701. Daubenton, 358, 493, 544 Diquemare, 6. Daubrée, 74, 75, 80, 160, 451-454, 490, 562. Dittmar (De), 98, 702. Daverac, 511. Dollfus (A.), 191, 130, 157, 178. David (A.), 676. Dolomieu (De), a Davidson (T.), 28, 86, 113, 600 Domerko (J.), 687. Dorlhac, 3oo. Dayoust, 61. Dawson, 635, 686. Doornet, 556. Debay, 639. Dubocq, 679. Defay, 6, 189 Dubreuil, 15. Defrance, 9, 11, 17, 19, 184, 572. Duchassaing, 690. Dekay, 27. Dufrenoy, 23, 27, 68, 406, 647, 687. Delabaye, 64, 65. Dujardin (F.), 12, 184, 288, 295, 356, Delanoue, 677-608, 6an. Delaunay, 5o3. Dumas (É.), 609. Delbos (J.), 169, 196, 330, 331, 339, 346, Dumont, 257. 349-35s, 44g, 45s, 4g1, 498. Dumortier (E.), 138-144, 196, 200, 203, Delesse, 71, 473, 65o. 205. 141. Deplanches, 690. Dupoot (Éd.), 57-59. Deschiens, 182, 255. Dupotet, 688. Deshayes (G. P.), 10, 11, 121, 170, 222, Dupuy, 35g. 444, 448, 449 456, <del>2</del>68, 271, 273-277, Duraud, 36o. 373, 600, 663, 670, 678, 686. Durocher, 97. Desloogchamps (Eudes), 13, 28, 36, 88, 111, Doval. o8. Duval-Jouve, an5, 585, 586, 589, 594. 112-113, 478, 702. Davernoy, 4ge, 545, 554, 556, 57e. Deslongehamps (Eug. E.), 40, 59, 84, 86. Е Eggana, 255, 349. Ebray, 178, 599, 607, 650. Edwards (Alph. Milne), 189, 151, 260, Ehrenberg, 623, 628, 673, 678. 264, 289, 300, 335, 358, 495, 512, Eichwald, 537, 545. 514, 555, 560-567, 575-583. Eloffe (A.), 688. Edwards (Fréd.), a53 Emeric, 585. Edwards (H. Milne), 260, 296, 330, 350, Endlicher, 639. 507, 574, 586, 590, 600, 611-616, Esper, 534. 654, 673, 678. Étallon, 74, 148-153, Fabre, 268. Falconer, 360, 465, 478.

55.

#### 708 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS.

Falsan, 141, 442, 500. Farge, 115, 190. Faudel, 491.

Faujas de Saiut-Fond, 6, 9, 289, 428, 572.

Faire-Bignet, 6. Faire (Alph.), 161, 211, 215, 406, 702. Ferry (De), 94, 139, 144, 145, 167, 650, 651.

Férnsse (De), 7, 588. Fichtel (L. de), 11.

Filhel (H.), 507, 518, 519, 521 Fischer (J. B.), 262.

Fischer (P.), 296, 398, 539, 541, 558, 557, 647, 628, 671, 672.

Fleurion (de Bellevne), 193.

Forbes (Edw.), 13±, 157. Fourcy (De), ±7.

Fournet (11.), 678. Fournet, 37, 68, 82. Fromager, 237.

Fressard (Ch.), 65, 570.

Fromentel (De), 153, 157, 167, 176, 233, 616-619, 650, 651, 702. Fressard (Ém.), 198, 701.

G

Gaillardot (C.), 67h, 677. Garrigou (F.), 197, 371, 507, 515, 518,

520-523. Gaudin (Ch.), 288, 306. Gaudry (Alb.), 66, 135, 251, 437, 555,

570, 670, 671. Gay (Cl.), 688.

Geoffroy Saint-Hilaire (Ét.), 15, 111, 298. Geoffroy Saint-Hilaire (Isid.), 681. Gerrais (P.), 33, 67, 70, 82, 115, 121, 130, 139, 159, 160, 183, 211, 237, 246, 249, 253, 254, 255, 256, 261,

262, 289, 290, 300, 313, 317, 328, 329, 358, 360, 377, 383-385, 349, 398, 398, 400, 402, 419, 423, 436, 449, 451, 454, 456, 556, 558, 550, 560, 567-570, 573, 580, 667-

680, 681, 688, 689. Gerville (Du Hérissier de), 9. Gesner (Coorad), 4, 576. Giebel, 262.

Girard (J.), 627.

Hagenow (F, de) 228.

Gespert, 67, 635.

Goldfuss, 221, 532.

Gosselet, 41, 56, 57, 177.

Goubert (É.), 121, 252, 258, 268.

Granf, 37. Grandidier (Alfr.), 681.

Grange, 690. Gran (Alb.), 136, 137, 205, 6n3, 604.

Gras (Scip.), \$12, \$28, \$33. Grateloup, 13, 196, 328, 329, 330, 336, 348.

Gratiolet, 473. Graves (L.), 130, 178, 238, 247, 249, 253, 258, 470.

Gray, 265. Gruner, 62, 310.

Guéranger, 61, 88, 114, 121, 186. Guérin, 251,

Guettard, 4, 6, 289, 518, 528, 573, 61n. Guibel, 81.

Guirand, 146, Gumbel, 709,

Hérault, 35.

н

Hagenow (F, de) 228. Haime (J.), 114, 153, 166, 228, 160, 296, 330, 338, 350, 379, 409, 608.

624, 654, 669, 673, 675. Hall (J.), 27, 29, 660. Hamy (T.), 464.

Höbert, 51, 190, 191, 192, 199, 137, 173,

180, 182, 408, 438, 239, 446, 451, 454, 456, 461, 870, 285, 418, 573, 607, 650, 655, 18ck (Yan den), 669, 18ce, 488, 306, 317, 45n. Hennerd (DY), 185.

Hugouneng, 8s.

Huguenin, 37.

Hogard, 73, 80. Hollmann, 538. Hombres (Firmas d'), 206, 702. Hombron, 690. Homossire de Hell, 672, 675. Hooker, 675. Hoppelius, 418. Higer, 36c. Jaccard (A.), 133, 161. Jacquemont (V.), 674-675, 681. Jacquot, 331, 338, 340-345. Jaubert, 209. Jean-Jean, 15, 703. Jeffreys, 440. Kaup, 8s, 537, 538, 554. Keyserling (Comte de), 663-665. Kuchlin-Schlumberger, 67, 161, 340, 449, 152, 491, 650. Lacépède (De), 328. Lachmund, 4. Latter (De), 14, 3o3. Lajove, 174. Lamanon (P. de), 5, 518. Lamarck (De), 6, 11, 18s, ss5, ss5, 6on, 604,651 Lambert (E.), 258, 259, 571. Lamont (L.), 666. Lamouroux, 7, 610. Langius, 4. Lapparent (De), 71, 650. Lartet (E.), #38, 325, 327, 330, 355, 354, 358, 470, 471, 478, 504-506, 511-516, 5s 4, 538, 54q-553, 66q, 67q, 68q, 784. Lartet (L.), 668, 675. Lastic (Do), 507. Latreille, 11. Laugel, 576, 550. Laurilland, 237, 262, 328, 358, 199, 547,

354, 559, 567.

Humbert (A.), 154. Huot (J. J.), 19, 385. Hupé (II.), 608. Husson, 497. Itier, 676, 681. 1 Jobert, 14, 309. July (N.), 503, 555, 623, 681. Journ, 690. Jourdan, 38, 53, 62, 160, 300, 430-432, 448, 487, 500. Jussieu (A. de), 5, 553-544. K Koninck (L. de), 666, 676. Kruger (J. J.), 572. L Lavocat, 555. Lebrun, 75, 78, 79 Lefevre, 677. Leguillou (E.), 703. Leibnitz, 5. Lejeune, 335. Léonhard (G. de), 655. Lesquereux, 635. Lesueur, 13o. Levallois, 101, 141, 701. Leveille (Ch.), 57, 179, 205. Lewy, 687. Leymerie, 38, 89, 116, 188, 138, 133, 138, 170, 175, 178, 197, 371, 376, 475, 485, 511, 600, 623. Linin, 34. Lindley, 520. Lister, 4. Libert, 4. Locard (A.), 151, 412, 500. Lorkhart, 289-290.

#### 710 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS.

Longuemar (Letouze de), 89, 116, 174, 4s8, 4s9, 433, 434, 436, 439, 44e, 190, 295. Loydreau, 496 Lonsdale , 40 , 646. Lorière (De), 61, 122, 667 Luc (J. A. de), 6, 9 Lorieux, 27. Locas (H.), 574. Lund, 360, 545. Loriol (De), 129, 133, 160, 161, 214, 215, Lyell (Ch.), 10, 985, 418, 417, 709. Lory, 137, 158, 160, 908, 911, 506, 515, Manes, 134, 191 Michaed (G.), 437-438, 601, 70s. Michel, 34, 35. Marceaux (De Saint-), #37. Michelin (H.), 114, 177, 186, 205, 252, Marcou (J.), 685, 686. Marion (A. F.), 509. #60, #96, 605, 606, 609, 669, 690. Michelot, 252. Martin (E.), 471. Millet, 35, 89, 115, 122, 186, 190, 288, 294. Martin (J.), 90-101, 108, 118, 445, 448, 596. Miquel, 639 Wartin (L.), 507, 515. Moirene, 433 Martin-Duucan, 690. Molf (De), 11. Marville, 471. Monfort (Denys de), 6, 7, 11 Matheron, 136, 205, 358, 371, 416, 520, Morelet, 686. 4s8, 4s9, 433, 436. Morière, 112, 113, 121. Mauduyt, 502. Morin, 4. Mayer (C.), 163, 295, 329. Morris (J.), 350, 692. Medoni, 678 Mortillet (G. de), 214, 215, 463, 467, 487, Meillet, 504. 504, 506, 508, 523 Melet, Se Mosley, 5g3. Melleville, 258, 259. Mougeot, 68, 73, 76, 78, 80, 572. Meneghini, 625. Moulina (Ch. des), 13, 222, 330, 608, 609, Mercey (De), 44 702. 703. Merck, 536, 538, Muller, 216. Mérian, 459. Munier-Chelmas, 131, 155, 258, 599. Métherie (De la), 6, 9. Munster (De), 598. Weger (H. de), 74, 79, 159, 150, stis, Murchison (Sir R. I.), 39, 56, 62, 418, 449, 578. 639, 663-664.

Verville (Guillebot de), gü. 445. Nordenskield, 666. Vilsson, 660. Nouel, 190. Vodet, 454, 688 Noulet (J. B.), 354-357, 359, 366, 370, Noguès, 89, 160, 196, 375-381, 384, 385,

3gn.

Operion, 156, 418, 555, 58g. Ollivier, 680. Omalius d'Halley : 7, 42.

Orbigny (Ak. d') 11, 27, 135, 152, 162, 184, 185, 209, 219-227, 227-230, 235, son, s7g, s96, 33n, 35n, 41s, 435, 587.

383-384, 385, 386, 387, 391, 400, 485,

555, <u>571</u>. 0

Orbieny (Ch. d'), 702. 588, 592-596, 598, 599, 600, 601, 606, 608, 620, 647, 648, 658, 663, 665, Owen (Rich.), 66, 79, 160, 238, 246, 262, 3+8, 499, 555, 570, 658. 675.687. Pidancet, 81. Paillette (A.), 667. Piette (Éd.), 97, 104, 109, 140, 164, 650, Palissy (Bernard), 5. Pallas, 538, 530. 651. Pillet (L.), 515, 588. Pander, 538. Pinteville (De), 54, 261. Papillon, 109. Planchon (G.), 5s6. Pareto (L.), 418. Plancus, 11. Parieu (De), 13, 303. Parisot, 53, 16s. Poiret, 7. Poirrier, 208-301, 479-Parlon, 6. Pomel (A.), 67, 197, 168, 449, 253, 26s. Passy (A.), 252, 572. 280, 283, 290, 298-301, 303, 309, Pasamot, 6. 312, 358, 423, 480, 483-484, 500, Payen, 690. Payras, 399. 546.680. Ponzi, 669. Pedroni, 328, 330. Potiez, 601. Peirouse (Picot de la), 6. Pellat (E.), 109, 129, 151, 337, 350, 348. Pouchet (G.), 688. Ponech, 136, 370, 371, 377, 317. Pentland, 54s. Péron (A.), 68u. Poulett (Scrope G.), 460. Pratt (S. P.), 339, 333. Percault (P.), Aq3. Prestwich, 250, 465, 466-468. Perrin, 79 Prévost (Const.), u38, 368, 413, 511. Perron (E.), 218. Philippe, 510-511, 701. Prévost (Le), 28. Phipson, 600. Puel (T.), 507. Pictet, 154,189, 206, 209, 219, 212, 213, 215, Pumpelly (R.), 676. 218, 262, 328, 361, 556, 559, 591, 65u. Puton (E.), 73. Quatrefages (De), 465, 507, 569, 709. Ragut, 65. Reboux, 472. Raincourt (De), 259-260. Reiskius, 6. Rambur, 296. Renevier, 185, 210, 211, 213, 512, 555. Rames, 518. Renou, 678. Rang (Sander-), 608, 703. Requien, 605. Raspail (Eug.), 205. Reuss, 336. Raspail (Fr.), 585, 598. Revnès, 82, 211, 599-Raulin (V.), 49, 89, 116, 122, 132, 175, Richter, 635. 177, 178, 196, 321, 321, 323, 324, Rivière, 571. 347, 329, 330, 475, 600, 646, 671. Robert (Eug.), 470, 665-666.

Rayneval (De), 669. Réaumur (De), 4, 357, 531. Robert (Fel.), 14, 312, 319.

Bobineou-Desvoidy, 174, 595, 578.

### 712 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS.

Rochebrune (De), 196. Roussean (L.), 663. Roissy (F. de), 7. Rouville (P. de), \$11,371, 398-399, 403, Rolland de Roquan , 205. Roseomüller, 534. Boux (W.), 213-213. Ronault (Alex.), 335. Rozet, 10, 64, 129, 497, 678. Rousult (Marie), s7, 30, 32, 48, -93. Rozier, 431. Roulland, 13,709. Rozières (De), 677. Sacmann, 1+1. Serres. 680. 600. Sage, 6. Serres (Marcel de), 7, 12, 14, 62, 69, 74, Salter, 19, 666, 701. 385, 390, 397, 401, 402, 418, 419, 420, Sanna (Solaro), 356. 428, 433, 493, 599, 702, 703. Saporta (G. de), 240-245, 248, 392-396, Sismonda (Ang.), 138, 406. 441, 445-448, 445, 544-348, 643-646, Sismonda (Eug.) 409, 608. 655, 671, 703. Smith (W.), 10. Saussure (Bén. de), 160, 428. Soldani, 11-Sautier, 217. Sorigoet, 182, 600. Saurage, 43, 109, 119, 128, 177-Soularie (Giraud), 5. Sauvage (Em.), 464, 709. Sowerby (J.), 410. Sauvages (Boissier de), 6, 701. Sowerby (J. de C.), ana. Scheuchzer, 6:3. Sténon, 4, 7. Schimper, 67, 75, 76, 78, 449. Stoppani, 108. Struchey (R.), 675. Seilla, 5, 328. Seguin (Fr.), 689. Suess (E.), 600. Sénéchal (L.), 688. T Tallavignes, 374. Thorest, 41, 119. 332, 351. Tchihatcheff (Pierre de), 672,674. Torell, 666. Tenquem (0.), 63, 73, 78, 96, 97, 102, Tournal, 12. Tournoner, 3x5, 3x6, 3x9, 331, 346, 347, 184, 165-168, 118, 172, 479, 702. Texier (Ch.), 674. 446, 442, 488, 496. Thiollière (V.), 158, 211. Tribolet, 307. Thirrie, 12, 557. Triger, sp. 33, 60, 114, 121, 122, 185, Thomas, 387. 187, 650, 669, Thompson, 675. Trutal (Eug.), 464, 507, 519 Unger, 635, 653. Vaillant (L.), 677. 246, 270, 457, 562, 599, 650, 655, Valencionnes, 115, 130, 178, 238, 351, 663-665,666-668,674,674,678,684. 678, 687. Verrenux (A.), 689. Verneuil (E. de), 27, 29, 30, 33, 35, 38, Vézian (Mex.), 669.

Vibraye (De), 290, 494.

39, 44, 46, 53, 54, 55, 56, 60, 62,

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS.

713

 Vicary, 675.
 Vinay, 313.

 Videgrain, 255.
 Viquesnel (A.), 373, 679.

 Villardebo, 688.
 Virlet, 670.

Villardebo , 688. Ville (L.), 679.

ille (L.), 679. Voltz, 13, 76, 454, 589. W

Wagner (A.), 360, 658. Williamson (W. C.), 644. Williamson (W. C.), 644. Witham, 77.

571. Woodward (H.), 658. Woodward (J.), 4. Woodward (S.P.) 501.

Weiss, 71. Woodward (S. P.), 591.

Zittel . 121.

# TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

| ı | N | Т | R | 0 | D | U | c | т | ı | 0 | ۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 1.00                                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Définitions et généralités                            | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COUP D'ORIL HISTORIQUE                                | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divisions adoptées dans cet olvrage                   | )  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREMIÈRE PARTIE.                                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE.                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE PREMIER TERRAIN DE TRANSITION.               |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GÉNÉRALITÉS 2                                         | j  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 1. — FAUNES ET PLORES SILERIENNES                   | ů  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étage de Potsdam. Grès à Scolithus linearis           | Ď  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schistes-ardoises à trilobites                        | 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grès sans fossiles et schistes à Graptolithes colonus |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grès de May (Calvados)                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schistes et calcaires noirs à Cardiola interrupta     | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résumé                                                | В  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 2. — Faunes dévoniennes                             | 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bas Boulonnais                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région des Ardennes 4                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| France occidentale                                    | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région nord                                           | í. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région moyenne 4                                      | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région sud                                            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Région des Vosges                                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud de la France                                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bésumé                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 3. — FAUNES ET PLORES CARBONIFÈRES 55               |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 716   | TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.                                        |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Groupe inférieur. Région nord. Bas Boulonnais                       | Pages.<br>56 |
|       | Environs de Tournay                                                 | 57           |
|       | Flandre et Ardennes                                                 | 57           |
|       | Région ouest                                                        | 59           |
|       | Région centrale et région sud                                       | 61           |
|       | Région est Groupe supérieur ou houiller                             | 62           |
|       | Bassin d'Autun                                                      | 64           |
|       | Région est (des Vosges)                                             | 67           |
| \$ 4. | - FAUNE ET PLORE PERMIENNES                                         | 68           |
| Rést  | MÉ DES PAUNES ET DES PLORES DE TRANSITION                           | 70           |
|       |                                                                     |              |
|       | CHAPITRE II. — TERRAIN SECONDAIRE.                                  |              |
| s 1.  | - FAUNES ET PLORES TRIASIQUES.                                      | 72           |
|       | Région de l'est. — Grès bigarré                                     | 72           |
|       | Faune.                                                              | 79           |
|       | Flore                                                               | 76           |
|       | Muschelkalk                                                         | 78           |
|       | Marnes irisées                                                      | 81           |
|       | Région sud                                                          | 81           |
| 8 2.  | - FAUNES ET PLORES JURASSIQUES                                      | 83           |
|       | Région nord                                                         | 83           |
|       | Groupe du lias. — Normandie                                         | 84           |
|       | Départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres.    | 88           |
|       | Départements de l'Yonne et de la Côte-d'Or                          | 89           |
|       | Etudes particulières sur le quatrième étage                         | 90           |
|       | Département de la Moselle et frontières de la Belgique et du Luxem- |              |
|       | bourg.                                                              | 102          |
|       | Rhizopodes                                                          | 105          |
|       | Départements des Ardennes et de l'Aisne                             | 109          |
|       | Groupe oolithique inférieur. — Département du Calvados              | 110          |
|       | Départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire, etc                   | 114          |
|       | Départements de l'Youne, de la Côte-d'Or, etc                       | 116          |
|       | Départements de la Moselle, des Ardennes et de l'Aisne              | 118          |
|       | Groupe oolithique moyen. — Parties ouest et sud du bassin           | 120          |
|       | Département de l'Yonne                                              | 122          |
|       | Département de la Meuse                                             | 125          |
|       | Groupe oolithique supérieur                                         | 129          |

 Résumé
 133

 Région sud
 134

| TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.                       |     | 17        |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Région est. Provence et Dauphiné                   | Pag | 36        |
| Bassin de la Saône et environs de Lvon. — Lias     |     | 38        |
| Groupe oolithique inférieur                        |     | 64        |
| Groupe oolithique moyen. — Jura                    |     | 46        |
| Groupe oolithique supérieur. — Jura                |     | 54        |
| Ichthyolithes de Cirin                             |     | 58        |
| Groupe de Purbeck                                  |     | 61        |
| Bassin du Rhin                                     |     | 62        |
| Ouvrages généraux. Paléontologie française         |     | 62        |
| Mollusques.                                        |     | 69        |
| Bryozoaires                                        |     | 66        |
| Polypiers                                          |     | 67        |
| Végétaux                                           |     | 67<br>67  |
| 5 3. — FAUNES ET FLORES CRÉTACÉES                  |     |           |
| Observations générales                             |     | 70<br>70  |
| Bassin de la Seine. — Groupe néocomien.            |     | •         |
| Gault                                              |     | 70        |
| Groupes de la craie tuffeau et de la craie blanche |     | 77        |
| Graie blanche.                                     |     | 79<br>8o  |
| Bassin de la Loire.                                |     | 83        |
| Bassin du sud-ouest.                               |     |           |
| Bassin de l'Adour                                  |     | 90<br>- c |
| Région pyrénéenne centrale                         |     | 96        |
| Région orientale.                                  |     | 97        |
| Division inférieure.                               |     |           |
| Division supérieure.                               |     |           |
|                                                    |     |           |
| Région est. Provence et Dauphiné<br>Perte du Rhône |     |           |
| Savoie                                             |     |           |
|                                                    |     |           |
| Jura                                               |     | •         |
| Ouvrages généraux                                  |     |           |
| Mollusques céphalopodes                            |     |           |
| Gastéropodes                                       |     |           |
| Acéphales lamellibranches                          |     |           |
| Brachiopodes                                       |     |           |
| Rudistes.                                          |     |           |
| Bryozoaires                                        |     |           |
| Échinides                                          |     |           |
| Polypiers                                          |     | 33        |

## CHAPITRE III. --- TERRAIN TERTIAIRE.

|    |      |                                                      | Page |
|----|------|------------------------------------------------------|------|
| Oi | ISE. | RVATIONS GÉNÉRALES                                   | 23   |
| S  | 1.   | - FAUNES ET PLORES TERTIAIRES DU BASSIN DE LA SEINE  | 23   |
|    |      | Formation inférieure                                 | 23   |
|    |      | Glauconie inférieure                                 | 23   |
|    |      | Sables et calcaires lacustres de Ritly               | 23   |
|    |      | Flore de Sézanne                                     | 24   |
|    |      | Étage des lignites                                   | 24   |
|    |      | Grès et poudingues                                   | 24   |
|    |      | Glauconie moyenne.                                   | 94   |
|    |      | Lits coquifliers                                     | 24   |
|    |      | Calcaire grossier                                    | 25   |
|    |      | Sables et grès moyens                                | 25   |
|    |      | Calcaire lacustre moyen. Sixième et cinquième étages | 26   |
|    |      | Quatrième étage                                      | 26   |
|    | F    | aune du gypse : mammifères                           | 26   |
|    |      | Oiseaux                                              | 26   |
|    |      | Reptiles; poissons                                   | 26   |
|    |      | Empreintes diverses                                  | 26   |
|    |      | Observations diverses                                | 26   |
|    |      | Mollusques                                           | 26   |
|    |      | Formation moyenne. Sables et grès supérieurs         | 26   |
|    |      | Calcaire lacustre supérieur                          | 27   |
|    | 0    | werages généraux Mollusques                          | 27   |
|    |      | Entomostracés                                        | 27   |
|    |      | Invertébrés divers                                   | 27   |
|    |      | Conclusion                                           | 27   |
|    | F    | lore                                                 | 28   |
|    |      | Appendice. — Cotentin                                | 28   |
| 5  |      | - FAUNES ET PLORES TERTIAIRES DU BASSIN DE LA LOIRE  | 28   |
|    | В    | assin inférieur                                      | 28   |
|    |      | Formation inférieure. Dépôts marins                  | 28   |
|    |      | Dépôts lacustres                                     | 28   |
|    |      | Formation moyenne. Calcaires lacustres               | 28   |
|    |      | Sables et graviers de l'Orléanais                    | 28   |
|    |      | Faluns                                               | 25   |
|    |      | Généralités                                          |      |
|    |      | Départements des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine  | 0.0  |

| TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.                              | 719            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Département de la Loire-Inférieure                        | Pages<br>2 Q J |
| Département de Maine-et-Loire.                            | 295            |
| Département de la Vienne                                  | 295            |
| Département d'Indre-et-Loire                              | 295            |
| Département de Loir-et-Cher                               | 296            |
| Bassin supérieur                                          | 297            |
| Généralités                                               | 297            |
| Bourbonnais                                               | 298            |
| Mammiferes                                                | 299            |
| Oiseaux                                                   | 300            |
| Reptiles                                                  | 301            |
| Invertébrés                                               | 302            |
| Bassin de la Limagne                                      | 302            |
| Mammiferes                                                | 303            |
| Oiseaux; reptiles; poissons                               | 304            |
| Invertébrés.                                              | 305            |
| Végétaux                                                  | 305            |
| Flore de Ménat                                            | 306            |
| Formation supérieure                                      | 307            |
| Première faune tertiaire supérieure de l'Auvergne         | 307            |
| Seconde faune tertiaire supérieure de l'Auvergne          | 3og            |
| Gisement du Coupet                                        | 309            |
| Mammiferes; oiseaux                                       | 309            |
| Département de la Loire                                   | 310            |
| Bassin du Velay                                           | 310            |
| Formation inférieure                                      | 313            |
| Formation moyenne                                         | 314            |
| Mammifères                                                | 315            |
| Oiseaux; reptiles; poissons                               | 316            |
| Articulés et mollusques                                   | 317            |
| Végétaux                                                  | 317            |
| Formation supérieure                                      | 317            |
| § 3. — Faunes tertiaires de sud-ovest                     | 319            |
| Observations générales                                    | 319            |
| Bassin inférieur de la Garonne                            | 322            |
| Formation inférieure. Sables et calcaires de Saint-Palais |                |
| Calcaire grossier de Blaye, etc                           |                |
| Mollasse du Fronsadais.                                   |                |

| titude design the pas attribute.                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Formation moyenne. Calcaire à Astéries et à Vatica crassatina         | Page 3 2 |
| Faluns de Bazas                                                       | 32       |
| Calcuire lucustre et faluns de Saucats, de Léognau, etc               | 32       |
| Faluus de Salles.                                                     | 32       |
| lassin de l'Adour                                                     | 33       |
| Formation inférieure. Groupe nummulitique                             | 33       |
| Mémoires généraux                                                     | 33       |
| Monographies                                                          | 33       |
| Crustacés.                                                            | 33       |
| Radiaires échinides                                                   | 33       |
| Rhizopodes                                                            | 33       |
| Répartition stratigraphique                                           | 33       |
| Formation moyenne                                                     | 34       |
| Faluns bleus et calcaires à Natica crassatina                         | 34       |
| Faluns jaunes.                                                        | 34       |
| Faluns de Saubrigues, etc                                             | 35       |
| Mollasse ossifere                                                     | 35       |
| Faluns à Cardita Jouanneti.                                           | 35       |
| assin supérieur de la Garonne                                         | 35       |
| Considérations générales.                                             | 35       |
| Vallées de l'Ariége et de la Garonne                                  | 35.      |
| Mammifères                                                            | 35       |
| · Oiseaux; reptiles                                                   | 35       |
| Mollusques                                                            | 35       |
| Vallée du Gers                                                        | 35       |
| Mainmifères                                                           | 36       |
| Oiseaux; reptiles                                                     | 36:      |
| Poissons; molfusques                                                  | 36       |
| écapitulation de la faune tertiaire du bassin supérieur de la Garonne | 36       |
| FAUNES ET PLORES TERTIAIRES DE LANGUEDOC,                             | 36       |
| Considérations générales                                              | 36       |
| Formation inférieure. Groupe d'Alet                                   | 36       |
|                                                                       | 375      |
|                                                                       | 37       |
|                                                                       | 376      |
| Département de l'Ariége                                               | 377      |
|                                                                       | 38       |
| Région occidentale                                                    | 383      |
|                                                                       |          |

| TABLE GENERALE DES MATIERES.                     | 72  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Reptiles                                         | 385 |
| Poissons; mollusques                             | 386 |
| Région orientale                                 | 386 |
| Mamniferes                                       | 386 |
| Mollusques                                       | 390 |
| Bassin de Narbonne et de Sigean.                 | 396 |
| Flore d'Armissan                                 | 395 |
| Formation movenne                                | 396 |
| Faune de la mollasse marine,                     | 397 |
| Mammifères                                       | 397 |
| Reptiles; poissons; crustacés; mollusques        | 398 |
| Formation supérieure                             | 399 |
| Bassin de Perpignau                              | 400 |
| Environs de Montpellier                          | 405 |
| Sables jaunes                                    | 409 |
| Mammifères                                       | 400 |
| Reptiles; poissons; mollusques                   | 403 |
| Marnes lacustres.                                | 404 |
| Mammiferes; oiseaux; mollusques                  | 405 |
| Tableau de la faune des deux assises.            | 405 |
| Environs de Beaucaire                            | 405 |
| 5 5 FAUNES ET PLORES TERTIAIRES DU SUD-EST.      | 405 |
| Distribution générale                            | 405 |
| Région des montagnes                             | 406 |
| Formation inférieure marine. Groupe nummulitique | 406 |
| Alpes-Maritimes                                  | 408 |
| Basses-Alpes.                                    | 412 |
| Hautes-Alpes et Savoie                           | 412 |
| Région des plaines et des plateaux               | 416 |
| Formation inférieure d'eau douce                 | 416 |
|                                                  | 417 |
| Groupe lacustre. Environs d'Aix                  | 418 |
|                                                  | 419 |
|                                                  | 419 |
| Invertébrés. Insectes                            | 420 |
|                                                  | 420 |
|                                                  | 491 |
|                                                  | 423 |
|                                                  | 494 |
| Dalinat Jania 66                                 |     |

| 722   | TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES,                              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
|       | Flores                                                    | Ago |
|       | Envirous de Marseille                                     | 427 |
|       | Formation movenne                                         |     |
|       | Faune de la mollasse marine.                              | 53. |
|       | Mammiferes.                                               | 631 |
|       | Oiseaux; reptiles; poissons; mollusques                   | 533 |
|       | Radiaires                                                 | 435 |
|       | Polypiers                                                 | 436 |
|       | Incertee sedis. Dépôts lacustres.                         | 436 |
|       | Gisement ossifère de Cucuron (Vancluse)                   | 437 |
|       | Argiles à lignites d'Hauterives                           | 438 |
|       | Formation supérieure                                      | 439 |
| B     | assin de la Saûne                                         | 441 |
|       | Environs de Lyon                                          | 441 |
|       | Bresse et Jura                                            | 443 |
|       | Bassin supérieur de la Saône                              | 445 |
| \$ 6. | - FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DE LA VALLÉE DI RILIX       | 449 |
|       | Département du Haut-Rhin                                  | 449 |
|       | Département du Bas-Rhin                                   | 451 |
| 5 7.  | — Vi'es générales sur les paunes et les plones tertiaires | 455 |
|       | CHAPITRE IV FAUNE ET FLORE QUATERNAIRES.                  |     |
| lsta  | ODUCTION                                                  | 461 |
| s 1.  | - Dépôts des plaines et des vallées                       | 463 |
|       | Bas Boulonnais                                            | 464 |
|       | Vallée de la Somme                                        | 464 |
|       | Vallée de l'Oise,                                         | 469 |
|       | Vallée de la Seine. Environs de Paris                     | 471 |
|       | Premier gisement. — Mammiseres                            | 472 |
|       | Oiseaux ; reptiles                                        | 473 |
|       | Second gisement. — Mammifères; oiseaux; reptiles          | 474 |
|       | Récapitulation                                            | 474 |
|       | Bassin supérieur de la Seine                              | 475 |
|       | Vallée de l'Eure.                                         | 476 |
|       | Vallée de l'Orne, etc                                     | 478 |
|       | Vallées de la Meuse et de la Moselle,                     | 479 |
|       | Vallée de la Loire                                        | 479 |

Auvergne. 480
Bassin du Velay. 482

| Vallée de la Garoune                                      | 3  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----|--|--|
| Vallée du Bliône                                          | ô  |  |  |
| Vallée de la Saône                                        | 8  |  |  |
| Vallée du Rhin                                            | 9  |  |  |
| Résumé                                                    | 9  |  |  |
| 5 2. — CAVERNES ET BRÈCHES OSSEUSES,                      | 2  |  |  |
| Observations générales                                    | 2  |  |  |
| Région orientale                                          | 3  |  |  |
| Bourgogue                                                 | 3  |  |  |
| Franche-Comté                                             | 7  |  |  |
| Alsace                                                    | 8  |  |  |
| Environs de Lyon                                          | 9  |  |  |
| Régions centrales et occidentales, Vallée de la Loire 501 | 1  |  |  |
| Auvergne                                                  | 2  |  |  |
| Poitou; Saintonge; Angoumois, etc                         | 2  |  |  |
| Périgord                                                  | 6  |  |  |
| Languedoc                                                 | 8  |  |  |
| Département des Bouches-du-Rhône                          | Q. |  |  |
| Région des Pyrénées                                       | 0  |  |  |
| Vallée de l'Ariége                                        | 7  |  |  |
| Chronologie des faunes quaternaires                       | D  |  |  |
| S 3. — Paléophytologie                                    | á  |  |  |
| Conclusion                                                | Ñ  |  |  |
|                                                           |    |  |  |
|                                                           |    |  |  |
| DELNIÈME PARTIE.                                          |    |  |  |
| PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALE.                                   |    |  |  |
|                                                           |    |  |  |
|                                                           |    |  |  |
| Paléozoologie — Animaey pentérrés. 529                    | 9  |  |  |
| 5 1. — Mannipères                                         | 0  |  |  |

Outographie de De Blainville. 530
Résund. 545
Laurillard. 547
M. P. Gervais, Zoologie et Paleinshögie françaises. 549
M. P. Gervais, Zoologie et Paleinshögie françaises. 540
M. E. Lartel. Probocidicus Inssiels. 555
Monographies, Duvernoy, Ilhinocévos, etc. 553
M. M. Gamley 555

TABLE GÉNÉBALE DES MATIÈRES.

723

| 72      |                                         |           |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
|         | M. Alph. Milne Edwards                  | Pog<br>55 |
|         | M. P. Fischer, Mammiferes marins.       |           |
| 8       | 2. — Oiseaux.                           | 55        |
| 8       | 3. — Reptiles                           | 56        |
|         | i. — Poissons                           | 57        |
| An      | IMAUX INVERTÉBRÉS                       | 57        |
| 5       | 5. — Crustacés.                         | 57        |
| 8 (     | S. — MOLLUSQUES                         | 58        |
|         | Introduction                            | 58        |
|         | Céphalopodes acétahulifères             | 58        |
|         | Tentaculifères                          | 58        |
|         | Nautilidées                             | 59        |
|         | Ammonitidées                            | 59        |
|         | Appendice bibliographique               | 59        |
|         | Monographies                            | 59        |
|         | Ouvrages généraux                       | 60        |
| 5       | 7. — Radiaires                          | 60        |
|         | Échinides                               | 60        |
|         | Ouvrages généraux                       | 60        |
|         | Monographies                            | 60        |
|         | Crinoïdes                               | 60        |
| 8 8     | B POLYPIERS                             | 60        |
| 8 9     | ), — Визорорея                          | 61        |
| $P_{A}$ | LKOPHYTOLOGIR                           | 62        |
|         | Règue des acrogènes                     | 63        |
|         | Règne des gymnospermes                  | 63        |
|         | Règne des angiospermes,                 | 63        |
|         | Température des périodes neléculariques | 6.5       |

## TROISIÈME PARTIE.

## PALÉONTOLOGIE ÉTRANGÈRE.

| S | ١. | - EUROPE MOYENNE ET SEPTENTRIONALE                            | 65  |
|---|----|---------------------------------------------------------------|-----|
|   |    | Angleterre                                                    | 65/ |
|   |    |                                                               | 655 |
|   |    | Provinces Rhénanes                                            | 655 |
|   |    | Tableau sommaire de la faune de transition (1842)             | 656 |
|   |    | Suisse.                                                       | 65  |
|   |    | Bavière                                                       | 658 |
|   |    | Autriche                                                      | 658 |
|   |    | Bohême                                                        | 656 |
|   |    | Russie                                                        | 663 |
|   |    | lie de Gothland                                               | 665 |
|   |    | Spitzberg                                                     | 665 |
| s | 2. | - EUROPE MÉRIDIONALE.                                         | 666 |
|   |    | Espagne                                                       | 666 |
|   |    | Île Majorque                                                  | 669 |
|   |    | Italie                                                        | 66  |
|   |    | Grèce                                                         | 670 |
|   |    | Île de Crète                                                  | 671 |
|   |    | Île de Chypre                                                 | 671 |
|   |    | Turquie d'Europe                                              | 675 |
| 5 | 3. | — Asir                                                        | 675 |
|   |    | Asie Mineure                                                  | 679 |
|   |    | Récapitulation des corps organisés fossiles de l'Asie Mineure | 673 |
|   |    | Arménie, Syrie et Palestine                                   | 674 |
|   |    | Perse                                                         | 674 |
|   |    | Inde                                                          | 678 |
|   |    | Chine                                                         | 67€ |
| 5 | ń. | - Aprique                                                     | 677 |
|   |    | Égypte,                                                       | 677 |
|   |    | Algérie                                                       | 678 |
|   |    | Maroc                                                         | 680 |
|   |    | Mrique australe                                               | 681 |
|   |    | Madagascar                                                    | 681 |
|   |    |                                                               |     |

| 726   | TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.                                      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Récapitulation du tableau de la faunc nummulitique (1850)         | 683 |
| 5 6.  | - Amérique du Nord.                                               | 684 |
|       | États-Unis et provinces anglaises                                 | 684 |
|       | Yucalan                                                           | 686 |
| \$ 7. | — Anérique du Sud                                                 | 687 |
|       | Nouvelle-Grenade                                                  | 687 |
|       | Pérou, Bolivie, Chili, pampas de la Plata et Patagonie            | 687 |
|       | Terre de Feu                                                      | 690 |
| \$ 8. | Colonies                                                          | 690 |
|       | Guadeloupe                                                        | 690 |
|       | Jamaique                                                          | 690 |
|       | Nouvelle - Calédonie                                              | 690 |
| Réfu  | EXIONS GÉNÉRALES ET RÉSUMÉ STATISTIQUE                            | 691 |
|       | Récapitulation du tableau nuniérique des planches de fossiles pu- |     |
|       | bliées par les paléontologistes frauçais de 1823 à 1867 inclu-    |     |
|       | sivement                                                          | 696 |
| App   | ITIONS ET CORRECTIONS                                             | 701 |
| Тлв   | LE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS CITÉS                                 | 705 |

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.







